





29. 2. 16.

Palet VIII-15 his

. . .

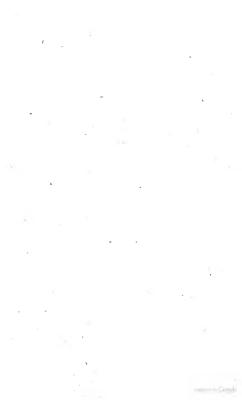

#### DICTIONAIRE

DES

SCIENCES MÉDICALES.

## **BIOGRAPHIE**

MÉDICALE.

IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE.

# 66 dictionaire

DES

SCIENCES MÉDICALES.

## **BIOGRAPHIE**

MÉDICALE.

TOME CINQUIÈME,





PARIS, c. l. f. panckoucke, editeur.

MDCCCXXIL

Shope

#### DICTIONAIRE

DES

#### SCIENCES MÉDICALES.

### BIOGRAPHIE MÉDICALE.

#### H

HÅARTMANN (Jasa), savant médesin suédois, eut de bonne heure beaucoup de goût pour l'histoire naturelle et la chimie. Après avoir passé quatre ans dans une officine, afin d'y apprendre la piratique de l'art pharmaceulque, il se credit à Upral, où il fit de nouvelles études sous Linnés, Wallerius et Klingenstjerna. Il obtint ensuite la place de médecin provincial en Finlande, et à cette occasion il publia un ouvrage de médecine populaire, qui fut utile aux habitans de cette contrée. En 1764, il fut nommé professeur de médecine à Abo, où il mourut en 1787, laissant un legs de plus de trente mille francs à l'Académie. Savie a été écrite en suédois par A.-J. Hagstroem (Stockholm, 1790, in-8°), qui a donné la liste exacte de ses cettis, parmi lesquels nous citerous seulement les suivans:

Dissertatio de apoplexid. Abo, 1771, in-8°.

Dissertatio de noxio phosphori urinæ in medicind usu. Abo, 1773, in-8°.

Dissertatio: fundamenta diætetica. Abo, 1777, in-8°.

(0.)

HAASE (JEAN-CONTLOS), né à Léipzick en 1739, fit ses études dans l'Université de cette ville, où îl prit successivement le grade de maître ès-arts et celui de docteur en médecine. En 1774, il fut nommé professeur extraordinaire, et dix ans après, il obtini te titre de professeur ordinaire d'anatomio et de chirurgie, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée le 10 novembre 1801. On a sous son nom les ouvrages suivans :

Dissertatio: 200tomia specimen. Léipzick, 1765, in 4º.

Dissertatio de fabrica cartilaginum. Leipnick, 1767, in-4°. Programma: experimenta anatomica ad nutritionem unguium decla-randam capta. Leipnick, 1774, in-4°.

Dissertatio de unquine articulari ejusque vittis. Léipzick , 1774, in-4°. Dissertatio de abscessibus hepatis. Leipzick , 1776, in-4°. Dissertatio de motu chyli et lymphæ glandulisque conglobatis. Léip-

zick, 1778, in-4°. Dissertatio de usu opii salubri et noxio in morbis inflammatoriis. Leipzick , 1780; in-4°.

Cerebri nervorumque corporis humani anatome repetita, cum duabus tabulis. Léipzick, 1781, in-8°. Dissertatio de gravidarum varicibus. Léipzick, 1781, in-8°.

Programma: myotomia specimen, quo muscuti pharyngis vetique palatini observationibus quibusdam illustrati continentur. Leipaick, 1784, in-40.

Programma de adminiculis motás muscularis. Léipziok, 1785, in 4°. De vasis cutis et intestinorum absorbentibus plexibusque (ymphaticis pelvis humanæ, annotationes anatomicæ. Léipzick, 1786, in Iol. Programma de ventriculis cerebri tricornibus lucubrationes anato-

micæ. Leipzick , 1789, in 4°. Programma de nervo phrenico dextri lateris duplici parisque vagi per collum decursu. Leipzick, 1790, in 4°.

Animadversiones de plexibus cesophageis nervosis parisque vagi per

pectus decursu. Léipzick, 1791, in-4°.
Programmata II de hemid à diverticulo intestini ilei nată. Léipzick,

1791, 1792, in 4°. Programma de nervis narium internis. Léipzick, 1791, in 4°.

Programma de fine arteriarum earumque cum venis anastomosi. Leipsick, 1792, in-4° Programma de nervo maxillari superiore, sive secundo ramo quinti

paris nervorum carebri. Léiptick, 1793, in 4°.
Programmata II de narium morbis. Léiptick, 1794, 1797, in 4°.

Programma de fractură colli ossis femoris cum luxatione capitis ejusdem ossis conjuncta. Léipzick, 1798, in-4°. Programmata III de præcipuis momentis, quorum ratio à medico forensi est habenda, officio suo honeste functuro. Leipziek, 1798, in 4°.

Programma de iis , qua artem difficilem reddunt. Sectio I - VI. Leip-zick, 1798-1800, in-4°. Programma de hamorrhagid narium in morbillis symptomate, in curd

eorum non negligendá. Léiptick, 1801, in-4º. Programma de iis, quæ artem medicam difficilem reddunt. Sect. VII.

Léipzick, 1801, in-4%. Amputationis ossium præcipua quædam momenta ex duplici cosu, altero femoris, altero cruris resecti. Léipzick, 1801, in-4º.

Programma de diathesi sanguinis phlogistică în synocho inflammatorio. Leipzick, 1801, in-4º. · (s.)

HABICOT (Nicolas), né à Bonny, dans le Gatinais, vint à Paris pour y apprendre la chirurgie. Après avoir obtenu la maîtrise, il exerça cet art tant à l'Hôtel-Dieu qu'aux armées, dans lesquelles il fut employé à plusieurs reprises. Le succès de ses opérations et l'affluence d'élèves que ses cours attiraient, lui méritèrent l'estime publique et une réputation fort étenduc. Il mourut le 17 janvier 1624. C'était un homme peu érudit, mais un habile anatomiste, qui avait dissequé plus de cadayres qu'on ne le faisait de contume à son époque, et qui, par cette raison même, avait mieux vu que beaucoup de ses prédécesseurs. Nous avons de lui plusieurs ouvrages.

Problèmes sur la nature, préservation et cure de la maladie pestilentielle. Paris, 1607, in-4°.

Habicot avait vu trois fois-la peste à Paris, en 1580; 1596 et 1606. Semuine ou pratique anatomique, par laquelle est enseigné par leçons le moyen de les assembler les parties du corps humain les unes avec les autres, sans les intéresser. Paris, 1610, in-4º - Ibid 1630, in-8º .- Ibid. 1660, in 80. - Trad. en hollandais, par Gaspard Nollens, La Haye, 1629.

A l'époque où vivait Habicot, on était dans l'usage de démontrer presque toute l'anatomie sur un seul cadavre, de sorte que les anatonistes étaient forcés de mettre beauconp de célérité dans leurs leçons, Voilà ponrquoi la Semaine anatomique est divisée en seize leçons, dont Habicot faisait deux par jour. Cet ouvrage n'est pas exempt d'erreurs, mais on y trouve aussi de fort bonnes choses. Ainsi Habicot a donné la première boune description des attaches inférieures des muscles interesseux; c'est à tort que M. Portal veut lui en ravir l'honneur, d'après un passage de Gnillemeau, pour le reporter à Riolan : au moins Duchanoy pense-t-il qu'on doit le laisser à Habicot, comme fit jadis Winslow, lorsqu'après avoir découvert la véritable disposition des muscles interossenx, il voulut rechercher ce que ses prédécesseurs en avaient dit. Habicot a le premier aussi fait connaître une honne méthode pour disséquer les muscles de l'anus, et bien décrit le triangulaire du sternum. Sa description de l'esophage est plus exacte que celle d'aucun des anatomistes qui avaient écrit avant lur. Il a également mieux connu les vaisseanz sanguins, et décrit moins grossièrement les nerfs. Paradoxe myologique, par lequel est demontre, contre l'opinion vul-

gaire, que le diaphrugme n'est pas un seul muscle. Paris, 1610, in-8°. Habicet prétend que le disphragme est formé de deux mascles, l'un à droite, l'autre à ganche, réunis entr'enx comme ceux du bas-ventre. Il s'appuie de quelques observations pathologiques pour établir que celui d'nn des côtés peut tomber en peralysie, quoique l'autre reste sain.

Gigantosteologie, ou Discours sur les os d'un géant. Paris, 1613,

En 1613, au mois de janvier, un gentilhomme danphinois, M. de Laugon , faisant crenser près de son château , les maçons trouverent , en une sablonnière de la profondeur de dix-huit pieds, un tombeau fait de briques, bien cimenté en ses quatre parties, ayant trente pieds de longueur, douze de largeur, et huit pieds de profondeur en comptant le chapiteau, au milien duquel était une pierre où était gravée l'épitaphe Theuto-Bucchus Rest Voici la teneur du procès verbal envoyé à Lonis XIII:

mens humains secs, se touchant les uns aux autres, de vingt-cinq pieds et demi de longueur, dix de largeur à l'endroit des épaules, et cipq de profondeur depuis le dos jusqu'au brichet. Premier , que lever pas un os , on observa la mesore de la tête, laquelle avoit cinq pieds en longueur et dix en rondent. La machoire inférieure avoit de tour, depuis ses conjonctions, air piede; les orbites, où logent les deux yeux, avoit chaqu'une diet ponces de tour, ou de la grandeur d'une moyenne assettes, chaqu'ane de avielle avoit quatte piede de longueur, lesqués ossemens, aprèt svoir senti l'air depuis huit heures du matin jusqu'à air heures de soir, se mirect en poudre, secepté ceux qui qui été exposés avoi quelques autres gros assemus qui out reaté de păr dela, slesqués nou quelques autres gros assemus qui out reaté de păr dela, slesqués nou vena, ciant cataue de la pértification est replino. Vr., de tous les ou de Thouto-Bocchus, il en apert dis, à savoir : deux pièces de la méchoir disfrieure, deux vertibres, portion d'une côte, un col d'amosphalte sementre; la tête du bras, la tête de la cuisse, la jambe, l'astraget et le taion, ; le tout de coés senetre. De la michoire de notre géant, il nous apert seulement deux morceaux, à savoir : un morceau plus petit da tente de la cuisse de la cui de la cui de la cui de la méchoire deque lous sivon parte de la méchoire de la mechoire de quel nous sivon parte de re de contre de la mechoire de la mechoire de deux autres dents qui peraissent avoir cét erompues, et une autre deux entire au plus pressures de la méchoire de la contre a méchoire que la méchoire de la méchoire de

« De vingt-quater couclies qui composent l'échines, il n'apert que deux rouelles de outre geant, dont l'une a le corpe de la granders d'une moyenne assiette, ayant trèss doigts d'épaiseur, et ous trees modellaires que droites, paroissent pencher cource bas avec deux trous à la rainnre des transvernes qui démontrent être un vertèbre du col. Quant à l'austre vercibre qui et abeacoupphis grands, il ne se peut dire de quelle partie de l'échines elle est, d'autant qu'elle n'à point de trous si apophyses, de l'échines elle est, d'autant qu'elle n'à point de trous si apophyses, données de la commande de l'échines elle est, d'autant qu'elle n'à point de trous si apophyses, d'origines de la commande de l'échines elle est, d'autant qu'elle n'à point de trous si apophyses, des très de l'est parties laterites, d'ent très-felles accissivers par obtende de la commande de l'entre de l'entre

passoient des forts et robustes ligamens.

e Des chtes de notre géant ne reste qu'un morcean de la partie moyeans de l'une de ses côtes, lequel a de la longeure ix pouces, de largeur quatre pouces, dépaisseur deux pouces, L'omoplatte n'étant point entre, je me cotaculeur à ausliense d'araniser ce qui en apparel, açuvoir tiere, je me cotaculeur à ausliense d'araniser ce qui en apparel, açuvoir cet fort hien remarquée la glète ou cevité qui percit l'ord ab bras, étant cielle tavité aussumement ovale, portant environ douse pouces la longeuer, buit en largeur et en profondeur. Outre se voient fort hien les ourcils decrete acustie, qui est envereilliment hien polie, étant, au reste, la partie extérieure ducht col gibbe, l'intérieure et cerve, la supérieure la fort de la comme de la comme

\* La tête de l'os finur porte, en sa dimension, la grandeur de la plas grosse tête d'homme, qui soit à présent, étant, au reste, triv-bien pro-portionnée à la suise desi autres os, et ce qui est admirable, outre la grosceur et ployaure, est le trus situé de cette tête de la grosseur du pouce qui recoveir. El figument propre qui le joignoit dedans la, cavité de l'ischien ou hogé de la hancele, asia de la lier fermement uxec ce grand forme.

HABI

9

corps; elle est un petit peu ébréchée, mais cela n'empêche pas le jugement que l'ou peut faire de la vérité qui est noe vraie articulation de l'os fémur. Après la tête du fémor suit son eol, su devant et au derrière duquel doivent être situéss les deux apophyses trochanters; lesquelles manquest à notre géant, à cause de la corruption qui en a été faite, d'autant que c'est l'endroit le plus foible du femur; mais ce qui nous fait juger ce qu'elles ont été, c'est l'admirable conformité de cet os, ayant cinq pieds et demi de hauteur et trois de largeur au dessous où étoient les dits trochanters, nu pied et demi en sa partie moyenne, et deux pieds en sa partie inférieure proche les deux condyles, lesquels sont séparés par une admirable fisare où citoi l'eminence moyenne de l'os tibia; lequel os a deox, merveillenses épiphyses en sa partie supérieure, où sont gravés les deux cavités gléonides qui reçorven les deux condyles de l'os femur; la partie inférieure dudit os tibia n'est pas moins admirable à l'endroit qui faisoit le malléole on cheville du pied, car en ce lieu se voit la glêne où se logeoit l'astragale ou premier os du tarre. La longueur de la partie inférieure d'icelui tibia a plus de deux pieds de tour, la longueur près de quatre pieds. La rotule manque, bien, est-il vrai, que sa place est très-bien gravée tant an fémur qu'au tibia où elle faisoit partie du genouil. Des os du pied de notre géant n'en reste que deux, des plus gros et plus heaux, à scavoir : l'astragale, qui est admirable en sa grosseur et conformation ; le second, est le talon, contro lequel, en sa partie sutérieure, ont été joints le naviculaire et le cubiforme, lesquels deux derniers os n'avons de notre géant, mais senlement le lieu où ils ont fait la synarthrose; ce qui me fait conclure, par la substance et conformité de ces denx os du pied et les autres os , être vraiment des os humains, d'antant que nul animal ne possède de tels ossemens, etc. »

Le procès-verbal fat dressé par Pièrre Maïsuver, chiurugien de Beaurepaire, en présence de deux todisiers porquat. Les principaux os farcat envoyés à Paris, au mois de jaillet, d'après les ordres de Lonis zur, cu me lettre de M. de Bagaris, intendant des médialles et antiques de la couronne, nous apprend qu'ils consistaient en deux pières de riggionbles, en l'une desquelles il y a une deux essie, et en l'autre mindifiale de deux deits; réimpnet. Plus deux verribres, le cel de l'onoplate, la tête de l'amerieu, sur partie d'une code, l'on fémant, l'ou this, liele tête de l'amerieu, sur partie d'une code, l'on fémant, l'ou this, lie-

tragale et le calcanéun

Čette découverte fut annopcée dans une petite, brochure, dont l'auteur prend le nom de Jaques l'issot, et qu'is por titre t'Histoire viritable du gennt Teuto-Bocchur; poi des Teutons. Cimbres et Ambroisis, défait par Maria, coudit promisis, coet inquante ani vount la venue de noure Sameun, lequel fut auterré auprès du château de Chaumont, maintennat Langan, proche la viulle de Romans en Dauphine (Paris, 1613, au de la comp de l'auterré au l'auterré de l'auterré d

Habicot sontient que les es en question sont réellement ceux d'un géant humain, et de l'euto-Bochna, que Florus, dans pon histoire, pous apprend voir eu effectivement une atture colosaile. Son opinion fut comitatte, par Riolani, dans une brochure assonyme intuible: Giguntomic-chie pour rejoondre à la Giguntomic-chie pour rejoondre de Rejouise gend le slavoer, units, en 104, yant para la Roinomachie ou Rejouise culcionneuse invectives de la Giguntomichie de Riolan, doteur en 1 Resulté d'ignorance, contre l'honneuse de Roilani, doteur en 1 Resulté d'ignorance, contre l'honneuse de Brochneus nanoyme initielie; L'important de Comments un soule de faut-intend ettri-Chipotare de conouver de les ou humains imposées et faut-intend ettri-

bués au roi Teuto-Bochus (Paris, 1614, in-8º. ). Ainsi l'esprit de cor poration avait pris part à cette dispute, qui devint scandalense, et qui fournit aux médecins de la Faculté et aux chirorgiens de longue robe ine nouvelle oceasion de se faire une guerre indécente. Jacques Guillenean, sons le voile de l'anonyme, prit jusqu'à un certain point la défense d'Habicot (Discours apologétique touchant la verité des géans. Paris, 1615, in 8°.), mais surtout celle des chirurgiens de Paris. Habitot , sensible à quelques critiques assez vives de son confrère, loi op-

Réponse à un Discours applogétique touthant la vérité des géans. Paris, 1515, 1514.

ue des personnalités et des récriminations. Riolan fit alors paraître, tonjours sans y mettre son nom, le Jugement des ombres d'Héraclite et de Démocrite sur la réponse d'Habicot au discours attribué à Guillemeau (Paris, 1617, in-8°.). Cet écrit fut snivi d'un libelle diffamatoire intitulé : Correction fraternelle sur la vie d'Habicot, où l'on fait, en passant, la critique de ses ouvrages, et notamment de sa Gigantosteologie (Paris, 1618. in-80.). Ce pamphlet fut bientôt oublié. Enfin , Riolan mit au jour sa Gigantologie. Ce fut contre cot on-

vrage célèbre qu'Habicot publia le suivant : Antigigantologie, on Contrediscours de la grandeur des géans. Paris,

16:8 in-8º

Il s'attache à y prouver que les os de Langon appartiennent à un sque-lette humain et non à un éléphant, à une baleine, on à quelque autre animal monstrueux, comme l'avait prétendu Riolan. Ce dernier ne ré-pliqua plus, et ainsi s'éteiegnit une dispute sur le fond de laquelle nous reviendrons anx articles geant et homme dans le Dictionaire abrègé des sciences médicales.

Nous avons encore d'antres onvrages d'Habicot :

Problèmes medicinaux et chirurgicaux. Paris, 1617, in 8º. Co problèmes sont an nombre de douze. Aucun ne mérite d'être cité. Question chirurgicale, dans laquelle il est demontre que le chirurgien doi assurément pratiquer la bronchotomie. Paris, 1620, in 8°.
On trouve dans cette brochure une description du larynx. Habicot

s'y montre partisan de la bronchetomie. Il rapporte plusieurs observations de plaies à la trachée-artère, qui se sont facilement cientrisées. On sait qu'un préjugé général faisait alors regarder ces plaies comme incu-(A.-J.-L. JOURDAN)

HACOUET (BALTHASAR), né à Conquet, dans la Bretagne, en 1740, passa de très-bonne heure dans les états de la mouarchie autrichienne, où il professa pendant quelque temps la chirurgie au lycée de Laybach, en Carniole, et devint secrétaire perpétuel de la Société d'agriculture et des arts de cette ville. En 1788, l'empereur lui accorda une chaire d'histoire naturelle à l'Université de Lemberg, et plus tard le titre de membre du conseil des mines à Vienne. Il mourut le 10 janvier 1815. La protection de Van Swieten lui fut d'un grand secours en Carniole, où il passa vingt ans de sa vie, et qu'il parcourut dans tous les sens, ainsi que les provinces voisines, sans s'effrayer ni des dangers que lui faisait courir le fanatisme des habitans, ni des obstacles que la nature du pays lui opposait. Ses voyages, qu'il reprit à quatre fois différentes, eurent

lieu de 1774 à 1787. Après avoir terminé la géographie physique de la Croatie, il entreprit celle des monts Carpathes, parcourut toute la Gallicie, poussa ses courses jusqu'aux bords du Pruth, et revint en Autriche par la Transylvanic. Ses ouvrages fournissent des renseignemens précieux sur les pays qu'il a visités, et l'on doit regretter qu'ils ne soient pas connus chez nous :

Oryctographia Carniolica , oder physikalische Erdbeschreibung des Herzogthum Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten Laender, Leipzick, tome I, II, 1778 - 1780; III, 1784, in-40.

Avec treize planches et des cartes.

Nachrichten von Versteinerungen von Schackhieren, die sich in aus-Gebrannten Seuerspeyenden Bergen besinden. Weimar, 1780, in-8°.
Inséré aussi dans le 6° volume du Journal lithologique de Schrecter,
Observations sur deux conceptions douteures. Efford, 1781, in-4°.

Inséré, en 1779, dans les Actes de l'Académie d'Erford.

Planta alpina Carniolica collecta et descripta. Vicane, 1782, in-4º. Mineralogisch-botanische Lustreise von dem Berge Terglou in Krain zu dem Berge Glockner in Tyrol im Jahr 1779. Vienne, 1784, in-80 Inséré, en 1780, dans le tome premier des Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Berlin.

Physikalisch-politische Reise aus den Dinarischen durch die Julischen, Karnischen, Rhaetischen in die Norischen Alpen, in Jahren 1781 et 1792 unternommen. Leipzick; tomes I, II, 1785; III, IV, 1787,

Neueste physikalisch-politische Reise in den Jahren 1788 und 1789 durch die Dacischen und Sarmatischen oder noerdlichen Karpathen. Nuremberg, tome I, 1790; II, 1791; III, 1794; IV, 1796, in 8°.

Reisen darch die norischen Alpen, phy iskalischen und andern Inkalts, unternommen in den Jahren 1784 bis 1786. Nuremberg, 1791,

2 vol. in-8°.

Physische und technologische Beschreibung der Flintensteine, wie sie

in der Erde vorkommen, und deren Zurichtung zum ockonomischen Gebrauch, sammt Abbildung der dazu gehoerigen Werkzeuge. Vienne, 1792, in-8°.

Abhandlung und Beschreibung der suedwest-und oestlichen Wenden; Illyrier und Slaven, deren geographische Ausbreitung von dem adriatischen Meere bis an den Ponto, deren Sitten, Gebraeuche, Handthierang, Gewere, Religion, u. v. nach einer zehngehriegen Reite und wierzehnjachrigen Anjenthale in jenen Gegenden dergestellt, Leipzick, cahier I, 180: II, III, 180: Si, IV, 180; IV, 18

kleiner Beytrag zu der in den Juhren 1788 und 1797 erschienenen phy-sischen und technischen Beschreibung derseiben. Berlin, 1807, in 8°. Ce medecin est anteur d'un grand nombre d'articles disseminés dans les Wahre Gruende der Forstwissensehaft de Borke, la Sammlung nuetzlicher und angenehmer Gegenstaende de Wasserberg, le Wiener Allerley, le Giornale d'Halia, la Wiener Realzeitung, les Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Boehmen, la Sammlung nuetzlicher Unterriehte, les Beschaeftigungen der Berliner Gesellschaft naturförschender Freunde, les Nova acta academiæ naturæ curiosorum. le Naturforscher, les Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti, la Neue Summling nuetzlicher Unterrichte, les Neueste Entdechingen in der Chimie, et les Beytraege zu den chemischen Annalen de Crell, le Journal de Ro-

zier, le Geographisches Magazin de Fabri, le Magazin fuer die Natur-hunde Helvetiens de Hoepheer, le Magazin fuer das Netieste aus der Physiologie, le Journal fuer Chemie und Physik de Bucholz, les Annalen der Berg-und Huettenkunde de Moll , etc.

HAEBERL (FRANÇOIS-XAVIER), né à Oelkam, près de Holzkirchen en Bavière, le 25 mars 1759, fit ses études à Munichet à Ingolstadt. En 1783, il se rendit à Vienne pour y suivre les leçons de Stoll, et l'année suivante, il revint prendre le bonnet de docteur en médecine à Ingolstadt. Il se livra ensuite à la pratique à Munich, où il acquit bientôt une grande réputation, et devint, en 1801, membre de l'Académie royale. On lui doit les ouvrages suivans :

De febribus annuis et in specie de febre æstivá anno 1783 in Nosocomio S. S. Trinitatis Vindobonensi observatá descriptáque. Munich, Entwurf von Verbesserungsanstalten in dem Krankensaale zum Hei-

ligen Maximilian bey den barmherzigen Bruedern in Muenchen, Munich, 1794, in 8°.

Ueber Leopold's Krankheit und Tod. Germanien, 1792, in 8°.

Vennche und Vorschlage zur Erichtung eines allgemeinen Kran-kenhaues zu Muenchen. Munich, 1799, in 8°. Ventheidigungschrift, nebst einem Ahnange von Rechtfertigungsbey-lagen gegen die anonymische Anshelle in Muenchner Intelligenzblatt. Munich, 1799, iq-8°.

HAEN (ANTOINE DE), né à La Hayé en 1704, étudia sous Boerhaave, qui lui donna des marques non équivoques d'estime et d'attachement. Il est digne d'un homme supérieur de distinguer dans la foule et d'encourager le mérite, trop souvent timide. La plupart des professeurs justement célèbres ont deviné et même signale ceux de leurs élèves qui devaient les succéder dans l'opinion publique. La médiocrité peu généreuse, et surtout craintive, ne porte pas si loin ses vues, elle sait qu'il ne sera pas difficile de la remplacer. Haen pratiquait la médecine depuis vingt ans dans sa ville natale, lorsque Van Swieten l'appela, en 1754, à Vienne, et le fit nommer premier professeur de médecine pratique. De nombreux élèves suivirent avec empressement ses leçons et sa clinique. Après la mort de Van Swieten, il fut nommé premier médecin. Dès lors il ne cessa de faire tourner son crédit à l'avantage de l'enseignement, et, sous ce rapport, on peut l'offrir comme modèle à plus d'un archiatre. Il voyait un grand nombre de malades; peu de praticiens ont joui d'une réputation plus étendue et mieux méritée. M. le barou Desgenettes a porté, sur le caractère, les vertus et les ouvrages de ce médecin, un jugement que je crois devoir rapporter ici , parce qu'en peu de mots il fait parfaitement connaître et l'homme et l'auteur : « Etranger aux formes et aux agrémens qui plaisent et réussissent si bien, surtout dans le grand monde, Haen n'a dû sa renommée qu'à son seul mérite médical. On lui a reproché un ton peu mesuré dans plusieurs discussions qu'il a eues avec d'autres médecins célèbres, et dans lesquelles son esprit sévère sacrifiait tout à ce qu'il croyait être la vérité, sans égards et même sans menagemens pour ses adversaires, quelque recommandables qu'ils fussent. Il n'en possédait pas moins, dans un degré éminent, toutes les qualités d'un homme bon, bienfaisant, et d'un excellent citoyen : aussi fut-il universellement regretté, lorsqu'il termina sa longue et laborieuse carrière. Haen a public un très-grand nombre d'écrits; les uns doivent être considérés comme des compilations, quelquefois un peu prolixes, mais toujours judicieuses, et les autres comme des productions eutièrement originales. » J'ajouterai seulement que la place éminente qu'il occupa si long-temps, soit à la cour, soit dans l'enseignement, développa chez Haen cet esprit d'intolérance, cette impatience de la contradiction, ce désir impérienx de commander à l'opinion, qu'on ne remarque que trop souvent chez les hommes constitués en dignités. Accoutumé à voir tous les médecins qui l'entouraient écouter ses décisions comme les sentences d'un oracle, Haen s'indignait de trouver des opposans parmi les médecins étrangers, dont l'un d'eux tient, il faut l'avouer, plus de place que lui, sinon dans l'histoire de la médecine, au moins dans celle de la physiologie: je veux dire le célèbre Haller, qui ne fut jamais injuste pour son rude adversaire. Haen mourut le 5 septembre 1776. Ce praticien doit être mis au premier rang parmi les bons observateurs qui ont su reconnaître le caractère inflammatoire des maladies à travers les symptômes saburraux ou bilieux qui engagenient Stoll à prodiguer les vomitifs. L'état actuel de l'art de guérir justifie Haen des reproches qui lui ont été faits, trop légèrement, par un disciple de Fizes, qui partageait la prédilection du professeur de Montpellier pour les vomitifs, mais auquel on doit pardonner quelques erreurs en faveur de son zèle pour l'application de la méthode philosophique à la médecine, Haen a laissé :

Historia anatomico medica morbi miri incurabilis, medicos, juxto probales artis regulas exactè ratiocinantes, passim fallentis. La Hayo, 1744, in-8°.

De colica pictonum. La Haye, 1745, in-8°.; Paris, 1761, in-8°. C'est une des meilleures productrons de Haen; elle est eucore clas-

De deglutitione vel deglutitorum in cavum ventriculi descensu impedito. La Haye, 1750, in 8°.

Quastiones sepias mote super methodo inoculandi veriolas, od quas directa enquisorum responsa hucusque desideruntus, indirecta minus satisfacere videntus. Vienne, 1557, in 8°.

Lettre à un de ses amis au sujet de la Lettre de M. Tissot à M. Hirzel

Vienne, 1758, in-8°. - Ibid. 1763, in-8°.

Il y a loin de ces deux opuscules, dirigés contre l'hoculation; aux recherches de Bordeu sur l'histoire de la médecine en faveur de vette pratique qui, il faut l'avouer avec M. le baron Desgenettes, ne bassait

pas que d'avoir contre elle des objections assez fondees.

Ratio medendi in nosocomio practico, quod in gratiam medicinæ stu disorum condidit Maria Theresia. Vienne, P. I., II. III., 1758; IV, 1759; V. 1760; VI, 1761; VII, 1762; VIII, 1761; IX, X, 1765; XI, 1762; XIII, 1763; XIII., 1763; X 1771; II, 1774; III, 1779, in-8°. - Trad. en allemand, sous les yeux d'Ernest Platnor, et avec quelques notes de lui, Léipzick, 1779 - 1785, in-80 .- Le seconde volume, traitant de l'inoculation de la variole, dans la même langue par François-Xavier de Wasserberg, Vienne, 1775, in-80.

Le troisième volume de la continuation porte aussi le titre de premier . des œuvres posthumes. Stoll en fut l'éditeur. Le bon et le médiocre se tronvent très-inégalement distribnés dans ce volumineux recueil, où pourtant on reconnaît une érudition pen commune et l'habileté d'un prati-

cien du premier ordre.

Réfutation de l'inoculation ; servant de réponse à deux pièces de MM. de la Condamine et Tissot, Vienne, 1759, in-8º.

Theses pathologica de hamorrhoidibus. Vienne, 1759, in 80. Theses sistentes febrium divisiones, natamque ea de causal de milia ribus et petechiis, caterisque febribus exanthematicis dissertationem. Vienne, 1760, in-8°.

Difficultates circà modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate humuni corporis, orbi medico proposite. Vienne, 1761 . in-80 :- Levde;

1761 : in-80. Vindicia difficultatum circà modernorum systema de sensibilitate et,

irritabilitate humani corporis, contrà Alberti de Haller apologium. Vienne, 1762, in-80. Cet écrit polémique prouve que Haen n'était pas un zélé partisan de l'application de la physiologie à sa pathologie; pour être conséquent;

il anrait dù n'admettre aucune théorie. Dissertatio sistens examen proverbii: medicina turpis disciplina. Leyde,

1,63, in-8°. Von den Fiebern. Copenhague , 1,763, in-8°. - Dresde et Varsovie 1777; in-80.

Ce n'est problablement qu'une traduction allemande d'une portion du Ratio medendi.

Ad perillustr. Balthasaris Ludwici Tralles, medici Vratisl, epistolam apologeticam responsio, cujus pars prior ĉirca variolarum inoculationem versatur, altera sanguinis missionem et opium, in stadio variolarum suppuratorio laudat. Vienne, 1764, in-8°.

Epistola de cicutà, cum alethophilorum Viennensium elucidatione ne cessaria ad Balth - Lud. Tralles, Vienne, 1765, in-80

Si Ilaen s'est montre trop reconnaissant pont Van Swieten, rejettant avec lui l'inoculation, il est revenu à son caractère en contestant les avantages de la cigné trop préconisée par Stork, mais trop dépréciée par les médecins français.

De magit liber. Vienne, 1774, in-8°. - Venise; 1775, in-8°. - Paris

1777, in 8°. - Ibid. 1778, in 8°.

De miroculis liber. Francfort et Leipzick, 1776, in 8°. - Paris, 1777; in-80 - Ibid. 1778 , in-80

De Haen vivait dans un pays où la tolérance n'a pas encore peuetre Epitome operum omnium Antonii de Haen, in usum juniorum practicorum studentiumque accommodata per D. Joh. Mich. Schosulan. Vienne, 1778, in-8°.

Extrait des ouvrages de De Haen, qui sont du nombre de ceux qui sup-

portent à merveille cette épuration.

Antonii de Haen Prælectiones in Hermanni Boerhaavii institutiones pathologica; collegit, recensuit, addimentis auxit, edidit Fr. Xuv. de Wasserberg, Vienne, 1780 - 1782, 5. vol. in-8°. - Trad. en allemand, le 1° volume seulement, Léipzick, 1786, in-8°. J.-E. Gilibert a publié, à Genève, une édition de cet onvrage; oet

editeur ayant connu personnellement Haen, en fait, dit M. Desgenettes,

un portrait assez piquant.

Opuscula omnia medico-physica in umm nunc primum collecta, Naples, 1780, 6 vol. in-8°.

Opuscula quædam inedita; accedunt historiæ morborum, à Stollio in

collegio clinico Haenii 1770-1772 consignata. Editionem curavit et præ-fatus est Josephus Eyerel, Vienne, 1795, 2 vol. in-8°.

L'eloge, encore medit, de Haen prononce, en février 1793, par Vicq-d'Azyr à la Faculté de Médecine est, dit M. Desgenetties, une des productions les plus originales qui soient sorties de la plume de cet illustre écrivain. (F.-G. BOISSEAU ) .

HAENKE (THADDÉE); né à Krebnitz, en Bohême, entra au service du roi d'Espagne, en 1791, comme botaniste, et fit ensuite partie d'une expédition de découvertes dans la mer du sud. En 1800, il était au Chili, après avoir fait le tour de la terre. Nous ignorous ce qu'il est devenu depuis. On lui doit l'ouvrage suivant :

· Caroli à Linne Genera plantarum eorumque characteres naturales secundam numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructificationis partium, juxtà Thunbergii emendationes digesta. Editio octava. Vienne, 1791, lii-8ª. Haenke a inséré diverses observations relatives à la botanique dans

les Actes de l'Académie de Prague, et dans le recueil de Jacquin. J. Meyer a donne une notice sur son voyage au Chili et an Péron.

HAFENREFFER (SAMUEL) naquit à Héremberg, dans le duché de Wurtemberg, en 1587. Il exerca la médecine à Kirchheim, ville de Souabe, et se fixa ensuite à Tubingue, où il enseigna avec distinction dans les écoles de la Faculté; il mourut dans cette ville en 1660. Hafenreffer nous a laissé plusieurs ouvrages, à la plupart desquels il a donné des titres qui se ressentent du goût de son siècle et de son pays. Les plus connus de ces ouvrages sont :

Raphael artem medicam feliciter cum inchoundi, tum absolvendi tractandique informans, rationes peregrinandi, et pharmocopolia visitandi, aphoristicà docens. Tubingue, 1626, in-12. Francfort, 1629, in-12. - Ulm, 1642, in 80. ..

Hardonssor asolodiquer, sive nosodochium cutis, in quo éutis eique adharentium partium affectus omnes, singulari methodo et cognoscendi, et carandi fidelissime traduntur: quod etiam varius medicamentis patr sicis, chymicis, cosmeticis, adiisque nobilibus selectioribus est illustru-

tum. Opsk tam medicis, quam chirurgicis jucundum et utile. Ubi et sub calcem adjecti tubicines, lectorem, urabica, grecca, lutina, et germonica, conteuta, indagare, succinctò informant. Tubingue, 1630, in-8°.

nica, contenta, indagare, succincte informant. Tubingue, 1630, in 8°.

- Ulm, 1660, in 8°.

Vexillum Raphaeliticum per medicam et vitam communem volans.

Tubingue, 1631, in-8°;

Monochordon symbolico-biomanticum, abstrusissimam pulsuum doctrinam ex harmonis musicis dilucide, figurisque oculariter demonstrans, de causis et prognosticis inde promulgandis fideliter instruens et jucunde per praxim medicam resonans. Ulm, 1650, in-8:

Raphael, odres, de arté medica, velo temporis, citationibus. Ulm, 1641, in 8°.

164, in 8°.

Officina iatrica, continens pharmaca selecta Hippocratico Galenica et Hermetico Paracelsica, juxtà morborum seriem, causarumque indicem disposita et condita. Ulm. 1653, in 8°.

De corde ejusque affectu gravissimo syneope. Tubingue, 1658, in 4°.

Dysenteria maligna epidemica. Tubingue, 1660, in-4°.

- (A.-J. THILLAYE)

HAGEN (Cualtit-Gontraor), né à Konigsberg, le 24 décembre 1749, reçu docteur en médecine dans l'Université de cette ville, nonmé, en 1768, professeur de médecine et pharmacien de la cour, eréé maître és-aris en 1804, et fait professeur de physique en 1869, a publié un assez grand nombé d'ouvrages, parmi lesquels les suivans sont venus à notre connaissance:

Chymische Untersuchung von der blauen Farberde. Kenigsberg, 1773, ju-4°.

Commentatio medica exhibens stannum. P. I, IJ, III, Konnigsherg, 1775-1776, in-4°.

Lehrbuch der Apothekerkunst. Konnigsherg et Léipzick, 1778, in-8°.

-Ibid. 1791, in-8°. -Ibid. 1786, in-8°. -Ibid. 1792, in-8°. -Ibid. 1806,

- Ibid. 1781, in 8°. - Ibid. 1786, in 8°. - Ibid. 1792, in 8°. - Ibid. 1806, in 8°. - Abhandlungen chemischen und physikalischen Inhalts. Komigsberg,

1978, in 8°.
Hagen ne fut que l'éditeur de cet ouvrage, dont l'auteur était sou

père Henri Hagen.

Tentamen historiae lichenum, et præsertim Prussicorum. Kænigsberg,

1782, in-8°.
Commentatio botanica de ranunculis Prussicis. Komigsberg, 1784, in-4°.

Grundriss der Experimentalchemie, zum Gebrauch bey dem Vortrag derselben. Kontigsberg et Léspisck, 1985, in-8. Dissertatio sistens docimatiam concretionum in nonnullis oleis æthe-

reis observatarum. Komigsberg, 1784, in 4º. Quadam de similitudiue salium alcalinorum cum terris absorbentibus, præsertim calcared, præmittens lectiones cursorias IV. Kwiatkowsky

indicit. Kanigsberg, 1784, in 4°. Disquisitio chemica dysodis Erussici. Kanigsberg, 1787, in 4°. Programma sistens disquisitionem chemicam aquae fontana Ottlavicasis. Kanigsberg, 1788, in 4°.

Disquisito aque Turenensis in Prussied, Komigeberg, 1788, in 8°.

Dissertatio chemica inquirens in acidilass Turenensem, Komigsberg, 1788, in 8°.

Isagoge in chemiam forensem. Konigsberg, 1789, in 8°. Chemische Zergliederung des Thurenschen Wassers in Preussen. Ko. nigsberg , 1789, in 4°. Grundriss der Experimentalpharmacie. Kanigsberg , 1790, in 8°.

Grundriss der Experimentalchemie. Konigsberg , 1790, in 8°. - Ibid. 1791, in-8°. Analecta ad historiam furia infernalis. Konigsberg, 1791, in-40. Programmata IV de plantis in Prussid cultis. Koznigsberg , 1791-1794,

Grundsaetze der Chemie; durch Versuche erlaeutert. Konigsberg,

1796, in-8°.

Hagen est auteur de quelques articles dans les Chemische Annalen de Crell, les Actes de l'Académie des Curieax de la nature, et ceux de la Société d'histoire naturelle de Berlin.

HAGEN (CHBÉTIEN-THEDEL-HENRI DE), aussi connu sous le nom d'Ab Indagine, né en 1714 à Salzliebenhalle, près de Hildesheim, et mort en 1776, au mois de juillet, fit ses études médicales à Helmstaedt, et prit le grade de docteur dans cette Université. Dans la suite, il fut nommé professeur de botanique à Bronswick, et médecin pensionné de la ville. Indépendamment de quelques Memoires qui ont paru dans les Gelehrte Beytraege zu den Braunschweig. Anzeigen, il a publié :

Dissertatio de medico vulneratum curante à sectione cadaveris non excludendo. Helmstaedt, 1749, in-4°.

Gruendliche Beschreibung des Helmstaedtischen Gesundbrunnens nebst einem Unterricht, wie derselbige zu gebrauchen. Helmstredt, 1756, in-8°.

HAGEN (JEAN-HENRI), pharmacien prussien, vint au monde à Schippenheil dans la Prusse orientale, où son père tenait une officine. Lorsqu'il eut terminé ses cours académiques à Kœnigsberg, il résolut d'apprendre la pharmacie, et crut ne pouvoir pas mieux faire que de se mettre sous la direction de son père, qui passait pour un homme fort habile. Cependant, des qu'il eut acquis une certaine masse de connaissances, il se rendit à Berlin. en 1765, pour se perfectionner dans la chimie. A son retour dans sa patrie, il acheta une officine à Konigsberg, et la tint pour son propre compte des 1768. Depuis lors il consacra tous les momens dont sa profession sui permettait de disposer à l'histoire naturelle et à la chimie, sciences qu'il aimait passionnément, et dont il faisait chaque année des cours aux élèves de l'Université. Il mourut le 30 novembre 1775; laissant quelques ouvrages qui, sans se faire remarquer par un grand mérite, ne sont cependant pas non plus depourvus de tout intérêt :

Physisch-chymische Betrachtung ueber den Torf in Preussen. Konigsberg, 1761, in-40. Physikalisch - chymische Betrachtungen ueber die Herkunft und Ab-

stammung des feuerbestaendigen vegetabilischen Laugensalzes. Konigsberg, 1768, in-4°.

Physikalisch-chymische Betrachtungen ueber die Weidenrosen und die in Preutsen befindliche sechszehn nutzbare Weidenarten. Konigsberg.

1769, in-4°. Chymische Pruefung des Alcohol Aceti des Hofraths Ehrenreich. Ko-

nigsberg; 1771, in-4 Chemisch-mineralogische Unterhaltungen einer merkwuerdigen blauen Farberde aus den preussischen Torfbruechen. Konigsberg, 1772, in-4°. Quelques uns des écrits de Hagen ont été réimprimés collectivement après sa mort , par Charles-Godefroi , son fils , sous ce titre :

Abhandlungen chemischen und physikalischen Inhalts. Konigsberg,

1778, in-80. Hagen a inséré quelques articles dans les Koenigsl. Frag-und Angelgungsnachrichten et les Berliner Mannigfaltigkeiten. .. Il ne faut pas le confondre avec

HAGEN (Jean-Henri), medecin de Halle, ne le 6 février 1669 à Muhlhausen, et mort le 24 février 1708, qui a sontenu les deux thèses suivantes sons la présidence de Frédéric Hofmann.

Dissertatio de corporum motionibus ex gravitate ortis. Halle, 1605, Dissertatio de historia variolarum 1699 Hala epidemice grasse

Halle, 1699, in-40. HAGEN (JEAN-PRILIPPE), habile chirurgien et accoucheur

allemand, était de Tanzenhausen, village de la Thuringe, près de Weissensee, où il vint au monde le 24 janvier 1734. A l'age de quatorze ans, ses parens l'envoyèrent à Francfort-sur-l'Oder pour y apprendre la chirurgie. Au bout de cinq ans, en 1753. il alla suivre les cours de l'Université de Berlin, et en 1756, il entra au service militaire, en qualité de chirurgien de compagnie, ce qui differe peu de la condition de nos barbiers, Il prit son congé en 1764, étudia encore pendant quelque temps à Berlin, y obtint, en 1765, la licence d'exercer sa profession. et bientôt après accompagna le prince héréditaire de Courlande à Mitau, où il passa six années. Ce terme écoule, il revint-à Berlin, et ne tarda pas à s'y former une nombreuse clientèle. Il sinit même par devenir professeur d'accouchemens. Sa mort eut lieu le 12 décembre 1792. On connaît de lui plusieurs ouvrages:

Wahrnehmungen zum Behuf der Arzneykunst. Mitau, 1772, in 80. Versuch eines neuen Lehrgebäeudes des praktischen Geburtshuelfe. durch viele Wahrnehmungen erlautert und bestaetigt. Berlin , tome I, 1781; II, 1782, in-8°.

1781; 11, 1702, In-0.

Versuch eines allgemeinen Helammenkotechismus, oder Anweisung fuer Hebammen, Schwangere, Gebaehrenden und Woechnerinnen, und zur Einsicht und Heilung der Krankheiten neugebohrnen Kinder.

Reinsicht und Heilung der Krankheiten neugebohrnen Kinder. Berlin, 1784, 2 vol. in-8". - Elbing, 1785, in-8". - Ibid. 1787, in-8". - Ibid. 1791 , in-8 Einige neue Entdeckungen und Aufklaerungen in der Geburtsburtshuelfe

in einem Sendschreiben am Hrn. D. Baldinger. Berlin, 1786, in-80. Erlaeuterungen seines Versuchs eines neuen Lehrgebaeudes der Ge-

burtshuelfe. Berlin, 1790, in-8°. - 1bid. 1793, in-8°. On trouve divers Memoires de Hagen dans les Archives d'accouche-

mens de Stark, et dans les opuscules de chirurgie de Schmucker. Sa vie, écrite par lui-même, a été publiée avec des notes par Stark ( léns, 2794, in-8°.).

HAGENDORN (Enror), naquit à Wolsu, en Silésie, le 22 navier 1600. Il pri le grade de docteur en médecine à fina en 1668, et fixa ensaite son sejour à Goerlitz, dans la Hausen en 1668, et fixa ensaite son sejour à Goerlitz, dans la Hausen Lausce, chi il pratiqua l'art de guérir avec beaucoup de usuce. L'Academie des Curieux de la nature l'avait admis dans son sein, on 1674, sous le nom de Pégase. Il lett aussi médecin de trois electeurs de Saxe, et mouriut d'une attaque d'apoplexie, le 27 février l'étg, laiisant, oute un grand nombre d'observations que l'Academie a recueillies dans ses Ephémérides, les ouvrages suivrans:

Martini Rulandi, patris, secreta spagyrica, sive plerorumque medicamentorum Rulandinorum genuinæ descriptiones, cum scholiis. lena, 1676, in-12.
Tractuus physico-medicus de catechu, sive terrá Japonicá in vulgus

sic dictá. Iéna, 1679, in 8°, Cynosbatologia. Iéna, 1681, in-8°.

Observationum et historiarum medico-practicarum rariorum centuries tres. Rudolstade, 1698, in 8°. - Goerlitz, 1698, in 8°. - (o.)

HAGUENOT (HENRI), fils d'un médecin de Montpellier. naquit en cette ville le 26 janvier 1687, se mit sur les baucs de l'école après avoir terminé ses études au Collége royal, et ne tarda pas à s'y distinguer. Ayant été reçu docteur dans no âge pen avancé, il redoubla tellement d'ardeur et d'application, que bientôt il fut en état de faire avec succès des cours particuliers, et que, pendant quelques années, il remplit avec éclat une place de docteur agrégé dans l'Université. Son père se démit en sa faveur de la chaire qui avait été créée pour lui en 1715. Haguenot se distingua dans la carrière de l'enseignement : à beaucoup d'ordre et de méthode, dit son biographe Ratte, il joignait encore le mérite d'une latinité pure, claire et élégante. Devenu membre de la Société royale des sciences de Montpellier, il lut en présence de cette compagnie divers mémoires qui ont pour objets le mouvement des intestins dans l'iléus, la fonte de la glace, l'hydrophobie, la vérole, les eaux de Perols, et les dangers des inhumations dans les églises. Des raisons de famille et de convenances l'engagerent à se faire pourvoir d'une charge de conseiller en la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, dans laquelle il fut recu en 1741, et qu'il exerça jusqu'à sa mort, arrivée le 14 décembre 1775. Comme il n'avait point d'enfans, il légna ses biens aux hôpitaax. Ses ouvrages imprimés ont pour titres :

Memoire concernant une nouvelle méthode de traiter la vérole. Montpellier, 1734, in 8°.

ž

Hagnenot veut qu'en entremêle les frictions avec les bains , qu'en fasse précéder ceux-ci, et qu'on ne fasse frotter le malade que tous les deux ou trois jours. Il déclare la salivation inuitie et dangereuse. Il permet au malade de manger de la viande et de boire du vin. Cette méthode de traitement devint célèbre dans tonte l'Europe, sons le nom de méthode de Montpellier.

Mémoire sur le danger des inhumations dans les églises. Montpellier.

1748, in-4°.
Tractotus de morbis externis capitis. Avignon, 1750, in-12. Otia physiologica de circulatione, de pulsu arteriarum et de motu musculorum. Avignon, 1753, in-4°.

HAHN (JEAN-DAVID), né à Heidelberg le q juillet 1720. étudia la médecine en cette ville, et se fit recevoir docteur à Leyde en 1751. Nommé deux ans après professeur de philosophie, de physique expérimentale et d'astronomie à Utrecht, il passa, en 1759, à la chaire de botanique et de chimie. En 1775, il obtint une autre chaire de médecine à Leyde, qu'il occupa jusqu'à sa mort, arrivée le 9 juillet 1729. On a de lui:

Dissertatio de efficaciá mixtionis in mutandis corporum voluminibus. Leyde, 1751, in-4°.

Dissertatio de consuetudine. Leyde, 1751, in-4º.

Sermo academicus de scientia naturali, ab observationum et experimentorum sordibus repurganda. Utrecht, 1753, in-4°. Isaaci Waatsii logica latinė versa et contracta, in usum auditorum.

Utreaht, 1754, in-80. Oratio de verá logica, eaque singulis disciplinis prima. Utrecht, 1756 , in-4°.

Dissertatio mechanica de potentiis oblique agentibus. Utrecht, 1756, Orațio de chemia cum botanică cunjunctione utili et vulchră, Utrecht.

1750, in-4°. Explicatio quastionum mathematicarum de maximo et minimo in scien-

tid machinali. Utrecht, 1761, in-4°. Dissertatio de igne. Utrecht, 1765, in-4º.

Orațio de mutuo matheseos et chimia auxilio. Utrecht, 1768, in-4º. Oratio de usu venenorum in medicina. Utrecht, 1753, ha-4º. - Léipsick, 1775, in-80.

Oratio de medico speculatore. Leyde, 1775, in 4°. On lui doit les De leprá commentationes de G.G. Schilling (Leyde et Francfort-sur-le-Mein, 1778, in-8°.), ouvrage d'une haute impor-tance, auquel il a joint une préface et la vie de l'auteur. (1.)

HAHN (JEAN-GODEFROY DE), médecin allemand, doyen du Collége des médecins de Breslau, et membre de l'Académie des Curieux de la nature, naquit à Schweidnitz le 18 janvier 1694. Il étudia l'art de guerir à Leipzick, où il prit le titre de docteur en 1713. S'étant ensuite établi à Breslau, il habita cette ville jusqu'à l'époque de sa mort, qui eut lieu le 30 avril 1753. Le roi de Prusse l'avait anobli en 1748, ainsi que tous ses descendans. Il a laisse quelques ouvrages qu'on peut encore consulter avec fruit.

Dissertatio de manu, homines à brutis distinguente, Léipsick, 1716,

in-4°. Helvétiut n'est donc pas le seul qui ait soutenu ce paradoxe. L'homme diffère des animanx non par la main, car celle de certains singes est presqu'aussi parfsite que la sienne, mais par son cervesu, qui est plus développé que celui d'ancun autre animal. Dissertatio de mediciná Germanorum veterum. Léipziek, 1717,

in - 4.
Disseriatio de tænid. Léspaick , 1717, in - 5.
Pebrum continuarum , quæ A. 1720 Vratislaviæ populariter grassatæ
Eberlin ner Europam epidemici ador-

nata. Accedit dissertatio de aeris inspirati in pulmones effectu. Breslau et Léipzick, 1731, in-4º.

Variolarum antiquitates nunc primum à Gracis eruse. Accedit de Mesuce, Syri, scriptis ad celeberrimum Fabricium epistola. Breslau, 1733,

De cyrtonosi, qua Clissonio ruchitis est, tabulæ aliquot antiqua. Breslau, 1735, in-40.

Carbo pestilens, à carbunculis sive variolis veterum distinctus. Breslau, 1736, in-4°. Denkmahl Michael Gottlieb von Liebenau's Breslausschen Rathsherrns.

Breslau, 1737, in-4°.

Historia podagra eminentissimi cardinalis comitis à Sinzendorf, Episcopi Vratislaviensis. Nuremberg, 1751, in 10. Înséré aussi dans le neuvième volume des Actes de l'Académie des

Curieux de la nature Avertissement sur le nouveau système de la petite-vérole. Breslau, 1751, in-4".

Variolarum ratio exposita. Breslau, 1751, in-4°. Morbilli, variolarum vindices. Breslau, 1753, in 4º. (1.)

HAHNEMANN (Samuel), né à Meissen le 10 avril 1755. dut le jour à un peintre de la manufacture de porcelaine de cette célèbre ville de Saxe, qui résista long-temps avant de lui permettre de se livrer à l'étude, vers laquelle il se sentait entraîné par un penchant irrésistible. Livré à ses propres ressources, Hahnemann se rendir, en 1775, à Léipzick, où , pour se soutenir, il fut oblige d'enseigner le français et l'allemand à un jeune grec de Jassy, et d'entreprendre diverses traductions d'ouvrages anglais. Après deux ans de séjour dans cette ville, il alla suivre la pratique de Quarin à Vienne, et au bout de quelque temps obtint la place de médecin du gouverneur de la Transylvanie, qu'il accompagna à Hermanstadt. Pendant près de deux années qu'il passa dans cette ville populeuse, il s'occupa beaucoup d'antiquités et de médailles, Jaloux, enfin, d'obtenir le grade de docteur dont il n'éjait point encore décoré ; il vint le prendre, en 1779, à Erlangue. Des qu'il l'eut obtenu, il fixa son séjour à Dessau, qu'il quitta bientôt pour aller remplir la place de médecin pensionné à Gommern, près de Magdebourg. En 1789, il s'établit à Léipzick, où il vit encore actuellement. On a de ce laborieux médecin un grand nombre d'ouvrages, dont les suivans sont parvenus à notre connaissance :

Conspectus affectu tiologicus et therapeuticus. Er-

langue, 1779, in-4°

Anleitung, alte Schaede und faule Geschwuere gruendlich zu heilen : nebst einem Anhange ueber eine zweckmaessigere Behandlung der Fisteln, der Knochenfaeule, des Winddorns, des Krebses, des Gliedschwammes und der Lungensuchl. Leipzick, 1784, in-8°.

Ueber die Arsenikvergiftung, ihre Huelfe und gerichtliche Ausmittelung. Léipzick, 1786, iu-8°.

Abhandlung weber die Vorurtheile gegen die Steinkohlenfeuerung.

Dresde, 1787, in-80. Unterricht fuer Wundaerzte ueber die venerischen Krankheiten , nebst einem neuen Quecksilberprasparate, Léipzick, 1788, in-8°.

Der Freund der Gesundheit. 1er cahier, Francfort-sur-le-Mein, 1792; aº cahier, Léipzick, 1794, in-8º.

Ce journal, n'avant pas été goûté du public, ne fot pas continué.

Beschreibung des Casseler Gelbs. Erford , 1793 , in 4º. Inséré anssi dans les Actes de l'Académie d'Erfort.

Apothekerlexikon. Léipzick, tome I, p. I, A-E, 1793; p. II, F-K, 1795; tome II, p. I, 1795; tome II, p. II, Q-Z, 1795, in 8°. Handbuch fuer Muetter, oder Grundsactze der Erziehung der Kinder.

Léipzick, 1796, in-8%. Heilung und Verhuetung des Scharlachfiebers. Nuremberg, 1801, in 80. Der Kaffee in seinen Wirkungen, nach einigen Beobachtungen, Leip-

zick, 1803, in-8° ..

Fragmenta de viribus medicamentorum positivis, sive in sano corpore humano observatis. Léipzick, 1805, in-8°.
Reine Arzneymittellehre, Dresde et Léipzick, 1816-1820, 6 vol. in 8°.

Organon der Heilhunst. Dresde, 1819, in-8° Traducteur infatigable, Hahnemann a reproduit en allemand l'Essai sur les eaux minérales de Guillaume Falconer (Léipzick , 1777 - 1778 , 2 vol. in-8°. ), la Médecine moderne de Ball ( Ibid. 1777-1778, in-8°. ), a vol. in-8°, 1, la Mréciene moderne de Bail (Réd. 1777-1795, 19-8°, 10-16°, 1) les Expérience physiologiques de Jean Stelmans (Jéd. 1777, 11-16°, 1) le chimie de Demachy (Jéd. 495, 11-8°, 1). PArt de fabriques les lipecers par le même et Debuissoo (Jéd. 495, 11-8°, 1). PArt de fabriques les lipecers par Demachy (Jéd. 495, 11-8°, 1). PArt de fabriques les lipecers par Demachy (Jéd. 195, 11-8°, 1). PArt de fabriques la bonté ou la positional de médicamens par J. B. Van der Marke (Dredet, 1957, 1984). in-8°.), l'Histoire d'Heloise et d'Abelard par Joseph Berington (Léip-gick, 1789, in 8°.), la Matière médicale de Cullen ( *Ibid.* 1790, in 8°.), Art de faire le vin par Adam Fabroni (Ibid. 1790, 1884), les Annales d'agricultire d'Arthur Young (Ibid. 1790-1803, 3 vol. in-8°.), le Traité sur Ja phthisie pulmonaire de Miebel Kyna (Ibid. 1790-1808). Traite sur la phinase passionère de Machel Ryan (1861, 1961, 1897). Il Shairber melle-ler Traite sur le secre da Righyl (Edd. 1971, 1882). Il Machel melle-PHygine des frumes de Jean Grug (1864, 1971, 1887), le Traite sur Vougine par Delametterie (1864, 1971, 1887), la Médecine hippis-tispa de l'apin (1864, 1976, 1887), la Pharmacopie d'Edminourg (1864, 1979, 1978), la Traité des récentions d'urme d'R. Hone (1864, 1800, in-8°.), etc. On a de lui un grand nombre d'article dans les Ché-mische Annalen de Crell, le Nouveau magazin de Baldinger, la Bibliothèque médicale de Blumenbach, les Actes de l'Académie de Mayence, le Journal d'Hufeland, les Commentaires de Léipsick, la Gazette générale de littérature, etc.

HAIDENREICH (JEAN-LOUIS), médecin à Neu-Arad, dans le comte d'Arad en Hougrie, exerça d'abord son art dans le HAIN

13

canton des Jazygos et des Cumans. Il est né le 31 janvier 1747, à Engelsberg, dans la haute Silésie autrichienne. On à de lui :

Médiciae s'rudensis. Tructatu de moris in Docid frequenciorida et de singulari con trectand intelholo. Peuh et Lépieck, 1985. Interestion médico-chirargicà in unan grantialiam ruraliam chirugorum conceripte; cui accedant reusus attissime morantes dispositiongs de revocandis sufficentis, subservis, suspensis, etc. Peuh, 1965, 16-89. "Pon der Nahrung gans kleiner Kinder und einigen Arien von Convisionen, indust unigen Mitteln, dieselben zu verhusten und zu heilen. (co.)

HAIDINGER (CAMERS), né à Viceine le 10 juillet 1756, et mottes ette ville le 16 mars 1797, y füt pendant que temps directeur-adjoint du cabinet d'histoire naturelle. Il obtinresuite une place de professeur de misieriogie et d'art du mineur à Schemnitz, ét juit par devenir consciller de la chambre des monnaises et des mines. On lui doit les ouvrages suivans:

Dispositio rerum naturalium musari Casaris Vindobonensis, Vienne, 1782, in 4º.

Entwurf einer systematischen Eintheilung der Gebirgsarten. Saint-Pétersbourg, 1786, in 4°. Vicune, 1787, in 4°. Ouvrage couronné par l'Académie des sciences de Pétersbourg, à

Poccasion du prix qu'elle avait proposé en 1785. Il a été inséré aussi dans les Phys. Arbeiten d'Ignace de Born. Haidinger adonné, dans os dernier rennsil , la lisie de toss les mipéraux qu'on trouve dans les mines de sel de Wielienka, et dans les Aètes de la Société des sciences de Boblème un Mémoire interessant sur le robis

et'le saphir.

HAINLIN (JEAN - CANALES) était de Nuremberg, où il naquit dans les accoude moitié du dix-septieme sièle (+651 ). Le livra avec un goût particulier à l'étude de la médecine, se fit recevoir docteur à lena, et devint, et 1679, un des membres du Collège de Muremberg. Ce médecin, qui mount en 1685, ne nous a laissé aucun ouvrage remarquable sur la médecine.

HAINLIN (Sixastiex), oncle du précédeat, maguit à Naremberg, le 74 mars, en 1505; il etudia la médecine d'apadifférentes Universités d'Allemagne, se fit ensuite récevoir docteur à Bâle en 1618, fut nommé membre du Côllège des médecins de sa ville natale, et y remplit les foucions de deyen periodant un assez grand nombre d'amées. Il mourut le 6 octobre 1603, après avoir obtequ l'estime générale de ser compatriotes, par la manière honorable dôth il exercis à profession. Nous avons de hui un ouvrage ayant pour titre:

Pugillus controversiarum philosophico-medicarum. Bhle. 1618, in-8°. (THILLAYE)

HALBACH (Dasux), médecin de Labtau, en Prusse, vint au monde le 11 décèmbre 1581. Après avoir passé cinq ans dans les pays étrangers, il devint, en 1608, lecteur au Collége de Komigsberg, prit le titre de maître ès-arts l'année suivante, et se rendit, en 1617, à Bélle, où il obiant le grade de docteur en médecine, après un séjour de trois ans. Etnt revent ensaite à Komigsberg, l'Université lui conifia d'abord une chaire de morale, qui fut bientôt suivie de celle de physique et de médecine. Nommé médecin de l'électeur en 1618, il mourut en 1635 le 3 jauvier. Aucan de ses ópascales, tous purement académiques, en mérite une mention particulière; on en compte jusqu'à quarante-huit sur différens points de physiologie, mais la science n'en a retiré aucnen profit. (£.)

HALBERSTAEDTER (Joseph ), né à Bonn en 1744, mourut le 17 août 1802 à Wurzbourg, où il enseignait publiquement l'art vétérinaire, sur lequel il a publié les deux ouvrages

suivans:

Ueber die Rindviehpest und die Nothwendigkeit, durch frachreitigen Schlagen und schleunige Absonderung den Fortgang derselben zu hemmen, Wutzbourg, 1796, in 8°. Unterricht fuer den Landmann weber die dermahlen herrschende

Unterricht fuer den Landmann weber die dermahlen herrschender Hornvieltseuche. Wurzbourg, 1796, in 8°. - Francsort sur le Mein, 1796, in 8°.

HALEM (Francisto-Guillausen), médecia à Emblen, nó à Aurich dans l'Ostfrise, le 13 november 1905, fréquents, en 1961, l'Université de Halle, en 1983 celle de Gottingue, et en 1985 celle de Francfort-sur-l'Oder, où il prit le titre de docteur. On a de lui: Dissersatio de trimponite. Francfort-sur-l'Oder, 1985, in-89.

Dissertatio de tympanite, Franciort-sur-l'Oder, 1785, in-8.
Drerfaches Register ueber das Magazin fuer Aerzte und die zehn
Baende des Neuen Magazins vom Hrn. Geh. Rath Baldinger. Léipzick,

1790, In 8º - A. Murray enumeratio librorum pracipuorum medici argumenti Recudi curavit et permulta additamenta adjecit F.-G. von Halem, Au-

rich, 1792, in 80.

Il est auteur de quedques Mémoires inserés dans le Magasin de Baldinger. On en rémorque particultérement un sur les abus du palgaist en médicine, et trois bibliographiques sur la littérature médicale hollamésse en 1989, sur l'éducation physique et les maladies des enfans, sur la petite vérole et l'inoculation, pour faire suite au répertoire de Kreenin.

HALRM (D. de), de la même famille que le précèdent, a publié: Ueber die Sebedde - Anstalt auf der ostfriesischen Insel-Norderney. Aurich, 1801, in-8°.

'HALES (Érisme), illustre physicier anglais, ét l'un des plus grands naturalistes de son siècle, était né, d'uné ancienne famille, à Beckesborn, dans le comté de Kent, le 7 septembre 1877. Ses parens, qui le destinaiten à l'état ecclésiastique, l'envoyèrent à Cambridge pour étudier la théologie. Le jeune Hales, HALE 25

sans rien négliger de ce qui pouvait le faire distinguer dans la carrière qu'il se proposait de parcourir, ne laissa pas que de se laisser aller un peu au penchant qui l'entraînait vers les sciences exactes, et d'abord il sacrifia aux mathématiques tous les instans qu'il ponvait dérober à ses études théologiques. Son goût décidé pour l'observation le détermina même à suivre des cours de botanique et d'anatomie. Des-lors, il manifesta l'esprit d'invention qui devait le caractériser un jour, par la construction de machines ingénieuses, parmi lesquelles on en cite particulièrement une destinée à démontrer les mouvemens des planètes, qui avait beaucoup de rapport avec celle que Rowley imagina dans la suite. N'étant pas non plus satisfait des moyens qu'on employait pour démontrer les vaisseaux du poumon , il proposa de les injecter avec du plomb et de l'étain, procédé que la découverte de l'alliage susible de Darcet a permis depuis de porter à un haut degré de perfection.

Après avoir terminé ses exercices académiques, et être entré dans les ordres, Hales fut pourvu, en 1710, d'une place de vicaire à Teddington, dans le comté de Middlesex, d'où il passa bientôt après à Parlock dans celui de Sommerset, puis à Sarringdon dans le Hampshire. Quelqu'assiduité qu'il mit a remplir ses devoirs sacerdotaux, il ne perdait toutefois pas l'histoire naturelle de vue, et partageait tous ses momens de loisir entre la science et divers objets d'utilité publique. La Société royale de Londres l'admit au nombre de ses membres en 1717, et l'année suivante, il lut, en présence de cette illustre compagnie, un mémoire dans lequel il exposait ses expériences concernant l'influence que la chaleur du soleil produit sur le mouvement de la sève des végétaux. L'accueil fait à cet opuscule fut un puissant motif d'émulation pour lui, de sorte qu'il se mit au travail avec un surcroît d'ardeur, auquel nous devons les savans mémoires dent il a enrichi les Transactions philosophiques, et 'qu'il réunit, en 1727, dans sa Statique végétale. Au bout de quatre ans, Hales publia, sous le titre d'Hémastatique, une nouvelle série d'expériences et d'observations, qui ajouterent encore à sa célébrité, et qui le placèrent au premier rang parmi les scrutateurs infatigables des secrets de la nature. Il avait même étendu le champ de ses recherches, et dans son vaste plan il embrassait à la fois l'histoire naturelle, l'agriculture, la médecine, la physique, l'économie domestique et jusqu'à la morale publique, à laquelle il rendit; un éminent service en faisant imprimer ses judicieuses observations sur les funestes résultats de l'usage et surtout de l'abus des liqueurs alcooliques. L'Université d'Oxford lui donna un beau témoignage d'estime en Ini décernant, en 1733, le diplòme de docteur en théologie, et long-temps après, en 1753,

l'Académie des sciences de Paris rendit un hommage éclatant à sa philantropie, à son activité infatigable, et à l'utilité de ses travaux, dont la France elle-même avait profité, en lui accordant le titre d'associé étranger, devenu vacant par la mort de Sloane. Les distinctions académiques, et surtout l'honneur d'être utile à ses semblables, flattaient plus Hales que les honneurs mondains et les dignités auxquelles il lui aurait été facile, avec un peu d'ambition, d'arriver dans l'église anglicane. Confiné dans sa modeste cure de Teddington, il y menait une vie patriarcale, lorsqu'à la mort du prince Frédéric de Galles, qui se plaisait à le venir surprendre au milieu de ses travaux, il fut nommé, en quelque sorte malgré lui, aumònier de la princesse douairière, puis chanoine de Windsor. Le 4 janvier 1761, il mourut à Teddington, après avoir fourni une longue carrière, dans laquelle la simplicité de ses goûts lui avait fait trouver le bonheur.

Il serait trop long de rappeler ici tous les droits que Hales s'est acquis à la reconnaissance de la postérité, et nous devons nous borner à l'indication sommaire de ses travaux les plus remarquables. Personne n'ignore qu'on lui doit les ventilateurs propres à renouveler l'air dans tous les lieux où ce fluide ne peut pas circuler librement, comme les mines, les hôpitaux, les prisons et les parties basses des vaisseaux. L'invention de cet instrument, si heureusement appliquée par Duhamel à la conservation des grains, ne peut lui être contestée, quoiqu'un capitaine suédois, nommé Martin Triewald, en ait fait connaître une semblable quelques mois après, et qu'un autre anglais, Sutton, en ait publie un plus avantageux encore que le sien, mais qu'il n'eut pas assez de credit pour faire adopter dans la pratique. Hales s'était convaincu, par de nombreuses expériences, que les végétaux absorbent une partie de l'atmosphère au milieu de laquelle ils vivent; il avait reconnu aussi que ces êtres transpirent, et il s'attacha d'une manière speciale à déterminer la manière dont se meut la sève, qui, suivant lui, redescend entre l'écorce et l'aubier. Ce fut lui qui trouva le moyen dont on se sert encore aujourd'hui pour recueillir les gaz sous l'appareil pneumato-chimique, et qui l'emporte de beaucoup sur celui qu'avait proposé Jean Bernoulli, le scul qu'on connût alors. Sa prédilection pour le calcul lui fit adopter les principes de la secte jafromathématique; mais, tout en 's'occupant de déterminer la force des liquides dans leurs divers canaux, tout en voulant prouver que les phénomènes qu'on observe dans le corps de l'homme dépendent de l'impulsion des liquides qui circulent, il démontra que les calculs de Borelli et de Keil étaient également fautifs. On ne saurait disconvenir toutefois qu'il ne soit tombé dans plus d'une erreur; ainsi l'on HALE

sait aujourd'hui qu'il n'existe point d'air entre les poumons et les parois de la poitrine, quoiqu'il ait prétendu le contraire, et des observations nombreuses ne permettent plus de croire avec lui que l'organe pulmonaire puisse encore se mouvoir quelque temps, quoiqu'on ait pratiqué une ouverture à chacun des côtés de la cavité thoracique, Quant aux expériences de Hales sur les moyens de dissoudre les calculs dans la vessie, elles annoncent un zèle ardent pour le bien de l'humanité souffrante, mais elles sont demeurées stériles; depuis long-temps on n'en parle plus, comme on oubliera bientôt aussi, ou plutôt comme on a déjà oublié les instrumens propres à scier les pierres vésicales, que plusieurs. Anglais ont voulu mettre en vogue il y a quelques années, et qui n'ont pas été repoussés avec tout le dedain qu'ils devaient inspirer, puisqu'ils ont trouve des partisans, peu nombreux à la vérité, parmi nos compatriotes. Les principaux ouvrages de Hales, outre les nombreux Mémoires dont il a enrichi les Transactions philosophiques, sont :.

Venetable statiks, or an account of some statical experiments on the sap in vegetables; being an essay towards a natural history of vegetation. Londres, 1727, in-8°. - Ibid. 1731, in-8°. - Ibid. 1753, 2 vol. in-8°. avec l'Hemdstatique. - Trad: en français par Buffon , Paris, 1731 , in-40 :: Ibid. 71 Artemostatique. - 1 ran. en raines par banton, rais, r73, r62, r740, r7270, in 87, reva par-Sigaud de la Fond. - en alleuand par Christophe Wolff, Halle, r781, in 47. - en italien par Marie-Anne Ardinghelli, Naples, r786, in 89. - en hollandais, Amsterdam, 1734, in 69. - Recueil de cent quarante-quatre expériences réparties dans sept cha-

pitres, et éclaircies par des figures. Haller l'appelait eximium opus et unicum, experimenta multa continens, quod imprimis transpirationem stirpium plenè demonstravit. Buffon reproche à Hales d'avoir manqué d'ordre et d'enchaînement dans ses idées, et surtout d'avoir supposé dans ses lecteurs des connaissances et une sagacité peu communes. défauts ne sont que trop réels, mais ils ne diminuent rien du mérite de l'ouvrage de Hales, dans lequel vont encore puiser aujourd'hni tous ceux qui s'occupent de la physiologie végétale, et qui ne veulent pas hair sur de pures hypothèses, sur des suppositions gratuites.

Statical essays, containing hemastatiks, or an account of some hy-

draulical and hydrostatical experiments made in the blood and blood vessels of animals. Londres, 1733, in-8°. - Ibid. 1769, 2 vol. in-8°. - Trad. en Trancais par Sanvages, Genève, 17/4, in 4°. - en italien par Marie Anne Ardinghelli, Naples, 1752, in 8°. - en allemand, Halle, 17/8, in 4°. A friendly admonition to the drinkers of gin, brandy, and other spi-

rituous tiquors. Londres, 1734, iu-8°. Physico-mechanical experiments, containing useful and necessary instructions for such, as untertake long voyages at sea. Londres, 1939,

in 8°. - Trad. en français, La Haye, 1710, in 8°.

An account of some experiments and observations on M. Stephens me-

dicines for dissolving the stone. Londres, 1740, in-80. - Trad. en portugais, Londres, 1742, in-80, ... A treatise upon ventilators. Londres, 1742, in-80 .- Trad. on français

par Demours, Paris, 1741; iu-12:

Account of a useful, discovery to distille double the quantity of serivater by blowing showers of air up trough the distilling liquor. Londres, 1756, in-8° (A.J. 1.)

HALLE (Jass-Norz.) asquit à Paris en 1754. Il appartenait à une ancienne famille, très-distinguée dans les arts, les lettres, fa jurisprudence et la médecine. On compte, en effert, claure de la compte de la médecine. On compte, en effert, l'an des orienness du siècle de Louis xiv. Du côté maternel, l'an des orienness du siècle de Louis xiv. Du côté maternel, l'and es orienness du siècle de Louis xiv. Du côté maternel, l'allé comptait encore parmi ess proches Le Fosse, autein de plusieurs tragédies, et de ce Madius resté à notre thétire à côté des helles productions de P. Correille, Hallé avait pour oncles maternels Paul-Charles Lorry, fils de François, tons deux professeurs célèbres de la Faculté de droit de Paris, et Anne-Charles Lorry, médecin qui a joui, pendant la dernière motifé du dernier siècle, d'une si grande réputation, et qui a exercé une si grande influence sur les destinées de son neveu ou plutôt de son fils adoptif.

Hallé était encore sous les yeax paternels, lorsqu'au sortir de ses étades, il suivit son père à Rome, où il avait été envoyé dans des circonstances difficiles, car il s'agissait de billets de confession exigés par le gouvernement pontifical, et dont notar gouvernement voulait affranchir les Français dans l'étendue

de sa juridiction.

Au milieu des ruines de l'ancienne capitale du monde et d'une population toute entière partagée entre l'exercice du culte saint, la pratique des arts de l'imagination et la fainéantise la plus absolue, s'élevait un modeste couveut de minimes français, et ce couvent renfermait les deux hommes les plus savans de Rome. Le Sueur et Jacquier, réunis des leurs plus jeunes ans par les mêmes engagemens, le goût des mêmes études, et modèles d'une amitié qui avait tout mis en commun, possédaient des connaissances étendues en physique et en mathématiques; ils en ont laisse d'éclatans témoignages dans plusieurs écrits, et plus particulièrement dans leur commentaire sur Newton. Le premier, tout entier à la culture des sciences, ne sortait de sa cellule que pour présider aux vendanges et soigner leurs produits dans une maison de campagne voisine de Rome et dépendante de son couvent. Le second, le P. Jacquier, qui avait de plus une littérature très - étendue, était encore un homme du grand monde. Il en avait pris le ton à Cirey, à la conr de Parme et dans les grands cercles de Rome, où l'élite de l'Europe se trouve confondue avec ce que l'Italie a de plus noble et de plus poli. On voit facilement celui des deux qui dut aller au devant du jeune Hallé, et l'initier dans l'une des plas importantes parties de ses études. Le directeur, à son tour, aidé par les élèves de l'Académie de France, peignit à fresque la pièce principale de l'appartement du P. Jacquier, et on y figura, avec un art singulier, un édifice antique, dont



la voâte, oà voltigaient des oiseaux, se terminait par une lauterne d'un effet magique. Les études de Hallé, à Rome, et ciaient, comme on le voit, entourées de tous les agrémens possibles. Il fut assez henreux pour en profiter, et on peut même dire quie les connaissances dont il puisa le germe à cette école sont peut-être celles qui, dans la suite, ont le plus puissam-

ment concouru à l'illustrer.

Hallé, de retour à Paris, résolut, après de mûres réflexions, de se livrer à l'étude de la médecine pour l'embrasser comme profession, sans cesser de cultiver les sciences qui servent de base à l'art de guérir et peuvent seules contribuer à son avancement. Les premiers professeurs de la capitale, et Lorry, son oncle, furent ses guides. Il les étonna tous par la facilité de ses conceptions, son infatigable amour du travail et sa passion pour apprendre. Les arts aimables du dessin, l'étude non moins attrayante des belles-lettres, embrassant la littérature grecque et fatine, et celle de plusieurs langues modernes, furent les seuls delassemens qu'il se permit. Halle, aspirant à être médecin, ne songea plus qu'à mériter et à justifier le choix des malades qui se confieraient à ses soins. Il se proposait toujours en même temps, et comme nous l'avons annoncé, d'éclairer autant qu'il serait en lui, par la voie de l'observation, des expériences et de l'induction, ce même art que nous l'avons vu pratiquer trop peu de temps avec des lumières si étendues. les sentimens de l'humanité la plus compatissante et de la délicatesse la plus exemplaire.

Entrait. Il alpra dans la pensée de Hallé de répandre les fritists de son avoir au moyen de l'enseignement privé ou public? c'est. ce qu'il est difficile de détermiorr d'une manière positive. L'enseignement privé ou l'entrait des chances bornées de réussite, au moint de celle qui chrait des chances bornées de réussite, au moint de celle qui menent d'une manière saire et rapide à la fortume. L'enseignement public en France était parcimonieusement rétribué, et l'établissement des Académiers, toutefois justement houres, avait découragé les Universités. Cependant, le but de ces deux espèces d'institutions était bien distinci. Personne n'ignere que les professeurs sont chargés d'enseigner ce qui est connu. Leis académiciens prennent les comaissances humaines au poir que nous venous d'indiquer, et sont chargés de leurs progrès. Voil àc que la société attende des uns et des autres.

Hallé se présenta, en 1776, devant la Faculté de médecine de Paris; il subit la série des examens, et soutint les différens actes dont se composait la licence, qui durait denx années.

Pendant qu'il parcourait avec éclat cette carrière, le gouvernement teprenant, pour l'avantage de la France et de l'humanité, un plan concu, contrarié et délaisse sons la régence,



créa, sous le titre de Société royale de médecine, une nouvelle Académie destinée aux progrès de l'art de guérir. Elle était aussi chargée de porter de prompts et d'efficaces secours dans les épidémies et les contagions qui frappent les citoyens dans les villes, et plus fréquemment encore les habitans des campagnes et les utiles animaux qui partagent leurs travaux et leurs . peines. Cette institution se trouva en opposition avec l'ancienne Faculté de Paris, quoique les deux corps enssent des occupations et un but différens. D'abord plusieurs anciens docteurs, et. des plus renommés se réunirent, dans la société, à ce qu'il y avait de mieux parmi les jeunes gens. Peu à peu les anciens desertèrent sous divers prétextes: ceux qui furent le plus généralement avoués et les plus plausibles, furent un sentiment d'indépendance et un attachement aveugle et filial pour l'école mère. Il ne resta des anciens docteurs d'une grande réputation ; que Lorry, Malouet, Le Roy de Montpellier, Lassone, Geoffroy, Macquer, Colombier, les deux frères Poissonier et un petit nombre d'autres. Mais à côté d'eux se trouvaient les cspérances et tout l'avenir de la Société royale, Vicq-d'Azyr. Bucquet, Thouret, Andry, Tessier, Doublet, Chambon, Mahon, et plus tard Fourcroy. Tant de mérites incontestés, de talens moins connus et depuis si éclatans, ne purent commander le silence des passions, et la discorde triompha de la raison. On vit paraître une foule d'écrits, dont les uns sérieux, d'autres bouffons et satyriques, sont également oubliés dans le monde. dont ils occuperent un moment l'oisiveté. L'activité des esprits. à cette époque était tournée vers les objets souvent les plus indifférens, qui devenaient tout à coup importans s'ils pouvaient offrir l'occasion de se ranger sous telle on telle bannière. Un très-petit nombre d'années après, car il est des siècles où les' hommes semblent nes pour la désunion, cette même activité des esprits se porta toute entière sur les questions les plus imposantes et les plus profondes de la politique, nous entendons dire par-là l'organisation sociale. Ces questions agitées théoriquement subirent, avec plus ou moins de frottement et de contradiction, les essais pratiques ou d'application jusqu'au moment . fatal où plusieurs millions d'hommes furent entraînés par la nécessité à ne plus reconnaître, pour arbitre de leurs drolts, que la violence ou la victoire.

Hallé devenu docteur, et même avant de l'être, fitt accurill le bras ouverst dans la Société royale de médecine. Cet empressement de la compaguie maissante fut un motif de réprobation dans l'ancienne. Hallé s'était montré avec bearcoup d'avantage dans les épreuves; il s'était, conformément à l'hasge, acquitté des frais de réception qui montaient à six mille francs, ce qui-tra fait au noins neuf aijourd'hui, somme trop forté pour un.



31

homme instruit, et bien au-dessons de celle qu'il faudrait exiger des ignorans, pour les dégoûter, quand on ne peut s'en débairasser autrement. Cependant, Halle qui avait obtenu le titre de régent, ne put jamais en remplir les fonctions. Examinons quelques instans ce qu'il perdit à ce contre-temps, et ce que gagna la Faculté. Le docteur-régent présidait les thèses. Celui qui, dans ces sortes d'actes , a le rôle le plus difficile, est , sans contredit, le candidat; viennent ensuite les examinateurs, et le plus à son aise est d'ordinaire le président. On était aussi', comme regent, exclusivement investi du droit de présider à son tour, et d'enseigner une des branches théoriques de la médecine: cet enseignement se bornait à deux ans ponr chacun. Les médecins qui avaient la confiance du public renvoyaient à des confrères dont les momens étaient moins utilemens employés, le soin de faire des leçons. Comme il était fort rare de trouver des hommes qui sussent nes prosesseurs, car tout s'apprend, on ne pouvait avoir, à quelques exceptions près, que de faibles professeurs. La supériorité de l'école de Montpellier a tenu à ce que les professeurs étaient inamovibles et promus par un concours. Hallé perdit peu de chose en étant alors privé de présider et de professer. Quand, à une autre époque et dans une autre école, il présida et enseigna avec éclat, combien les anciens membres de la Faculté qui survécurent à cette savante corporation, ne durent-ils pas regretter qu'il eût été forcé de s'eloigner d'eux? C'est une justice qu'il faut leur rendre, ils ont tous cherché à s'excuser en le réclamant comme le confrère qui les honorait le plus. .

Hallé nommé professeur de physique médicale et d'hygiène dans l'an 111 (1794), aggrandit le plan qui lui avait été tracé à un tel point que vingt-cinq ans de la vie la plus laborieuse ont à peine suffi pour l'exéculer. Pent-être même que les progres rapides des sciences et la variété des applications que réclament les besoins toujours renaissans de nos sociétés, nous empêcheront de jouir des leçons de Hallé, dont le perfectionnement l'occupait sans cesse, et sur lesquelles se tournérent encore ses dernières pensées et ses demiers regards. Si un sort aveugle et jaloux l'avait ainsi déterminé, Hallé ne perdrait point ses droits au souvenir et à la reconnaissance des hommes, Il aurait la destince des Ronelle, d'Antoine Petit, de Desault et de quelques autres, qui furent aussi chefs d'école sans avoir donné des corps complets de doctrine. Mais Hallé a public un grand nombre de travanx partiels se rattachant presque tous à son grand plan d'études et à son enseignement. Le temps seul lui a manqué pour coordonner les fruits de ses imménses re-

cherches et de ses précieuses méditations.

Si nous ouvrons le recueil des Mémoires de la Société royale



de médecine, aous y trouvons d'abord un Rapport rédigé par Hallé, sur les propriétés et les effets de la Tacine de dentelaire dans le traitement de la gale. On y lit aussi des Observations sur les phénomènes et les variations que présente l'urine dans l'état de santé. Il donnar no utre des Observations sur deux ouvertures de cadavres qui présentésent des phénomènes très-différente de ceux que semblait annonce la maladie. Dans la premier observation, il est question d'une induration squirreuse de Pestomac, et la seconde offre une dégénérescence des reins.

Hallé ayant perdu son respectable oncle, Lorry, s'emfgrésa, de donner au public un ouvrage, fruit des longues observations de cet habile praticien. C'est l'écrit où il a traité des changemens et de divers genres de métatasse qui survienne als les maladies (De pracipuis merborum mutationibus et conversionibus, tentamen medicum autore d'.C. Lorry; editionem

post auctoris fata curavit J.-N. Halle, 1784).

En 1785, un homme qui a mérité quelqu'estime comme oculiste, crut avoir trouvé dans le vinaigre un spécifique assuré contre le méphitisme des fosses d'aisance. Le public et même la haute administration s'engouèrent au point de proclamer et de récompenser Janin comme un bienfaiteur de l'espèce humaine. Il y avait un préalable à remplir, c'était de répéter les épreuves, de faire de nouvelles expériences, et de vérifier, avec de meilleurs yeux, les faits préconisés. Cet examen entrepris par des commissaires de l'Académie royale des sciences et de la Société royale de médecine, prouva l'inutilité des moyens proposés, qu'on jugea même dangereux, sous ce rapport qu'ils inspiraient une trompeuse sécurité. Il fut bien constaté que le vinaigre ne corrigéait que l'odeur, à la vérité peu agréable des fosses d'aisance, mais qu'il était incapable de s'opposer au dégagement des émanations qui forment le plomb, attaquent ou suspendent la vie, ou bien l'éteignent sans retour. Halle fit preuve, dans ces expériences, du plus rare de tous les courages, celui qui ne recule pas dans les dangers prévus. Il a publie son beau travail, qui se rattache à l'hygiene publique et privée, sous le titre de Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance (Paris, 1785, in-8°. ).

Si nous reprenons la série des travaux de Hallé consignés dans les Recueils de la Société royale de médecine, nous trouvons un Mémoire sur les effets du camphre donné à haute dose, et sur la propriété qu'à ce médicament d'être correctif de

l'opium.

Toujours sidèle à la mémoire de cet oncle, qu'il ne cessa de regretter, Hallé communiqua à la Société royale, qui les rendit publiques, des Observations sur les parties volatiles et odorantes des médicamens tirés des substances végétales et



animales, extraites d'un Mémoire de Lorry. On y trouve établie la classification suivante : première classe, odeurs camphrées; deuxième, odeurs arcotiques; troisfeme, odeurs ethérées; quatrième, odeurs acides volatiles; cinquième, odeurs alcalines.

Comme ouvrages propres à Hallé, on lit de judicieuses réflexions sur les fievres secondaires et sur l'enflure qui surviennent dans la petite-vérole. On trouve aussi une observation sur un abcès d'une étendue peu ordinaire, trouvé à l'ouverture du cadavre d'une femme morte phthisique. Ce n'était point la première fois qu'il eut donné des preuves de son gout et de son estime pour l'anatomie pathologique. Il prit part au rapport sur la prétendue propriété antiméphitique de la neige, et sur un projet d'expériences suivies à l'égard du méphitisme des fosses d'aisance. Il fut encore un des commissaires charges des rapports relatifs à la voirie de Montfagcon, et de ceux qui concernaient les desséchemens des marais considérés comme question générale, et ensuite comme question spéciale ou relative aux seuls marais de Bourgoin. Dans un autre volume, Hallé a donné des réflexions sur le traitement de la maladie atrabllaire, comparé à celui de plusieurs autres maladies chroniques, et sur les avantages de la méthode évacuante dans les maladies, Enfin, on trouve encore dans le dernier volume des Mémoires de la Société royale de médecine pour 1780, mais publié beaucoup plus tard et par l'Ecole de santé de Paris, on trouve, dis-je, les travaux suivans de Halle : Rapport sur l'état actuel (1789) de la rivière de Mevre. - Indications relatives au plan ou carte de la Bièvre .- Procès-verbal de la visite faite le long des deux rives de la Seine, depuis le Pont-Neuf jusqu'à la Rapée et la Garre, le 14 février 1790. L'importance de ces derniers travaux les a fait continuer, tantôt par la vigilance éclairée des magistrats, d'autres fois par le zele aident et philanthropique de quelques médecius. Ainsi le Conseil de salubrité, attaché à la préfecture de police de Paris, s'est principalement occupé de ces objets, et MM. Pavet de Courteille et Parent du Châtelet, docteurs de notre Faculté, ont tout récemment puis blié des recherches et des considérations sur la rivière de Bièvre ou des Gobelins, et sur les moyens d'ameliorer son cours relativement à la sainbrité et à l'industrie commerciale de Paris, Ce travail avait été rédigé dans les vués et sous les yeux de Hallé. Il porte aussi cette inscription simple et touchante : A la memoire de Jean-Noël Halle, notre maître, notre ami,

La Société royale de médecine et, avec elle; toutes les Académies furent bientôt fermées. Nous ne discuterons point la question de leur ntilité. Elle est jugée par leur rétablisément, et elle le fut suparayant per le besoin que l'on éprouva, des leur suppression, de les suppléer, sous d'autres nomé, par des commissions, pour opposer une barrière à l'envahissement du mauvais goût dans les arts, prévenir la décadence des lettres, et repousser les conceptions d'une foule de cerveaux mal organisés, qui viennent échouer contre les Académies des sciences qui sont le tombeau de l'erreur.

Pendant l'interrègne des Académies, Hallé fit partie du bureau consultatif des arts et métiers, titre sous lequel on confondit heureusement beaucoup de choses, et il fut aussi nommé, en 1995, membre de la commission chargée de la rédaction.

ou du choix des livres élémentaires.

A la formation de notre Institut national, Hallé fut appelé dans cette compagine, où il a delipiót la plus grande et là plus féconde activité, Indépendamment d'une foule de rapports dans lesquels il facter lutte, et dans lesquels il fact constamment bienveillant, il analyssit et appréciait à leur valeur les mémoires et les observations adressés à ce corps savent. Les productions dont il a personnellement enrichi les Mémoires de l'Institut se rattachent aux objets les plus, importans. Cest un rapport sut le galvanisme, presqu'au début de cette découverte. On y lit encore un premier rapport sur l'insertion de la vaccine, fait en 1800, et un autre en 1812, distance suffisante, pour en apprécier les effets. Il fit deux rapports sur un remède qui devait gaerir les goutteux, et leur, a laissé leurs attrocs douleurs. Il a fait également justice de la gélatine, comme féprifuge.

Halle a fourni à l'Encyclopédic méthodique, ou par ordre de matières, les articles remarquables Afrique, Alimens, Europe,

Hygiène, et un grand nombre d'autres.

Il a été le traducteur et l'éditeur de plusieurs ouvrages estimables.

. Il a enrichi le Dictionaire des sciences médicales, je dirais d'excellens traités plutôt que d'excellens articles. La plupart ont été faits en commun avec Nysten, MM. Guilbert et Thillaye, et le plus souvent avec M. Thillaye, conservateur des cabinets et collections de la Faculté de médecine de

Paris.

On ne peut parler de ces collections et de ces cabinets sans rappeler ce que Hallé fit pour les amener an point où hi lis sont. Principal rédacteur du Codex publié en 1818, il abandonna une graiffication, saese considerable, qui lui avait été donnée par le ministre de l'intérieur, et il voulut qu'elle fur infloyée, l'Archat de deux boussoles acceutées par Lenoir, destinées à mesurer l'une l'inclinaison et l'autre la déclinaison de l'aignillé sumantée.

On doit également à la sollicitude de Halle ces beaux et

nombreux appareils de physique qui fournissent des movens de répéter les expériences nouvelles, dont nos succès s'enrichissent, ainsi que la facilité d'en tenter de nouvelles.

Halle a aussi donné plusieurs pièces d'anatomie pathologique

fort intéressantes.

La transition un peu brusque de la république aux formes et aux étiquettes du gouvernement monarchique put sourire un instant à l'imagination de Hallé; mais il trouva à la cour une volonté trop absolue, et dans les sous-ordres des habitudes et une subordination trop militaires pour ne pas contraster avec son indépendance, son urbanité et ses mœurs paisibles. Il s'ouvrait sur ces contrariétés avec ses amis, et il allait jusqu'à les consier quelquesois, tout, haut, à la discrétion des courtisans cux-mêmes. Au reste, il remplit tous les devoirs qu'exigenit sa place, parce qu'il était honnête homme.

Hallé, qui suppléait Corvisart, premier médecin, en qualité de premier medecin ordinaire, le remplaça comme titulaire dans la chaire de médecine au Collège de France en 1804. Dans l'institution, sous François 1et, et long-temps après ce monarque, les soius du professeur de médecine se bornaient à lire les pères de la médecine grecque, à discuter la légitimité de leurs ouvrages, à recueillir des variantes, et à rétablir des textes. Erudit avec choix et avec critique, Halle, qui ne calomnia point son siècle, et chercha toujours à marcher avec lui, expliqua les anciens avec les lumières des modernes, et jamais on ne les présenta de manière à les rendre plus respectables.

Le mérite si généralement reconnu de Hallé le sit appeler de nouveau à la cour, lors de la restauration. La jeunesse s'élance dans l'avenir, et l'âge qu'atteignait Hallé se reploie sur le passé. Sa nouvelle situation lui convenait sous de nombreux rapports. Il fut honoré de la confiance de Monsieur, frère du Roi, et comme il n'était point l'ami des prospérités toutes seules, il fut plus fortement attaché à son auguste client depuis qu'un crime affreux vint déchirer son cœur paternel. Le Roi, les princes de sa famille et ses institutions se confon-

daient avec la patrie dans les affections de Hallé.

Le public, les hommes de tous les rangs et de toutes les fortunes curent toujours des droits à ses soins, aussi assidus que

désintéressés.

Quel médecin, d'un autre côté, cut plus de déférence pour les hautes renommées, et plus de bienveillance pour les talens naissans ou peu connus, que l'excellent confrère que nous regrettons? Avec quelle candeur il se rangeait facilement à l'avis des autres, après avoir offert, à leur méditation, dans les consultations, les vues les plus étendues et les plus variées! Scrait-on en droit d'en conclure gu'il manquait de résolution?

on se tromperait. Hallé avait des volontés très-prononcées des que cela devenait fiécessaire. Ce n'était point de l'obstination, mais du vrai caractère. Quand il entendait médire. il souriait figement et souvent avec dédain, plus souvent il détournait la tête pour se boucher les oreilles. Quand il enterdait calomnier des gens de bien, dépréciet des services éminens, attaquer des institutions utiles et recommandables, c'était hien autre chose! En effet, lorsqu'il éprouvait des monvemens d'indignation, sa voix s'animait tout à coup, les expressions les plus heureuses accouraient en foule pour seconder sa pressante dialectique, et il s'élevait à une éloquence d'autant plus persuasive qu'elle jaillissait de son cœur.

Heureux de toutes les prospérités que peut désirer un sage, honoré de tout le monde, respecté par l'envie, car elle n'osa jamais l'attaquer que dans l'ombre, vivant en patriarche au milieu d'une famille, sanctuaire de toutes sortes de vertus, que pouvait-il done manquer à Hallé? Une santé meilleure, et plus de ménagemens pour ne point la perdre tout à fait. Il était tourmenté depuis long-temps par des graviers, et soupçonnait la présence d'un ou de plusieurs calculs, qui fut, en effet, reconnue. Il voulait se mettre en état de reprendre ses occupations interrompues, et força, en quelque sorte, malgré une longue résistance, deux professeurs, ses collègues, à l'opérer, Peu après Hallé succomba sous le poids d'une maladie tout à fait étraugère à la première, le 11 février 1822.

Ses obsèques, comme il l'avait dit lui-même de celles de Bicliat, furent une pompe triomphale. Un immense concours des hommes les plus honorables accompagna Hallé à sa dernière demeure. Après que le cortége ent traversé, dans un profond silence et un recueillement religieux, une grande partie de la capitale surprise et touchée des honneurs inaccoutumés rendus à un simple citoyen, M. Percy, au nom de l'Institut, et M. Leroux, au nom de la Faculté de médeciue, exprimerent les regrets de ces deux compagnies. M. Duméril, qui parla le dernier, au nom de la Société royale de médecine, se borna à quelques mots pleins de sensibilité.

La famille de Halle a fait présent à la Faculté de son buste. qui se trouve place entre cenx de Sabatier et de Foureroy, et non loin de ceux de Thouret et Corvisart. Presque tous les objets d'art qui ornent cet établissement furent exécutés d'après les rapports de Halfé, que son goût et ses connaissances reu-

daient un excellent juge dans cette partie.

Nous devons encore à sa famille un autre don précieux. Corvisart étant à Vienne en 1810, le fils de Stoll lui donna un beau portrait en miniature de son illustre père. Corvisart, peu avant de monris, legua ce portrait à Halle par un billet auto-

30

graphe fixé sur l'esteadrement, et portant qu'il laisse cette image de Stoll au médécin qu'il estime le plus, l'invitant à la transmettre un jour de la sorte, ou bien à la léguer à la Faculté. Hallé n'ayant fait aucunes dispositions à cet égard, sa famille a donné le portrait de Stoll à la Faculté, qui l'a-fait placer sous le beau tableau de Girôdet représentant. Hippocrate qui repousse les offres et les présens des ennemis de la Grèce,

Un hommage solennel attendait Halle au milieu de cette Faculte qu'il avait tant honorée. Cette compagnie avait appouvé le choix que son président temporaire (qui est aussi l'auteur de cet article) avait fait de l'eloge de Hallé pour le

sujet du discours de rentrée des écoles.

Des troubles préparés peut-être de longue máin, éclatèrent quelques instans avant la séance; ils l'interrompirent fréquemment, et ils furent portés à leur comble quand la séance fut terminée. De scandaleux outrages furent dirigés contre la personne, le caractére public et l'autorité du recteur de l'Académie qui présidait cette orageuse séance, laquelle eut lien le 18 novembre 1822.

Une ordonnance du roi, du 21 du même mois, a supprimé la Faculté qui sera réorganisée.

Une enquête a été commencée, et se poursuit devant le tribunal de première instance du département de la Seine.

Ces évémens douloureux pour un grand nombre de familles, se sont opposés à la publication du discours de rentrée qui

avait dét délibéré par la Faculté.

D'un autre cotés, le cinquième volume de la Biographie, faisant suite au Dictionaire des sciences médicales, réclamait un
article sur Hallé. Le temps nous manguait; aous nous sommes
donc permis de transcrire une partie du discours prononcé le
novembre. Il était indispensable d'en prévenir pour expliquer la manière et excuser le ton de cet article, qui s'éloigne
par fois de la simplicité que réclament nos biographies. Au
millieu de tant de rivatités déplorables, il fallait peut-être feruer la bouche à quelques dépréciateurs, aux auteurs des variantes, à des colominateurs débontés.

Au reste, notre discours, prouoncé d'une voix qui ne put s'élever toujours au-dessus des cris des malveillans, ne fut interrompu par aucun signé d'improbation que nous ayons pu prendre pour nous-même.

Ce qui était relatif à la personne sacrée du Roi, à ses institutions, aux princes de sa famille, à la religion de l'état, fut écouté avec un grand silence et des applaudissemens.

Nous sera-t-il permis de rappeler que le morceau qui suit, et termina, à très-peu de phrases près, notre discours, fut celui que les auditeurs accueillirent avec la bienveillance la plus

prononcée et la plus éclatante.

Two scotirious manquer à la mémoire de M. Hallé (inter-puption), nous croirious la trahir (interruption prodongées); vous auriez le droit de me traiter comme un làche (profond silence et attention genérale) si j'apprehendais de dire hautement ici que M. Hallé ent des sentimens de religion aussi sincères que profonds. Comme Pascal, il s'anéantissait devant la graudeur-de Dieu; une teinte de l'ame de Fénélon doussait le riporisme, et comme il se croyait sans mission pour amener les autres à ses opinions, il se borna à précher Pexemple. »

HALLER (ALBERT DE), grand anatomiste, physiologiste ingénieux, médecin érudit, botaniste distingué, poëte abondant et quelquefois harmonieux, bibliographe infatigable, administratenr habile, et l'un des savans modernes qui ont joui de la réputation la plus étendue, naquit à Berne, le 16 octobre 1708, d'une famille patricienne, qui avait souvent exercé les premières charges civiles et ecclésiastiques dans cette république. Nicolas-Emmanuel, son père, avocat du grand conseil, et chancelier du comté de Bade, était un homme de goût, qui aimait les lettres et cultivait la poésie avec succès. Haller annonça de boune heure les plus heurenses dispositions, et fut du petit nombre des enfans précoces dont le talent ne s'est point démenti. On put prévoir , dès son jeune âge , qu'un jour il aurait une prédilection particulière pour les travaux laborieux de la bibliographie, car à peine âgé de huit ans, il avait déjà extrait deux mille articles des dictionaires de Bayle et de Moreri. Les langues anciennes, l'hébreu et le chaldéen, occupèrent ses premières années, avec l'histoire littéraire, qui avait beaucoup d'attraits pour lui, et la poésie, vers laquelle il se sentait entraîné irrésistiblement.

Doué de beaucoup de sensibilité, Haller ne s'abandonna pas sans récrer eaux clans de l'imagination; des objets fantastiques ne suffissient pas pour inspirer sa verve: a ussi; chose peu communel ce fut la posiei qui décida de son sort, et qui, en le ramenant sans cesse à la contemplation des merveilles de l'univers, lai inspira au vif désir d'approfondir les attrayans mystères des sciences naturelles. Un médecin de Bienne, c'hez lequel ses 'tateurs l'avaient placé pour faire sa philosophie, reut donc pas de peine à développer en lu le godt de la médecine. Haller se décida d'autant plus promptement qu'en prenant co parti, il se débarcassait de la société d'un mentor, dgnt le ton et la philosophie cartésienne ne s'accordaient ui avec ses manitres, ni avec ses idétes.

to see Google

: Ce fut à Tubingue que Haller fit ses premières études médicales. Il se rendit en 1723 dans cette Université, où brillaient alors le professeur de philosophie Elie Camerarius et l'habile anatomiste Duvernoy. Il s'attacha surtout à ce dernier, sous les auspices duquel il s'occupa beaucoup de l'anatomie comparée. se delassant des travaux assidus et pénibles qu'elle lui imposait, par l'étude plus attrayante de la botanique. Son premier acte public fut une réfutation de l'erreur dans laquelle Coschwitz était tombé en annoncant la prétendue découverte d'un nouveau conduit salivaire. L'inquiétude naturelle à un jeune homme qui parlait pour la première fois en public l'avant réveillé de grand matin, le jour où il devait soutenir sa thèse, il sortit de la ville, et son imagination fut tellement frappée des beautés de la campagne, qu'à l'instant même il composa son ode au matin, pièce de vers remarquable seulement parce

que ce fut le premier de ses poèmes qu'il conserva.

En 1725, jaloux d'entendre Boerhaave, dont les ouvrages servaient de texte à l'un des cours de Duvernoy, il partit pour Leyde. Les leçons d'Albinus et les belles préparations de Ruysch ne firent qu'accroître son goût pour l'étude de l'organisation animale, tandis que le jardin de l'académie, alors l'un des plus riches de l'Europe, lui inspirait la passion de la botanique, et que les principes théoriques de Boerhaave, dont il obtint bientôt l'amitié, germaient dans sa tête, où ils devinrent avec le temps la source d'idées positives et, si l'on peut s'exprimer ainsi, matérielles, qui ne s'accordaient guere avec celles dont son premier précepteur, homme dur, sévère, et trèsreligienx, lui avait nourri l'esprit. Au bout de quelques années, sa santé s'étant dérangée, il fit un petit voyage, et parcourut une partie de l'Allemagne et des Pays-Bas. A son retour à Leyde, en 1726, il soutint, sous la présidence de Boerhaave, sa thèse doctorale, qui roula sur l'erreur de Coschwitz, contre laquelle il s'était dejà élevé à Tubingue, mais qui, de même que son premier opuscule, renfermait plutôt les résultats des. recherches et des observations de Duvernoy, que ceux des siennes propres.

Après avoir recu le bonnet de docteur des mains de son illustre maître, il partit pour Londres, où il se lia avec Sloane, James, Douglas, Cheselden, et surtout Pringle, jeune alors, mais qui acquit ensuite une réputation presque colossale, dont les progrès de la physiologie et l'aurore naissante d'une saine pathologie ont terni l'éclat. De Londres il passa en France : Winslow; Geoffroy, Ledran et Jean-Louis Petit furent ses maîtres à Paris, où il ne tarda pas à contracter l'amitié la plus intime avec Antoine et Bernard de Jussien. La crainte d'êtie,

inquiété par la police à cause de ses dissections qui incommodaient un voisin peu complaisant, lui fit abréger son séjour à Paris, où il se proposait de demeurer plus long-temps. Il quitta cette ville, en 1728, pour aller à Bâle suivre les cours de Jean Bernoulli, l'oracle des mathématiciens allemands. Son esprit avide de connaissances nouvelles embrassa ce nouveau genre d'études avec tant d'activité que peut s'en fallût qu'il n'abandonnat la médecine pour la géométrie. Cependant il ne négligea pas entièrement ses anciennes occupations, car durant seize mois qu'il babita Bâle, il euseigna l'anatomie à la place du professeur Mieg, qu'une maladie empêchait de monter en chaire, et fit, avec Jean Gesner, dans la partie méridionale et occidentale des Alpes, un voyage qui lui donna les moyens de publier son histoire des plantes de la Suisse, ouvrage dans lequel on ne sait ce qu'on doit admirer le plus ou de l'ordre qui y règne, ou de la peine qu'il a fallu prendre pour rassembler tant d'objets, parmi lesquels il en est beaucoup qui sont des découvertes;

Obligé, enfin, par la maladie de revenir à Berne, après une absence de cinq ans, il s'y livra d'abord à l'exercice de l'art de guérir, mais, suivant toutes les apparences, avec peu de succès, car il n'eut jamais de gout pour cette profession, qui affectait trop vivement sa sensibilité. La place de médecin de l'hôpital, qu'il sollicita, en 1734, lui fut refusée d'abord; cependant les magistrats de la ville ne tardèrent pas à la lui accorder, et il la remplit honorablement jusqu'en 1736. Le grand conseil, qui connaissait son habileté en anatomie, résolut d'en tirer parti. Un amphithéatre fut construit en 1734, et Haller, revêtu du titre de professeur, commença ses nouvelles fonctions par un Aiscours remarquable, qui tendait à démontrer combien l'auatomie est utile pour renverser les faux systèmes de médecine pratique, vérité dont la démonstration était réservée à notre siècle. Ce fut à cette époque qu'il fit paraître la première édition de ses odes et de ses lettres en vers, qui ont été traduites depuis dans la plupart des langues de l'Europe. A un talent remarquable pour la poésie, il joignait, en biographie et en lustoire, des connaissances fort étendues, que l'occasion se presenta de faire valoir, en 1738, époque où il fat chargé de la bibliothèque publique, dont il rédigea le catalogue raisonné, et mit en ordre la belle collection des médailles, composée d'environ cinq mille pièces. D'un autre côté il ne négligeait point non plus la botanique, et chaque année, il faisait un voyage dans les Alpes, pour y recueillir des plantes. En un mot, faisant marcher de front tous les genres d'études, même les plus disparates, il jeta les fondemens de cette éradition immense qui l'a si fort distingué parmi les hommes occupes des sciences physiques, et qui a imprimé un caractère si particulier à tous ses travaux.

Il ne manquait à Haller qu'un thêtre plus vaste pour recueillir le juste fruit de ses travant saidine, et bientoit il u'eut rietà désirer sous ce rapport. Le roi d'Angleterre, Georgea II. voulant rendre à la ville de Gettinique, autrefois florisante, la splendeur dont le temps l'avait dépouillée, y établit, an 230, l'Université qui subsite encore avec écit a uionord'hui. Haller y fint applelé Jannée suivante, pour remplir la seconde chaire de médecine, embrasist l'anatomie, la chirurgie et la botanique. Après beaucoup d'hésitation, il accepta enfo, séduit surtout par l'assurance que le gouvernement hanovire lui donna de subvenir à toutes les dépenses que pourraient, exiger les vastes entrepriess qu'il médiait. Il cébera la fondation de l'école qu'il devait tant illustrer, dans une pièce de vers qu'on lit avec plasist.

Cependant Haller fit son entre à Grattingue sons de triste anspices. Cette ville n'était plus pavées sa notiure se bites, et sa femme fut blessée à mori. Profondément s'fligé de la petre d'une compagne qu'il che'rissait, Haller conscra à ta ménoire une ode qu'on peut mettre au nombre de ses plus beaux poèmes, etre parvivià à trompier sa douleur qu'en le ivvant au travail avec une ardien qui n'a pas d'exemple. Son sejour à Gruţingue, pendant dix-eçti années, toutes marquiées par des recherches, par des découvertres et par des écrits dignes de la plus hante estime, a di M. Auvier, contribué également à la célébrité du professeur et à celle de l'école à inquelle îl éctif attaché.

Tous les ans Haller expliquait les Institutions de Boerhave. Ses leçons eurent unt de succès qu'il résolut, en 1730, de les publier. On y trouve le développément de la doctrine du, célèbre professeur de Leyde, qui ne se piquait pas toujours de clàrte, et le germe des grandes idées que le commentatent devait bientôt publiér sur la physique du corps lumain.

Ce qui mérite d'être noté, c'est qu'à cette épaque Haller semblasperde ou du moins offblier aon talent pour la poésie. Au lieu d'un stele noble et coulant, il n'employa dans ses ouvrages scientifiques qu'un laint sans éfégance, une diction séche et fatigante, mais dont ou est bien déclomage par l'abondance et la clarté des idées, par une richesse derudition qui ne degenée; panais en laire inutile, quelqu'a abondante qu'elle puisse être, En cela, il lit preuve de beaucoup de goût et d'une grande, justesse d'esprit; c'en est une marque pen commune que de savoir approprier pou style su sujet qu'on traile.

La botanique avait loujouts autant de charmes qu'autrefois

g tysno

pour Hallet, qui l'étudiait à la fois et dans les ouvrages des autents, même les plus minces, et dans le grand livre de la nature. En 1794, il planta le jardin de Gottlingue, après avoir érigé le théatte anatomique, et durant son séjour en cette ville, il it teing voyages dans le Harz pour en connaître la flore.

L'activité de Haller n'était pas moins surprenante que la facilité avec laquelle il savait passer tout à coup d'un genre d'oecupation à un autre tout à fait dissérent. On a peine à concevoir, dit M. Cuvier, la rapidité avec laquelle il put, au milieu de tous ses travaux et de son triple enseignement, faire paraître tant d'ouvrages, de commentaires, et d'éditions d'auteurs avec des préfaces, se livrer à tant de discussions polémiques, et en même temps recueillir les matériaux d'ouyrages encore plus importans; qu'il a rédigés et publiés après sa retraite. C'est à Gœttingue qu'il publia, outre ses commentaires sur Boerhaave, son énumération des plantes de la Suisse, ses planches d'anatomie, supérieures à celles de Cowper, et dans lesquelles il eut le grand mérite d'être le premier à faire représenter les parties en rapport les unes avec les autres, et non isolées, comme on le faisait avant lui; ses expériences sur la respiration, qui l'engagèrent dans des discussions, et même dans des disputes, plus d'une fois indécentes, avec Hamberger, Van Swieten, De Haen, Albinus et La Mettrie; ses élémens de physiologie; ses expériences sur la sensibilité et l'irritabilité; enfin, ses recherches sur le mouvement du sang dans le propre substance du eœur :sans parler d'une multitude prodigieuse de mémoires et de dissertations sur des sujets plus particuliers.

Au milieu de ces occupations qui auraient absorbé tous les instans d'un homme ordinaire, l'allaier trouvait encere le temps de s'occuper des établissemens publies nécessaires à la prospérité ou à la gloire de Gextilique. Les chirurgiens de cette ville, réunis en collège, le choisirent pour leur président en 1951. Il eul la plus grande part à la création de la Société royale, dont il rédigea les réglemens et fut nommé président perspétuel , ainsi qu'à la rédaction du journal littéraire que cette compagnie publie, et qui est encore apiogatfusi l'an des recueils périodiques les plus estimés de l'Allemague. Il établit un hospice de maternité, dans leque lon faissit des cours d'accouchemens, et fonda un cabinet d'anatomie, pour lequel il prépara luis même un grand nombre de pièces.

"Der travaux à la fois si uombreux, si brillans et si utiles reudirent la rennamée de Haller européenne. Les universités et les souverains le comblérent la l'envi de distinctions honorables. Oxford et. Leyde cherchérent, mais tra vain, si l'attire disleur-sein. Frédérie 11 ne. fait pas plus heureux, quoiqu'il le laissit généreus; summi libre de fiagr l'un-même las conditions suxuprielles. sil consentirait à demeurer à Berlin. François se lui confóra le titre de bano en 1746, se lui demande du roi d'Angleterre, mais on a remarqué que jamais Haller ne le prit. Il bornait son ambitionà occuper une des premières places dans le gouvernement aristocratique de son pays, plus satisfait d'une distinction, academique accorde à set immenses et utiles travaux, que de celui qui le confoudait avec la foule des hommes que des titres seuls distinguent de leurs concitoyens. En 1745, il fut du membre du conseil souverain de Berne, quoiqui absent, et cet honneur

fut celui qui flatta le plus son amour-propre.

Cependant, malgre l'attachement qu'il portait à l'Université de Gœttingue, Haller fut forcé de l'abandonner, L'excès de travail finit par prendre sur le soin de sa santé, et il se vit ensin obligé de songer à la retraite. Ayant fait un voyage à Berne en 1753, son retour causa une joie universelle dans cette ville. Bientôt après il fut chargé de la direction du conseil municipal, de celle des salines de Roche et du bailliage de l'Aigle. Il devint membre de plusieurs tribunaux, et fut chargé de diverses commissions extraordinaires, celle entr'autres d'organiser l'Université de Lausanne, et celle de terminer les différens qui s'étaient élevés entre le Valais et la république. Dans toutes ces occasions, Haller déploya beaucoup d'activité et le zele le plus louable pour le bien public, A Roche, il simplifia les procedés suivis dans l'exploitation des salines, et diminua ainsi les dépenses ; il fit aussi dessécher des marais, et fairc des plantations. A l'Aigle, il réunit en corps de lois les coutumes diverses qui régissaient les cantons de ce bailliage. A Bernc, il contribua paissamment à la fondation d'un hospice pour les orphelins et à l'établissement d'une école pour la jeunesse patricienne. Enfin, il fut nommé membre du conseil secret, ou se traitaient les affaires d'état, et chargé en cette qualité de mettre un terme aux dissensions qui existaient entre les deux républiques de Genève et de Berne. M. Cuvier à tracé de sa conduite, comme homme public, un tableau qui nous a paru trop remarquable pour ne pas le transcrire ici tout entier : « Ses principes de gouvernement, dit l'illustre naturaliste, étaient ceux de l'aristocratie absolue; il leur sacrifiait même son intérêt personnel, et il en donna la preuve dans une circonstance mémorable. Les familles patriciennes de Berne et quelques familles nobles du pays de Vand avaient seules le droit d'acheter des fonds seigneuriaux, ce qui, en contribuant au maintien de l'aristocratie, dépréciait considérablement la valeur des terres. Haller, qui était lui-même propriétaire d'une seigneurie, aurait gagné à l'abolition du privilège ; néanmoins il vota pour le conserver, mais il fut le seul de son avis. On dit que c'est l'unique occasion où son opinion ne l'ait pas emporté dans les délibérations publiques Au reste, il apportaité à la rigueur de sa théorie politique les tempéramens pratiques qui peuvent seuls prolonger l'existence d'une aristocratie exclusive, une justice exactement impartiale, une amabilité parfaite et une grande libéralité. Ses subordonnés l'aimaient beaucoup, et les sujets de Berne nes seraient probablement jumais plaints de leur gouvernement "s'ils n'avaient et que de tels maîtres. « Quel que soit l'amour des richesses dans toutes les calasses, la conduite de l'ilait prouve, avec mille, autres faits de ce geure, que l'amour du pouvoir et de la suprématic est le remier mobile des membres de la classe aristocratique. Si cette passion leur fait dédaigner d'accroître leur fortune aux dépens de leur orgueit, elle sert de masque à l'avidité, et jamais elle n'éclate avec plus de violence que quand il s'agit de revenir à la fortune par le pouvoir.

Haller ne fut pas detourné des sciences par les fonctions publiques qu'il remplissait avec tant de zêle et de ponctualité. Il profits même de son séjour à Berne; qu'on pourrait appeler une retraite, quand on réféchit à l'incre puble activité littéraire qu'il avait déployée à Gostingue; îl en profits, disons-nous, pour mettre en ordre les immenses matriaux recueillis dans cette dernière Université. C'est ainsi qu'il publis successivement sa grande l'intoire des plantes de la Suisse, sa grande Physiologie, le plus étourant comme le plus eclètre de tous, et ses quatre Bibliothèques, dont le médecin tant soit peu érudit fait un usage journalier. Ce fat aussi à Berne que, privé des facilités dont il jouissait à Gostingue, il s'occupa particulièrement des points les plus obscurs et les plus difficiles de la prévaique animale, tels que la théorie de la génération, le dévelopment du fouiss et la foruation du poulet dans l'euf.

Ces divers travaux, qui consolialient sa gloire, ne pouvalent qu'accroîte les regrets que sa perte inspirat à l'Université de Gottingue. Aussi le roi Georgea in lui ît-il proposet, en 1765, as escant de Berne pour le lui d'emander, l'allei se serait pea-dit est est est peu-dit l'aisse l'enter par cette offre, la seule qui pit alors le séduire. Blais e ésant cemploya pour le retenir un lien si shoonrable qu'il lui fut impossible de résister. Par une disposition dont l'état de Berne n'avait encore jamais donné l'exemple, on sendit un décret par lequel il fut mis en réquisition perpétuelle pour le service de la république. Bientit après- on céta une charge en sa faveur, avec la clause formelle qu'elle sersit sup-primée après a mort. Haller aurait perdu tous ses titres à l'estime publique, en quittant une patrie qui employait des moyens aussi flatteurs pont l'enchaire sans retour.

Débarrassé ainsi des sollicitations que les principales universi-

téset les premiers souverains de l'Europe lui adressaient à l'envi les uns des autres, Haller passa le restant de sa vie dans une retraite studieuse, au milieu de ses onze cufans, entouré de quelques élèves qui partageaient ses goûts simples, et recevant les hommages de toutes les personnes de marque qui voyageaient en Suisse. Personne n'ignore que l'empereur Joseph 11 lui rendit une visite, après avoir passé à Ferney sans voir Voltaire, par déférence pour Marie-Thérèse, qui avait horreur des principes du philosophe français. Joseph n'ignorait peut-être pas non plus la haine que Haller portait au heros du dix huitième siècle, qui s'en vengea par une de ces saillies spirituelles dont personne peut-être n'eut comme lui le talent. Haller avait effectivement écrit contre Voltaire en faveur de la révélation, et contre La Mettrie en faveur de la religion naturelle. Il poussait les principes religieux jusqu'à l'intolérance, car jamais il ne voulut se lier qu'avec des hommes sincerement attachés au christiauisme, et plus d'une fois il se montra injuste envers ceux qui ne partageaient pas ses opinions, Zélé partisan de la religion reformée, il aurait éprouvé la plus vive douleur s'il avait pu prévoir la bruyante conversion d'un de ses descendans.

Haller, dont la vieillesse fut tourmentée par des accès de goutte, mourui le 12 décembre 1972. Un ami l'engageant, sur la fin de ses jours, à changer de régime, il lui fit cette répouse, qu'on à trouvée, nous ne savons trop pourquoi, spiritugle:

Sono venti tre ore e mezza.

·Haller ne fut pas un poëte du premier ordre : mais il contribua ; avec Bodmer, Breitinger, Liscow et autres, à réformer la littérature allemande. Ses poésies sont du petit nombre de celles qui ont donné aux Allemands l'exemple d'un gont châtié et d'un style exempt de boufiissure. On y trouve peu de chaleur, mais beaucoup d'expression, de douceur et de sensibilité, quelquefois cependant aussi des traits males et énergiques. C'est surtout par la force et la profondeur des pensées, par la richesse des images, que brillent ses discours, ses odes et ses élégies. Tant de qualités semblaient présager un grand poête à l'Allemagne; mais les sciences exactes vinrent éteindre un flambeau qui, à peine allumé, brillait d'un si vif éclat : à vingt ans, Haller quitta sans retour la troppe d'Apollon, Ce qu'il y a de, singulier, c'est que ses poésies lui valurent le brevet de généralmajor, le prince Radziwil , commandant des confédéres polomais, m'ayant pas imaginé de meilleur moyen pour lui téruoigner la satisfaction qu'elles lui avaient causée.

Haller a rendu d'éminens services à la botanique. Aide par Jean Gesner, Benoît Stachelin et Thomas, libre de puiser dans les herbiers de Jean-Jacques Huber, d'Abraham Gagnebin et de Werner de la Chenal, il parvint à donner une flore complète de la Suisse, dans laquelle il disposa les plantes d'après une classification de son invention. On ne doit pas moins d'eloges à ses mémoires ure les véroniques, les alliacées, les plotte de l'espece d'animosité, du sentiment d'envie qui l'aveugla dans son jugement sur Linné et le système sexuel de l'immortel Suedois. Il a dit quelque part : s'aime trop le vrai, pour qu'une nouvelle découverte, quelqu'opposée qu'elle soit à ness idées, nue fasse de la peline. 2 Cependant Il pousas l'injustice envers Linné que qu'a blamer cette admirable nomenclature binaire qui a tiré la betanique du choos, et jusqu'à publier une critique peu sensée de la nouvelle méthode; sous le nom de son fila, Théophile-Emmanuel, âgé seulement de quinze ans.

En antonie, on doit'à Haller une connaissance plus exacte de la valvule d'Eustachi, de principales racines du cand thorachique, de la membrane pubillaire du fetus, des origines du nerf intercostal, de certaines productions de l'épiploon, etc. Il serait trop long d'exposer tout ce gu'il a fait en ce genre; mais nous see pouvous passer sous silence qu'il s'est montré parissan de la précistience des germes, et qu'il a été jusqu'à soutenir celle des germes monstrueux. Cette opinion de sa part citai fondée sur l'etude approfondie des premiers liuéamens du fotus des quadrupedes et des oiseaux; mais d'observations exactes on elles mêmes, il a tiré de fausses conclusions, ce qui n'est que trop ordinaire en physiologie, et la doctring de la préexistence des germés, qui repugne au hon sens, est aujourd'ilui rejetée par tous les esprits sevères, ne fait-ce que parce m'elle suppose ce oue les sess ne peuvent faire apercevoir.

Les travaux de Haller sur l'irritabilité sont sans contredit les plus importans par l'influence prodigieuse qu'ils ont exercée sur la physiologie et la pathologie; influence qui, an reste, fut

à peine soupçonnée de Haller lui-même.

Mais avant de parler de cette influence, peut-être n'est-il pasinutile de tracer en peu de mots l'histoire de l'irritabilité hal-

lérieme elle-même, et des vicissitudes qu'elle éprouva.

Ce fut en 1954 que Haller publis définitivement sa doctrine à
cet égard dans les Commentaires de l'Académie de Gettingue. Ce
sujet avait déjà été traité par utois de ses éleves, en 1959 parZian, en 1951 par Ocdet, et en 1950 par le célèbre Ziampenman.
It le fut emore, en 1955, par Watslorff et Castell. A peine Delius, profésseur à Érlangue et et l'onnéssance de la théorie
de Haller, qu'en 1952 il se hâta de publier un petit opusculé
dans lequel H élévait des dontes contre la doctrine de l'irritabillié, Quant au mémoire de Haller, il fut traduit, l'année
de même de sa publication, en sacédois, dans le x Actes de l'Acadé.

mie des sciences de Stockholm, et l'année snivante en français par Tissot, qui s'attacha eu même temps à réfuter les objections de Delius, et dont le travail reparut, augmenté de nombrenses additions, en 1756. En 1755, Jean-Vincent Petrini fit imprimer en italien, à Rome, les écrits de Haller, de Zimmermann et de Castell. L'année suivante, Krause, professeur à Leipzick, attaqua Haller lui-même dans la traduction allemande qu'il donna de son mémoire. Vandelli de Padone se prononça anssi, en 1756, contre Haller, à qui il reprocha d'avoir accusé faussement les anciens de confondre ensemble les nerss, les tendons et les ligamens, et reproduisit de nonveaux griefs tout aussi peu fondés, en 1758. Urbain Tosetti, de Rome, publia, en 1755, une petite brochure tendant à prouver que le tendon d'Achille et la dure-mère ne sont point irritables, tandis qu'un chirurgien anglais, Jean Ranby, soutint l'opinion contraire. Un médecin de Paris, tout à fait inconnu, soutint, en 1757, sous la présidence de Saint-Leger, une thèse dans laquelle il attaquait, d'une main débile, la théorie de l'irritabilité. Cette même année, Hyacinthe-Barthélemy Fabri publia en italien, à Bologne, la collection des opuscules de Castell, de Zimmermann, de Tosetti et de Caldani, avec un extrait d'un ouvrage de Cigna et une lettre de Pozzi à Laghi, L'année suivante, on vit paraître la seconde partie de ce recueil, contenant le premier mémoire de Bianchi, le premier de Vandelli, le premier de Lamberti, les denx écrits de Laghi, les observations de Lorry et Girard , le second mémoire de Bianchi, nne lettre de Ponticelli à ce dernier, un mémoire de Sanseverini, une dissertation de Taconi, les recherches d'Arigoni, l'apologie du boerhaavisme par Fè, la seconde lettre de Vandelli, la dissertation de Lotteri, et les expériences de Lamberti. D'un antre côté, Neven, de Prague, s'éleva contre Haller avec beaucoup de véhémence. Bikker et Van den Bos, de Leyde, adoptèrent quelques-uns des principes du professeur de Gœttingue, et rejetèrent les autres. Verna, médecin de Turin, soutint que les tendons, la dure-mère et le périoste sont insensibles. Ensin, De Haen s'éleva à la fois contre Haller et contre Tissot. Quoique défendu avec zele par le célèbre Crantz, Haller ne dédaigna pas ce nonyeau rival, et lui adressa une réponse que Hirzel traduisit en allemand. Haen répliqua d'un ton peu mesuré, et n'apporta pas, dans cette discussion, les formes et l'urbanité qu'on était surtout en droit d'attendre d'un courtisan, Haller crut devoir garder le silence, des qu'il n'eut plus à se défendre que de personnalités qu'il méprisait, mais dans sa conférence avec l'empereur Joseph, il ne put cacher à ce prince l'impression désagréable que la conduite peu décente de l'archiatre autrichien avait laissée dans son esprit.

Direction of the state of the s

Examinons maintenant quelle influence la théorie de l'irritabilité eut sur la médecine. De temps immémorial, les médecins ont senti que la connaissance approfondie de la structure et des fonctions des innombrables parties qui composent le corps de l'homme, fournissait seule une base assurée à la science des maladies. De tout temps on a donc reconnu la nécessité d'éclairer la pathologie par la physiologie, et, par conséquent, l'idée d'une pathologie physiologique n'est pas une création moderne. Mais bien des siècles s'étaient écoulés sans qu'on eût pensé à voir, dans le corps animal, autre chose qu'une machine soumise aux forces qui régissent les substances inorganiques, et si la nécessité de l'isoler de ces substances avait été entrevue par Hippocrate et quelques-uns de ses admirateurs, cette paration n'était pas encore effectuée quand Glisson attribua une force particulière à la fibre animale, et lui donna le nom d'irritabilité. Cette force était, suivant lui, inhérente nouseulement aux fibres, mais encore au sang, à toutes les humeurs, au parenchyme, à la moelle et même aux os. L'irritabilité de ces parties se communiquait aux parties animées par le moyen des esprits vitaux, enfin l'irritabilité était, selon Glisson, la source des sympathies.

Ces idées ne furent point accueillies dans leur ensemble, mais elles germèrent cà et là dans la tête des hommes éclairés qui les recueillirent. Haller, qui sans doute avait eu occasion de s'en entretenir, en Angleterre, avec les hommes célèbres qu'il avait fréquentés dans ce pays, s'attacha plus tard à rechercher en quoi l'irritabilité différait de l'élasticité, et à reconnaître les parties qui en étaient douées à un degré plus on moins élevé, ou qu'i en était dépourvues ; il voulut, en outre, établir entre elle et l'élasticité une ligne de démarcation bien tranchée, enfin, convertir une force, en quelque sorte occulte, en une propriété des tissus vivans, une abstraction en un fait. En 1739, il émit l'opinion que le mouvement musculaire dépendait de l'irritabilité; en 1747, il distingua une force musculaire morte, nullement différente de l'elasticité et persistant après la mort; une intégrante, caractérisée par des oscillations, par des mouvemens plus vifs que ceux qui sont le résultat de l'élasticité, mise en jeu par un irritant, et ne se conservant que très-peu de temps après sa mort; enfin, une nerveu e, dépendant de l'action des perfs sur les muscles. Eu 1752, il s'attacha à prouver que le périoste, le péritoine, la plèvre, les capsules articulaires, la cornée transparente, le parenchyme des viscères, les méninges et les tendons jouissent d'un certain degré de sensibilité; que les intestins hors de l'abdomen, les muscles isolés du corps, ne sont pas sensibles, mais sont irritables; que les nerfs ne sont pas irritables, mais sensibles. Il conclut de la que l'irritabilité

\* n Greyk

ne dépendait pas de l'action des nerfs; il établit que la peau. les parenchymes, le tissu cellulaire, les tendons, les ligamens, les artères et les veines ne sont pas irritables; eufin, que l'irritabilité existe partout où l'on observe des fibres musculaires, même dans la matrice. Le cœur était, selon Haller, le plus irritable de tous les organes doués de cette propriété; il. placait ensuite les intestins, puis le diaphragme, et, enfin, les autres muscles. Le simple afflux des humeurs suffisait nour irriter les niuscles non soumis à la volonté, tandis que les autres : étant moins irritables avaient besoin d'un irritaut plus fort. Enfin, la fibre musculaire était seule irritable, suivant Haller.

Haller restreignit donc la valeur du mot irritabilité, puisqu'il n'en fit usage que pour désigner la propriété qu'ont les muscles et les viscères musculeux de se contracter sous l'influence des agens extérieurs ou internes. C'est cette même propriété que Bichat a nommée contractilité animale sensible. Tout ce que ce physiologiste, et ceux qui l'ont copié, ont dit

à ce sujet, est un emprunt fait à Haller.

En étudiant la contractilité musculaire, Haller ne négligea pas l'influence nerveuse; il crut même pouvoir apprendre à distinguer les contractions produites par l'exercice de la première, sans le concours de la seconde, d'avec celles que la force.

nerveuse détermine.

Sans entrer dans de très-grands détails, nous en avons dit assez pour faire remarquer que Haller était fort éloigné de s'élever à la grande et léconde idée d'une propriété organique source de tous les actes de la vie, qu'au contraire, il rétrécit, s'il est permis de s'exprimer de la sorte, la grande conception de Glisson. Mais on ne saurait lui en faire un reproche: qui pourrait le blamer de n'avoir voulu admettre que ce qu'il pouvait démontrer par des faits? Ses expériences ne l'avant conduit qu'aux résultats dont nous venons d'exposer le sommaire, il ne crut pas devoir aller plus loin. Rendu prudent par la méditation assidue de l'histoire de la physiologie, il connut mieux que personne les écueils sur lesquels on echone quand on généralise avec trop de hardiesse. Mais sa réserve le fit tomber dans de graves erreurs; on peut lui reprocher d'avoir attaché plus d'importance aux résultats de ses expériences qu'aux phénomènes et aux résultats plus ou moins éloignés. que la nature nous offre, soit dans l'état de santé, soit dans celui de maladie. Il refusa l'irritabilité à des organes qui en sont doués, bien qu'ils ne se contractassent pas sous l'influence des stimulans auxquels il les avait soumis. Bichat a été plus hardi; marchant sur les traces de Glisson, il n'a pas craint de l'accorder, sous le nom de contractilité, à tons les tissus, mais ce ne fut que par analogie qu'il donna ce nom à la

propriété en vertu de laquelle s'exécutent les mouvemens probables, mais non prouves, de plusieurs tissus non musculaires des organes internes. En vain on a dit de cette contractilité, qu'elle était latente ou insensible : comment démontrer la réalité d'une propriété qui ne s'annonce par aucun changement sensible ? N'est-il pas remarquable que, dans la même année où Haller commençait à publier ses vues sur l'irritabilité, Bordeu divisait les fonctions en celles qui ont lieu avec un mouvement évident et un sentiment occulte, et celles qui s'exécutent avec uu sentiment manifeste et un mouvement occulte? Ou ne peut douter que Bichat n'ait emprunté à chacun de ces physiologistes ce qu'il trouva de plus conforme à ses propres observations. Haller doit donc être considéré comme ayant fourni une partie des bases de la physiologie moderne; mais il faut avouer qu'il contribua au perfectionnement de cette science, moins par des vues grandes et élevées, que par des expérieuces nombreuses et bien faites, et par quelques conclusions qui jusqu'ici n'ont subi aucune altération.

Les travaux physiologiques de Haller ne sont pourtant pas dénués d'hypothèses, quoiqu'il ait été le plus redoutable ennemi de toute supposition gratuite. Ainsi il attribuait l'irritabilité à la présence de la gélatine (gluten) dans la fibre musculaire, et

il croyait à l'existence du fluide nerveux,

Lorsque Haller travaillait avec ardeur à la recherche des lois de l'irritabilité, il ciait bien éclogie de s'attendre qu'on y puiserait des matériaux pour élever un système dans lequel tous les actes de la vie, même l'exercice de la peusée, seraiem, autribée à l'irritabilité seulement. Telle fait la manière hardie dont La Mettrie fit usage des résultats auxquels Haller était arrivé. La conscience 'tumoré de celluic' fut clirayée d'une application si opposée à ses sentimens religieux. Il écrivit pour prouver que sa doctrine ne se prêtait à aucune application de ce genre, et il avait raison, puisqu'il n'existe aucune trace de fibre musculaire dans le cerveau. Haller avait déjà très bien prouve que les nerfs ne se contractent point sous l'empire des irritans; il était réservé à M. Broussais de réchaulter cette creur.

Si l'on conserve au moi tritabilité la signification que Haller hia donnée, il est clair que cette progriété n' est pas le partage de tous les tissus, puisque tous les tissus ne se contractent pas, ou que du moins, si tous sont susceptibles de contraction, ces contractions n'étant pas visibles dans plusieurs, c'est pour nous comme si elles n'avaient pas lieu. Mais si, revenant aux idées de Glisson, de Winter, de Decker, de Van deu Bos, de Roderer, on accorde l'irritabilité à tous les tissus organiques, il ne faut plus désigner sous ce-nom la faculté de se contracter, mais seulement celle d'entrer en action, que se mouvejn', d'agir, e qua mot,

soit à l'occasion des stimulans extérieurs, s'uit par unite de l'action des tissus organiques les uns sur les autres. Telle est la définition que l'un de nous a donnée de la protriét caractéristique de la mêtire vivante; mais il a roi devoié caractéristique de la mêtire vivante; mais il a roi devoié caractéristique de la mêtire vivante; mais l'a roi devoié despi l'avait fait Brown, substituer le nom d'exceinbiblité à culti-diritabilité, qui ne devait être employé que dans le sens adopte par Haller. Ainai se trouve accompli. le vou de Reil, qui désirait que l'on parviat à établir la physiologie et la pa-

thologic sur l'idée fondamentale d'une force unique.

Robert Whytt, en comparant les résultats des expériences de Haller aux phénomènes morbides et même à ceux de l'état de santé, a fait preuve d'une raressagacité, et fournil le premier l'exemple d'un pareil rapprochement, sans lequel l'expéri-nematacur le plus habile et même le plus réservé dans ses conclusions, arrive à des principes étroits qui rétrecisent plutôt qu'ils néteudent le domaine de la physiologie. Il prozuva que delle partie qui n'est point sensible dans l'état de santé le devient dans celui de maladie, et que les artères doivent être irritables et sensibles, puisqu'elles sont susceptibles d'inflammations. On voit que Biétant it d'aglement d'heureux emprunts à ce physiologiste, et si nous en Lissons la remarque, ce n'est pas pour atténuer la gloire de notre illustre compatirote, mais pour établir la chaîne historique des idées physiologiques les plus récentes.

Attaqués et défendus avec chaleur, les travaux de Haller devinnent l'occasion d'une foule de recherches qui toutes tourset pus ou moins au profit de la science. Fabre fut, en France, celui qui en tira le meilleur parti; il s'en servit pour rétuer sans retour la théorie boerhaavienne de l'inflammation, rétuer sans retour la théorie boerhaavienne de l'inflammation.

Il était réservé à Biehat, qui eut tout le génie qui immunis à Haller, et qui fut expérimentatur non mons habite que le physiologiste suisse, il fui était réservé, disoni-nous, de four-nir les matériaux à l'aide désquels M. Broussais a, dans ces dermières quancies, prouvé que la fièvre et l'inflammation ne sont que deux miances d'un état morbide identique, consistant dans l'exaltation locale du mouvement organique. Malbeureusement cette vérité qu' on lui doit l'a conduit à prétendre que toute flièvre primitive est une gastro-entérite, at lieu dans tous les cas où une autre inflammation occarite a lieu dans tous les cas où une autre inflammation coraisone le développement des symptômes fébriles. Pourquoi fautilluie chaque découverte devienne presque toujours une source plus sohondant d'erreurs que de verités?

Les travaux physiologiques de Haller auraient imprimé à la science de l'homme une marehe plus rapide et une direction plus heureuse encore, si l'audacieux Brown n'était venu paraly ser les efforts des successeurs de ce grand homme. Et ceda est si vrai, que nous pouvons dire avec orgueil que c'est en France, où le brownisme ne parut jamais qu'en transfuge, que les travaux de Haller, joints à ceux de Bordeu, de Fabre, de Barthez, de Vicq-d'Azyr et de Bichat, ont fini par opéier, dans la science des maladies, une révolution dont les avantages ne peuvent plus être meconnus. C'est aiusi qu'un grand homme, saisissant tous les travaux de ses prédécesseurs, les réunit en un faisceau anquel il ajoute ses propres recherches, et prépare ainsi la déconverte de vérités dont lui-même n'a aucune idée. C'est dans l'histoire des sciences qu'on apprend à ne pas se laisser éblouir par la vue d'un réformateur, qui ne paraît gigantesque que parce qu'il est monté sur les épaules de ses maîtres, ou parce qu'il s'entoure de Seydes à genoux.

Dans un article si peu étendu, nons n'avons pu qu'examiner le tableau des services que Haller a rendus aux sciences médicales: mais nous pensons eu avoir dit assez pour en donner une idée, sinon complète, au moins exacte, et pour inspirer aux jeunes medecins le désir de chercher, dans les écrits de cet homme illustre, les parcelles de vérité qui ont pu échapper aux recherches laboricuses des vrais amis de la science et de la

foule des compilateurs.

Depuis Galien, accun médecin n'a écrit autant que Haller. aucun physiologiste n'a autant enrichi la science de faits positifs. Nous avons eru devoir n'omettre l'indication d'aucun des ouvrage de cet homme extraordinaire:

Dissertatio anatomica qua viri Cl. G.D. Coschwitzii, professoris Ha-Lonsis, ductum salivalem novum per glandulas maxillares, sublinguales, linguamque excurrentem cum figuris aneis sistit. Tubingue, 1725, in-40. Dans cette th'se, soutenne sous la présidence de l'habile J.-G. Du-

vernoy , Haller refute l'erreur anatomique commise par Coschwitz. Dissertatio : Experimenta et dubia de ductu salivuli Coschwiziano.

Loyde , 1727, in-40. Continuation du même sujet. Cette dissertation a été réimprimée dans les Disputationes anatomica selectiores, et les Opera anatomica minora. Haller y ajoute de nouveaux argumens à cenx de Duvernoy, pour prouwer que le prétendu conduit salivaire de Coschwitz n'existe pas. En dissequant la langue d'un veau, il crut trouver une art re qui, par sa situa-tion et sa figure, ressemblait parfaitement à ce canal. Voici le jugement qu'il portait lui-même de cet opuscule: Juvenile opus est, cujus vitia post viginti annos minori nunc rubore agnosco, sed voluit bibliopola, ut anatomica mea opuscula, quorum vix aliqua extarent apud venditores, collectioni insererem.

Versuch Schweitzerischer Gedichte. Berne, 1732, in-8°. - Ibid. 1724, in 8° - Ibid. 1743, in 8° - Gettingse, 1748, in 8° - Ibid. 1749, in 8° - Ibid. 1759, in 8° - Ibid. 1751, in 8° - Ibid. 1752, in 8° - Ibid. 1758, in 8° - Ibid. 1768, i in-8°; Zurich, 1750, 1758, 1762, 1765, in-8°; Vienne, 1765, in-8°; Berne on Ulm, 1772, in-8°. Trad. en allemand et en français, Zurich, 1750, in-8°. Trad. en français par V. B. de Tscharner, Goettingne, 1750, in-8°.; Zurich, 1750, in-8°.; Leyde, 1752, in-12; Zurich, 1758

in 8º.; Berne, 1760, în 12; Paris, 1760, in 8º.; Berne, 1775, in 8º.- en italien, par l'abbé Soresi, qui n'a traduit que seize morceaux principaux, Yverdun, 1763, in-80: - en anglais, par Howard, Londres, 1794, in-12.

Plusieurs pirees de ce recucil ont para à part. Les Alpes , en allemand et cu français, Zurich, 1773, in 4°; en français. Lyon, 1759, in 8°.; Ibid. 1768, in 8°.; avec d'autres pièces, dans le Choix varie, Avignon, 1770, in-5°. L'Eternice, en français, dans le tome troisième de l'His-toire des trois si cles de Sabatier, mais sans le nom de l'auteur : en anglais dans le Gentleman magazin, 1748, mars; en hollaudais, avec quel-ques notes, dans le second volume du Holland, magazin. - L'Epitre à Doris, en français, par Varennes. - L'Honneur, en suedois, Stockholm, 1753, in-8°.; en français, par Moline, dans les Additions au Journal des savans. - Les vertus, en français, dans les Poenes diverses, par deux anis, Dijon, 1768, in-5°., et dans le Choix litteraire, Paris, 1766, in-12.

Disservatio auutomica de musculis diaphragmatis. Berne, 1733, in 4°. - Leipziek , 1737 , in-4º. - Leyde, 1738 , in-4º. , avec le traité De respiratione usuque pulmonum de Swamus

Réimprime dans les Opera minora anatomica, les Opera anatomica et la seconde édition du Traité de la respiration par Swammerdam (Leyde, 1738, in-90.). Ce fut cette dissertation qui jetta les premiers fondemens de la reputation de Haller. Jusqu'alors on n'avait pas cu de bonne description du diaphragme. L'auteur décrit amplement ce muscle, et donne un exposé succioct des travanx des principaux anatomistes à ce sujet. Oratio subitunea, quod veteres eruditione antecellunt modernos. Berno.

1734 , in-4º.

Haller aimait beanconn plus l'ancien que le moderne ; une sorte de jalousie secrète a fait tomber plus d'un homme dans ce travers, qui devait conduire l'un des descendans de notre physiologiste à une demarche, dont le cour de ce dernier aurait sans donte été payré de donleur, s'il avait pu la prévoir.

Vom Nachtheile des Witzes. Berne, 1734, in-8°.

Haller était-il bon juge des inconvénieus de l'esprit, en prenant ce mot dans le sens qu'on y attache chez nous dans le monde ? On ne peut lui refuser une des premières places parmi les érndits, les savans du siècle; mais, même dans ses poésies, il n'a pas moutré cette légèraté, ce gout délieat, ce tact sur, cette imagination fine et ingénieuse qui esractérisent l'homme d'esprit. Du reste, l'apuscule dont il s'agit a été réimprimé dans les Teutsche Schriften.

Descriptio fortus bicipitis ad pectora connati, uhi in caussas monstrorum ex principiis anatomicis inquiritur. Zurich, 1735, in-80. -Hanovre,

1738, in-4°.

Réimprimé dans les Opuscula anatomica et les Opera anatomica minora. De methodico studio botanices, absque præceptore, dissertatio inaugu-. nalis, quans primitm anatomes, botanices et chirurgiæ professionem publicam ordinariam in Academia Georgia Augusta regio jussu capesseret. Gœttingue, 1736, in-4°.

Réimprimé avec des additions dans les Opuscula botanica. Haller juge les écrits des meilleurs hotanistes, et donne de sages conseile à ceux. qui veulent commencer l'étude de la science des végétaux.

Orutio, quod Hippocratis corpora humana inciderit. Gettingue, 1737.

in-4°: Il serait difficile de pronver qu'Hippocrate a disséqué réellement des esdavres humains, et Hallorn'y a mes reussi. Cet opuscule fut reimprimé dans les Opuse, auat. et les Opera minora. Dissertatio de vasis cordis propriis. Gestingne, 1737, in-4°.

Cette dissertation, soutenue par H.-C. Reymann, fut reimprimée; avec

des additions, dans les Select, disp. et les Opera minora. Haller y a de-

crit avec soin la position normale du cœur et la distribution des vaisseaux

Dissertatio de motu sanguinis per cor. Gattingne, 1737, in-40. Le répondant était D.-G. Schmidt. Cette dissertation a été réimprimée dans les Select. disp. et les Opera minora. C'est une suite de la précédente. Haller y insiste principalement sor la disposition des valvules du cœur et sor la simultanéité des contractions de sea denx ventricules. Programmata I et II de veronicis quibusdam alpinis. Gættingue,

2737, in-4°.

Programma de valvulá Eustachii. Gættingue, 1738, in-4°.- Léipzick,

1730, in-40.

Réimprimé dans les Select. disp. et les Opera minora. C'est une excellente discription de la valvule d'Enstachi, avec un précis de tout ce qu'on savait alors à son égard.

Programma de vulnere sinús frontalis. Gættingne, 1728, in-4°. Réimprimé dans les Opusc. pathol.

Dissertatio sistens ex itinere in sylvam Hercynicam hác æstate suscepto observationes botanicas. Gættiugue; 1738, in-40. Le répondant était F.-C.-L. Cropp

Dissertatio de modo agendi medicamentorum diaphoreticorum, Got-

tingue, 1738, in-4°. Le répondant était J.-C. Henneus,

Programma de altantoide humaná. Gættingue, 1730, in-4º.

Réimprimé dans les Disp. select. et les Opuscula anatomica Observationes in feemina gravida factæ. Gesttingue, 1739, in-4° Dans cette dissertation, soutenne par J .- L.-C. Meyer, Haller décrit les cicatrices et les corps jaunes des ovaires. Elle a été réimprimée dans les Select, disp. et les Opuse, anat

De vasis cordis observationes. Gettingue, 1739, in 40.

Réimprimé dans les deux mêmes recuei's. Hermanni Boerhaavii proelectiones academicae in proprias institutiones

rei medica edidit et notas addidit. Gottingue, tom. I, chylificatio, 1739; auctarium ad vol. I, 1740; tom. 11, arteria, cor, pulmo, sanguis, glandula, cerebrum, 1740; tom. III, lien, hepar, renes, musculi; cutis, nutritio, 1741; tom. IV, tactus, gustus, olfactus, visus, auditus, sensus interni, vigilia, somnus, 1743; tom. V, p. 1, respiratio, loquela, semen masculinum; p. II, menstrua, conceptus, 1744; tom. IV, pathologie, sembitica, hygiene, therapeutica, accedit Index totius operis, 1744; tom. IV, pathologie, 188. Le premier volume fat réimprimé avec l'Auctarum refondu. 119-5 - Le premier voume int reimprime avec 1-ишелгия тегоого. Gettingus , 1742 - 1745, 18-8. - Units, 1742 - 1745, 18-8. - Venies, 1743 - 1745, 18-8. - Altdorf, 1744 - 1747, 18-8. - Naples, 1755, 18-8. - Leyde, 1758, 18-8. - Trad en anglisi, 100dres, 1742, 18-8. - en français par J. Offray de la Mettrie, Paris, 1743 - 1747, 18-12. - en allemand variance. The Thermoof Melle, 1755. - 18-8. par Jean-Pierre Eberhard, Halle , 1754 , iu-80.

Cet onvrage, entrepris d'après les consei's de Werlhof, fut rédigé

sur les cahiers écrits pendant trois ans par Haller, anx conrs de Boerhaave, et sur ceux de son smi Schreiber. Haller fenilleta tous les livres cités par son maltre, et ajouta tont ce qui avait été observé soit par d'autres, soit par lui-même. Cette production est précieuse en ce, qu'on peut y étudier la méthode d'enseignement suivie par Boerhaave, et l'état où ce professent célèbre avait laissé la science de l'homme lorsque Haller entreprit de la perfectionner. Dissertatio de arbore philosophico ex aliis præter argentum metallis

conficiendo Gœttingua, 1739, in-4º. Le répondant était C.-H. Senckenberg

Iter Helveticum anni MDCCXXXVIII et iter Hercynicum anni MDCCXXXVIII. Gettingue, 1740, in-

Reimprime dans les Opusc. botan. Haller dit de ce livre : Continentur in hoc libro, quæ in itinere meo præcipua observavi, plantæ nempê in Alpibus, in Jurá monte et in Emmid valle collecta, quarum alia nova, alice neque nova; neque obscura, sed pulchra tamen et variores inventu.

Programma: strena anatomica. Gœttingue, 1740, in 4º. Réimprimé dans les Opera minora et les Opusc. anatom.

Observationes de ductu thoracico, in theatro Goettingensi facta. Gottingne, 1740, in-4°

Le candidat était C .- M .- C. Bussmann. Réimprimé dans les Disput. select., et, avec des additions, dans les Opusc, minora

Programma quò plantas Helvetiæ indigenas desideratas sistit. Gœttingue, 1740, in-4°. Dissertatio de febre quartand intermittente : Resp. G.-G. Bielke. Gottingue , 1740 , in-40

Tabula nova diaphragmatis. Gettingue, 1741, in fol.

On trouve anssi cette table dans les Opusc. anat., et dans le premier

fascicule des Icones anatomica. Dissertatio de caloris generatione et usu in corpore humano : Resp.

J. N. Marcard. Gettingue, 1741, in-4°. Programma sistens observationes quasdam myologicas. Gettingne,

1742, 10-4". Dissertatio: monstrorum duorum anatomen et de causis monstrorum uberiorem disquisitionem exhibens : Resp. C. J. Rollin. Gættingue, 1742,

Inséré aussi dans les Opusc. anat. et dans le Lib. II de monstris.

Programma de eodem argumento, ad præced, disputationem. Gœttingue, 1742, in-4°.

Programma sistens de valvula coli observationes uberiores. Gœttingue; 1742, in-4°.

Réimprimé dans les Disp. select. et les Opera minora.

Programma ad anatomen fæminæ suspensæ et demonstrationem viscerum, quó novum omenti iconem tradit. Gottingue, 1742, ia-4º.
Programma quó secundum omenti iconem tradit. Gottingae, 1742,

neratio methodica stirpium Helvetia indigenarum, qua omnium brevis descriptio et synonymia, compendium virium medicarum, dubiarum declaratio, novarum et rariorum uberior historia et icones continentur. Gettingue, 1742, 2 vol. in-fol.

Ouvrage orne de 24 planches. Programma ad anatomen fortis cranii parte et cerebro destituti. centesimum nempe cadaver, quod in hoc theatro secuit. Gettingue, 1743,

in-40. Dissertatio de verá nervi intercostalis origine: Resp. H.-G.-L. Taube. Gœttingne, 1743, in-4°.

Insére dans les Disp. select. et les Opera minora. Après avoir rapporté toutes les opinions sur l'origine du nerf intercostal , Haller se prononce en faveur de celle qui le fait provenir de la sixième paire.

Dissertatio de arteriis venisque bronchialibus et asophageis : Resp. C. Fickel. Gottingue, 1743, in 4º. Inséré dans les Disp. select.

Iconum anatomicarum, quibus præcipuæ partes corporis humani exquisitá curá delineato continentar, fasciculus I. Gottlingae, 1743; II. 1745; III., 1747; IV., 1749; V. 1752; VI., 1753; VII., 1754; VIII.,

1756, in-fol.

Haller regardait comme un de ses principaux ouvrages cette riche collection, dans laquelle on tronve des figures détaillées d'un grand nombre d'objets d'anatomie. Les artères y sont complétement représentées. Personne jusqu'alors n'avait fait dessiner chaque organe en situation et avec tous ceux qui l'environnent. Haller en donna le premier l'exemple. Le numbre des planches s'élève-à 46.

Brevis enumeratio stirpium horti Goettingensis. Accedunt animadver iones aligua et novarum descriptiones, Gattingue, 1743, in 80.

Le jardin de Gœttingue avait été fondé en 1739 par Haller Ini-même. Dissertatio de febre maligna per gangrænam pedis dextri in regione malleoli critice soluta : Resp. G .- C. Pappelbaum. Gottingue, 1743,

Dissertatio de morbis uteri. Gottingue, 1743, in-4º.

Dissertatio de nervorum in arteriis imperio : Resp. M.-L.-R. Berckelmann. Gottingue, 1744 in-40.

Reimprime dans les Disp. select, et les Opera minora. Flora Jenensis Henrici Bernhardi Ruppii, ex posthumis auctoris chedis et propriis observationibus aucta et emendaja. Gottingue, 1745, Dissertatio de arteriá brachii : Resp. A.-B. Winckler, Gostingue,

1745, in-4°.

Consultationes medica, sive sylloge epistolarum cum responsis Hermanni Boerhaavii, in Britannia primum editor, nunc aliquot exemplis auctiores. Accesserunt ejusdem de calculo libellus et introductio ad praxin

clinicam. Gottingue, 1744, in-8°. - Ibid. 1752, in 8°.

Programma de fortu humano zeptimestri sine cerebro edito. Gottingue, 1715, in-4º.

Programma de generatione monstrorum mechanica. Gettingue, 1745,

Réimprimé avec le précédent dans l'Historia monstrorum et les Opus anatom.

Programma quò suam et Winsloi de monstris sententiam contrà D. Lemerium novis argumentis defendit. Gættingue, 1745, in-4°. Programma : de viis seminis observationes. Gattingue, 1745, in 3. Réimprimé dans les Transactions philosophiques, les Select. disp. et

les Opera minora. Programma de allii genere naturali Goettingue, 1745, in-4°. Reimprime dans les Opnscula botanica.

Dissertatio de glandulis in genere et speciatim de thymo: Resp. A.-L. de Hugo. Gcettingue, 1746, in-4º.

De respiratione experimenta anatomica, quibus aeris inter pulmonem et pleuram absentia demonstratur, et musculorum intercostalium internorum officium asseritur. Goettingue, 1746-1717. a parties in-4 Réimprimé dans les Opera minora et les Opuscula auutomica.

Disputationes anatomicæ selectæ: collegit, edidit et præfatus est. Gæt-

tingue, 1746 - 1752, 7 vol. in-4°.

Riche collection de dissertations remplies de faits importans, qui soraient tombées dans l'oubli si Haller n'avait en l'heureuse idée de les rassembler. Il serait à désirer qu'on la continuat en faisant un choix severe dans les thèses d'anatomie sontenues en France et en Allemagne depuis 1752; le nombre n'en serait pas considérable.

Hermanni Boerhaave prodectiones publice de morbis oculorum ex codice manuscripto edita. Gattingue, 1746, in-80. - Ibid. 1750, in 80. -Venise, 1748, in-80. - Paris, 1748, in-12. - Trad. en français, Paris,

17/9, in 12. - en allemand, Nuremberg. 1751, in-8°.

Dissertatio de temporis observatione in curandis morbis : Resp. P.A.

Denecke. Gœttingue, 1747, in-4°.
Dissertatio de phrenuide: Resp. J.-H. Oschwald. Gættingue, 1747,

in-4°. Dissertatio de præparatione olci animalis Christiani Democriti ejusque

usu in medendis febribus intermittentibus : Resp. G.-E. Loeber, Goitingue, 1747, in-4°. Dissertațio de sanguinis ad cerebrum tendentis indole: Resp. D.-J.

Taube. Gettingue, 1747, in-4º. Dissertatio sistens observationes botanicas et medicas : Resp. C.-L.

Willig Gottingue, 1747, in 4°. Programma de foramine ovali et volvulá Eustachii. Gœstingue, 1748.

in-fol.

Dissertatio de cellulosæ telæ in fabrica corporis humani dignitate : Resp. D.-C. Schobinger. Gettingue, 1748, in-40.

Dissertatio de methodo botanica Halleri omnium hactenits excogitatarum maxime naturáli: Besp. Trendelenburg. Gottingue, 1748, 10-4°.'
Primæ lineæ physiologiæ in usum prælectionum academicarum. Gottingue, 1747, in-8°. - Ibid. 1751, in-8°. - Ibid. 1764, in-8°. Venise, 1754, in-8°., Caprès Pédition de 1751. - Lausanne, 1771, in-8°., d'après l'édition de 1764. - Ibid. 1781, in-8°., d'après la même édition. - Editibourg, 1767, in-8°. - Trad. en français par Pierre Tarin, d'après la première édition, Paris, 1752, in-8° .; et par Bordenave, d'après la seconde . Paris, 1768, in-12. - en italien, d'après la seconde édition, par Bornetti, Venise, 1765, in-8°. - en anglais, par Samuel Mihles, Londres, 1754, in-8°.; Ibid. 1772, in-8°., d'après la seconde édition. - en allemand, en partie par Haller lui-même, et en partie par Tribolet, d'après l'édition de 1765, Berlin, 1770, in-8°.

Après la mort de l'anteur, Henri-Auguste Wrisberg donna une quatrième édition (Gattingue, 1780, in-8°.), d'après laquelle Conrad-Fré-déric Uden fit une nonvelle traduction allemande (Berlin, 1782, 2 vol. in-8º.) La traduction allemande la plus nouvelle a été publiée par P.-F. Meckel, avec des notes de Sommerring (Berlin, 1788, in-80.). D. de Leveling a refordu cet ouvrage à sa manière (Erlangue, 1705, 9 vol. in-8º. - Ibid. 1800, iu-8º.).

Après avoir pris, pendant vingt-quatre ans, pour texte de ses leçons les prælectiones de Boerhaave, Haller, riche de ses propres travaux, publia l'ouvrage dont on vient de livre le titre ; il s'attacha à y présenter le tableau des résultats obtenus par Morgagni, Winslow, Albinus et Donglass; par conséquent, on y trouve l'état de la physiologie en 1764. Cet ourrage, dont celui de Richerand n'est qu'une pale copie et quelquefois même la traduction libre, est remarquable par l'admirable concision et la clarté du style; on suit que Haller excellait à dire beau-coup en peu de mots, talent bien rare aujourd'hui, où l'on semble prendre à tache de faire le contraire. L'Anatomie générale de Bichat est le scul ouvrage qui pnisse soutenir la comparaison avec celui de Haller dont il s'agit : si celur du physiologiste français l'emporte sur l'autre . c'est seulement parce que l'auteur est entré dans plus de détails, et parce qu'il est venu après Haller. Quoi de plus juste que cette pensée de celui-ci; Physiologia est animata anatome.

Opusculu botanica recusa et aucta. Cettingue. 1749, in-80.

Programmata I et II de rupto in partu utero. Gottingue, 1749: Réimprime dans les Opuscula pathologica.

Programma de gibbo, Gettingue, 1749, in-4.

Programma de aorta et vena cava gravioribus quibusdam morbis observationes sisteus, ad dissertationem inauguralem D.-D. Zinn. Gottingue, 1749, in-4°.

Programma de valvulis vesica fellea. Guttingue, 1749, in-4ª.

Programma de morbis pectoris. Gestingue, 1749, 10-4°. Programma de quibusdam uteri morbis. Gestingue, 1749, 10-4°. Programma de herniis congeniis. Gestingue, 1749, 10-4°.

sma de ossibus vitio natis. Gæltingne, 1749, in 4°.

Tous ces programmes ont été réimprimés dans les Opuscula patholo-ica, et traduits en suédois, dans les Actes de l'Académie des sciences de Stockholm pour l'an 1750.

A short narrative of the Kings journey to Goettingen, Gettingue,

Opuscula anatomica de respiratione, de monstris, aliaque minora.

Gœttingue, 1751, in-8°. On trouve dans cette collection, les pièces snivantes : 1º. Dissertatio anatomica de musculis diaphragmatis; 2º. De respiratione experimenta

anatomica Pars I; 3º. Pars II, seu Vindicia; 4º. Pars IV, seu diarium experimentorum; 5º. Quod corpora humana secuerit Hippocrates, pro-gramma; 6º. Anatome festis bicipitis ad pectora connatt; 7º. Duorum monstrorum anatome; 8º. De festu capite semi-duplici programma; 9º. De fortu oranii experte programma; 10°. Ad Lemeryi de monstris objec-tiones responsio; 11°. Strena anatomica; 12°. Oratio de amoenitatibus assitomicis; 13°. De membraná pupillari; 14°. Operum auctoris catalogus. Hermanni Boerhaave Methodus studii medici, cum amplissimis aucta-

riis. Amsterdam, 1751, in-4°. - Venise, 1753, in-4°. Experimenta quadam in vivis animalibus pracipu Experimenta quadam in vivis animalibus praccipue circà organa tussis explananda instituta: Resp. J.-M.-P. Albrecht. Gontingue, 1751,

in-4°. Oratio de amoenitatibus anatomes. Gœttingue, 1751, in-4°.

Réimprimé dans les Opuscula minora. Experimenta quadam circà corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus instituta : Resp. auct. J.G. Zinn. Gottin-

gne, 1751, in-4°. Pruefungen der Sekte, die an allem zweifeln, aus dem Franzoesischen des Hrn Formey; mit einer Vorrede. Gottingue, 1751, in-80.

La préface, qui est fort longue, fut traduite à part en français (Neuf-châtel, 1755, in-8°.), et en danois par Edsberg (Copenhague, 1758, in-8°.).

Lettre à M. de Mauperinis, avec sa réponse. Gottingue, 1751, in 3º.
-En français et en allemand, Francfort et Léipzick, 1752, in 3º.
Réimprimé en français dans le tome V de la Bibliothèque impartiale,

en allemand dans les Kleine teutschen Schriften de Haller, et dans les Freyen Urtheilen und Nachrichten.

ratio de hermaphroditis. Contingue, 1751, in 4°. Réimprimé dans les Opera minora et les Commentaires de la Société de Gættingue.

Dissertatio de victu ex animalibus et vegetabilibus temperando : Resp. N. Himsel. Gettingue, 1751, in 4°.

Enumeratio plantarum horti regii Goettingensis. Gettingue, 1753, in-8°.

Programma de morbis colli. Gettingue, 1753, in-8°.

Programma de calculis felleis. Gottingue, 1753, in-8°. Programma de partibus corporis humani præter naturam induratis. Gættingue, 1753, in-4°.

Programma : herniarum observationes. Gættingue, 1753, in-4°. Programma de morbis uteri. Geettingue, 1753, in-4º Programma de renihus morbosis. Gættingue, 1753, in-4º.

Ces six programmes se trouvent aussi dans les Opusc. pathol. Programma de fabricis monstrosis. Gœttingue, 1753, in-4º.

Inseré aussi dans les Lib. de monstris.

Opuscula pathologica partim recusa, partim inedita, quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Accesserunt experimenta de respiratione, quartá parte aucta. Lausanne, 1755, in-8º. - Ve-

nise, 1755, in-8°. - Naples, 1755, in-8°. - Trad. en anglais, Londres. 1755 , in-8°.

Réimprimé avec de nombrenses additions dans les Oper. minor.

Disputationes chiurpica selector collegit, edidit, profitus est. Lan-same, tom. 1, 11, 1755; 1V. V, 1756, in-4\*. Trad. on plutôt extrait en français (par H.-J. Macquart), Paris , 1757, in-12. en alle-mand par E.-A. Weis, Léipziek, 1777-1757, 5 vol. in-8\*. Slectte edilection offre anjourd'hai mona d'intérêt que celle des thè ses

anatomiques , elle n'en mérite pa- moins d'être recherchée de tont chirurgien qui vent connaître l'histoire de son art, et même de tonte personne qui se livre à l'étude de l'histoire des sciences médicales.

Sammlung kleiner Schriften. Berne, 1756, in-80. - Ibid. 1771, in-80. Disputationes practices selectes, Lansanne, tome 1, 1755; 11, 111, 17, 175; 17, 111, 17, 175; 17, 111, 17, 175; 17, 111, 17, 175; 17, 111, 17, 175; 18, 111, 17, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19, 111, 175; 19,

Matériaux pour l'histoire de la médecine.

Blementa physiologiae corporis humani. Lausanne, 1757-1766, 8 vol. in-4°. - Naples, 1763, in-4°. - Venise, 1765, in-4°. - Trad. en allemand par J.-S. Halle, Berlin, 1759-1776, 8 vol. in-3°. - en français, Paris, 74, 2 vol. in-8°

La traduction français ne comprend que la partie relative à la génération. Il a paru une seconde édition d'une partie de l'original , sous ce titre : De precipuarum corporis humani parvium fabrica et functionibus libri XXX. Opus quinquaginta annos. Berne, tom 1, 11, 111; 2777; 1V, V, VI, VII, vIII, 1778. in-87

Il a été publié, pour mettre la première édition en harmonie avec la seconde, quatre fascienles d'additions et de corrections, sous ce titre: Auctarium ad elementa physiologice corporis humani. Lausanne, 1782,

2 ..

« Cet onvrage, dit M. Covier, a étonné tont le monde savant par l'ordre, par la précision du style, par le détail immense où il entre de la structure des panies, par la discussion approfondie de tontes les opinioss émises jusque-là sur leurs usages, et par des renvois exacts et pro-digieusement nombreux à tous les passages des auteurs où il est question des moindres matières relatives à la science. Il a produit une révolution heurense, et a fait bannir ces vaines hypothèses dont la physiologie semblait être demenrée le domaine. »

Quelque fondé que soit ce jugement d'un naturaliste célèbre sur le principal ourrage du plus célèbre des physiologistes, il n'est pas exact de dire qu'il a fait bannir toutes les hypothères du domaine de la physiologie, car il reste quelques hypothèses dans celle de Haller; mais il est certain que cet ouvrage colossal est, de tous cenx qu'on a publiés sur la science de l'homme, le plus riche en faits positifs; e'est un de ces livres impérissables que l'on ne doit point espérer de voir remplacer, même après plusieurs siècles.

Experimenta propria de respiratione, et nova alia in novum ordinem disposita, omissis omnibus criticis, quatuor in commentationes divisa, inscripta (Memoires sur la respiration). Lausame, 1758, inser-Inserie en latin avec de nombreses additions dans les Opera minora.

Authentische Akten, das neu errichtete Waisenhaus tetreffend, von 1755 zu 1757. Zurich, 1758, in-80.

Réimprime dans les Kleine teutsche Schriften.

Novarum plantarum descriptiones ad Societatem regium Goettingensem missæ. 1760, in-40.

Ad enumerationem stirpium Helveticarum emendationes et auctaria. Berne, Part. I, 1760. - Part. II .: Cum miscellaneis Societatis private ercusa, Turin, 1760, in-8°. Part. III, Bâle, 1761, in-4°.; et dans les Act. Helset., part. V. - Part. IV, Berne, 1761, in-8°.; et dans les Act. Helset., part. VI. - Part. V, Bâle, 1763, in-4°. - Part. VI, Bâle, 1765, in-4°.

Il a para une seconde édition des première, seconde et quatrième parties, à Bale, 1765, in-8°.

Enumeratio stirpium, qua in Helvetia rariores proveniunt Lausanne, 1760, in-8°.

Orchidum classis constituta. Bale, 1760, in-4°.

Ad viri illustris Antonii de Haen difficultates apologia. Lausanne, 1761, in-8°. - Berne, 1761, in-8°. - Lansaune, 1762, in-8°. - Trad. en alle-mand par H.-C. Hirzel, Zurich, 1761, in-8°. Opera minora. Lausanne, tome 1, 1762, II, 1766; III, 1768, in-4°.

Recueil des écrits particuliers de Haller sur l'anatomie et la physio oe, au nombre de quarante. C'est un de ses ouvrages auquel il attachait. ini-même le plus d'importance. L'acquisition de cette collection dispense d'avoir l'immense quantité d'écrits publiés par Haller, lorsqu'on veut se contenter de l'exposition de ses travaux personnels; en y ajoutant sa-grande physiologie, ses bibliothèques et ses planches anatoniques, on a tous ce qu'il a fait d'inportant en médecine.

Relation des travaux economiques. Roche, 1764, in-4°. - Trad. en alle-

mand dans les Kleine teutsche Schriften.

Expériences sur l'évaporation de l'eau salée;

Dans les Mémoires de l'Académie des sciences. Traduit en allemand, Berne, 1765, in-8°., et inséré aussi dans les Kleine teutsche Schriften. Reproduit en français, traduction de Delcuze, sons le titre de Descripon des salines du gouvernement d'Aigle, à Yverdun, 1776, Reproduit anssi en allemand, avec de nombreuses additions, par Charles-Chrétien Langsdorf, Léipzick et Francfort, 1789, in-8º

Historia stirpium indigenarum Helvetia. Berne, 1768, 3 vol. in fol.,

avec un volume de planches.

Cette flore contient la description soignée de 2/26 plantes, parmi lesnelles plus de cent étaient tout à fait nouvelles. Haller s'est surpassé dans l'indication des synonymies.

Nomenclator ex historia plantarum indigenarum Heluctiae excerptus. Berne, 1769, in-8°.

Principus artis medica collectio. Lausanne, 1768-1774, 11 vol. in-8°. Le sixieme volume et les suivans ont été publiés; sous les yeux de Haller , par P.-R. Vicat. Cette collection renferme les œuvres d'Hippo-Pocrate, d'Arétée, d'Alexandre de Tralles, de Rhazès, de Celse et de Colins Antelianus.

Le docteur Coray a fait remarquer, dans cette collection, des erreurs raves qui sembleraient prouver que Haller n'était pas assez versé dans la langue grecque pour qu'on puisse attacher une grande importance à ses travaux en ce genre.

Bibliotheca botanica, quá scripta ad rem herbariam facientia à rerum initis recenseatur. Zurich, tone 1, 1771; II, 1772, in 4. Le premier volume étiend jusqu'à Tournefort, et le second depuis

cet illustre botaniste jusqu'au temps de Haller. Cette Bibliothèque est la meilleure des quatre que l'on doit à Haller, tont porte à croire qu'elle est vraiment de lui

Usong, eine morgenlaendische Geschichte. Berne, 1771, in-8. - Leipzick., 1771, iu-8° . - Berne, 1772, in-8° . - Ibid. 1775, in-8° . - Ibid. 1777, in-80. - Reimprime à Francfort-sur-le-Mein, 1772, it-80. - Trad. en francais, Lausanne, 1772, in-8°; Francfort-sur-le-Mein, 1772, in-8°; Paris, 1772, in-8°. - en anglais par Joseph de Planta, Londres, 1772, in-8°,; par un autre, d'après la première édition, Londres, 1773, in-8°. - en

hollandais, Rotterdam , 1773, in-80. - en italien , d'après la première tra-

Bale, 1773, in-80. - Trad. en français, Lausanne, 1775, in-80. Additamenta ad J. Scheuchzeri agrostographiam. Lurich : 1774, in 4°. Pabius und Cato, ein Stueck der roemischen Geschichte. Berne, 1774,

ia.3°. Trad, en français, Lausanne, 1774, în.3°.

Bibliotheca anatomica. Zurich, tome 1, 1774; îl., 1775, în-4°.

Onvrage indispensable à toute personne qui cerit en medicine; il est remarquable par la prodigieuse quantité de faits brièvement indiqués et par les jugemens profonds portés sur la plupart des auteurs. Il y a lien de s'étonner que Haller ait confié la rédaction de la table de cet impor-

tant ouvrage à des mains malhabiles; elle fourmille de fantes.

Bibliotheca chirurgica, quá scripta ad artem chirurgicam facientia à rerum initiis recensentur. Berne et Bale, tome 1, 1774; II, 1775, in 4°. Le premier volume s'etend jusqu'en 1710, et le second jusqu'en 1774. Cette Bibliothèque est faite avec moins de soin que la précédente. Haller n'était pas chirurgien. Cependant c'est encore la nu dea ouvrages de cet homnie célèbre que l'on ne peut se dispenser d'avoir. La table n'est pas moins défectueuse que celle de la Bibliothèque anatomique. Briefe ueber einige Einwuerfe noch lebender-Freygeister wider die

Offenbarung. Berne, tome I, 1775; réimprimé en 1777; II, 1776, in-80, Bibliotheca medicina practice, qua scripta ad partem medicina practica facientia à rerum initis, ad a 1775, recensentar. Berne et Béle, tome I, 1776 il I, 1775, III, 1776, In-48, in-49.
Le premier volume s'etend jusqu'en 1533, le second jusqu'en 1647, le

troisième jusqu'en 1681, et le quatrième jusqu'en 1707 seulement, malgré le titre du premier volume, et celni du troisième qui porte que l'ouvrage devait s'étendre jusqu'en 1778. Le second volume a été publié par Tribolet, et le quatrième par Jean-Thierry Brandis, Il fant joindre aux quatre Bibliothèques les Adnotationes, fort incomplètes toutefois, qu'a

publiées De Murr (Erlangue, 1805, in-4°.).

Haller a rendu un grand service à la médecine pratique par la publication de cet ouvrage; dans lequel une seule épithète lui suffit, dit M. Desgenettes, ponr peindre chaque auteur. Nons ne devoas néanmoins pas taire le défaut principal de cet ouvrage et des autres du même genre l'ordre chronologique qui y règne est avantageux en ce qu'il iodique l'ordre à suivre dans la lecture des auteurs; mais comme il est combiné avec l'ordre scolaire, c'est-à-dire que l'auteur a divisé son onvrage en autant de parties qu'il y a en d'hommes qui ont fait école, il en résulte des difficultés insurmontables quand on veut y faire des recherches ; des tables analytiques anraient pare à cet inconvenient. Vorlesungen ueber die gerichtliche Arzneywissenschaft; aus eine

nachgelassenen lateinischen Handschrift uebersetzt. Berne, tome I; 1782; II, 1784, in-80. Tagebuch seiner Beobachtungen neber Schriftsteller und neber sich

selbst; zur Charakteristik der Philosophie und Religion dieses Mannes.

Berne, 1787, in-8°. Publié par J. G. Heinzmann, Plus de la moitié de cet ouvrage est formée par les analyses que Ilailer a données d'ouvrages étrangera à la médecine dans les Annonces savantes de Gotttingue; mais il s'en faut de beaucoup qu'on les y trouve tontes; le plupart même n'y sont qu'en extrait. Ce requeil renferme aussi la plupart des préfaces que Haller a

miss en Mei d'autres currages que les siens. L'autre moités es conçies d'un extrait du Journal que ce médicie tensit lis indemé depuis 1754. Des Herra von Haller Tagebach der medicinischen Literatur der Jeller 1756 bis 1751 genammel, hen ausgreßen und mit verreinischens Abhandlangen aus der Geschichte und Literatur der Medicin begleich 1852.

Epistole Helleri ed H.P. Lovdingiam scripte, quas atidil, prefute est, notice illustravie II.M. Lovding Ethema, 1973, 1-89. Britolarum ab enditi viris ad Albertam Halleron scriptarum P.J. Latine. Vol. I. Epistole 195 de A. 1970 ad A. 1936. Bette. 1973. – Vol. II. Epistole 195 ad 401, scripte ab A. 1950 ad 1958. lidel edvide III. Epistole ab A. 1950 ad 1955. lidel. 1974. Vol. IV, ab A. 1956 ad 1950. lidel cod. –Vol. V, ab A. 1951 ad 1968. lidel cod. –Vol. VI, ab A. 1950 ad 1974. lidel. 1975. lidel. 1978.

Einiger gelchrien Freunde teutsche Briefe an den Hrn. von Haller. Berne, 1777, in-8°.

Il n'a paru que cent de ces lettres écrites de 1725 à 1751. Haller a mis des préfaces en tête du Kraeuterbuch de Weinmann ( Nuremberg, 1745, in fol.), de l'Historia morborum, qui V ratislavia annis 1699, 1700, 1701, 1701, grassati sunt (Lausanne, 1747, in-4°,); des Goettingische Zeitungen von gelehrten Sachen auf das Jahr 1747; des poésies allemandes de Werlhof (Hanovre, 1749, in-8°,); de la Sammlung neuer und merkwuerdiger Reisen (Gottingne, 1750, 11 vol. in-8°.), ung neuer und merkwaertsiger Keisen (Gerttingne, 1750, it vol. in-87, collection qui print toute entire sous sea supine, e. da i traduction allo-collection qui print toute entire sous sea supine, e. da i traduction collection qui print tout entire sous sea supine, e. da i traduction collection con la collection collec ceux de physiologie dans le Dictionaire raisonné universel d'histoire naturelle par Valmont de Bonare (Yverdun, 1768-1769, 12 vol. in-8°.), et, depuis la lettre F dans l'Enelyclopédie dont Felice commença la publication en 1770. On trouve de lui onze à douze mille analyses d'ouvrages dans les Goetlingische gelehrte Anzeigen, dont il fut l'un des plus laborieux coopérateurs. Après sa mort, on en inséra, dans ce recueil, un grand nombre qui furent tronvées dans ses papiers ; la dernière se tronve dans le 24° cahier de l'an 1779. On lui doit, enfin, une foule d'articles de tout genre dans le Commercium litterarium Noricum, les Actes de la Société d'Upsal, ceux de l'Académie de Stockholm, la Hamburgische vermischte Bibliothek, les Transactions philosophiques, le Nouvean magazin français, les Commentaires de la Société royale de Gottingue, les Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, les Acta Helvetica, les Commentaires de l'Académie d'Harlem, les Miscellanea Taurinensia, la Bibliothèque raisonnée, et une foule d'antres recneils périodiques, soit français, soit allemands. Quelques-uns ont été publiés à part, ou traduits dans d'autres langues; nous n'indiquerons ici que ceux-là. Le De cordis motu à stimulo nascente novum experimentum, inséré dans les Commentaires de la Société de Gontingue, a paru en français, avec les Mémoires sur les parties sensibles et irritables (Lausaone, 1754, in-8°. - Iudi. 1755, in-8°.), et, en allemand, dans le tome III de l'Allin. Magazin. Ces derniers mémoires ont été tradnits en italien par B. Petrini (Rome, 1755, in-4°.), et dans le Racculta fabriana (Bologne , 1755, in 80. ), et en allemand dans le Magazin de Hambourg. Les De mota sanguinis factorum experimentorum corollaria, insérés, en 1755,

dans le même recueil, ont été traduits en français par Tissot (Lansanne, dana le meine recuelt, out eté transus en trançais par l'antion (Laisaune, 175), in-29, . Chein De ha Comm., 1765, in-21), c'et en migliat (Louise, 1757, in-28), . Chein De ha Comm., 1773, in-28°, it cu français (Betre, 1773, in-28°), le cu français de partible strintenible et irritabilibles, quorum corolleria unus termones de partible strintenibles et irritabilibles, quorum corolleria unus termones de partible strintenibles et irritabilibles delicit; ont été traduit en français par Tauto (Lumanne, 1756, in-12), Les De moto sanquisis experimente missa (Lumanne, 1756, in-12), Les De moto sanquisis experimente missa Gattingam, l'ont été en français (Lausanne, 1759, in-8°.), et en anglais (Loudres, 1757, in-8°.). Enfin, le memotre De formatione pulli novo l'a été en français (Lausanne, 1758, in-12).

(A.-J.-L. JOURDAN et F.-G. BOISSEAU)

HALLORAN (Sylvestee O'), irlandais, né en 1728, étudia la chirurgie à Paris et à Londres, et obtint la place de chirurgien de l'hôpital de Limerick, où il mourut en 1807. Il était membre de l'Académie d'Irlande, dans les Transactions de laquelle il a inséré divers articles. On lui doit deux ouvrages sur l'histoire de son pays, dans lesquels il a déployé le caractere d'un véritable irlandais, en cherchant partout à rabaisser le caractère des Anglais, mais a montré aussi peu de goût et de critique en adoptant aveuglement les traditions rapportées par O' Fleherty au sujet de l'ancienneté de la civilisation en Irlande. Nous passons sous silence les titres de ces deux ouvrages, qui sont étrangers à notre sujet, et nous rapportons seulement ceux des deux suivans :

A new treatise on the glaucoma or cataract. Dublin, 1750, in-8°. Treatise on the gangren. Dublin, 1766, in-8°.

HAMBERGER (ADOLPHE-ALBERT), fils de Georges-Erhard, vint au monde à Iéna le 7 février 1737. Il y fit ses études, fut reçu docteur en 1769, et obtint, trois ans après, la place de médecin de la ville. En 1782, il quitta l'Allemagne pour aller se fixer en Esthonic, à Arrokull, où il mourut au bout de quelques années. Ses ouvrages ont pour titres :

Dissertatio de secretionibus. Iéna, 1767, in-4º.

Dissertatio qua caussa motus planetarum explicantur. Iéna, 1769,

Die Ursachen der Bewegung der Planeten, der Schwere, und des Zusammenhaengens der Koerper. lens, 1772, in-80.

Allgemeine Experimental-Naturlehre auf eigene Erfahrungen und

Vernunfischluesse gegruendet. leas, 1774, in-8°. Kurzer Entwurf einer Naturlehre, worinnen alles aus dem einzigen Begriffe, dass Kraft nicht anders als Druck sey, erwiesen ist. Iens, 1780, in-8°.

HAMBERGER (ADOLPHE-FRÉDÉRIC), frère du précédent, naquit à Iéna le 14 mars 1727, et mourut à la fleur de l'âge le 5 février 1750, revêtu du titre de professeur extraordinaire, qui lui avait été conféré au lit de la mort. Au retour d'un voyage en France et en Hollande, il s'était fait recevoir docteur en médecine dans l'Université de sa ville natale. Nous n'avons de lui que deux opuscules dont voici les titres :

Dissertatio de calore in genere. Iéna, 1748, in-4°.

Dissertatio de calore humano naturali. Iéna, 1748, in-4°.

(1.)

HAMBERGER (G'ONGASS), de Dunkelspiel, dans la Souabe, etudia la médecine à Tubingue, où il fut promu au doctore en 1562, et obtint ensuite la place de médecin pensionné à Ryont nomme professeur, il vint prendre possession de sa chaire en 1568. Ou a de bui quedques dissertations académiques.

Dissertatio de stomacace et scelotyrbe, vulgò scorbuto nuncupato. Tubingue, 1586, in 4º. Dissertatio de vertigine. Tubingue, 1589, in 4º.

Dissertatio de phrenitide. Tubingue, 1589, in-4°. (1.)

HAMBERGER (Georges - Erbard), médecin allemand, célèbre surtout par ses longues querelles avec Haller, était fils d'un professeur de physique et de mathématiques à l'Université d'Iéna. Il vint au monde en cette ville, le 21 décembre 1607. Son père lui inspira, pour les mathématiques, un goût décidé qu'il conserva toute sa vie, et qu'on voit percer jusque dans ceux de ses ouvrages qui sont le plus étrangers à la science du calcul. Dès sa plus teudre jeunesse il avait montré beaucoup de dispositions pour les sciences naturelles; aussi se décida-t-il aisément à ombrasser la carrière médicale, dans laquelle il eut pour guides Wedel et Slevogt. Chargé par ce dernier de préparer les pièces nécessaires au cours d'anatomie, il saisit avec empressement cette occasion de faire des progrès dans un art vers lequel il se sentait irrésistiblement entraîné, et disséqua sous son habile maître avec la plus grande assiduité. Cependant il ne négligeait pas non plus les autres parties de la médecine. Le titre de docteur lui fut conféré en 1721. Cinq ans après l'Université lui confia une chaire extraordinaire. Nommé dans la suite professeur de chimie et de médecine pratique, il remplit cette place avec zèle jusqu'à sa mort, qui eut lieu le 22 juin 1755.

Hamberger cui des discussions très-vives avec Muschenbrock et Hallef. Čette dernière, qui a fait tant de bruit, et scandalisé tonte l'Europe, provint de ce que le professeur d'léna, faidle à l'opinion de Gallen; et marclant sur les traces de Bayle, soutint, en s'appuyant de calculs et de figures géométriques, que les muscles intertostaux externes servent à clèver les côtes, tandis que les miscles intertostaux externes servent à clèver les côtes, tandis que les internes aut pour usage de les abaisser. D'ailleuris, Hamberger préfendant qu'il existe de l'air cette le poumon, et la

plèvre, et il adoptait les hypothèses de Malpighi et d'Helvétius relativement à la structure de l'organe pulmonaire. Haller combattit ces diverses assertions dans son commentaire sur les Institutions de Boerhaave. Quoiqu'il l'ent fait avec beaucoup de modération, Hamberger ne s'en trouva pas moins offenses et publia une série de huit programmes dans lesquels il soutint ce qu'il avait avancé par des raisonnemens géométriques, trèssavans sans doute, mais auxquels manque le mérite d'une juste application. Haller prit une seconde fois la plume, pour démontrer que les muscles intercostaux internes et externes servent également à l'inspiration, et qu'il n'y a point d'air entre le poumon et la plèvre. Mais, cette fois, pique du peu de modération de son adversaire, et des épithètes désagréables que celui-ci avaient attachées à son nom, il lui reprocha, avec un peu de vivacité, de compter trop sur le raisonnement, et de trop négliger les expériences. Depuis lors, il garda le silence malgré les déclamations de son rival, qui ne reconnut ses torts qu'au moment de mourir, avount qu'il avait été retenu jusque-là par la crainte de s'humilier.

Hamberger, toujours obsédé par ses opinions mécaniques, niait que la dilatation du cœur fût active, et la croyait produite uniquement par le sang qui pénètre dans les ventricules, Cet écrivain infatigable introduisit les calculs dans l'art des accouchemens, où du moins ils ne sont pas tout à fait déplacés et inutiles. Il admettait l'anastomose des artères avec des veines, qui compte encore aujourd'hui tant de partisans, quelqu'inconciliable qu'elle soit avec les phénomènes fondamentaux de la vie. Sa théorie des sécrétions était fort bizarre ; il faisait dépendre cette fonction d'un côté de l'adhésion du fluide aux parois du vaisseau, d'autre part, de la force du cœur et des artères; il supposait en outre que les liqueurs sécrétées jouissent d'une pesanteur spécifique relative à celle des organes qui les forment, et il a dressé à ce sujet des tables de rapport, qui suffiraient seules pour dégoûter de toute application des mathématiques à la médecine. Son traité de physiologie est un livre fort bien fait, écrit avec beaucoup d'ordre, et d'un style à la fois clair et laconique ; mais il n'a que ce genre de mérite, en quelque sorte extrinseque : ce n'est pas la qu'il faut aller chercher l'exposition fidèle, ni moins encore l'explication probable des phénomènes biologiques. Les nombrenx ouvrages d'Hamberger ont pour titres':

- A-torson

Dissertatio sistens leges perspective ad silum plani transparentis multatum applicatus. Iena, 1719, 1849. - Ibid. 1747, 1849.
Dissertatio de malignitate in morbis. Ieon, 1721, 3814.

Disservatio de sole splendorem amittemes, coelo nubibas non tecto.

Dissertatio de primis fluidorum phænomenis. Iéna, 1723, in-4º.
Dissertatio de experimento ab Hugenio, pro causa gravitatis explicanda. invento, 16na, 1723, in-4º. - Dial. 1747, in-4º.

Dissertatio de frigore morbifico. Iéna, 1725, in-4°.

Epitola gratulatoria ubi de pharnomenis, qua similitudinem actionum fluidorum agitur. Iena, 1725, in-4°.
Dissertato chymica penetrationem salis alcali in interstitia salis acidi

per experimenta demonstrans. Iéna, 1726, in-4°.
Programma auspicale de camphorá per spiritum nitri fusá, quó ad

publicas suas lectiones medicas invitat. Icoa, 1727, in-4°.

Programma de partialitate acús magneticae. Icoa, 1727, in-4°.

Dissertatio de respirationis mechanismo et usu gemuino. Iéna, 1727,

in.4. - Ibid. 1757, in.4. - Ibid. 1747, in.4. Hamberger pretend pronver, d'après Galien et Bayle, que les muscles intercostaux internes abaissent les côtes, tandis que les externes les

élèvent; il admet aussi de l'air entre la plèvre et le poumon, et adopte l'opinion erronée d'Helveius sur la structure de ce viscère. Elementa physices methodo mathematica in usum auditorum cons-

cripta. Iena, 1727, in-8°. - Ibid. 1735, io-8°. - Ibid. 1741, in-8°. - Ibid. 1750, in-8°. - Ibid. 1761. in-8°.

Cet ouvrage a été pendant long-temps considéré comme un livre classique en Allemagne. Uberior disectatio legum suarum adhæsionis et transitús ignis ex uno

corpore in aliud, qua simul ad ea quæ nuper contra disputata sunt respondetur, lena, 1738, in-4º. L'auteur se prononce contre la dérivation, et paralt avoir profité des

travaux de Sénac à ce sujet.

Dissertatio mathematicn medica de venæsectione, quatenus morbum

sanguinis matet, contrá eruditorum dubia defensa. Iena, 1739, in-§º.

- Ibid. 1737, in-§º. - Ibid. 1747; in-§º.

Dissertato de cohassione et atractione corporum. Itoa, 1732, in-§º.

Dissertatio de conæsione et altractione corporum. 100a, 1752, 1 Cette thèse est du répondant, J.-P. Suessmilch.

Dissertatio de origine fontium sotericorum. Iéna, 1733, in 4º. Leopoldi, Pilati, S.-R.-I. baronis, epistôn de conciliandis annis Juliano et tropico, una cum annotationibus. Iéna, 1734, in 4º. Dissertatio de medicamentis emollientibus. Iena, 1734, in 4º. - Ibid.

1757, in-4°.
Dissertatio de caussis ascensiis vaporum. Iéoa, 1743, in-4°.
Dissertatio qua diastoles cordis à sanguine, per venas redeunte, non

perfici assertiur. tema, 1744, in-4°.

Dissertatio de modo agendi medicamentorum in genere. 1ema, 1744, in-4°.

Dissertatio de tumoribus generatim. Iena, 1744, in-4°.

Propenticum inaugurale primum, quo ad dubia Halleri contrà me-

chanismum pectoris motàs respondetur. Iéoa, 1745, in-4°. - III - VIII , 1746, in-4°. - Baiberger emprunte le secours de la géométrie, et se perd en savans

raisonnemens pour appayer l'opinion errocée qu'il sontenait contre Haller.

Dissertatio de similitudine signorum indicationis et mortis, in febribus
acutis proxime instantis. Iéna, 1745, in-4°.

Dissertatio de inflammationum pathologid. Iéna, 1745, in-4°.

Dissertatio de inflammationum pathologia. 160a, 1749, 10-4°.

Dissertatio de modo agendi medicamentorum terreorum. Iena, 1745, in-4°.

Dissertatio de hæmorrhoidibus. Iéna, 1745, in 4°.

Dissertatio de viis mensium insolitis. Iéna, 1745, in 4°.

Dissertatio de incrassantibus. Iéna, 1746, in 4°.

Dissertatio de spind ventosa. Iéna, 1746, in-4°.
Dissertatio de medicamentis resolventibus. Iéna, 1746, in-4°.

Dissertatio de inflammationum verarum diagnosi. Iéna, 1746, in-4º. Dissertatio de morborum per morbos curatione. léna, 1746, in-40, Dissertatio de luxationibus et subluxationibus. Iéna, 1746, in-4°.

Dissertatio de atonid. Iéna, 1746, in-40. Dissertatio de hepate obstructo, multorum morborum caussá. Iéna.

1746, in-4°. Dissertatio de tumore abdominis post partum non cessante Iéna, 1746, in-40.

Dissertatio de meteororum actione in corpus humanum. Iépa. 1746, in-40. Programma I-V de cyprino monstroso. Jena, 1746, in-4º. Programma de rupturá intestini jejuni. Iéna, 1746, in-4º.

Dissertation sur la méchanique des sécrétions dans le corps humain, Bordeaux , 1746, in-4°.

Dissertatio de paregoricis. Iéna, 1747, in-4º.

Dissertatio de anodynis strictè sic dictis. Iena, 1747, in-4°. Dissertatio de morte subitanea, evacuationem simultaneam aqua in

ascite per paracenthesin subsequente. Iéna, 1747, in-4°. Dissertatio de hypnoticis et narcolicis. Iéna, 1747, in-4°.

Dissertatio de sulphure. Iéna, 1748, in-4°.

Disservano ue supune. 1003, 1790, 1007.
De respiradoris mechanimo et us genuno dissertatio, unà cum scriptis, qua vel illi opposita sunt, vel ad controversiam de mechanismo illo agitatam pertinenti. Accediun tis nota, in guibus ad argumenta dubia et criminationes respondetur, et sententia in disservatione proponita do oppugnationibus vindicatur. 1008, 1798, 1008.

Sendschreiben an Herrn. Hofrath Haller in Goettingen , wegen einer in den Goettingischen gelehrten Zeitungen befindlichen Recension der Hambergerischen Vorrede zum Wedelischen Tentamine botanico. Iena, 1748, in-4°

Dissertatio exponens unius pulsationis praedicato, quatenàs est actio-Iena, 1749, in 40.

Dissertatio de attrahentibus. Iéna, 1749, in-4º.

Dissertatio de opio. Iéna, 1749, in-4º Dissertatio de emeticorum agendi modo et usu. Iena, 1749, in-4º. Dissertatio de purgantibus. lena , 1740, in-4º.

Dissertatio de examhematibus, speciatim de purpurd, léna, 1749, in-4º. Programma I. X., de acre torporibus incluso, léna, 1749-1750, in-4º. Dissertatio de dolore in genere. léna, 1750, in-4º. Dissertatio de viguiss. léna, 1750, in-4º.

Dissertatio de rigiditate fibrarum. Iéna, 1750, in-4º. Dissertatio de nutritione. Iena , 1750 , in-4º.

Programma I-IV de perversa valetudinis curá. Iéna, 1750 - 1751, in-49

Dissertatio de siti. Iéna, 1751, in-4°.
Dissertatio de scirrho. Iéna, 1751, in-4°.
Dissertatio de naturá febris. Iéna, 1751, in-4°.

Dissertatio de scorbuto frigido. Iena, 1751, in-4º

Dissertatio de calore et frigore corporis humani, atque modo agendi remediorum refrigerantium et calefacientium, léna, 1751, in-4°.

Dissertatio de anxietatibus. Iéna, 1751, in-4º Dissertatio de consulsionum natura. Iéna, 1751, in-4º.

Dissertatio de atoniæ caussis in genere. Iéna, 1751, in-4º Dissertatio de fœtu, in utero materno liquorem amnii deglutente. Iéna,

Physiologia medica, de actionibus corporis humani sani doctrina mathematicis atque anatomicis principiis superstructa. Icna, 1751, in 4 A cheque instant Hamberger fait servir les mathématiques à l'explication des phénomènes vitanx; cela seul suffit pour mettre le lecteur a même de se former une opinion juste d'un livre qui n'est qu'un tissu d'hypothèses, au milien desquelles on rencontre de lemps en temps quelques vérités, quelques observations judicienses. Du reste ce traité est remarquable par sa facture: peu de livres sont mieux faits, toutes les idées s'y enhalment bien, et le style, quoique laconique et serré, n'est jamais obseur.

Dissertatio exhibens pathologiam diarrhow. Iéna, 1752, in.4°.

Dissertatio de frigore symptomatico. Icna, 1752, in-4º. Dissertatio de ulcerum pathologia. Iéna, 1752, in-4º.

Dissertațio de obstructione. Iena, 1753, in-

Dissertatio de suffocatione. Iena, 1753, in-4º,

Dissertatio de tremore. Iéna, 1754, in-4º.

Dissertatio sistens observationes quasdam clinicas. Icna , 1754, in-4°. Dissertațio de inflammationum theoria. Iéna, 1754, in-8º. Dissertatio de aeris in corpore humano hærentis elastici effectibus.

Dissertatio de aers in corpore initiatio harrentii estatus effectious, tum naturalismo quam pretermateribos. Etcas, 1755, Ind<sup>4</sup>.

Dissertatio de acontá, Iteas, 1755, ind<sup>6</sup>.

Hamberger a public la Probacio, qui demonstrator, medicum non esse debere hamophoban de 8-1. Hillecher (Iena, 1768, Ind<sup>6</sup>.), Il a mis nue proface en tele da Tentanem becancium de G. W. Wedel (Ien.), 1767, proface en tele da Tentanem becancium de G. W. Wedel (Ien.), 1767, in 3°,), et une autre aux commentaires de Van Swieten sur les Aphorismes de Boerhawe (Hilburghausen, 1747, in 4°.). Il a inséré une observa-tion dans les Actes de l'Académie des Curicux de la nature, et une autre dana ceux de la Société allemande d'Iéna. Après sa mort, on a publié de Ini :

Elementa physiologia medica. Jena, 1757, in-8°. - Ibid. 1769, in-8°.

Extrait de son grand ouvrage, commencé par lni, repris après sa mort

par Kessel, et terminé par Faselius. P Methodus medendi morbis, edidit ac simul de præstantiá theoriæ Hambergeri præ cæteris præfatus es B.-G. Baldinger, léna, 1761, in-8°. Semiotische Vorlesungen ueber Jodok Lommens medicinische Wahrnehmungen. Lango, 1767-1770, 4 vol. in-8°.

Public par Jean-David Grau. (A.-I.-L. JOURDAN )

HAMILTON (ROBERT), médecin anglais, renommé pour son habileté, naquit à Edimbourg le 6 décembre 1721. Il fit ses études dans l'Université de cette ville, servit pendant quelque temps dans la marine royale, ainsi que dans l'hôpital militaire de Port-Mahon, et s'établit enfin, en 1748, à Lynne, dans le comté de Norfolk, où il mourut le q novembre 1793, laissant plusieurs ouvrages, dont voici les titres:

Practical hints on opium, considered as a poison. Londres, 1790, in 8°. The duties of a regimental surgeon considered. Londres, 1795, 2 vol.

Observations on scrophulous affection, with remarks on scirrhus, cancer and rachitis. Londres, 1792, in 80. - Trad. en allemand, Leipzick, 1793, in-8°.

Remarks on hydrophobia, or the disease produced by the bite of the rabid animal. Londres, 1798, 2 vol. in-80

Rules for recovering persons recently drowned. Londres, 1794, in-80. Observations on the marsh remittent fever, more particularly in regard to its appearance and return every autumn, after the inundation from the sea, also on the water-canker, or cancer aquaticus of Van Swieten, with some remarks on the leprosy. Londres; 1801, in-80. Cet ouvrage est accompagné d'une notice sur la vie de l'auteur

HAMMEN (Louis DE), médecin prussien, mort le 15 mars 1680; à Dantziek, où il exerçait son art, était attaché à la personne de Jean Sobieski, roi de Pologne. Si l'on en croit Matthiæ, Hammen fut l'un des premiers qui parla des animaux microscopiques. On lui doit les deux ouvrages suivans, dont le premier annonce positivement qu'il avait fait ses études médicales à Montpellier, et qu'il y avait même pris le grade de docteur.

Curriculum medieum Monspeliense. Montpellier, 1674, in-4º.

De herniis dissertatio academica, cui accedunt de crocodilo ac vesica mendaci calculo epistolæ et responsiones ad Car. Drelincartium. Leyde , 1681 , in-12. Sa mort nons a privé d'une histoire des médecins de Dantzick, à la-

quelle il travaillait, et qu'il ne put pas terminer.

HAMON (JEAN), dont la notice biographique serait peutêtre mieux placée parmi celles des pieux cenobites que parmi celles des médecins célèbres, naquit à Cherbourg, petite ville maritime de la Normandie, vers le commencement du dixseptième siècle (1608). Ce médécin s'attacha d'abord à l'étude de l'Ecriture-Sainte, et dès sa plus tendre jeunesse, il lisait, avec une attention singulière, les ouvrages de piété, dont il cherchait déjà à compreudre le sens. Il fut envoyé à Paris pour y terminer ses humanités, et les progrès qu'il fit dans les langues grecque et latine fureut si rapides, qu'il fut choisi pour faire l'éducation d'Achille de Harlai qui, par la suite, devint premier président du parlement de cette ville.

Hamon, quelque temps après, se livra tout entier à l'étude de la médecine; il se présenta à la licence en 1644, fut reçu bachelier dans la même année, prononça, en 1645, l'oraison funebre d'Amelot, président des chambres des enquêtes, qui avait rendu de grands services à l'Académie, et en 1646, 'il soutint, pour le doctorat, une thèse ayant pour titre : an lienis, excisio, verberatio, explodenda? Ses premiers debuts dans la carrière médicale furent couronnés du plus heureux succès, et sa réputation ne tarda pas à s'établir; déjà la fortune commençait à le favoriser, lorsqu'en 1652 son extrême piété le détermina à se retirer à Port-Royal-des-Champs, où il ne cessa de mener une vic austère et pénitente. Voici, à ce sujet, ce que l'on trouve dans le nécrologe de cette communauté : « M. de Harlai, depuis procureur genéral, dont M. Hamon. avait été le précepteur, avant appris son dessein de retraite et de penitence, et ne pouvant soustrie son cloignement, le pria d'accepter un bénéfice, dont il pouvait disposer, à une de ses terres à la campagne, où il lui aurait été libre de vivre seul et aussi retiré qu'ailleurs; mais cette sorte de retraite ne parut pas à M. Hamon convenir aux mouvemens que Dieu lui inspirait, parce qu'elle ne l'éloignait pas assez du monde ni des prétentions qu'il pouvait y avoir; il chercha donc un conseil; il en trouva un, tel qu'il le désirait, dans la personne de M. de Singlin, qu'il prit pour son directeur. Jusque-là il avait hésité sur un engagement qui lui avait été proposé par un médecin de Paris, qui lui offrait sa fille en mariage; mais la vue d'une plus grande perfection lui fit rompre ses liens. Il vint, agé de trente-trois ans, dans la solitude de Port-Royal-des-Champs pour v vivre inconnu au monde; sur-le-champ il vendit son patrimoine, et en distribua le prix aux pauvres sans se rien réserver : d'abord il se livra au travail de la campagne, labourant la terre, et s'occupant à d'autres travaux pénibles. Dans la suite il se trouva obligé de rentrer dans la pratique de la médecine : il évitait de l'exercer sur des malades de considération et du grand monde; il attirait la bénédiction de Dieu sur son ministère par beaucoup de prières; il faisait toutes ses visites à pied, et souvent quatre et cinq lieues à jeun, et il leur portait une partie de sa nourriture ; il ne se chauffait presque jamais; il couchait sur un ais, dormait très-peu; il assistait toutes les nuits à matines, qu'il sonna tout le temps que les cloches furent au dehors; il ne se recouchait point, c'était le temps qu'il employait à écrire. »

A la mort de Pallu, médecin de Port-Royal, Hamon se livra de nouveau à l'exercice de sa profession en fayeur des indigens. Forcé de quitter, par des circonstânces imprévues, son \* abbaye en 1664, il y revint quelques mois après avec un nouveau plaisir, et, à son retour, forma le projet de passer sa vie dans la retraite la plus absolue; mais ayant été demandé, à Alet, auprès de l'évêque de cette ville, le célèbre Nicolas Pavillon, Hamon demeura quelque temps avec lui ; delà il se rendit à la Trape, dont l'abbé était malade, et revint ensuite à Port-Royal, où il mourut, en 1687, des suites d'une pleurésie.

Hamon, qui n'a rien écrit sur la médecine, nous a cependant laissé un grand nombre d'ouvrages de piété, dans lesquels on retrouve ce style ferme, solide et élégant qui était généralement propre aux auteurs de Port-Royal. Les principaux sont :

Un recueil de divers traités de piété. Paris, 1675, et deux autres ou-vrages du mêmo genre sous la date de 1680. La pratique de la prière continuelle, ou Sentiment d'une ame vive-ment to grée de Dieu, 1702, 10-12, traduction de Dominique Durct. Le Journal des savans de la même année fait mention de cet ouvrage. d'une manière toute particulière.

Explication du cantique des cantiques avec une longue préface de Nicole. Paris, 1705, 4 vol. 1-12. Des soliloques, en latin, traduits en français par l'abbé Goujet sous

Des soltioques, en latin, traduits en français par i aone Goujet sous ce titre: Gemissemens d'un occur chrétien exprimés dans les paroles du psaume CXVIII. Paris, 1731, in-12.

Divers traités de penitence. Paris, 1734. (THILLAYE)

HAMPE (Painfate-Lours), né à Gottingue en 1780 fut destiné de très-bonne hieure aux sciences, et reçul es premiers clémens d'une éducation libérale dans le gymnase de sa ville matle. Insérit, en 1797, sur les régistres de l'Université, il y obtin le titre de docteur en médecime et en chirurgie en 1801. Immédiatement après, il entreprit un voyage en France, en Suisse et en Italie, durant lequel il séjourna principalement à Paris, à Vienne et à Berlin. En 1804, il s'établirtà Brême, où il débuta dans la carrière médicale sous les suspices du célèbre Albers. Depuis 1812 jusqu'en 1814 il fut médecin des hôpitaux militaires institués dans cette ville par les Français. Il a inséré beaucoup d'articles' dans la Gazette de Salzbourg, le Journal d'Hufeland, le Mercure'en Rhim; et public l'ouvragé suivant:

Ueber die Entstehung, Erkenntniss und Kur der Knochenbrueche, eine theoretisch-praktische Abhandlung. Brême, 1805, in 8°. (1.)

HANDEL (G. Tn.-C.), né en 1769, fut pendant quelque temps professeur de médecine à l'Université de Marbourg. Il servit ensuité dans les troupes françaises; en qualité de médecin militaire, à l'armée du Rhin, et mount à l'atein, le, 19 février 1801, hissant, outre plusieurs Mémoires qui ont paru tant dans le Journal d'Hufeland que dans le Reichanzeiger, les ouvrages juivans :

Pharmacopeea militaris franco-gallica. Francfort-sur-le-Mein, 1798, in-8°.

Ueber die jetzige Pockenepidemie und die ausgezeichnete Wirksamkeit einiger Hausmittel in derselben. Francfort sur-le-Mein, 1800, iu-8º.

Ueber die gegenwaertig unter dem Rindviehe grassirende Klauenseuche, das damit gewochnlich verbundene gutarige Maulwehe, ind die hin und wieder herrschende Lungenfaeule. Francfort-sur-le-Mein , 1801, in-89.

Pharmacopea Laconica, Hadamar, 1801, in 8°.
Arzneyvorrath fuer unbemittelte Buergerfamilien, Hadamar, 1801,

Kenntniss und Kur des bæsartigen Trippiers. Hadamar, 1801, in-8°. Kenntniss und Kur des venerischen Chankers. Hadamar, 1801, in-8°.

HANDTWIG (GUSTAVE-CHRÉTIEN DE), né en Esthonie, dans l'île de Dagen, fit ses études à l'Université de Rostock, où il prit, en 1738, le grade de docteur en médecine, sous la présidence de Burckhard. La même année, on lui accorda une chaire de médecine, qui ne tarda pas à être suivie du titre de medecin du duc de Mecklembourg. En 1765, il vint remplir les fonctions de médecin pensionne à Riga, où il termina sa carrière, le 31 janvier 1676. Ses ouvrages, tous purement académiques, ne présentent aucune espèce d'intérêt.

Dissertatio de affectibus quibusdam spasmodicis frequentius procur-rentibus. Rostock, 1738, in-19. Dissertatio de fuore albo, speciatim gravidarum. Rostock, 1747,

Dissertatio de situ corporis, cum sani, tum ægroti. Rostock, 1747,

Dissertatio de orchide. Rostock , 1747 , in 4º. Dissertatio : an bibere stando conducat an magis sedendo. Rostock ,

1752, in-4% Dissertatio de calculo in glandulis sublingualibus reperto, Rostock. 1754, in-4°

Dissertatio de situ dormientium. Rostock, 1755, in-4º.

Dissertatio de justu somni salutaris quantitate et mensura, Rostock. 1755, in-4°.

Dissertatio de salutari sub somno situ. Rostock, 1755, in 4°.

Dissertatio de salubri sub somno loco. Rostock, 1756, in-4º. Dissertatio de puerperà , partu difficillimo laborante. Rostock , 1757 ,

Dissertatio de bryonia. Rostock , 1758 , in-4°. Dissertatio de exstasi. Rostock, 1758, in-42

HANNEMANN (JEAN-Louis), né à Amsterdam, fut destiné par ses parens à l'état ecclésiastique; mais ayant renoncé à la théologie, pour embrasser la carrière de la médecine, il exerça cette profession d'abord à Briedrihstadt dans le Holstein, puis à Stade et à Buxtehude. En 1675, il accepta une chaire qui lui fut offerte à Kiel, et qu'il remplit avec assiduité, durant le long espace de cinquante ans, après avoir été prendre, à Copenhague, le bonnet doctoral, dont il n'était point encore decoré. Il mourut le 25 octobre 1724, le jour même de sa naissance. L'Académie des Curieux de la nature se l'était adjoint, en 1680, sous le nom de Nestor II. Quoiqu'il ait composé un nombre prodigieux d'écrits, son nom n'aurait point échappé à l'oubli, s'il ne s'était montré l'un des adversaires les plus déclarés de la circulation, et si son acharnement contre la belle découverte de Harvey ne loi avait attiré une censure trés-sévère de la part de Thomas Bartholin. Tous ses ouvrages sont écrits dans le plus mauvais goût, et d'une prolixité qui rebuterait la patience la mieux éprouvée. Moller eu a donné la longue liste; nous nons bornerons à citer les suivans :

Prodromus lexici utriusque medicine practicae. Hambourg, 1670, in 12. - Stade , 1672 , in 13.

Nova ars chimica enervata. Stade 1070; in 12.

HANN

De plantarum ex suis cineribus ressuscitatione. Kiel, 1670, in 40. Pasciculus 60 quastionum miscellanearum. Brênie, 1672, in 40.

Ovum Harveianum generationis animantum curiosum, Quó demonstratur adversis materialistas, quod generatio animalium fiat ex nihilo. Kiel,

1675, 1040.

Exercitatio de vero et genuino sanguificandi organo ad Th. Bartho-

Exercitatio de vero et genuino sanguificandi organo ad Th. Bartholimm. Kiel., 1675, in-4. Æiologia Philosophico-medica curiosa facultatis purgatricis. Qui os-

exisologia philosophico-medica currosa Jacuitatis purgarress. Qui ostenditur contrà Willisium et in resinosis particulis non esse collocundam eatharsin. Hambourg , 1877, in 4º.
Curiosum scrutinium nigredinis posterorum Cham, id est, Æthiopum,

Curiosum scrutinium nigredinis posterorum Cham, id est, Æthiopum, justà principia philosophia corpusciaris adornatum. Kiel, 1677, 10 4°. Nova et accurata methodus cognoscendi simplicia vegetabilia. Kiel, 1677, 10.6°

1677, in-4º.
Dissertatio pharmaceutico-therapeutica de usu et abusu inebriaminum.

Nuremberg, 1679, in-4°. Quatuor epistolarum fase culi. Hambourg, 1690, in-4°.

Ovum Herautico-Paracelsico-Trismegistum, id est commentarius philosophico-chemico-medicus, in quandam epistolam mezahab dictum, de auro; et historia philosophico-chemico-medica de eodem metallo zativo et artificiali: Franciott, 1604, in-69.

et artificiali, Franofort, 1694, in-4°. Vertheidigung dass die Astrologie, Chiromantie, Metoposcopie aus der Natur kongnen behauptet werden. Hambourg, 1699, in-4°.

De admirandis in homine, Kiel, 1699, in-4°. De tribus natura regnis. Kiel, 1705, in-4°.

De motu cordis. Kiel, 1706, in-4°.

De nonnullis paradosis morborum curationibus ét de dolore capitls et epilepsiá. Kiel , 1706, in-4°.

Ostrea holsatica. Kieł , 1708, im.4°. Pium philosophia adeptæ et theologiæ orthodoxæ osculum, hoc est analogia quorundam mysteriorum theologicorum cum lapidis philosophici arcano mysterio. Hambontg , 1696, in-5°.

De pisce terpedine ejusque proprietatibus admirandis, Kiel, 1710, in 4°. De visus et oculorum thaumaiographid. Kiel, 1711, i6-4°.

De auditit et aurum thaumatographid, Kiel, 1918, in 4º.
Pharus ad Ophir auriferum, seu commentarius in anouyan Galli arcona philatophia herurelica. Kiel, 1912, in 4º. - Lucheck, 1914, in 4º.
Xystus in horium Hesperidum, id est Paraceve ad aureum harce subscivas fridrichtaddenes sive nodus Gordin de landis philatophici classicus fridrichtaddenes ibu nodus Gordin de landis philatophici classicus fridrichtaddenes in en nodus Gordin de landis philatophici classicus fridrichtaddenes in en nodus Gordin de landis philatophici classicus fridrichtaddenes in en nodus Gordin de landis philatophici classicus fridrichtaddenes in en nodus Gordin de landis philatophici classicus fridrichtaddenes in en nodus para en nodus para en nodus proprieta en nodus proprieta en nodus proprieta en nodus para en nodus

boratione à sophisticis connexus, sobitus. Kiel, 17:5, in-4°.

Aurora oriens. Planen, 17:9, in-4°.

On trouve un graud nombre d'articles de cet écrivain dans les Actes de l'Académie de Copenhague et dans les Ephémérides des Curieux de la nature.

HASSMANS (Bartheleury Jean-Otton), filt de Jem-Lonis, 'nequit à Burtichué, duss le duché de Récharde le Samas 1697, în treçu docteur en médecine à Kiel en 1699, pratiqua l'art de guéri successivement à Hambourg, à Burgémenn, à Réusbourg, et à Othennee, et noponti au môis d'octobre, en 1709, laissant deux petits ouvrages étrangers à la médecine.

HAMDEMAN (Pierre Jean-Christen-Piederic-Richard), fibre du précident, étudia pendant quelque temps la mélecine, et adoquas ensuite à la jurisprudence. Il fut tué en doud en 1697. On ne counsit de la igne deux Other vations, qui on, été insérées dans le recueil de l'Académie der Carieux de la nature.

HANNES (CHRETTEN RODOLPHE), he a West le 26 mai

1/34, était médecin de cette ville et du duché de Clèves avant l'époque de sa réunion à la France. Nous ignorons quand il est mort. On a de lui quelques observations intéressantes dans les Actes de l'Académie de Mayence, et dans ceux de l'Académie des Curieux de la nature. Il a publié en outre

Dissertatio quá sœtum in utero per os nutriri demonstratur. Duisbourg, 1755, in-4°. Beweis, dass man von der Mittagsbewegung keine allgemeine Regel

geben koanne. Wosel, 1758, in-8°.
Die Unschuld des Obstes in Effeugung der Ruhr. Wesel, 1766, in-8°.

Dissertatio de puero epileptico foliis aurantiorum recentibus sanato. Wesel, 1766, in-8°.

Wesel, 1700, 10-8.

Brief an Hrn. Baldinger ueber den Friesel und andere Beobachtungen.

Wesel, 1768, in-8°.

Dissertatio de insitione variolarum in urbe patria Vesaliensi tentată. Wesel, 1772, in-8°.

HARCHIES (Joses De), médecin-théologien qui naquit à Mous-le-Hainaut, vers la fin du seizième siècle, exerça d'abrid as profession dans sa ville natale, et vint ensuite se fixer à Strasbourg, où il prit un goût tout particulier pougla théologie. On lui reproche asse généralement de s'être beaucoup trop livré à l'étude de cette science, et d'être souvent entré dans des discussions théologiques dont il ne sortit pas toujours avec avantage, ce qui le fit paraître ridicule aux yeux de ses contemporains. On a de lui :

De cauiis contemptæ medicinæ. Liége, 1567, in-4°. et in 8°. Ouvrage que quelques biographes attribuent encore aujourd'hui à un autre medicin de Mons, nomme Philippe Harchies, qui probablement était de la même famille.

Enchyridion medicum simplicium pharmacorum, que in usu sunt, premendaturum, historiam, facultatem et usum, eleganti poenate comprehendens, Bále, 1573.

(TRILLAYE)

HARDER (JEAN-JACQUES), célèbre anatomiste allemand, naquit à Balle le 7 spețiembre 1656, et y mourut le 28 avril 1711: Aussitôt après avoir termine ses liumanités, et pris le grade de mattre-serats, qui lui fut-conféçéen 1671, il se youa à la médecine, commençà ses sétudes dans sa ville natale, et alla les teráinier à Genève, la Lyon et à Paris. De retour dans sa patrie en 1675, il y obtini l'année suivante les honneurs du doctorat. Nommé en 1678, professeur de hetorique, en 1688, professeur de physique, il arriva en 1687 à la claire d'anatorique. L'Académie des Curieux de la nature l'admit dans son sein, sous le nom de Pacon, l'empereur Léopold le créa comte palatin, et le duc de Wurtemberg Patucha is son service en qualité de médecin. On a dome son nom hune glande qui

HARD

manque dans l'homme, et qu'on trouve dans les mainmiferes et les oiseaux, vers l'angle interne de l'œil, où elle sécrète un fluide épais et blanchâtre, qu'elle verse par un orifice situé sous le vestige de la paupière nictitante; mais c'est fort improprement, car cette glande, ou plutôt ee follicule avait été vu et décrit bien long-temps avant lui. On lui doit la description des corpuscules de la dure mère connus sous le nom de glandes de Pacchioni, parce qu'on en a affribué à tori la découverte à l'anatomiste italien. Ses ouvrages sont :

Emizsionois physiologica in anima humana, seu intellectiva naturam inquirens. Bale, 1671, in-40.

Dissertatio de ictero nigro. Bale, 1673, in-4º.

Dissertatio de empyemate. Bale, 1675, iu-4º. Dissertatio de asthmate. Bale, 1676, in-4º.

Dissertatio de nostalgià, hoc est de tristitià et tabe ex cupiditate red-

eundi in patriam, vulgo Heimuche, Bile, 1678, in-4°.

Prodromus physiologicus naturam explicans humorum nutritioni et

generationi dicatorum. Bale, 1679, in-8°. Cet ouvrage, publié en même temps que le suivant, est l'œuvre d'un

jéuoc homme, qui n'a pas encore appris à penser par lui-même. Harder y soutient l'hypothèse absurde des quatre humeurs cardinales. Exameu quatomicum ecchles terrestris domiportes, cum appendice de partibus genitalibus cochlearum. Bale, 1679, in-8°.

Très-bouve anatomie du limaçon ordinaire. Pæonis et Pythagoræ exercitationes anatomicæ et medicæ familiares bis quinquaginta. Bale, 1687, iu-8°.

Correspondance, entre Harder et Peyer, composée de cent lettres.

Epistola aliquot de partibus genitalibus cochlearum generatione item insectorum. Vienne, 1684, in 8°.

Ces lettres sont adressées à Marsigli et à Lue Schroeck.

De viscerum præcipuorum structurd et usu. Bale, 1686, in-4°. Apiarium observationibus medicis et experimentis refertum, scholiis et iconibus illustratum, cum responsione ad invectivas J .- Baptistæ de Lamzweerde. Bêle, 1687, iu 4°. - Ibid. 1736, iu-4°. sous le titre de Thesaurus observationum medicarum rariorum.

C'est le plus remarquable de tous les ouvrages de Harder. On y trouve beaucoup de détails d'anatomie comparée.

Dissertatio de chylificatione. Bale, 1688, iu-4º.

De naturalis et præternaturalis sanguificationis in humano corpore historia. Bale, 1690, in-4°. De sanguinis motu vitali. Bale, 1694, in-4º.

De chy li secretione et distributione. Bale, 1698, in-4°.

De cerebri humani structură naturali. Bale, 1710, in 46. Harder a inséré plusieurs observations dans les Ephémérides des Curieux de la nature.

HARDER (Christophe) a écrit: Dissertatio de gutta rosacea. Strasbourg, 1648, in-4°. Dissertatio de vitá fietús in utero. Utrecht; 1710, in-4º.

HARDER ( Jean ) est auteur d'un opuscule intitulé :

De partu septimestri J.-C. responsis et medicorum p'acitis insigni. Lèyde , 1663.

HARDER (Jean-Rodolphe), fils de Jesn-Jacques, soutjat, pour obtenir le doctorat, une thèse intitulée :

( A.J.-L. J.) Dissertatio de anorenia: Bale, 1703, in 40.

HARGENS (CRRÉTIEN-FRÉDÉRIC), né à Eutin le 8 février 1773, prit le grade de docteur à Kiel, où il donnait des leçons particulière de médecine en 1793. Trois ans après, il devint adjoint de la Faculté de médecine de cette Université. Sa thèse de réception porte pour titre :

Dissertația exhibens corum , quæ în partu difficili et præter naturali sub ipsam partus periodum peragenda sunt, sciagraphiam systematicam. Kiel, 1793, in-80.

HARLES (JEAN - CHRÉTIEN - FRÉDÉRIC), fils de Théophile-Christophe Harles, l'nn des plus habiles bibliographes du siècle dernier, est maintenant professeur à l'Université de Bonn. Né à Erlangue le 11 juin 1773, il y fut nommé, eu 1796, professeur extraordinaire, place à laquelle il renonça en 1805. Trois ans après, il obtint le titre de conseiller intime du prince d'Anhalt-Bernbourg, puis il fut nommé professeur de médecine clinique à Erlangue. Ses ouvrages, dans lesquels on reconnaît aisément le fils d'un homme qui cultivait l'histoire littéraire avec ardeur et succès, sont nombreux; nous allons indiquer ceux qui sont parvenus à notre connaissance :

Comparatio chori Eurigidei cum Senecæ choro in utriusque Hippolyto instituta; quá patri diem natalem grabulotur. Erlangue, 1791, inc<sup>3</sup>. Epitola grabulatoria ad vir, perti, et generou. D. Jo.-Chr.-Dan, de Schreber; nomine auditorum et cultorum. Erlangue, 1792, 110-2. Dissectatio insuguralis: kistoria physiologie sanguiria antiquissimæ.

Erlangue, 1794, in-4°.

Dissertatio de materia vegetabilium nutritia. Erlangue, 1795, iu-8°. Dissertatio: nevrologiae primordia. Erlangue, 1795, in-80

Dissertatio de hyoscyami nigri virtutibus medicis. Erlangue, 1797, Bertrage zur Kritik des gegenwaertigen Zustandes der Arzneywissenschaft, besonders in Ruccksicht auf ihre Theorie. Altenbourg, 1797,

Dissertatio : de peripneumonia nervosa analecta pathologica. Erlangue,

1797, in 8°.

Annalen der neuesten englischen und franzæsischen Chirurgie und Geburtshuelfe. Erlangue, 1799-1800, in-8°. Publié de concert avec B. N. G. Schreger.

Dissertatio: odorum consideratio pathologico-therapeutica. Erlangue,

Dissertatio: analecta de dysenseria, et imprimis ejus therapia in antiquitatibus. Erlangue, 1801, in-8°. Versuch einer vollstäendigen Geschichte der Hirn-und Nervenlehre

im Alterthum. Erlangue, 1801, in-8°. Journal des auslaendischen medicinischen Litteratur. Berlin, 1802-

1803, in-8°. Publié en commun avec Schreger.

Neue Untersuchungen ueber das Fieber ueberhaupt, und ueber die Typhus fieber insbesomdere; mit vorzueglicher Ruecksicht auf Begruenung einer richtigen Heilart der letzteren. Leiprick, 1803, in-80.

Linige Worte zur Feyer des letzten Abends des Jahres 1802, in der

g. u. v. L. z. d. d. Z. gesprochen von dem Bruder Redner. Leipzick Ueber die Gefahr der Ausbreitung des gelben Fiebers in Europa, und

ueber die kraeftigsten und zuverlaessigsten Schutzmittel dagegen, Nuremberg et Sulzbach, 1804, in-8°. Neues Journal der auslaendischen medicinisch-chirurgischen Litera-

tur. Nuremberg et Erlangue, 1804-1808, in-8°.

Publié d'abord avec Hufeland, puis avec Ritter.

Untersuchung ueber die Natur, Entstehung und Ansteckungskraft des gelben Fiebers, In besonderm Bezug auf Teatschlands Vorkehrungen dagegen. Nebst dem Versuch einer neuen Darstellung der Lehre von der Ansteckung ueberhaupt, und einem Blick auf die bisher in Teutschland gegen das gelbe Pieber getroffenen Sicherungsanstalten. Nuremberg et Sulzbach, 1805, in 8°.

, Opera minora academica, medici, physiologici, et antiquarii argu-

menti. Léipzick, 1815, in-8º.

Recueil de six dissertations qui avaient déjà paru séparément. Der Republikanismus in der Naturwissenschaft und Medicia, auf der Basis und unter tler Aegide des Eclectismus. Bonn, 1819, in-8°. Lehrbuch der speciellen Heilkunde. Léipzick , 1816 , in-8°.

Forschlag und Auforderung an die Medicinalbehoerden und Aerzte Teutschlunds, zur Gruendung und Einfuehrung einer allgemeinen teutschen National-pharmacopaeae. Léipzick, 1816, in-8º.

Handbuch der aerztlichen Klinik. Leipzick , 1817, in-80.

Vita viri dum viveret amplissimi G.-C. Harles. Erlangue, 1818, in-4º. Analecta historico-critica de Archigene medico et de Apolloniis medicis eorumque scriptis et fragmentis. Bamberg , 1816, in-40. Il est rédacteur d'un jonrnal allemand de medecine fort intéressant.

HARMES (HENRI), fils d'un medecin de Brême, naquit en cette ville le 3 février 1636. A l'âge de vingt-deux ans, il alla suivre les cours de l'Université de Marbourg, où il passa deux années, au bout desquelles il entreprit ua voyage en Allemagne et en Italie. Ayant terminé ses études médicales à Padoue, il vint à Bale prendre le titre de docteur, qui lui fut accordé en 1661. La même année, il retourna dans sa patrie, où il fut nommé professeur de médecine et de physique, et mourut le 2 avril 1670. On a de lui-3.

Dissertatio de maris aestu. Brême, 1664, in 4º.
1664; III. 1V. V. 1665; VI. 1666; VII. VIII. 1667; IX, 1668. Dissertatio de peste. Brême, 1668, in-40.

Dissertatio de fulmine. Brême ; 1669 , in-4°. Il a donné une seconde édition de la Cosmologia de Gerhard de Nenfville ( Brême, 1668, in-80. ).

HARMES (Henri-Reinold), né à Brême en 176., médecin à Minden int reen docteur à Brême après avoir soutenu une thèse intitulée : Analecta quædam practica. Gættingue, 1786, in-4°.

HARMES (Martin), père de Henri, ne à Brême le 4 novembre 1663; mort le 21 septembre 1690, soutiat, pour le doctorat, une thèse qui a pour titre :

Dissertatio de usu acidularum, Marbourg, 1687, in-40

HARNISCH (JEAN-ANDRE), licencié en médecine, et médecin pensionné de la ville de Gera, dans la Saxe, mort vers 1770, a publié les ouvrages suivans :

Abhandlung; wodurch erwiesen wird, dass die kupfernen Geschirre in der Haushaltung nicht so schaedlich sind, als die eisernen. Franc-

fog-sur-le-Mein, 1773, in-8°. Medicinische Gedanken von Saengung eines neugebohrnen Kindes. worinn erwiesen wird, dass es besser ser, ein Kind durch eine Saeug-amme, als durch eine Mutter zu stillen, in einer Abhandlung vorgestellt und entworfen. Gera, 1753, in-89.

Gedanken, wie Hebammen ihr Amt und Pflicht in Acht nehmen sollen

Léipzick , 1755, in-8%.

Meditationes botanico-medica de planta Marchia propria, pimpinella nigra, in quibus demonstratur, illam in multis morbis insignem possidere

birtutem et efficaciam. Leipzick, 1757, in 4°. Medicinisch praktische Untersuchung der Frage: was von dem heut zu Tage modesevenden Wassertrinken zu halten? Nebst einer Betrachtung ueber das Quellwasser zu Gera. Léipzick, 1759, in-8°.

HARRER (HUBERT DE ), né à Bonn en 1726, fit ses humanités à Cologne, puis étudia la médecine à Louvain. Etant passé dans la suite à Heidelberg, où il exerca pendant quelque temps les fonctions de répétiteur de philosophie et de médecine, la mauvaise intelligence se mit entre lui et les Jésuites, contre lesquels il soutint publiquement ses thèses. Ceuxci l'accusèrent auprès de l'électeur; mais Harrer obtint gain de, cause, se fit recevoir docteur, et fut bientôt après nommé d'abord professeur extraordinaire, puis professeur ordinaire. Une cure heureuse lui valut le titre de médecin du prince, et une grande clientèle. Il établit des écoles d'anatomie et d'accouchemens à Maunheim, et ne contribua pas peu à rendre florissans les établissemens du même genre à Munich, où il fut appelé, en 1778, en qualité de directeur du Collége des médecins. Il v mourut en 1703, revêtu de la dignité de comte palatin, et ne laissant sur la médecine que deux dissertations fort insignifiantes, l'une sur l'origine des vers intestinaux, et l'autre sur l'ophthalmier

HARRIS (GAUTIER), né à Glocester vers l'an 1651, prit le grade de bachelier en médecine à Oxford, en 1670. Ayant embrassé la religion catholique au bout de trois ans, il quitta cette Université célèbre, fréquenta celles de Douay et de Paris, et fut promu au doctorat en France, on ignore dans quelle Faculté précisément. Etant retourné a Londres en 1676, il y pratiqua la médecine avec beaucoup de succès, et deja il avait une nombreuse clientele lorsque l'ordre donné aux catholiques de quitter la capitale vint déranger toutes ses espérances. Mais l'appat du gain l'emportant chez lui sur tout autre motif, il n'hésita pas à rentrer dans le sein de l'église anglicane, nouvelle HART

apostasie qui tourna au profit de sa fortune, car il fut alors plus recherché que jamais. Le roi Guillaume 111, monté sur le trône en 1688, le décora du titre de médecin ordinaire. Il mourut en 1725, laissant divers ouvrages qui ont joui d'une certaine réputation.

Pharmacopœa empirica. Londres, 1683, in-4°. - Ibid. 1684, in-8°. De morbis acutis infantum, cui accessit liber observationum de morbis aliquot gravioribus medicas complectens, annexis etiam quibusdam de angue graterona mattar conpetente, andrat can quantum territor, 1696, inc%-1 handras, 1705, inc%-1 handras, 17

acreté acide. Il soutient que la vérole ne vient pas d'Amérique, et préfère la salivation à tonte autre méthode de traitement.

Dissertatio de peste, cui accessit descriptio inoculationis variolarum. Londres, 1721, in-80.

Harris, dans cet écrit, comme dans tons les antres ouvrages, montre beaucoup de crédulité. Il admet sériensement le conte populaire suivant. lequel on doit faire surtir avec soin le sang contenu dans le cordon om bilical, avant d'en faire la ligature après la naissance de l'enfant, parce que ce sang est le germe de la petite-vérole. Cette opinion absurde ne eut du muins pas nuire. On serait trop heurenx si tuntes les errenre dans resquelles sont tombés les médecins, n'avaient pas eu de snites plus

Dissertationes medicæ et chirurgicæ habitæ in amphitheatro collegii regalis medicorum Londinensium. Londres, 1725, in-8°.

Harris censure vivement les chirurgiens de son temps, qu'il acouse d'ignorance et d'avarice. Il s'élève contre l'abns des tentes dans le traite-

ment des plaies, et adopte la méthode de Magati. HARRIS (Thomas), chirurgien de Londres, est auteur d'un traité sur le mercure, et sur les bons effets de ce metal dans les scrafules et l'îlens. A treatise on the force and energy of crude mercury. Londres, 1735, in-8°.

HARTENKEIL (JEAN-JACQUES), ne à Mayence le 28 janvier 1761, commença ses études dans cette ville à l'époque ou le ministre de l'électeur Emmerich-Joseph n'épargnait aucun soin pour les y rendre florissantes. En 1779, après avoir terminé ses cours d'anatomie et de physique, il se rendit à Wurzbourg, où il passa deux années, et s'attacha surtout au célèbre Siebold, qui lui servit de guide et de mentor. De la il se rendit à Strasbourg, puis il revint à Wurzbourg, où il fut reçu docteur en 1785. La recommandation de Siebold lui procura un accueil obligeant de la part de Desault, dans la maison duquel il habita deux années; il snivit assidument les cours et la clinique de l'Hôtel-Dieu. De Paris il se rendit à Londres, qu'il quitta pour aller remplir la place de médecin de l'évêque de Salzbourg, à laquelle il venait d'être nommé, et de concert avec laquelle il occupa une chaire publique d'aua-

tomie, de chirurgie et d'accouchemens. En vain sollicita-t-il le gouvernement salzbourgeois d'établir un amphithéaire de dissections, et d'organiser le service médical dans l'évêché; ses efforts ne purent surmonter l'attachement ridicule qu'on portait aux antiques usages, malgré les inconvéniens qu'ils entraînaient, et que l'œil le moins clairvoyant ne pouvait s'empêcher d'apercevoir. Le seul service qu'il put rendre au pays, et il y mit l'empressement le plus généreux, fut de surveiller l'éducation médicale des sages-femmes, qui n'en recevaient aucune avant lui. La gazette médico-chirurgicale qu'il institua en 1790, a joui d'une grande célébrité; et elle parut si utile que l'empereur François accorda une médaille d'or à l'anteur; avec l'exemption de tous impôts, pour l'encourager à en continuer le publication. Cette gazette subsiste encore aujourd'hui, rédigée par Jean-Népomucène Ehrhart, et n'a pas perdu son ancien crédit. Hartenkeil est mort le 7 juin 1808, laissant :

Practatus de vesica urinaria calculo. Bamberg et Wurzbonrg, 1785, Bernardi Sigfrid Albini historia musculorum hominis; edidit, notisque

illustravit. Bamberg et Wurzbourg , 1784 , in-fol. - Ibid. 1796 , in-fol. Ueber Laudon's Krankheit und Tod. Eine medicinische Fehde. Teutschland. (Salzbourg), 1792, in-8°.
Unterricht fuer die Hebammen des Erzstifts Salzbarg, Salzbourg,

1707 , in-8°. Nouvelle édition du manuel de Ficker.

Schreiben an die Viehbesitzer in Lungau im Betreffe der unter dem Rindviehe duselbst ausgebrochenen Seuche, die in einer Lungenentzuen-

damp besteht. Salzbodrg, 1707. in-5°.
Medicinisch-chirurgische Zeitung. Salzbourg, 1709. 1808, 72 vol. in-8°.
Depuis 1790 jusqu'en 1793, Hartenkeil s'associa E-X. Mezler.
Universil Repertorium zu den Jahrgamgen 1790 bis 1795 der medicinisch-chirurgischen Zeitung, Salzbourg, 1795, in-80.

Universal Repertorium zu den Jahrgaengen 1795-1800 der medicinisch-

chirurgischen Zeitung, Salzbourg, 1800, in 8°.

Brguenzungsbaende zur medicinisch - chirurgischen Zeitung. 1790 -1800, 4 vol. in-80; Harterkeil a public, avec Semmerring, les Tahles anatomiques d'A. Sebaarschmidt (Eranefort-sor-le-Mein, 1803, in-8°.).

HARTLEY (David), médecia distingué, et surtout métaphysicien célèbre de l'Angleterre, naquit à Armsey, près de Leeds, dans le comté d'York, le 30 août 1705. Son père, ecclesiastique respectable, après lul avoir donné les premiers élémens d'une éducation libérale, l'envoya au Collège de Cambridge. Quand il eut atteint l'ôge de quinze ans, Hartley se voua d'abord à la théologie, mais des scrupules de conscience l'éloignèrent bientôt de cette carrière, de sorte qu'ayant changé ses premières résolutions, il s'appliqua à la médecine. Des que ses études furent terminées ; il vint exercer l'act de guérir à Ne ? . wark, dans le comté de Nottingham, d'où il passa dans celui

de Suffolk, à Bury Saint-Edmond, pres de Londres, et ensin à Bath, où il termina sa carrière le 28 août 1757, laissant les ouvrages suivans:

De sensús, motús et idearum generatione. Bath, 1746, in 80.

Observations on man, his frame, his duty, and his expectations, Londres, 1749, 2 vol. in-8°. - Ibid. 1774, in-8°., par J. Priestley, - Ibid. 1791, in-8°. - Trad. en français, par l'abbé Jurain, Reims, 1755, 2 vol.

in-12. - en allemand, 1772, in-8°

C'est cet onvrage qui a fondé la réputation de Hartley. Nous n'en examinerons ici que la première partie, la seconde, qui roule sur la morale, ou, en d'antres termes, sur la philosophie pratique, étant étrangère à notre ressort. Hartley établit une théorie des vibrations, au moyen de laquelle il cherche à expliquer l'origine et la propagation de la sensation. Suivant loi, la substance médullaire du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs qui en procèdent, est l'instrument immédiat de la sensation ct du mouvement; par conséquent, la substance médullaire cérébrale est l'instrument imniédiat par lequel les idées sont présentées à l'esprit; qu, en d'antres termes, à tout changement survenn dans cette substance , en correspondent d'autres dans nos idées, et vice versa; les sensations restent dans l'esprit quelque temps encore après l'éloignement des objets qui les ont fait naître; les objets extérieurs appliques aux organes des sens, occasionent, d'abord dans les nerfs qui reçoivent leur impression, ensuite dans le cervesu, des vibrations anx particules infiniment petites de la substance médullaires; ces vibrations sont excitées et propagées en partie par l'éther, c'est-à-dire par un fluide subtil et élastique, en partie par l'uniformité ; la continuité et le pouvoir actif de la substance médullaire du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Ainsi Hartley expliquait tontes les opérations de l'esprit par la senle mécanique du corps, bien différent de ces prétendus physiologistes qui osent douter que le cerveau soit l'organe de la pensée, et qui consentent à décorer la matière de tontes les propriétés qu'on voudra bien lui accorder, pourvu qu'on excepte celle pour laquelle un ridicule orgueil lenr fait fonler anx pieds les préceptes d'une saine physique, et les inspirations du aimple bon sens. Il sersit difficile de mieux défendre une hypothèse que n'a fait Hartley pour celle des vibrations de la matière nerveuse; cependant on ne peut l'admettre, perce que, bien qu'il ne soit donteux que pour les cerveaux étroits qu'on doit confondre les phénomènes de la vie dans nne même classe avec tons les autres phénomènes de la nature, il ne l'est pas moins que ces phénomènes sont d'un ordre plus relevé, si l'on veut. on. pour exclure un langage hiérarchique inconnu dans la langue de la pature. prodnits par des agens plus subtils que les autres. Haller a combattu cette doctrine plutôt en théologien qu'en physiologiste; cependant on ne pent disconvenir qu'il n'ait fort bien démontré l'impossibilité d'admettre la théorie des vibrations,

A view of the present evidence for and against Mrs Steven's Medicines for the stone, containing 155 cases, with some experiments and observations. Loadres, 1730, 10-8's - Trad. en français par Bremond,

Paris, 1740, in-12.

Hartley, qui avait la pièrre, se montra, quoique nidencia, assi ceddule que le sont tous les maldes. En effect, il vante bennoup l'enfancear, temide de sindemonielle Stephens, et son témoignage ne contribus pas que al détermine le parlement d'Angeleters è assigner cinq mille divera que al destrucción de la companie de la pièrre, après avoig pris plus saures qu'illardey mourut précisémient de la pièrre, après avoig pris plus de deux ents illers pesant de ce spéciends lithématriques (a. 2-d. a. 1)

A by an isolyh

HARTMANN (JEAN), d'Amberg, capitale du Haut-Palatinat, fut pourvu, en 1591, d'une chaire de rhétorique et de mathématiques à Marbourg, prit le grade de docteur, en 1606, dans cette Université, et y devint, au bout de trois ans, professeur de chimie, Jusqu'alors la chimie n'avait été enseignée dans aucune école publique en Europe. Hartmann, qui l'aimait passionnément, contribua beaucoup à guérir ses contemporains de leur goût pour les travaux inutiles et si souvent dangereux de l'alchimie. Ses cours et les ouvrages qu'il mit au jour lui acquirent une telle réputation que le landgrave de Hesse le fit venir à Casse pour remplir la charge de premier médecin de sa personne. Hartmann eut beaucoup de peine à se décider, mais fut enfin forcé d'obéir. Sa mort arriva le > décembre 1631. Il avait pris pour devise : Dogmata non juro in Paracelsi aut scita Galeni, vera utriusque placent, falsa utriusque jacent. Cette devise annonce un homme sage; malheureusement pour Hartmann, il n'y demeura pas toujours fidèle, et ses ouvrages, dont nous allons faire connaître les principaux. ne méritent point d'être arrachés au profond oubli dans lequel ils sout ensevelis depuis plus d'un siècle.

ΈπιΦυλλιδιε, sive miscella medica cum προθηκη chymico-therapeutica doloris colici. Marbourg , 1606, in-4°.

Philosophus, sive natura consultus medicus, orațio. Accessit Pro-gramma ad philosophia ci vera medicina studiosos, futura professionis chymiatricæ consilia et rationes indigitans. Marbourg, 1609, in-8°.

Disputationes chymice-medicæ quatuordecim. Marbourg, 1611, in-4°. - Ibid. 1614, in-4°. - Trad. en anglais, Londres, 1628, in-8°. - en alle-

1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004,

Diatribe de usu medico microcosmi, id est, disquisitio quomoido et qualia è corpore humano vivente, ejusque manente integritote, medica-menta in usum medicum transferri queunt, Etrod, 1635, in-fol.

Publié par Zacharie Brentel. Tractatus physico-medicus de opio. Wittemberg, 1635, in-8°. - Ibid.

1658, in-6°. Publié par Jean-Georges Pelshoder.

Les œuvres médico-chimiques de Hartmann ont été rémies sons le

Opera amnia medico - chymica. Francfort, 1664, in-fol. - Ibid. 1690, in-fol.

Publié par Conrad Johrenius,

HARTMANN (MELCHIOR-PRILIPPE), fils de Philippe-Jacques Hartmann, naquit à Kænigsberg le 25 mars 1685, fit ses études dans l'Université de cette ville, et alla prendre le grade de docteur en médecine à Leyde. De retour dans sa patrie, HART 8:

il.» fat nommé, en 1914, professeur extraordinaire, et trois ans après professeur ordinaire. Il termina sa carrière le 6 novembre 1965, laissant plusieurs opucules, parmi lesquels les dell's nawans sont les seuls dont nous puissions indiquer précisément la date.

Dissertatio de summá succini in mediciná efficaciá. Leyde, 1710, în 4º. Dissertatio de vitriolo. Kænigsberg, 1714, in 4º. (0.)

HARTMANN (PIERRE - EMMANUEL), né en 1729, fit d'excellentes études littéraires et médicales, et pratiqua pendant dix ans l'art de guérir à Halle, sa ville natale, après avoir obtenu le grade de docteur. En 1762, l'Université de Heliustaedt lui conféra le titre de professeur, mais il resta peu dans cette école, et des l'année suivante il alla remplir les mêmes fonctions à Francfort-sur-l'Oder. La chimie fixa quelque temps son attention dans ce nouveau poste, mais bientôt la pratique reclama tous ses instans, et il negligea sans peiue les travaux pénibles et ingrais du cabinet, pour ceux plus lucratifs et plus donx ma'elle lui imposait. Aucun ouvrage remarquable n'est sorti de sa plume, quoiqu'on trouve son nom attaché à une foule de dissertations soutenues sous sa présidence par des candidats au doctorat. Le plus intéressant est la Flore des environs de Francfort. Ses éditions de quelques anciens ouvrages, qu'il a surchargées de notes oiseuses, ne sont point des titres à la reconnaissance de la postérité.

Dissertatio de sudore unius lateris, cum præfatione, de quibusdam febribus sudatoriis realignis. Halle, 1751, in 19.

Dissertatio duples personant come la la come de la come de

Dissertatio: duplex peripneumoniæ genus. Halle, 1756, in-4°. Dissertatio: Aethiopis antimonialis et auripigmentalis conficiendi adhibendique rationes. Halle, 1759, in-4°.

Dissertatio: Marits cuss Mercuro conjunctio usibus practicis commendata, Halle, 1759, in 4°.

Dissertatio de astimatione medica tormentorum. Helmstaedt, 1762,

in-4°.

Observationes ad cicutæ, mercurii sublimati et phosphori usum in-

terrum. Helmstaedt, 1763, in-4°.
Observationes in puella septeam's cadarere. Francfort -sur-l'Oder, 1763, in-4°.
Plantarum propè Francofurtum ad Viadrum spontè nascentium fasc. I.

Franciert sur l'Oder, 1767, 1082.

Bissertatio de salice laurea adoratá Linnei. Francfort-sur-l'Oder, 1760. in 1870.

1500, 11-4".

Dissertatio : insignis cicutæ Stoerchianæ efficacia medica. Françfortsur-l'Oder, 1772, 11-4°.

Dissertatio de mercurio dulci martiali ejusque præparatione et usu

Disservatio de mercurio dulci martiali ejusque proparatione el usu medico. Francfort sur l'Oder, 1774, in 5º Disservatio de Joannis Langii, medici Leobergensis, olim celeberrimi, studio habrocies Francfort l'Oder, 1784.

studis botonicis. Francfort sur-l'Oder, 1774, in-40.
Programma: nonnulla de arteria ambilicali sine pari. Francfort-sur-l'Oder, 1777, in-40.

6.

Dissertatio opificum quosdam morbis purpuramque purulentam exponens. Francfort-sur-l'Oder, 1777, in 40.

Dissertatio de florum zinci usu interno. Francfort - sur - l'Oder,

Dissertatio : antinephretica uva ursina virtus meritò suspecia. Franc-

fort-sur-l'Oder, 1778, in-4°.

Dissertatio de acidi vitriolici virtute calculum pellente. Francfort-surl'Oder, 1778, in 4°.

Dissertatio de borace ammoniacali. Francfort-sur-l'Oder, 1779, in 4°.

Dissertatio de fontibus alcalino-martialibus Silesiacis, specialim Salz-borniensibus et Veteraquensibus. Francfort-sur-l'Oder, 1780, in § 1. Dissertatio de acidulis alcalico-martialibus Silesiacis, Carolinianis et

Starksinensibus, Francfort-sur-l'Oder, 1780, in-49.

Dissertatio de decursu variolarum naturalium, et tutissima eas trac-

tandi methodo. Francsort-sur-l'Oder, 1780, in-4°.

Dissertatio de contagio naturali ab insitivis variolis circumspectè arcendo. Francfort-sur-l'Oder, 1780, in-49

Dissertatio de ileo cognoscendo et curando. Francfort-sur-l'Oder. 1781. €n-4°.

Dissertatio de clysmatum frigidorum in ani procidentia usu. Francfortsur-l'Oder , 1781 , in-40. Dissertatio de virtute salicis laureæ anthelminthica. Francfort-sur-

l'Oder, 1781, in 40. Iconum botanicarum Gesnero-Camerarianarum minorum nomenclator Linnaanus. Francfort-sur-l'Oder , 1781 , in-40.

Super sulphure antimoniali aurato liquido, quæstiones aliquot ehemicæ.

Francfort-sur-l'Oder, 1782, in-4°. Dissertatio de sedo acri Linn, ejusque virtute in cancro aperto et ex-

ulcerato. Francfort-sur-l'Oder; 1784, in 4°.

Programma de arcanorum medicamentorum martialium circumspecto usu necessario. Francfort-snr-l'Oder, 1786, in-40.

Hartmann a revn et augmenté de nombreuses additions les Prælectiones in Dispensatorium Brandenburgicum de Jean-Henri Schulze (Halle, 1753, in-8°.).

HARTMANN (PHILIPPE-JACQUES), ne le 25 mars 1648, à Stralsund, dans la Poméranie, acheva ses humanités à Kœnigsberg, et s'appliqua ensuite à la théologie. Mais, dégoûté d'une étude qui n'offrait aucun aliment à son esprit avide de vérités positives, il tourna bientôt ses vues vers la médecine, et après avoir suivi les cours de la Faculté de Konigsberg, il alla prendre à celle de Valence, dans le Dauphiné, le titre de docteur, qui lui fut conféré en 1678. Après sa promotion, il parcourut la France, la Hollande et l'Angleterre, pour augmenter et perfectionner ses connaissances. A son retour en Allemagne, il devint, en 1679, professeur extraordinaire de médecine à Kœnigsberg, en 1689, professeur ordinaire d'histoire, et en 1701 , professeur ordinaire de médecine. L'Académie des Gutieux de la nature l'avait adopté, en 1685, sous le nom d'Aristote II. Il mourut le 28 mars 1707. Le nombre de ses ouvrages est considérable, comme on peut en juger d'après la liste qu'en a donnée Arnold. Quelques-uns ont rapport à l'histoire, comme son Commentaire sur les faits des chrétiens sous les apôtres, son Histoire des Médes, celle de la Poméranie et celle de la Pologne, Cevr qui roulent sur des questions médicales, anuon-cent un homme laborieux, fort exercé dans l'anatomic et trèsvese dans la lecture des anciens. Ses recherches sur l'état de l'anatomic des les anciens sont intéressantes, et méritent d'être consultées. On estime encore son petit traité du succin, dans lequel il établit la différence qui existe entre cette substance et la gomme copal, et chierche à prouver que c'est un bois fossile, dissous par-le bitume et le sel de la mer. Ce traité, tout curieux qu'il est, renferme cependant beaucoup d'erreurs, mais dons il ne faut accaser que le siècle où vivait Hartmann. Parni les écrits dece médecin, nous ne citerous que les principaux, qui sont:

Succincta succini Prussici historia. Francfort, 1677, in 8°. - Berlin, 1600, in-4°.

Dissertatio de generatione spirituum corumque affectionibus in genere. Konigsberg, 1681, in 40.

Dissertatio de sanguine alimento ultimo. Kænigsberg, 1682, in-4°. Exercitationes IV anatomica de originibus anatomia. Kænigsberg, 1683, in-6°.

De iis qua contrà peritiam veteram anatomicam afferuntur in genere. Koenigsberg, Exercitatio I., 1684; II., 1687, in-4°.

De its que contrà peritiam velerum anatomicam afferuntur in speciel Konigsberg, Exercitatio I, 1883; II, III, IV, 1693, in 4. Ces opuscules ont et réinprimes, par les soins de Godefroy Kurella,

sous le titre de
Fasciculi dissertationum ad historium medicam, specialim anatomes

spectantium. Berlin, 1754, in-8°.

Dissertatio de phoca, sive vitulo marino. Konigsberg, 1683, in-4°.

Dissertatio de xiphia. Konigsberg, 1693, in-4°.

Dissertatio de generatione viviparum ex ovo. Keenigsberg, 1699, in-{a. Reimprime dans les Disp. velect. de Haller. Dissertatio de bile sanguinis ultim alimenti excremento. Koenigsberg,

Synopsis primæ partis artis medicæ de sanitate. Konigsberg, 1701,

HARTSOEKER (Nicotas), edibre physicien et micrographe, était de Gouda, en Hollande, où il vit le jour pour la première fofs, le 26 mars 1656. Son père, qui était ministre de la religion réformée, le destina d'abord à l'êtat eccléssatique; mais Hartsoeker, ethiraité par un penchant irrésiatble vers les sciences d'observation, ne put se décider à embrasser este carrière. Des sa plus texpdre jeunesse il ainant à contempler le ciel, et cherchait avidement des connaissances astronamiques dans les almánachs. Aussi, majeré l'oppósition de son père, si hivra-t-il à l'étude des mathématiques, dès qu'il eut appris que cette gécine enseignait à calculer le conts des autres. Le maitre qu'il payait du fruit de ses modiquès (parques).

86 HART les verres d'optique. Le hasard lui fit faire alors une découverte remarquable. Ayant observé qu'un fil de verre qu'il présentait à la flamme d'une bougie, prenait la forme globuleuse à son extrémité, et rapprochant ce pliénomène d'une expérience qu'il se rappela aussitôt avoir été faite par Leeuwenhoek, il construisit des microscopes presqu'aussi parfaits que ceux de ce célèbre physicien, et beausoup plus faciles à se procurer. Des qu'il eut en sa puissance un si précieux instrument, il's'empressa de scruter les secrets de la nature, et ne tarda pas à découvrir les animalcules spermatiques, qu'il étudia pendant deux aunées avant de communiquer à personne ses observations, qui lui paraissaient trop extraordinaires pour ne pas avoir besoin d'être répétées et constatées de plus d'une manière. Un voyage à Leyde, qu'il sit en 1764, pour persectionner ses études, l'obligea de suspendre ses observations microscopiques , qu'il reprit en 1677. Vers cette époque Huyghens, qui venait d'arriver à Leyde, et à qui îl avait fait part du résultat de ses travaix, l'engagea beaucoup à s'y livrer de houveau, lui donna tous les encouragemens propres à piquer son émulation, et l'emmena même à Paris. Hartsocker ne tarda pas à s'y lier intimement avec Cassini, dont les instances réitérées le déterminerent à s'occuper de la construction des telescopes, art dans lequel, après plusieurs tentatives infructueuses, il parvint enfin à faire des instrumens qu'on trouva supérieurs à ceux de Campani, regardés alors comme les plus parfaits. Etant retourné en Hollande en 1679, il s'y maria, et peu de temps après, il fit un second voyage à Paris, dont le séjour lui parut si agréable, qu'il y revint encore en 1684, et y demeura douze années, durant lesquelles il vécut dans une grande intimité avec Mailebranche et l'Hopital. Le manvais état de ses affaires le mit, en 1696, dans la nécessité de quitter la France, et de se retirer à Roterdam. Quelque temps après les magistrats d'Amsterdam l'ayant désigné à Pierre le Grand, qui leur avait demandé un professent de mathématiques; ce prince l'appela auprès de lui, et fut charmé tant de sa conversation que des observations intéressantes qu'il le mit à portée de faire sur Jupiter et sur Saturne. Il lui proposa même de le suivre en Russie; mais Hartsoeker ne voulut pas s'éloigner de la Hollande. La ville d'Amsterdam, pour le recompenser, et le dédommager en quelque sorte des dépenses qu'il avait été obligé de faire pendant son séjonr auprès de l'empereur, lui fit dresser une espèce d'observatoire dans l'un des bastions, et lui procura les moyens de construire un miroir ardent, composé de pieces rapportées. L'électeur palatin, jaloux de l'attacher à son service; lui fit .. plusieurs fois des offres séduisantes. Hartsocker résista pendant. trois ans, mais finit par céder. Il accepta la place de professeur

HART

de mathématiques et de philosophie, se rendit auprès du prince à Dusseldoff, en 1704, et profita de cette occasion pour fiere plusieurs voyages en Allemagne. L'électeur, qui aimait beaucoup les sciences, lui ayant parlé avce admiration du grand airoira ardent établi par Techrinalussen, Hartsoeker en fit fondre trois pareils dans les verreries de Neubourg. Ce physicien, à la mort du prince palatin, résista aux instances du landigravo de Hesse pour l'attirer à Cassel, et alla finir ses jours à Utrecht, où il mourut le 70 décember 1725.

Hartsoeker, quoique sensible et officieux, avait une humeur railleuse, qui le rendait enclin à la satire, et qui lui attira de nombreux ennemis. Fontenelle a dit de lui, avec beaucoup de justesse, qu'on sent dans ses critiques plus de plaisir que de besoin de critiquer. Nous ne pouvons exposer ici toutes les hypothèses qu'il imagina, et qui, bien qu'ingénieuses, reposent pour la plupart sur des raisonnemens hasardés. On le compte parmi les adversaires les plus acharnés de Newton, qu'il attaqua, suivant son habitude, avec beaucoup d'aigreur. Cependant il n'était pas non plus partisan du système des cartésiens, de sorte qu'il rejetait également et l'hypothèse du vide et celle des tourbillons. Son goût passionné pour la controverse le porta aussi à attaquer vivement le système des monades et l'harmonie préétablie de Leibnitz. On a remarqué néaumoins que, male gré son penchant décidé pour la dispute, il n'était pas très-attaché à ses opinions, et qu'il les sacrifiait volontiers à de nouvelles idées, comme si c'eût été là un moyen de ranimer l'activité de ses sens et de son imagination. La faculté qu'ent plusieurs animaux de reproduire les parties qu'il perdent, après avoir fait naître dans son esprit de grandes difficultés contre le dogme de l'existence de l'ame, finit par le conduire à un système peu différent de celui dont Cudworth avait déjà posé les bases en Angleterre, c'est-à-dire qu'il admit une seconde ame, une ame plastique, uniquement occupée du soin de la conservation et du développement de l'individu, mais privée d'intelligence, et mue seulement par une espèce, d'instinct. Son imágination ardente l'entraîna même plus loin; il supposa une, scrie d'êtres intelligens, qui, se rattachant tous à la divinité, laissaient à ceux des ordres inférieurs le soin de la conservation de l'univers, et dont quelques-uns même dirigeaient les mouvemens des astres. Plusieurs des questions qu'il a traitées ont un rapport direct aux sciences médicales. Ainsi, par exemple, il soutint que si nous voyons les objets droits, hien qu'ils se peignent renverses sur la rétine, cet effet tient à l'habitude qu'a l'homme de rectifier par le tact les erreurs, que commet l'organe de la vue. Il combattit le système de l'emboîtement des germes, et tout en attachant beaucoup d'importance à la découverte des animalcules spermatiques, dont il s'attribuait faussement l'honneur, il parut vouloir ridiculiser les étranges assertions de Leeuwenhoek en donnant à ces animaux une figure analogue à celle de l'homme, plaisanterie ingénieuse que François Plantade reproduisit quelques années après sous le faux nom de Delempatius, Les ouvrages de Hartsoeker ont pour titres :

Essai de dioptrique. Paris, 1691, in 4°. - Ibid. 1696, in 4°. - Trad. en hollandais par A. Block, Amsterdam, 1699, in 4°.

Principes de physique. Paris, 1606, in-4º.

Conjectures physiques. Amsterdam, 1706, in-40.

Eclaircissemens sur les Conjectures physiques. Amsterdam, 17:0, in 40. Suites des Conjectures physiques et des Eclaircissemens sur les Con-

jectures physiques. Amsterdam, 1712, in 4°.

Description de deux niveaux d'une nouvelle invention, dont l'un a le centre de pesanteur au-dessous, et l'autre au-dessus du point d'appui.

Amsterdam , 1711 , in-40.

Recueil de plusieurs pièces de physique, ou l'on fait principalement voir l'invalidité du système de M. Newton, et ou se trouve entr'autres une dissertation sur la peste et sur les moyens de s'en garantir. Utrecht, 1722, in-12.

Cours de physique, accompagné de plusieurs pièces concernant la phy-sique, qui ont dejà paru, et d'un extrait critique des lettres de M. Leeu-

wenhoek. La Haye, 1730, in-4°.

HARTWIG (CHRÉTIEN-ADOLPHE), accoucheur de Léipzick, mort en cette ville le 18 novembre 1791, et né à Meissen en 1755, s'adonna tont entier à la pratique de son art. Il n'a publié que sa thèse de réception, et une brochure de circonstance.

Dissertatio de nonnullis antimonii præpavatis corumdemque usu me-

dico. Léipzick, 1783, in-4°.

Beautwortung der im aten Stueck von J.-S. Fest's Beytraegen zur Bernhigung und Aufklaerung u. s., w. befindlichen Untersuchung und Anfrage : giebt es zuverlaessige und ausserordentliche Merkmahle, ein ch gesundes Kind fuer einen Sterbling zu erklaeren?

Dans le même recueil, 1789, cahier 3.

HARVET (ISRAEL); médecin d'Orléans, vivait dans le seizième siècle, et fut grand partisan de la chimie. Il prouva, en effet, dans plusieurs de ses ouvrages, la partialité qu'il avait pour cette science, dont la Faculté de Paris avait alors censuré les abus en refusant d'appliquer les principes chimiques à la médecine. Cette censure et celle de Riolan déterminerent Harvet à publier les ouvrages suivans >

Discours contre le paradoxe de Laurent Joubert, ayant pour titre, qu'il n'y a aucune raison que guelques-uns puissent vivre sans manger durant plusieurs jours et années. Niort, 1597, in-12.

Confutatio causarum abstinentiæ puellæ Confolentaneæ à Freitagio

redditarum et apologiæ pro Jouberto. Orléans; 1602.

Defensia chymia adversus apologiam et consuram schola medicorum

Parisiensium, et in easdem Guglielmi Baucyneti, medici Aurelianensis, notationes. Paris, 1604, in-80.

Demonstratio veritatis doctrinæ chymicæ, adversus Johan. Riolani comparationem veteris medicinæ cum nová, Hippocraticæ cum bermetical, dogmatica cum spagyrica. Hanovre, 1605, in-80. (TRILLAYE)

HARVEY (Généon), médecin anglais, né dans le comté de Surrey, étudia la médecine à Leyde et à Paris, et prit le bonnet doctoral dans quelque Faculté française. A la faveur de ce titre, il parvint à se faire agrèger au Collège des mèdecins de La Haye; mais l'amour de la patrie le ramena en Angleterre, où il obtint la place de médecin ordinaire du roi Charles 11. En 1659, ce prince lui confia la direction du service de santé de l'armée anglaise en Flandre. Harvey s'acquitta de ses nouvelles fonctions avec zele et activité, et profita de l'occasion pour aller visiter l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et la Hollande. A son retour en Angleterre, la singularité de sa pratique le mit tellement en vogue, que Guillaume 111, à son avénement au trône, crut devoir l'attacher à sa personne. Peu de temps après il fut nommé medecin de la Tour de Londres. place fort recherchée, et dont il jouit pendant près d'un demi siècle, n'étant mort que vers l'an 1700. Peu de médecins eurent l'esprit aussi mordant que lui, et aimèrent autant la polémique. Il attaqua tous ses confrères, censura sans menagement leur manière de traiter les malades, et s'éleva en toute occasion contre les hypothèses, quoique peu d'auteurs en aient imagine de plus insoutenables que les siennes. Pour en donner une preuve, il suffira de dire que, sulvant lui, le scorbut de la bouche dépendait d'un acide, et celui des jambes de l'état sayonneux des humeurs. Au reste, sa satire des médecins du temps, et la manière dont il les classe en plusieurs tribus ou familles, d'après les principes généroux de leur pratique, est très-plaisante. Un pareil cadre rempli par un homme habile, fonmirait ample matière à un livre des plus piquans; mais Harvey n'avait que de la causticité, sans esprit, et surfout sans un fond suffisant de connaissances, ll ne voulait que s'élever au-dessus de ses rivaux, et il y rénssit. Ses ouvrages sont :

Morbus anglicus, or the anatomy of consumptions, containing the nature, causes, signes, subjects, prognostiks, praeservation and method of curing consumptions, couch and spitting of blood, Londres, 1666, in-8°.

- Ibid. 1672, in-8°. - Ibid. 1673, in-8°.

Grent Venus unmashed or a more exact discovery of the french disease and virulent runnings of the reins with the several methods of caring them. Loadees, 1650, in-38. - Bid, 1695, in-38. - Ibid, 1695, in-38. Ibid. 1685, in-80. - Thid. 1702, in-80:

De febribus tractatus theoreticus et practicus. Londres, 1672, in-80,

-Trad. en anglais, Londres, 1674, in-8°.
Disease of London, or a new discovery of the security. Londres, 1675,

. The family physician and house apothicary. Londres, 1678, in 80. Case of a nobleman, etc. Londres, 1685, in-12.

Conclave of physicians, detecting their intreagues, frauds and plots agains the patient, with a discourse on the jesuits burk. Londres, 1683, in-8º . - Ibid. 1686, in-8°.

Dissertation of the Jesuits burk. Londres, 1683, in-40.

New Discourse of smallpox and malignant fevers with a discourse of

the scurry. Loudres, 1685, in-89.

Art of curing disease by expectation. Londres, 1689, in-80. Ibid.
1093, in 12-2. Trad. en laim, Amsterdam, 1695, in-12; avec de nombreuses additions par Stehl, Offenbach, 1730, in-80.

Treatiss of the smallpox and measles. Londres, 1696, in-80. Particular discourse of opium, diacodium and other sleeping medicines.

Londres , 1696 , in-12. The vanities of philosophy and physik. Londres, 1699, in-8°. - Ibid. 1700, in-8°. - Ibid. 1702, in-8°.

Il y a heaucoup de choses vraies dans ce traité; mais en allant trop loin, Harvey, est tombé dans de grossières erreurs. Ainsi il voudrait faire proscrire la médecine, que l'hygiène peut, suivant lui, très-bien

HARVEY (GUILLAUME), l'un des hommes dont le nom brille du plus vif éclat dans l'histoire des sciences physiques. et qui mérite de faire époque dans celle de l'anatomie, parce que, de toutes les découvertes qui ont rapport à cette science, c'est sans contredit la sienne qui est la plus brillante, Harvey, que d'ignorans écrivains appelleut Harvée, naquit le 1 er avril 1578, à Folkstone, dans le comté de Kent. Il était l'aîné de neuf enfans. Ses frères se livrerent au commerce, qui les conduisit rapidement à la fortune ; mais Harvey, passionné pour les sciences, suivit la carrière de la médecine, dans laquelle, s'il ne fut pas comblé des faveurs de la fortune, il sut trouver des avantages bien plus précieux pour un cœur noble et généreux, la gloire et l'immortalité. Il fit ses premières études à Cantorbery, d'où il se rendit, en 1503, au Collège de Cambridge. Après avoir passé six ans dans cette Université, il visita la France et l'Allemagne, puis se rendit à Padone. Cette ville, durant la première moitié du dix-septième siècle, possédait l'école d'anatomic la plus florissante. Harvey y eut pour maîtres Minadons, Casserio, et surtont le célèbre l'abrizio d'Aquapendente. Au bout de cinq années d'études , il prit le grade de docteur , et revint en Angleterre, où, pour honorer sa patrie, il se fit admettre une seconde fois au doctorat à Cambridge. En 1603, il s'établit à Londres, et se fit agréger parmi les membres du Collège de médeciné de ceue capitale, on il ne tarda pas à obtenir la place de médecin de l'hôpital de Saint-Barthélemy. En 1615, il sut nommé professeur d'anatomie et de chirurgie. C'est de cette époque surtout que date sa haute réputation. Jacques ret le prit pour premier médecin, titre qu'il conserva sous le regne du successeur de ce prince, Charles per. A l'épo-

que où la guerre civile éclata, Harvey suivit le monarque dans sa fuite, et l'accompagna à Oxford après la bataille d'Edge-Hill. L'Université de cette villé lui décerna le diplôme de docteur en médecine, et le roi, tant pour récompenser sa fidélité, que pour le dédommager du pillage de sa maison à Londres, le crea, en 1645, président du Collège de Merton. Après la reddition d'Oxford aux troupes parlementaires, Harvey, dépouillé de tous ses titres, mena une vie tres-retirée, tantor à Londres, tantôt à Lambeth, où chez un de ses frères, à Richmond. Son caractère modeste, doux et modéré, lui fit supporter égalementsans humeur les critiques littéraires dont il fut l'objet. et sans un chagrin trop vif, les disgraces qui furent la suite de ses opinions politiques. Cependant les Anglais n'oubliaient pas entièrement l'un des hommes qui ont les plus illustré leur nation. Les membres du Collége de médecine de Londres déciderent, en 1652, que son buste serait place dans le lieu de leurs séauces, et deux ans après, cette compagnie lui offrit la présidence, qu'il refusa pour cause de santé, tout en continuant d'assister aux assemblées. Son attachement pour cette corporation était si grand qu'en 1656 il lui fit présent d'une rente perpétuelle de cinquante six livres sterling, destinée à salarier le conservateur de la bibliothèque, et à subvenir aux frais d'une cérémonie annuelle, dans laquelle devait être prononcé un discours latin en l'honneur des bienfaiteurs du Collège. Harvey ne survecut pas long-temps : succombant sous le poids de l'age et des infirmités, il termina sa longue et glorieuse carrière le 3 juin 1658. Le Collège royal lui fit élever une statue. Personne n'ignore qu'Harvey a découvert la circulation du

sang; mais on se tromperait beaucoup si l'on prenait ici le mot deconverte dans l'acception rigoureuse, car il s'en faut de beaucoup que tous les points de la théorie du mouvement du fluide nourricier fussent également inconnus avant les recherches de cet illustre anatomiste. Nous avons vu que Harvey eut Fabrizio d'Aquapendente pour maître à Padoue. Or, parmi un grand nombre de travaux anatomiques, Fabrizio s'était beaucoup occupé du fœius et des valvules des veines. Ces denx sujets furent aussi ceux sur lesquels Harvey s'exerça particulièrement. Il est donc tres-probable que la connaîssance qu'il acquit des valvales des veines, aux leçons de Fabrizio, lui donna l'idée de la circulation, et l'on n'a pas besoin d'aller, comme Vanderlinder, lui en faire suggérer, l'idée par un pharmacien de Londres, encore que, meme dans ce cas, on pourrait dire avec raison que ce fut une inspiration du hasard fécondée par la toute puissance du génie. Mais comme les valvules sont dirigées vers le cœut, il était impossible de ne pas conclure de cette circonstance qu'elles servent à diriger le sang vers cet organe. Une fois ce theorème

4 ------

admis, la seule vue des valvules qui garnissent les artères à leur naissance du cœur devait faire conclure aussi que le sang est porté de celui-ci dans les vaisseaux artériels. D'ailleurs cette idée de la circulation n'avait pas échappé entièrement aux prédécesseurs d'Harvey. On trouve déjà quelque chose qui y a rapport dans les écrits de Michel Servet, plus connu comme théologien que comme médecin. Les ouvrages de cette infortunée victime du fanatisme religieux renferment plusieurs traits remarquables, et l'on y trouve la circulation, du moins la pulmonaire, à peu presulécrite, quoique d'une manière assez ohscure, et surtout sans les développemens, sans les preuves, qu'il était si nécessaire d'en donner au siècle de Bacon, où vivait Harvey. Colombo avait indiqué plus clairement la petite circulation. Cesalpino laissa encore moins à désirer sous ce rapport. et parla même en termes assez précis du retour du sang par les, veines; mais, à l'exception de la preuve tirée d'une ligature qu'on applique sur la veine, ses écrits ne renferment aucun détail ultérieur sur cette importante doctrine.

Ainsi les esprits étaient sur la voie de la déconverte de la circulation, et l'on avait déjà entrevu quelques portions de ce grand phénomène organique, quand Harvey parut pour vivifice en quelque sorte une idée qui flottait vaguement dans les esprits, rapprocher tous les faits observés jusqu'à lui, en accroître la masse, y ajouter tous les développemens nécessaires, et enfin tirer les conclusions générales qui en sont la suite naturelle. Depuis 1602, epoque où il quitta sou maître Fabrizio, les valvules des veines furent l'objet de ses méditations assidues, et après avoir fait un grand nombre d'expériences à Londres, il se décida enfin, en 1610, comme on peut en juger d'après l'épître dédicatoire de son immortel ouvrage, à enseigner publiquement la circulation du sang. Mais se défiant d'une doctrine si contraire à toutes les idées reçues, il en examina encore les preuves pendant neuf années, de sorte que ce fut en 1628 seulement qu'il se hasarda à la livrer, par la voie de l'impression, au jugement et à la sagacité de ses confrères. Combien cette admirable circonspection contraste avec l'empressement que tant de peuts esprits mettent à s'assurer la priorité de decouvertes dont personne ne leur envie l'honneur, et qui, répandant une pale lumière dans quelqu'obscure assemblée, ne sortent du néant que pour retomber dans l'oubli!

Harvey s'attacha d'abord à combattre les erreurs écamoients, et surtout à faire voir que les aptiers ne sont pas, comme ils le précendaient, chargées de chartier l'esprit mériep, ou le penguna, dans le corpt, mais que c'est le sanç qu'elles y conduisent. Plus, après avoir appuyé cette proposition de toutes. Ser pricurés que pouvaient fournit l'expérience et le aisonnement

HARV

93

réunis, il examina le mécanisme du mouvement du sang, se fondant principalement sur l'analogie des vaisseaux pulmonaires avec les autres vaisseaux du corps, sur l'application de la petite circulation à la grande, et enfin sur l'évaluation de la quantité de sang qui se trouve chassée du cœnr à chaque contraction de cet organe. Mais, sous ce dernier rapport, il alla trop loin, et tomba dans une errenr qui a régné despotiquement depuis dans les écoles, car à peine compte-t-on aujourd'hui trois ou quatre physiologistes qui osent s'élever contre elle. En effet, de la quantité du sang qui traverse chaque fois le cœur, et du nombre des systoles de cet organe, il conclut que tout le fluide sanguin contenu dans le corps traverse le cœur en fort peu de temps, que par conséquent la perte ne pourrait être réparée, si le même sang n'y revenait pas. C'est ainsi que, par un calcul devenu célèbre, il établit que la masse entière du sang parait passer en six ou huit minutes par le cœur. A la vérité, Harvey ne s'est point expliqué clairement, et peut-être même n'a-t-il pas songé à se demander si c'était bien le même sang qui coulait dans les artères etdans les veines. Les questions secondaires, et en quelque sorte accessoires, présentent trop peu d'intérêt pour arrêter ceux qui ont à jeter les premiers fondemens de quelque nouvelle doctrine. Mais les successeurs d'Harvey admirent cette identité, ou, pour parler plus exactement, ils supposerent une communication directe entre les artères et les veines, quoiqu'une pareille hypothèse rendit tout à fait inexplicables. d'une part les phénomènes de la nutrition, de l'autre la différence qui existe entre le sang artériel et le sang veineux. C'est donc sons ce point de vue qu'on pent dire hardiment qu'Harvey a été trop loin. Sa théorie de la circulation du sang a consacré une grande erreur, attestée par le mot même de circulation; car le sang ne circule pas, dans l'acception rigoureuse du mot, ainsi que l'a très-bien démontré M. Willbrand, mais le veineux se forme dans tous les organes, comme l'artériel à la surface des bronches. Cette doctrine, de même que tontes les erreurs physiologiques, a influé beancoup sur la médecine, et même jusque sur la pratique medicale, en donnant une base en apparence plus stable à certaines théories humorales, et consacrant par exemple toutes les absurdités dont on a encombré la science relativement aux virus. Mais une pareille discussion pous entrainerait hors des bornes de notre sujet, et nous devons revenir à Harvey.

Il ne nous est pas non plus permis d'entrei dans le detuil de la guerre littéraire dont la publication des beaux travaux de Harvey donna le signal. L'envie à leva de toutes parts contre luis mais il ne répondit que par le mépris à ces théoriciens, à ces farouches admiratelars de l'amqueite; qui son tooijours prêts.

à combattre des faits par des raisonnemens, où à élever les anciens dans la seule vue de rabaisser les modernes. Quelques physiciens reconnurent l'évidence de la nouvelle doctrine, mais les uns, par l'effet de cette jalousie dont les médecins savent si peu se défendre, soutinrent qu'elle était dejà connue des anciens; et allerent en chercher des traces, soit dans Hippocrate ou Platon; soit dans Aristote ou Nemesius, tandis que les autres, entraînés par l'esprit systématique, autre manie des enfans d'Esculape, ne trouvant pas cette doctrine assez simple, la defigurèrent en la hérissant de difficultés, et que d'autres enfin, fidèles à la méthode éclectique qui annonce presque toujours le défaut de caractère et de jugement, cherchèrent à la concilier avec quelques-unes des anciennes idées, d'où résultèrent les mélanges les plus bizarres et les plus grotesques. Au milieu de ce choc des amours propres, Harvey eut la sagesse de rester tranquille, et d'attendre du temps la justice due à ses travaux. Cette conduite pleine de dignité, et qui trouve si peu d'imitateurs, fut récompensée par le plus beau triomphe que puisse désirer le fondateur d'un nouveau système. Il survécut, comme l'a dit M. Sprengel, à la victoire que la vérité remperta sur l'erreur : il vit la majeure partie des médecins adopter la doctrine établie par lui et consolidée par Walaeus, Parmi ceux qui contribuèrent le plus à répandre ses idées sur la circulation. on doit distinguer Descartes; ce grand philosophe les adopta dans un ouvrage qui, malgre beaucoup d'imperfections et une foule d'hypothèses purement arbitraires, porte le cachet dir génie, et fut lu avec evidité par tous les contemporains.

· Harvey s'est aussi livré à d'autres recherches. Comme son maître Fabrizio, il s'occupa de la génération et du fœtus. Le roi Charles 1er le favorisa dans cette étude, en mettant à sa disposition toutes les biches du parc de Windsor. Harvey ouvrit ces animaux aux différentes époques de la gestation, et fit une foule de remarques curieuses sur l'histoire de l'embryon. Mais ses notes ayant été brûlées dans le pillage de sa maison de Londres, il ne put pas donner au second ouvrage autant de soin qu'au premier, aussi ce livre est il d'une prolixité fatigante. et ne repond-il pas entierement à ce qu'on serait en droit d'attendre de l'auteur de la découverte de la circulation, Gependant s'il est rempli de répétitions oiseuses, si l'on y remarque inême des contradictions, ces défauts s'expliquent en songeant qu'Harvey l'a écrit en grande partie de memoire, sur ses vieux jours, et qu'il s'est laissé entraîner par les opinions d'Aristotè et de Fabrizio, quoique Bullon se soit montre fort injuste à son égard, en disant qu'il n'a presque tien ajouté aux déconvertes d'Aristote, Boimet l'a bien mieux jugé, et l'on devient indulgent lorsqu'on sait que Georges Ent lui enteva son manuscrit, en

quelque sorte malgré lui, pour le publier, avant qu'il cût eu le temps d'y mettre la dernière main; car on assure que, dégoûté des querelles que son premiér livre lui avait suscitées, il avait

résolu de ne point faire paraître celui-ci.

Quoi qu'il en soit, Harvey établit que tout ce qui a vie est le produit du développement d'un germe préexistant. On le compte donc parmi les premiers adversaires de la théorie des générations spontanées. Omne vivum ex ovo, tel est le théorème qu'il établit, et qu'on a répété depuis, d'abord parce qu'une pareille proposition s'accorde mieux que toute autre avec les idées téléologiques dont certains esprits ne peuvent jamais se débarrasser, et en second lieu parce qu'il est plus commode de jurer sur la parole du maître que de se donner la peine de réfléchir et de penser soi-même. Ainsi c'est Harvey qui a posé les bases du système de l'évolution. Il a même cela de particulier, qu'il place le germe dans la femelle, et n'accorde au male que la faculté fécondante, niant d'ailleurs tout contact matériel, et admettant une sorte de contagion subtile qui affecte plutôt la femelle que l'œuf. Peut-être y a-t-il quelque chose de vrai dans cetté dernière hypothèse, mais on sait à quelles absordités la première a conduit Charles Bonnet, Harvey prétendait que le fœtus, né dans l'ovaire, redescend ensuite dans la matrice. Il s'est attaché à réfuter la théorie de la génération par la putrefaction et la fermentation : cette partie de son livre a recu depuis des supplémens importans par les travaux de Rédi et de Swammerdam; mais les générations spontanées n'en denieurent pas moins un fait positif pour tout physicien qui contemple la nature sans avoir l'esprit fasciné par les prejugés dont l'ignorance, la sottise et le fanátisme se plaisent à bercer l'enfance de l'homme, Harvey s'est aussi occupe de l'anatomie des organes de la génération, à l'égard desquels il a donné plusieurs traites importans d'anatomie comparée, cap il les a examines dans des animaux assez rares, au moins de son temps, tels que l'autruche et le casoar.

Les ouvrages de cet homme justement celèbre sont ;

Executario anticonica de notas cordir et sanguine ir animatillas. Francfort, 1688, ing's — Legol, 1693, ing's — Legol, 1693, ing's — Legol, 1694, ing's — Padoue, 1693, in-12, avec deux lettreadre Legol, 1694, in-12, Ameterdam, 1654, in-12, dans la Elbloch que de Manget, 1694, in-12, da

Exercitationes sectifida et tertia anatomica: de circulatione sanguinis ad Joannem Riolonum filium, Roterdam, 1649, in 12, Cambridge, 1659, in 12. Paris, 1650, in 12.

Benefationes anatomicae tres de motu cordis et sanguinis circula-

Bearchatones anatomice tres de mota cordis et sanguinis girculatione, Baterdato, 1659, in-12. Londres, 1660, in-8°. - Roterdam, 1661, in-12. - Poid. 1671, in-12. - Leytle; 1736, in-3°. Exercitationes de generatione animalium, quibus accedunt queedam de partu, de membranis ac humoribus, de conceptione, etc. Loudres, 1651, in-52. Anisterdam, 1651, in-52. - Ibid. 1662, in-12. - Padoue, 1666, in-12. - La Haye, 1686, in-12. - Trad. en anglais, Londres, 1653, cin-89. 

(A.-7.: LOUADA)

HAIWOOD (Besick), mort le 10 novembre 1814, était né Newmarket. Lorsqu'il eut terminé ses humanités à Cambridge, ses parens le mirent en apprentissage chez un apotticaire, dans l'officient duquel il passa plusieurs années. De là il se rendit à Londres, termina ses études médicales, passa aux lodes orientales, et y resta jusqu'au moment où l'état de sa santé lui imposa l'obligation de revenir en Europe. Nommé professeur d'anatomie à l'Université de Cambridge en 1785, il ne prit le grade de docteur qu'en 1790. Dix ans après, on le cliosit pour enseigner publiquement la médecine domestique i collège Downing. Il fut créé chancelire en 1806. On a de lai la première livraison d'un traité assez médicere d'anatomie comparée, qui devait en comprender tente, et qui a pour titre:

A system of comparative anatomy and physiology. Cambridge, 1796, in-4°. Trad. en allemand par C.-R.-G. Wiedemann, Berlin, 1799, in-4°.

" HASCHAERT (PIERRE), appelé en latin Haschardus, naquit à Armentières durant la première moitre du seizième siècle, et se livra d'une manière particulière à l'étude de l'astrologie, science qui était alors très à la mode, et à laquelle, dans la suite, ce médecin prétendit faire jouer un grand rôle dans la pratique de son art. Haschaert fut vivement critiqué par François Rapardus, médecin de Bruges, qui vivait à la même époque; mais quelque plausibles que fussent les raisons de son adversaire, elles ne purent le déterminer à renoncer à ses idées astronomiques; loiu même d'en rien retrancher, il poussa son fol entêtement jusqu'à exhorter tous les magistrats à rédiger des nouveaux réglemens conformes à celui d'un certain magistrat de Bruges, qui enjoignait à tous les barbiers de se conformer, dans l'exercice de leur profession, à l'almanach de Pierre Bruhezius, autre médecin également attaché à l'astrologie.

Cette diversité d'opinions, entre Haschaert et Rapardus, donna lieu à plusieurs écrits, parmi lesquels nous citerons le suivant:

Clypeus astrologicus contra flagellum astrologorum Francisci Rapardi, cum declaratione et approbatione utilitatis astrologica. Louvain, 1552, in-8°.

Ce traité fut publié à l'occasion de celui de Rapardus qui parut à Auvers en 1551, sous ce titre

masser (Jorgh

Magnum et perpetuum almanach à consuetis nugis liberum, eoque verè medicum, de phlebotomid, de balneis, de purgationibus certitora præcepta coutinens, ut merito dici posuit vulgarium prognosticon medico-

rum, empiricorum et medicastrum flagellum, etc.
Rapardun, dans ce touvrage, antique les idées exagérées de son confrère Haschert sur l'astrologie, ets statache suriout à tourner en ridicule l'ordonnance du magistrat de Bruges, qui avait mis suiaut d'importance dans sa publication que si ce point avait pu intéresser la police on l'était.

Haschaert nous a encore donné:

Mabberrime bona valetudinis tiendæ pracepta Eobani Hessi, poetæ
festivissimi, elegiaco caminie, ad imitationem Galeni conscripta, novisque commentariis illustrata. Esanofort, 1568, in-8°. (THILLAYE)

HASE (Jals - Engenc Dr.), fils d'un prédicateur évangélique, naquit à Pyrmont le 22 juillet 1713, étudia la médecine à Leyde et à Gottingue, prit le grade de docteur à Francfort-sur-l'Oder, et s'établit ensuite à Brême, où il avait été élevé, et où il termina sa carrière le 28 février 1749. On ne connaît de lui que sa thise initiulée:

Dissertațio de inflammatione sanguinea ex principiis anatomicis et mechanicis deducta. Francfort-sur-l'Oder, 1741, in 4°.

HASENEST (Caustropez-Bazenzara), filt du mivant, vint au monde & Wilhelmsdrf Je 13 septembre 1719. Il fil ses études médicales à Alfdorf, où il obint les honneurs du doctorat en 1743. La même amnée il vint s'établir à Anspach, gril quitta dans la suite pour fixer sa résidence à Langeuzenn. Il mourita, le 13 décembre 1757, revêtu du titre de médecin du prince de Hohenlohe, et lassant les ouvrages suivans

Dissertatio de : anguine, ejusque mota. Altdorf, 1943, in 4º. Dissertatio de pleuvitide Altdorf, 1943, in 4º. Dissertatio de affectibus rheumatico-erbirilicis citò tutòque curandis.

Aldorf, 1743, in-4°. (0.)

HASENEST (Jax-Groncus), né k Windsheim le 22 mài 1688, mort le 22 septembre 1771, fit es études à Windsheim et à Aldorf, pri le titre de docteur dans cette demiere Université, obtint en 1712 celai de médecin pensionné à Windsheim, et fut nommé, en 1715, médecin de prince de Hobenlohe-Schilling. Après avoir exercé pendant trois ans l'art de guérit à Echange, il revint, en 1796, à Windsheim, passa de là 'à Neusiadt, et catra àu service du margrave d'Anspach, à la cour dauque il utermin sea service. On a étal et la ;

Oratio de oculi humani fabrică, que musis Windshemienzibus valedizit. Windsheim, 1708, in:4°. Specimen disquisitionis anatomico-pathologicae. Altdorf, 1710, in-4°.

Dissertatio super Hippocratis aphorismum L, sectionis Vte. Altdorf,
2710, in-6°.
Dissertatio de intertrigine. Altdorf, 1710, in-6°.

v.

Zuflucht derer die mit Gliedergebrechen und mehrern Krankheiten peplagt sind, das ist: zwar mattes, aber doch in herrlichen Proben als ein Guadengeschenke Gottes, befundene Mark-Burgbernheimer Wilsbad.

Nuremberg, 1729, 1842.

Der medicinische Richter, oder Acta physico-medica forensia colle-gia medici Onodini, von 1735 bis auf dermahlige Zeiten zusammenge-tragen. Oaolsbach, P. I. 1755; II, 1756; III, 1757; IV, 1759, in 4°.

HASENOERHL (JEAN-GEORGES), médecin de Vienne, vint au monde en cette ville le 1er mai 1729. Après y avoir fait toutes ses études, il fut promu au doctorat, et mis à la tête de l'hôpital espagnol. Peu de temps après il devint médecin de Léopoid, et quand ce prince fut revêtu de la pourpre impériale, il obtint la place de proto-médecin du duché de Toscane. Ce fut au moment où il partit pour occuper ce nouveau poste que Van Swieten lui conseilla, pour complaire aux oreilles italiermes; de changer son nom en celui de Lagusius. A la mort de Léopold, il fut nommé médecin de l'empereur actuel, dignité éminente qu'il conserva jusqu'à sa mort arrivée le 20 décembre 1796. On a de lui : ,

Dissertatio de abortu ejusque observatione. Vienne, 1756, in 4°. Historia medica morbi epidemici sive febris petechialis, qua ab a. ferè finiente 1757 ad a. 1759 Vienna grassata est. Vienne, 1760, io-8°. Historia medica trium morborum, qui anno 1760 frequentissime in

nosocomio occurrebant. Adjecta est notabilium observationum anatomicarum decas. Vienne, 1761, in-8°...

· HASSELQUIST (FRÉDÉRIC), naturaliste suédois, naquit le 14 janvier 1722 à Toernvalle en Ostrogothie, où son père remplissait les modestes fonctions de vicaire. A la mort de ce dernier, qui n'avait point de fortune, Hasselquist se trouva sans appui, et dénué de toutes ressources, en sorte qu'il eut à supporter mille et mille privations; mais il triompha de tous, les obstacles. S'étant rendu en 1741 à Upsal, où il soutint d'abord péniblement son existence par le modique produit de lecons particulières, son gout pour la médecine, et spécialement pourl'étude de la nature, se développa sous les auspices de Linné, qui ne tarda pas à reconnaître en lui le germe de talens précieux. Ayant assisté, en 1747, à une leçon dans laquelle l'illustre professeur se plaignait de ce qu'on connaissait fort peu les plantes de la Palestine, et ajoutait qu'on n'aurait des notions précises à leur égard que quand un naturaliste irait enfin les étudier sur les lieux, Hasselquist se sentit animé du pins vis désir d'entreprendre un yoyage qui pouvait avoir de ai henreux résultats pour la science. Ses amis ; Linné lui-même, essaverent de le dissuader, en lui peignant les difficultés de l'entreprise, et alléguant l'état de sa santé, naturellement trèsfaible. Hasselquist fut inébranlable, et n'épargna aucune déHASS

marche pour intéresser à son projet ceux qui pouvaient en seconder l'exécution. Quelquest-uns de ses compatriotes et toutes les facultés d'Upsal, excepté celle de théologie, contribuèrent libéralement à lui fournir des fonds nécessaires. De son côté, ilse mit avec ardèer à l'étude de Jarabe et des autres langues orientales, et se soumit aux épreuves du Joectorat, dont le diplôme lui fut envoyé, en 1751, pendant sign dernire «siour au Caire.

Après avoir terminé ses exercices académiques, Hasselquist se rendit au printemps de l'année 1749 à Stockholm, où il obtint le passage à Smyrne sur les vaisseaux de la compagnie suédoise. Il mit à la voile le 7 août, débarqua vers la fin de novembre à Smyrne, se rendit à Magnésie, dont il visita les alentours, et revint à Smyrne pour prendre la route de l'Egypte. Ce fut au commencement de mai 1750 qu'il quitta l'Asie mineure. Arrivé en Egypte, il dirigea sa course vers le Caire, d'où il se rendit l'année suivante en Palestine par Damiette et Jaffa. Voyageant à la suite d'une caravane de pélerins. il arriva enfin à Jérusalém, resta quelque temps dans cette ville célèbre, et visita ensuite les bords du Jourdain, Jéricho, Bethleem, Rama, Saint-Jean d'Aerc, Nazareth, Tiberiade, Tvr et Sidon. Lorsqu'il eut satisfait pleinement sa curiosité. et recueilli la plus riche moisson qu'aueun na nraliste cut encore faite dans ces contrées de l'Orient, il s'embarqua pour retourner à Smyrne, et visita, dans la traversée, les îles de Chypre, de Rhodes et de Scio. Tout ce voyage l'avait beaucoup fatigue, il voulut passer quelque temps. a Smyrne pour s'y reposer; mais une phthisie pulmonaire, dont il portait le germe dans son sein, mina rapidement sa santé chancelante, et le conduisit au tombeau le 9 février 1752. Il mourut loin de ses amis et de son pays, au moment de les revoir, et de recueillir le fruit de ses pénibles travaux. Sa précieuse collection de plantes, de minéraux, de poissons, de reptiles, d'insectes, de momies, de manuscrits et autres antiquités, demeura entre les mains de ses créanciers, comme gage des frais du voyage, qu'il n'avait pu acquitter entièrement. La reine de Suède, Louise Ulrique, la sit racheter, et conduire au château de Drottniagholm, qu'elle habitait une partie de l'année. Linné s'empressa de la visiter, et fut transporté de joie et d'admiration à la vue des trésors dont elle se composait. Le gouvernement suédois lui fit remettre le journal et les observations d'Hasselquist. pour qu'il les mit en état d'être livrés à l'impression, commission qui le flattait trop à tous égards pour qu'il ne s'en acquittat pas avec le plus vif empressement. Les ouvrages de Hasselquist, à la mémoire de qui Linné a consacré un genre de plantes (Hasselquistia) de la famille des ombelliferes, sont intitulés :

commy Gingle

Dissertatio de viribus plantarum, Upsal, 1747, in-8°.

Theses medica. Upsal, 1749, in-8 Iter Palaestinum, eller resa til heliga landet foerraettad ifran 1749, il 1752 med beikrifwingar, roen anmerkningar oefwer de muerkwaerdigaste naturatir. Stockholm, 1759, in-8°. - Trad. en allemand par Thomas-Henri Gadebusch , Rostock , 1762 , in-8° - en anglais , Londres , 1767 , in-8° - en français , Paris , 1769 , in-12,

10-57. en trançais, tearis, 1709, 10-124. Cette relaion, rédigée et publiée par Linné, est divisée en deux par-ties. La première comprend-le journal, d'Hasselquist, et les leures qu'il écrivit d'Orient à son naître. Dans la seconde on irouve la description systematique des objets relatifs à l'histoire naturelle, les remarques et les ayacenatique des objets scanta à i matoric maturene, ses remarques et les mémoires. Cette dernière partie est celle surtout qui intéresse le naîtra-liste. Linné y a joint une flore de la Palessine, ou un catalogue des plantes qui croissent plus spécialement dans cette contrée. On y rencontre aussi quelques détails sur la manière médicale, et même sur les maladies et la médecine des Orientaux.

· On trouve divers articles d'Hasselquist dans les Actes de l'Académie d'Upsal et dans ceux de l'Académie de Stockholm. (A.J.-L. J.)

HAUPT (FREDERIC-TRÉOPRILE), médecin prussien, né à Berlin en 1696, le 2 mars, devint; en 1727, apothicaire de la cour à Komigsberg, et assesseur du Collège des médecins de cette ville. Ayant obienu, en 1740, une chaire extraordinaire de chimie, il mourut, deux ans après, le 18 décembre, laissant :

Dissertatio de sale Seignette polychresto Rupellensi vocato. Konigsberg , 1740, in-4°. Diatribe chemica de sale urinæ perlato mirabili. Kænigsberg, 1740,

Dissertatio de theriacæ Andromachi et Mithridati compositione. Kanigsberg, 1740, in-4°.

HAUPTMANN (AUGUSTE), de Dresde, vint au monde en 1607, fit ses études à Léipzick, y fut promu au doctorat en 1653, et revint ensuite exercer l'art de guerir dans sa ville natale, où il mourut en 1674. Ce fut lui qui attribua le premier toutes les maladies à des vers, et qui mit en vogue ce qu'on appelà depuis la pathologie animée. Il regardait la mort comme un être réel, qu'on peut rencontrer sur la langue des moribonds sous la forme d'un petit ver. Nous ne croyons pas qu'il soit plus absurde de personnifier la mort que de personnifier la vie, comme l'ont fait et le font encore les animistes. Hauptmann s'occupa beaucoup de métallurgie et de chimie. Parmi ses nombreux ouvrages nous citerons les suivans :

Dissertatio de ictero. Léipzick, 1653, in 4°. Uralter Volckensteinischer warmer Badeind Wasser-Schatz zu unserer lieben Frauen auf dem Sande, Leipzick, 1657, in-8°.

Von neberaus grossen Weinbaues-Irrehuemen. Novemberg, 1642, in-80. Tractat von Hornhausischen Gnaden-Brunn. Leipzick, 1647, in-8°. Epistola prælimineris tractatui de vivá mortis imagine mox edendo promissa. Francfort, 1650, in-8°.

HAVE

HAUSMANN (JEAN-ETIENNE), né à Bronswick en 1754, mourut le 30 octobre 1784, dans cette ville, où il avait été nommé professeur d'anatomie et de chirurgie, après avoir fait ses études médicales et pris le bonnet de docteur à Gœttingue. On a de lui:

Dissertatio de morbis venereis larvatis. Goettingue, 1778, in 40. Ansige sines Volcaingen oon Michaels 1765 to 1782, nebe einer Buntheitung der Hawkinschen Mellode, den Blasenstein zu operiren. Bennetting der Hawkinschen Mellode, den Blasenstein zu operiren. Bennettin 1783, ind.

Taschenhuch füer teutsche Wunderzte auf das Jahr 1785. Alten-

bourg , 1785, in-8°. Il a traduit en allemand le Traité de la symphyséotomie de Hunter (Gettingue, 1783, in 8%.).

HAVENREUTER (JEAN-LOUIS), medecin de Strasbourg, apres avoir enseigné pendant plusieurs années la philosophie dans sa ville natale, abandonna cette chaire pour se rendre à Tubingue, où il se fit recevoir docteur en médecine en 1586. Il revint ensuite à Strasbourg, et fut mis au nombre des professeurs de la Faculté de cette ville ; en 1580, il passa à la chaire de métaphysique, ainsi qu'à colle de physique, que son père laissait vacante par sa mort; mais comme ses nombreuses. occupations étaient incompatibles avec l'exercice de la médecine, il se borna à la chaire de physique, qu'il continua de remplir jusqu'à sa mort, laquelle eut lieu en 1618. Ce médecin était né en 1548, et les ouvrages que nous avons de luise bornent à quelques dissertations académiques, dont voici les titres :

Oratio de arte medica. Francfort, 1586, in-80.

Dissertatio de epilepsia. Strasbourg, 1586, in-4°. Dissertatio medica de ils quæ in principio artis medicæ Galeni traduntur. Strasbonrg, 1586, in-40

Disputatio medico-physica de elementis. Strasbourg, 1591, in-4° Commentarii in Aristotelis de animá et parva naturalia dictos libros

Francfort, 1605, iu-8°. Pharetra sagittifera et vexillum Raphaeliticum. Tubingue, 163r. (THILLAYE)

HAVENREUTER (Sébald), médecin distingué du seizième siècle, était de Nuremberg, où il naquit en 1508. Il fit son cours de philosophie à Wittemberg, et après y avoir été reçu maître ès-arts en 1534, passa à Tubingue pour y remplir la chaire de cette science à laquelle il venait d'être nommé. Cetteoccupation ne l'empêcha pas de se livrer à l'étude de la médecine. Recu docteur en 1540, Havenreuter quitta Tubingue pour se rendre à Strasbourg, où il enseigna la physique pendant huit ans, et fut médecin pensionné pendant quarante-neul années, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, qui eut lieu en 1589.

(THILLAYE)

HAVERS (Goorge), médecin auglais, membre de la Société royale de Londres, e'est antout fait, comaître par es recherches sur l'outogenie, dout il domà une théorie mécanique fost extraordinnie; e' pi défigée de Jou (fondemênt Ce mis-se plus contribué faire passer son nom jauria nous, Cest a description des organes secrécuirs de la virovie, si mai à propostance par le le le la contribué de la virovie, si mai à propostient pas, quojeu l'es la sofi atribuée, car ces organes avanent déja été vus par plusicurs manionistes avant las. On ind doit aussi une thorie singulière de la digestion, qu'ils fissait dépendre de l'efférvéscence produite par le melange de deux especes différentes de saive sécrétée par les glandes salivaires Son ouvrage, qu'os oponitée moner que l'anatomiste de profession, a pour titre à l'estancie que l'anatomiste de profession, a pour titre à

Osteologia, or some new observations of the bones, and the parts belonging to them, Londres 7 169r., in 4°, - Ibid. 1729, in 4°, - Trad en latin par M.-F. Geuder, Francisch et Ulm, 1692, in 8°, Amsterdam, 1731, in 8°, : Lavde, 1731, in 8°

1931, in 8%; Leyde, 1934, in 8. Cet ourrage ent Composé de crup discours, las par Havers à la Société royale de Londrea, en différens temps. L'anteur traite dans le premier de la vexture desos, dans le second de leur formation, dans le troisième de la moelle, dans le quatrième des glandes synoviales, et dans le cinquième des carillages

On lui doit une édition, avec des notes, de l'Anatomy of bodies of

man and woman de Michel Spacher et de J. Remmeliu.

Il a inséré, dans les Transactions philosophiques, un Mémoire tendant à établir que la digestion est le produit de la fermeutation excitée par le mélange des deux espèces de salive sécrétées par les parotides et par les glaodes de Nuck. (2.)

HAVIGHORST (JEAN), né en 1701, à Rhène, dans le pays de Monster, regi docteur d' Halle, où il avait fait ses études, et médecin d'abord à Ippenburen, puis à Bisterfeld, dans le comté de la Lippe, à publié les ouvrages suivans, qui sont très-insignifians:

Democritus adhuo virus, das ist, D. Dippelii sowohl in dem inwendigen Zeugnisse des Gewissens, als Wesen der Sache selbst, wie auch heil. Schrift, gegruendeter Beweis des Mittlerantes Jesu Christi und der darauf eu bauenden Ordmung des Heils, 1747, in 8°.

Sous le nom d'Independens Heraclitus.

Richtige in der heil. Schrift sowohl, als Erfahrung heiliger Menschen gegruendete, mit Zustimmung erleuchteter sowohl alten als neuen Gottengelehten, bewachte... Erklaerung des VII Capitels der Epistel Pauli an die Romer 1747, in 8º.

Sous le nom de Jater Hierophiles.

Preputelhige und unpartheyische in der geuntden Vernanst, auch hailigen Schrijt und Brightnung gegrundete Eroerterung und Britcheitung der noch his jetzt sreitigen Erage ob die Bekehrung des Menschen vom Verstand oder vom Willen angefangen werden? Francört est Löspick; 1158; in 8°.

(2.)

HAZO

103

HAYCK (TRADDÉE DE), plus connu sous le nom de Hagecius, fut ainsi appelé parce qu'il était né à Haych , petite ville ou bourgade de la Bohême. Il étudia la médecine sous le célèbre Joachim Camerarius, et après avoir pris le grade de docteur, vint exercer l'art de guérir à Prague. Quelques succès, qu'il dut à sa témérité plutôt qu'à son savoir, lui procurèrent une grande vogue, et sa réputation ne tarda pas à s'étendre jusqu'à la cour, où l'empereur Maximilien 11 l'appela vers le milieu du seizième siècle. A la hardiesse, qui caractérise toujours le médicastre ou le demi-savant, il joignait la prétention d'une grande habileté dans l'astrologie et la métoposcopie, ou l'art de deviner par les traits du visage, c'est-à-dire qu'il reunissait tout ce qu'il fallait pour reussir dans un siècle peu éclairé, puisque, même encore aujourd'hui, malgre l'immense progrès des lumières, avec de pareils élémens le succès serait presqu'assuré. Reaucoup de charlatans modernes qui marchent rapidement à la fortune et aux honneurs, de tombeau en tombeau, n'en ont pas tant, Il nous reste de Hayck les ouvrages suivans :

Aphorismi metoposcopici. Francfort, 1564, in 8°. – Ibid. 1584, in 8°. De cerevistá, e jusque conficiendi ratione, natură viribus et facultatibus, opusculum. Francfort, 1585, in 8°.

Actio medica adversus Philippum Fanchelium, Belgamo, incolam Bud-

Actio medica adversas Philippum Fanchelium, Belgamo, ucclam Budvicensemo, medicustrum et pseudo-paracelsistam. Amberg, 1596, in 8°.

HAZON (JACQUES - AUBERT), docteur régent de la Faculté de médecine en l'Université de Paris, naquit dans cette villo en 1708, et y puisa, dans une instruction solide et sous les meilleurs maîtres, le goût des lettres et des sciences, Après avoir terminé son cours de philosophie, son inclination bienfaisante et son amour tendre et actif pour les malheureux le déterminèrent d'abord à embrasser l'état écclesiastique. Mais son extrême modestie lui ayant fait entrevoir des difficultés sans nombre pour parvenir au degré de perfection qu'exige le sacerdoce; Hazon renonça à son premier projet, abandonna la théologie, et d'après les avis de son allié et ami Vernage, il se livra à l'étude de la médecine. Sa constitution faible et délicate semblait devoir l'exclure à jamais d'une carrière qui, demande, pour être parcourue, avec succès, des veilles, des peines et des fatigues continuelles. Hazon qui saisissait toutes les occasions de faire le bien, surmonta toutes ces difficultés. Riche de ce qu'il avait appris de ses maîtres et de ce qu'il avait recueilli de ses lectures, il se presenta à la licence, dont il soutint toutes les éprenyes avec honneur, et fut proclamé docteur en 1734. Sa thèse, pour le doctorat, était 'An colico hepatis dolori, vend sectio? ... emeticum? "Observateur attentif.

dit Andry, Hazon notait les maladies, et tenait compte des différentes circonstances qui pouvaient rendre plus heureuses sa pratique et celle de ses confrères. Il regardait comme ses plus proches parens ceux que la fortune avait le moins favorisés, et plusieurs personnes doivent à ses bienfaits des pensions. des rentes viageres, etc., etc. C'était chez les indigens qu'Hazon se rendait de préférence. Ingénieux à choisir dans les ressources de la médecine, contre leurs maux, celles qui étaient le moins dispendieuses, lorsqu'il était forcé de recourir à des moyens contoux, il se chargait d'envoyer les remèdes, souvent même il allait les faire préparer lai-même et en payait le prix. » Ce médecin philantrope donnait aux pauvres ce qu'il recevait des riches, et jamais les malheureux n'implorèrent en vain ses secours. L'étude et la lecture des bons auteurs remplissaient ses autres momens. Cette manière de vivre, jointe à des austerités que l'on pouvait regarder comme excessives pour une personne d'une constitution aussi faible, lui occasionèrent une fièvre inflammatoire à laquelle il succomba en 1779.

Hazon a publié une foule de mémoires et d'observations intéressantes qui ont été insérés dans le Journal de médecine et que nous allons faire connaître dans l'enumération de ses ouvrages. Nous lui sommes encore redevables de plusieurs dissertations généralement estimées, dont voici les titres :

An uteri inflammationi post partum venæ sectio, à brachio? Conclus. affirmat. Paris, 1736; An in calculo renum et vesica pro naturá calculi; atate et tempera-

mento agrotantis remedium alkalino-saponaceum anglicum? Conclus:

affirmat. Paris, 17/21.
Cette thèse, qui fui soutenne par Macquer, dont le nom est devenu cethère dans les middecine, so trouve consignée dans le tome IV des Disputationes chirurgica selectae de Haller. L'auteur, après avoir fait connaître l'efficacité de son dissolvant, toutes les fois que les calculs présentent un sable friable, ou qué leur grain offre une cohleur rouge, avoue, avec la plus grande franchise, son non succès dans les cas où leur grain est tont à fait noir. Il s'attache surtont à démontrer, par la théorie et la pratique, qu'un age avancé favorise singulièrement l'ac-

tion de ce prétendu lithontriptique. Cette dissertation, dont il parut presque de suite deux éditions, offre beaucoup d'intérêt. La seconde de ces éditions, que l'on regarde comme la plus complète, est augmentée de deux observations de guérisons ob-tenues à Paris sous les yeux même de l'auteur par son remède savonneux. Les malades, agés de plus de soixante-dix ans, et chez lesquels on s'était assuré de l'existence de la pierre an moyen du cathétérisme, rendirent leurs éaleuls par parcelles et par petits graviers, après avoir fait un long usage du dissolvant alkalino savonnenz ( Voyez Haller, Op. cit.).

1 An diceta omnibus necessaria, magis tamen Lutetice Parisionum in-

colis? Concl. affirm. Paris, 1755.

Cette dissertation , que l'on retrouve dans le tome II du Jonrnal de médecine, page 163, fut traduite en français ; elle a été insérée dans le tome III du tirême journal.

HAZO

105

Observation sur une affection iliaque dont une femme a été attaquée pendant sa grossesse, et qui a résisté à tous les remèdes ordinaires;

Journal de médecine, tome IV, page 363 et suiv., mai 1756.

Observation sur une pierre trouvee, après la mort, dans la vessie d'un homme qui avait pris le remède savonneux vingt ans avant;

Journal de médecine, tome IV, page 363 et suiv., mai 1756. Observation sur un ulcère chancreux gueri, au sein d'un homme, par

un charlatan, avec les funestes suites de cette guérison; Juanal de médecine, tome V, page 444 et suiv., décembre 1756. Observation sur un hoquet périodique;

Journal de médeume, tome V, page 30, année 1956. Observation sur une rupturé du cœur;

Journal de médecine, tume IX, page 516 et suiv., décembre 1758. Observation sur une hydropisie du cerveau;

Journal de médecine, tome XII, page 451, mai 1760. Observation sur un resserrement au brédissure de la machoire à la

suite d'un traitement venérien Journal de médecine, tome XIV. page 249, mars 1761.
Observation sur une rétention d'urine à la suite d'une couche et d'un

lait répandu sur la vessie;

Journal de médecine, tume XV, page 145, anut. 1761. Observation singulière sur une tumeur carcinomateuse; traitement de cette tumeur par la ciguë ; suites et conjectures relatives à ce traitement ; Journal de médecine, tome XVII, page 533 et suiv., décembre 1762. Observation sur les bons effets du quinquina dans une petite - verole

gangreneuse; Journal de médecine, tome XX, page 3/3 et suiv., année 1764. Discours sur lu nécessité de la vocation de Dieu à l'étude de la mé-

decine. Paris, 1762.

Eloge historique de l'Université de Paris, Paris, 1770. Cet éluge, qui était un discours de vespéries, fut prononcé avec appareil, et l'anuée suivante la Faculté en permit l'impressint ; mais le couseil ayant reudu un arrêt contre cet upuscule, qui lui fut dénouce comme entaché de jansénisme, Hazno fut suspendu de ses fonctions de docteur régent jusqu'au moment où M. de Malesherbes arriva au mi nistère, et le fit rentrer dans tins ses druits. Il y eut deux éditions de cet ouvrage, la première parut en latin et en français; et la seconde en

francais seulement en 1773... Eloge historique de la Fuculté de médécine de Paris, 1779, in-4°. Ce discours fut aussi imprime, en 1773, avec la permission du duyen de la Faculté, après le rappurt avantageux des commissaires.

Notice des hommes les plus célèbres de la Faculté de médecine, en l'Université de Puris, depuis vivo jusqu'en 1750 inclusivement. Paris,

1778, in-4°. Cet onvrage est partagé en truis épuques différentes, dont la première commeuce le milieu du donzième siècle, et la dermère se prolon jusqu'an milien du dix-huitième : on y fait mention des Ecoles de médedine les plus anciennes et les plus célèbres de l'Europe Cordoue, Salerne et Montpellier. Cette notice, qui sest de suite et de supplément à l'Histoire abregée de la Faculté de Paris, publice sous le nom d'Eloge historique, presente, dans un ingénieux rapprochement et sous un de vue facile à saisir, les epaques de la réunion des médecins de Paris en compagnies , celles de leurs privilèges et des établissemens qu'ils unt drées pour l'amélioration de l'enseignement et pour les progrès de l'art. Enun, de recherches immenses ont fourni les materiaux de cette précleuse collection, à laquelle l'anteur a donné le titre inodesse de nutice.

HEBENSTREIT (ERNEST-BENJAMIN-TRÉOPRILE), né à Léipzick le 10 février 1758, étudia la médecine dans cette ville, où il prit le titre de docteur, et devint, en 1785 professeur extraordinaire d'anatomie et de chirusgie. Il était aussi médecin pensionné de la ville, où il mourat le 12 décembre i 803, laissant :

Dissertatio de vegetatione hiemali. Léipzick, 1777, in-4°. Dissertatio de corporum animalium fabrica animalium facultatibus consodata. Léipzick ; 1778 , in-4º

Cura sanitatis apud veteres exempla. Léipzick, 1779, in-4°.

Dissertatio cura sanitatis publica apud veteres exempla. Leipsick. 1783, in-4°. Programma de aquæ naturá aereá, secundum recentiorum chemicorum

experimenta. Léipzick , 1785, in-4°.

Lehrsaetze der medicinischen Polizeywissenschaft. Leipzick , 1791 , Doctrina physiologica de turgore vitali brevis expositio. Léiptick,

195, in-4°.

On lui doit une édition latine des Opuscula chemica de Scheele (Léipzick, tome I, 1983; II, 1789, in 87.). Après la mort de Lesko, il a surveillé la nouvelle édition des Opuscula physica et medica de Bergmann surveille binouvelle édition des Opsacula phreice et medice de Bergmann depuis te nous IV (Légiach, 1975, 18-5), 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1 On a de lui une édition du traité de C .- F .- T. Ideler, De crisi morborum (Thorn, 1794, in-8°, )

HEBENSTREIT (JEAN-CARÉTIEN), botaniste assez distingué, vint au monde pres de Naumbourg, le 28 juillet 1720, et fit ses études à Léipzick. Ayant reçu le grade de docteur dans cette Université, il alla exercer l'art de guérir à Naumbourg; mais il ne passa qu'un an dans cette situation obscure, et en 1740 il alla remplir la chaire d'histoire naturelle et de botainque à Saint-Pétersbourg, où il fut nomné membre de l'Académie des sciences. En 1751, il accepta la place de médecindu président de l'Académie; le comte Kyrila Rasuniowsky, qui se rendait dans l'Ukraine, en qualité d'hetman des Cosaques. Hebenstreit, revêtu alors du titre de membre honoraire, et gratifié d'une pension pour tout le temps de son absence, resta jusqu'à 1753 dans l'Ukraine, où il habita principalement Gluchow, résidence du prince. Les intrigues de quelques courtisans le dégoûterent enfin à tel point, qu'il demanda son congé, quitta la Russie, et revint à Léipzick en 1754. Cependant il accepta, des l'année suivante, un nouvel emploi, plus lucratif que le premier, à Pétersbourg, et le remplit jusqu'en 1761,

époque où le délabrement de sa santé ne lui permit plus de supporter le climat rigoureux du Nord. Il revint à Leipzick, où il termina sa carrière le 27 septembre 1795. Ses écrits sont peu nombreux.

Dissertatio de salubri morborum per crises unita Lengiek, 1748, in 4°. Orgino de fertilitate terrarum industrial colonorum augendat. Lengiek,

1756; in-f.

Heberstreit à inséré trois obsérvations, relatives à des sujets de botanique, dans les Actes de l'Académie des sciences de St. Petersbourg.

(2).

HEBENSTREIT (JEAN-ERNEST), medecin, anatomiste, naturaliste et voyageur allemand, naquit, le 15 février 1503, a Neustadt-sur-l'Orle, dans le Vogtland. Son père, sans être pauvre, n'avait cependant pus ass. a de fortune pour couvrir les frais de l'education de huit fils, qui se consacrerent tous aux sciences: mais chacun d'oux sut mettre les circonstances à profit, et Hebenstreit, en particulier, trouva, dans l'Université de L'ipzick, où il se rendit en 1720, des protecteurs qui lui don nèrent de grandes facilités pour apprendre la médecine, à laquelle il se destinait. Revetu en 1728 du titre de maitre es arts et de celui de bachelier en médecine, il obunt le doctorat en 1730. Quelque temps après, le roi de Pologne, Auguste 1er, le désigna, avec Chrétien-Auguste Ebersbach, Chrétien-Théophile Ludwig, Zacharie Schulze, Jean-Henri Buechner, et Chrétien Schubert, pour faire un voyage en Barbarie. Les six voyageurs partirent de Dresde le 23 octobre 1731, et prirent la route de Marseille, où ils s'embarquerent le 24 janvier suivant. Ce ne fut que le 16 février qu'ils arrivèrent en vue d'Alger, après avoir couru de grands dangers. Deux années furent employées à parcourir les provinces barbaresques, et à examiner tout ce qu'elles offrent de curieux au naturaliste et à l'antiquaire. Plus d'une fois les voyageurs furent en danger d'être immolés par un peuple barbare et fanatique, dont le plus léger. motif allume la fureur contre les étrangers, qu'il méprise comme l'ignorant méprise tout ce qui dépasse la portée de ses faibles moyens. Mais leur perseverance et leur courage ne furent point abattus par les obstacles ni par les fatigues, et la mort du roi Auguste fut le seul motif qui les détermina à repasser en Europe avant d'avoir, rempli entierement leur mission. A son retour en Allemagne, Hebenstreit apprit que l'Université de Leipzick lui avait accordé une chaire de physiologie, en possession de laquelle il entra sur-le champ. Son avancement fut rapide, car il obtint la chaire d'anatourie et de chirurgie en 1737, celle de pathologie en 1746, et, deux aus après, la première chaire de midecine, avec le titre de doyen. Avant son départ pour l'Afrique, il avait été nomme membre de

l'Académie impériale des Curieux de la nature. Il mourut le 5

décembre 1757. Hebenstreit cultivait à la fois les muses, l'histoire, les antiquités et les sciences naturelles. Son excellent poème latin sur l'homme dans l'état de santé et de maladie lui a valu le surnom, un peu exagéré, de Lucrèce allemand. Il a montré une critique saine et une érudition immense dans la plupart de ses ouvrages, que l'historien de la médecine ne peut guere se dispenser de consulter. On regrette d'ailleurs que la relation de son voyage en Afrique, contenue dans quatre lettres au roi Auguste, et insérée par Bernoulli dans les tomes neuf, dix, onze et douze de son Recueil de pétits voyages, n'ait point été achevée. Quoique diffuse, elle intéresse; elle aurait pu figurer parmi les meilleures relations de voyages, si l'auteur avait pris soin de la revoir. Les écrits de ce médecin polygraphe sont intitulés :

Dissertatio de continuanda Rivinorum industrià in emendando plantarum charactere. Léipzick, 1736, ig 4º.

Dissertatio physica de ordinibus conchyliorum methodica ratione ins-

tituendis. Léipzick, 1728, in-4°.

Dissertatio medica de viribus minerarum et mineralium medicamentosis. Léipzick, 1730, in-4°.
Dissertatio de sensu externo facultatum in plantis indice. Léipzick,

1736. in.4º. Dissertatio qua definitiones plantarum, quum summis auspiciis sere-

nissimi potentissimique Poloniarim Regis , Africam occidentalem versus, iter susciperet, exhibet, perennem sui memoriam esse cupiens. Léipzick, 1731 , in-40. Programma de organis piscium externis. Léiptick , 1733 , in-4°.

Oratio auspicalis, qua devotam Majestati Augusti Magni Africam sistit, et antiquitatum Romunurum per Africam repertarum memoriam recolit. Leipzick , 1733 , in-40. Oratio de indicatione medica. Léipnick, 1733, in-40.

Dissertatio de usu hydrargyri interno, ad mentem recentiorum. Léipzick, 1733, in-40. Dissertatio de partium coalescentid morbosa, Leipzick, 1738, in-40.

Dissertatio de Centisione secunda juniorum. Léipzick, 1738, in-4°.

Programma de methodo cerebrum incidendi. Léipzick; 1739, in-4°. Dissertatio de arteriarum corporis humani confiniis. Leipzick , 1939 , in-4°.

Inseré dans les Diss. anat. de Haller. De usu partium carmen, seu physiologia metrica, ad modum Titi Lucretii Cari de rerum natura, în grațiam auditorum conoinnata. Leipzick, 1739, in-4°.

Programma de rarioribus quibusdam essium momentis. Léipzick, 1740, in-40: Programma de venis corporis humani. Leipzick, 1740, in-40.

Programma de methodo plantarum ex fructu optimá. Léipzick, 1740 . Programma de vaginis vasorum. Léipzick, 1740, in-40.

Inséré dans les Diss. anat. de Haller

Programma de diploë ossium. Léipzick, 1740 , in-4°.

HEBE

100

Pathologia metrica, sive de morbis carmen, in gratiam auditorum concinnatum. Leipzick, 1740, in-40. Programma de medici eadavera secandi religione. Léipzick, 1741,

Programma de medicis archiatris et professoribus. Léipzick, 1741, in-40.

Dissertatio de pulsu inæquali. Léipzick , 1741 , in-4°. Cette thèse est du répondant , J.-G. Un

Programma de vasis sanguiferis oculi. Léipzick, 1742, in-4°. Inséré dans les Diss. anat. de Haller.

Programma de insectorum natalibus. Léipzick, 1743, in-4º.

Dissertatio de capitonibus laborioso parte nascentibus. Leipzick, 1743,

iu-4°.

Programma de mediastino postico. Léipzick, 1743, in 4°.

Programma de corpore delicti, medici secantis culpá incerto. Léipzick, 1743 , in-4°.

Dissertatio de oculo lacrymante. Léipzick, 1743, in-40.

Museum Richterianum, continens fossilia, animalia, vegetatilia ma-rina, illustrata iconibus et commentariis D. J. E. H.: Accedit (J. - F. Christii) de gemmis sculptis antiquis liber singularis. Léipzick, 1743.

Programma de venis communicantibus. Léipzick, 1744, in-4º. Programma quo historia naturalis insectorum institutiones proponit. Léipsick, 1745, in 4°.

Dissertatio de exercitationibus adolescenti ætati salubribus. Leipziek,

145 , 10-4°. Dissertatio sistens historia naturalis fossilium caput de terris. Léipzick , 1745, in-4°. Programma de fœtu vegetabili. Léipzick, 1747, in-4º.

Dissertatio exhibens funiculi umbilicalis humani pathologiam. Leipzick, 1745, in-4°. Inséré dans les Diss. anat. de Haller.

Programma de origine gemmorum. Léipzick, 1745, in-4°.

Dissertațio de metaschematismo morborum. Leipzick, 1745, in 4°. Programma seu mazasoroyia; therapia, qua veterum de morbis curandis placita, recentiorum sententiis aquat, specimen I, de officio medici clinic. Leipzick, 1747: II., de officio medici forensis, 1748; III., de morborum prophylaxi, 1748; IV., de diæta prophylactică in genere, 1748; V., de diæta prophylactică in genere, 1748; VI., de

diatá prophylactica ad morbos viarum remotiorum; 1748, in 4º Dissertatio sistens manasone year therapiæ specimen VII; de tempore in morbis. Leipzick, 1748, in 40.

Programma sistens arauthogyas therapia specimen VIII: de tem-poribus febrium propriis. Leipsick, 1748, in-4. Programma qub Eupyalus expass largeu celebri exemplo beoti J.-Z. Platneri siste, et ad orationem anniversariam memoria ejus sa-

cram invitat. Leipzick 1748, in 4°.

Programma ad recolendam memoriam anniversariam Silversteinio-

Pilnickavianam., Léipzick , 1749 ; in-fol. Programma sistens manaioneyia; therapia specimen IX; quo vim vita ad judicandos morbos sistit, et scholam disputatoriam super motibus

nature criticis indicit. Léipzick, 1749, in-4°.
Insertatio sistens varantarque discipie specimen X: de motibus criticis in genere. Léipzick, 1749; specimen XI, de symptomatibus signisque criinis; 1749; XII, de motu cordis et arteriarum securidam tempora morborum vario, 1749; XIII, de fluxu intestinorum critico, 1749;

XIV, de diuresi critica, 1749; XV, de excretionibus cutaneis, 1749; XVI, de sputo critico, 1749; XVII; de hæmorrhagiis criticis, 1749; XVIII, de morbis criticis, 1749; XIX, de indicatione formanda, 1749; XX, de indicatione mutantem mutantem fulida, 1749; XXII, de indicatione mutantem fulida, 1749; XXIII, de indicatione mutante solida, 1719; XXIII, de indications vitali, 1749; XXIV, de indicatione evacuatoria, 1749; XXV, devognoscendis medicomentorum facultutibus, 1749; XXVI, de fonte auxiliorum dialectico, 1951; XXVII, de fonte auxiliorum therapeutico-medico, 1751, in-4°.

Anthropologia forensis, sistens medici, circà rempublicam causasque dicendas officium, cum rerum anatomicarum ac physicarum, quæ illud

attinent, expositionibus. Leipzick, 1751, in-4º

Ežnyness οτομαθων των περιπαθων, Exegesis nominum Gracorum, qua morbos definiunt. Léipzick, 1761, in-4º.

Dissertatio sistens wan zonovias therap. spec. XXVIII, de fonte me-dicamentorum remotes vius purgantium. Leipzick, 1752; spec. XXIX, de antispasticis, 1752; spec. XXX, de alterantibus, 1752, in-4.

Programma men ava Dornosus, de declamatione, antique gymnastica parte. Leipzick , 1752 , in-40.

Programma sistens manaunsyras ther. spec. XXXI, de fonte auxi-

liorum chirurgico. Leipzick, 1753, in-4º. De homino sano et ægroto carmen , sistens physiologiam, hygieinen , therapiam', materiam medicam. Præfatur de antiqua medicina carmen, subnectuntur similes poetarum sententia, accedunt singula quædam curmina. Léipzick , 1753, in-8°. - Ibid. 1759, in-8°.

Programma sistens manasonoyias therup. spec. XXXII et ultimum quo chirurgiam efficaciorem coruni, qua vel auferenda vel reponenda

sunt. Leipzick, 1754, in-40.

Ces trente deux specimina ont été réunis ; après la mort d'Hebenstreit, avec quelques autres opnsenles de sa façon, sous le titre suivant: Pathologia therapia, quá veterum de morbis curandis placta pa-tiora, recentiorum sententiis equantur. Accedit ejasdem ordo morborum caussalis, nunc primum junctim edidit, pra fationem, vitam auctoris notulasque qualescunque, indicem rerum adjecti D. Chr.-Godofr. Gruner.

Halle, 1779. in-8°. Programma de lessonibus ex dispositione vulnerati morbosa lethiferis.

Leipzick, 1755, in 4°. Programma de obsequio principum ergo medicos. Leipzick, 1755, in 4° Programma inisericordia limites in exercenda arte. Leipzick , 1756,

Programma de methodo morbos ordinante. Léipzick, 1754, in-40. Programma de genere morborum ad urtis usum constituendo. Lúip-

zick . 1754 , in-40 Programma de charactere ad genera morborum optimo. Léipzick, 1755, in-4°. Programma de notionibus simplicioribus ad morbos ex solidis. Léip-

ziek, 1755, in-4°.
Programma de notionibus simplicioribus ad morbos ex fluidis. Léipzick , 1755 , io-4º.

Programma limites generum morbi. Léipzick , 1756, in-40;

Programma de incerto morborum genere. Leipzick, 1746, in 4°. Ces sept derquets programmes ont été réimprimes ensemble en 1756 sous le titre de Ordo morborum caussaits.

Dissertatio de valore ut caussa sanitatis ad retiones chymicas. Léipzick , 1750 , in 40.

Dissertatio de salium actione, ut caussa sanitatis ex rationibus chymicis. Léipzick , 1756, in-4°.

HEBE

Dissertatio de calore, ut causa morbi et novæ valetudinis. Léipzick; \$756, in-4° Dissertatio de salium actione, ut coussá morbi, Leipzick, 1756, in-4°.

Disservatio de medicamentis, ut menstruum agentibus. Léipzick, 1756,

Dissertatio de contraria medicina ad leges chynicas, pracipue salium.

Léipzick , 1756 , in-401 Όμοια τῶν ἐκλειπόγτων ὁμειως Ἰάματα: de similibus similium deficien-

tium medicina, Léipzick, 1754, in-46.

Ces sept dissertations ont été réimprimées ensemble sous le titre sujvant : Aetiologia chemica, seu expositio causarum sani et acroti hominis, secundum principia chemica, dissertațiunculis clarissimorum quorumdam

juvenum exposita, cum indice necessarid, Leipzick, 1757, 10-4°.
Programma Λετίι Amideni Ανικόστων, lib. IX, cap. XXVII, exhibens tenuioris intestini morbum, quem ileon et chordopsum dicunt, una

cum veterum super hae ægrotatione sententiis. Leipzick, 1757, in-4 Tentamen physiologicum medicum super Aetii Amideni synopsis medicorum veterum libris octo, post illos octo, quos Aldus Munutius Ve-netits 1584 evalgavit, qui supersunt nundum editis, ex manuscripto Guen-

zii, sistens libri seu sermonis noni aliquot capita, græce et tatine. Leipzick, 1757, in-40. 0 (A.J.L. J.)

HEBERDEN (GUILLAUME), né à Londres en 1710, commença ses études dans cette ville, et alla les terminer à Cambridge, où il obtint les honneurs du doctorat, et exerça la médecine pendant dix années, laps de temps durant lequel il fit marcher de front avec la pratique l'enseignement de la matière médicale. Ce fut en 1748 qu'il se décida enfin à s'établir à Londres, et il ne tarda pas à acquérir beaucoup de réputation dans cette grande cité. La Société royale l'admit parmi ses membres en 1750, et celle de incdecine de Paris le nomma correspondant en 1778. Sa mort eut lieu le 17 mai 1801. Il fut l'un de ceux qui contribuèrent le plus à déterminer le Collège des médecins de Londres à publier ses observations, sous le titre de Medical Transactions, recuefl dont le premier volume parut en 1768, et dans lequel on distingue plusieurs mémoires intéressans d'Heberden, un entr'autres sur les ascarides vermiformes ou oxiures. Son histoire de l'anginé de poitrine est souvent citée dans les traités de médecine, quoiqu'elle n'ait pas répandu un grand jour sur la nature encore problématique de cette maladie, ou pour mieux dire, de ce groupe de symp. tômes. On consulte encore aujourd'hui son Mémoire sur les maladies du foie, et principalement sa description de la méthode dont les Chinois se servent pour préparer la racine de genseng. Les Transactions philosophiques renferment aussi di-

vers articles de sa façon, qui roulent sur la médecine et sur la météorologie. Ceux de ses ouvrages qui ont été publiés à part Antitheriaca, an essay on mithridation and theriaca. Londres, 1745, in-8°:

portent les titres suivans :



Commentarii de morborum historia et curatione. Londres, 1802, in-8°. - Francfort, 1804, in 80. - Trad. en allemand par J.-F. Niemann, Léip-

zick , 1805 , in-8°. Cet ouvrage se compose de cent deux articles disposés par ordre al-phabélique. On y retrouve la plupart des opuschles que l'auteur avait disseminés dans divers récueils periodiques. Le plus remarquable est son ancien travail sur l'angine de poitrine, entièrement refondu et enrichi de nombreuses additions. On sait que c'est lui qui a introduit cette bizarre dénomination, et qu'il rangeait parmi les névroses la maladie à laquelle il l'imposait.

HECKER (Auguste Frénéric), né à Kitten, près de Halle, dans la Saxe electorale, le 1er juillet 1763, mort à Berlin en 1820, étudia la médecine à Halle, où il fut recu docteur en 1787. Après avoir exèrcé pendant quelque temps sa profession à Frankenhausen, dans la principauté de Schwarzbourg, il obtint, en 1790, la place de professeur ordinaire à l'Université d'Erford. Neuf ans après, le prince de Hohenzollern - Sigmaring l'honora du titre de conseiller. A l'époque de sa mort, il était conseiller du roi de Prusse et professeur au Collège médico-chirurgical de Berlin, depuis 1805. Ecrivain fécond, il a publié, indépendamment de beaucoup d'articles épars dans les journaux scientifiques de l'Allemagne, un grand nombre d'ouvrages, qui ue sont pour la plupart que des compilations, et dont aucun n'est assez remarquable pour assigner à l'auteur un rang bien distingué dans la littérature médicale.

. Theoretisch-praktische Abhandlung ueber den Tripper; ein Versuch zu Voreinigung der Meinungen der Aerzte ueber diese Krankheit. Leipzick, 1787, in-8°. 

Ausvahl der medicinischen Aufsactze und Beobachtungen aus den

Nuembergischen gelehrten Unterhandlungen. Halle, tome I, 1787; II,

1788 , in-8°. Traduction du latin. Dissertatio qua morbum syphiliticum et scrophulosum unum eumdemque morbum esse evincere conatur. Halle, 1787, in-8°.

Therapia generalis, oder Handbuch der allgemeinen Heilkunde. Ber-lin, 1789, in 8° - Ibid. 1784, in 8°. Archiv fuer die allgemeine Heilkunde. Berlin, tome 1, 1790; II, 1992, in-5.
Deudliche, Anweisung, die venerischen Krankheiten genau zu erken-

nen; und richtig zu behandeln. Erford, 1791, in-8°. - Ibid. 1802, in-8°. - Ibid. 1815, in-8°. Ueber die Verrichtung der kleinsten Schlagadern und einiger aus

einem Gewebe der feinsten Gefaesse bestehenden Eingeweide, der Schildund Brustdruese, des Milzes, der Nebennieren und der Nachgeburt. Erford , 1790 , in-80. ... Medicinæ orunis ævi fata tabulis exposita. Erford, 1790, in 40.

· Therapia generalis chirurgica, oder Handbuch, der allgemeinen chi-1991, in-8°.

Beytrag zur Kenntniss der Krankheiten der Gelehrten. Erford, 1791, iu-8°.

HECK

Grundriss der Physiologia pathologica, oder Lehre von dem Bau, der Mischung und den Verrichtungen des menschlichen Koerpers und seiner Miscanag und ven Ferrengungen von mennennen Averper und seiner Theile im wiedernatuerlichen Zustande. Halle, 1791-1799, 200, in 89. Nachurag zu der Erfurter gelehrten Zeitung VII st. 1791, zu dem Archive fuer die allgemeine Heilkunde zuer Band, und zu alten Zeitungen , Journalen , Bibliotheken , u. s. w. , die Hrn. Weikard's medicinis-che Fragmente und Evinnerungen nach Verdieusten haben , und noch recensiren werden. Ein Beyrrag zur Kenntniss der Krankheiten der Ge-

lehrten, durch einen merkwuerdigen Pall erlaeutert. Erford, 1791, in 8°. Tabellen ueber die Geschichte der Medicin. Erford , 1791 , in 80 Dissertatio de exanthemate miliari et pemphigo. Erford, 1791, in 40.

Nachricht an das einheimische und auswaertige Publikum, die verbesserte Einrichtung einer grossen Krankenanstalt zu Erfurt, besonders zum Unterricht der Studirenden betreffend. Erford , 1792, in-40 Allgemeine Geschichte der Natur-und Arzneykunde, Leipzick, 1793,

Neues Archiv fuer die allgemeine Heilkunde. Leipzick; 1793, in 8°. Magazin fuer die pathologische Anatomie und Physiologie, Altona.

1796, in-8°... archiv fuer die allgemeine Heilkunde, Berlin, 1799, 2 vol. in-8°... Die Pocken sind ausgerottet! Erford, 1802, in-80

Deutliche Anweisung, die verschiedene Arten des Trippers genau zu

erkennen, und richtig zu behandeln. Erford, 1802, iu-8°. - Trad. en français par A .- J .- L. Jourdan, Paris, 1811, in-12. Kunst, die Krankheiten der Menschen zu heilen, nach den neuesten

Alins, die Krammeten der mensener zu neuen, nach den neueuten Verbeserenigen in der Arzurywissenschaft. Erford, 1804, 2 vol. in-8°. - Ibid. 1805, in-8°. - Ibid. 1806, in-8°. - Ibid. 1813-1814, 4 vol. in-8°. Ueber die gegenwaerige Vertueltnisse der aunebenden Heilkunde zu ihrer Theorie. Erford, 1805, in 80,

Therapia generalis , oder Handbuch der allgemeinen Heilkunde, Erford, 1805 1810, in-80

Die Kunst, unsere Kinder zu gesunden Staatsbuergern zu erziehen und ihre gewoehnlichen Krankheiten zu heilen. Erford, 1805, in 80. Kurzer Abriss der Pathologie und Semeiolik; zur Grundlage seiner V orlesungen beym Collegio medico-chirurgico zu Berlin entworfen. Berlin, 1806, in 8

Medizinisch-praktisches Taschenbuch fuer Feldwerzte und Wundaerzte. teutscher Armeen, Berlin, 1806, in 80. - Ibid, 1814, in 80.

Anleitung zum zweckmaessigen Gebrauche der einfachen und zusammengesetzten Arzneymuttet, welche in der Pharmacopæd eastrensi Bo-russicd enthalten sind. Eine Beylage zu dem medicinisch-praktischen Taschenbuch fuer Feldaerzte und Wundaerzte teutscher Armeen. Berlin, 1806, in-8°.

Wodurch reift die Chirurgie dem Grade ihrer gegenwaertigen Vollkommenheit entgegen? Berlin, 1806, in-8°. Kritische Jahrbuecher der Staatsarzneykunde suer das neunzehnte

Jahrhundert, Berlin, 1806-1808, 2 vol. in-80.

Welches ist das wahre Zweck medicinisch-chirurgischer Lehranstal ten? welche Art des Unterrichts hann ihn befoerdern? Berlin, 1807, in 8°.-Trad. en français, Berlin, 1807, in 8°.

Kurzer Abriss der Therapie : zur Grundlage seiner Vorlesungen ber dem Koenigl. Collegio medico-chirurgico zu Berlin entworfen. Berlin 1807; in-8°.

Deber die Nervenfieber , welche in Berlin im Jahre 1809, herrechten , nebst. Bemerkungen ueber die reitzende, staerkende und schwaechende Kurmethode. Berlin, 1807, in-80.

Die Heilhunst auf ihren Wegen zur Gewissheit, oder die Theorie.

Systeme und Heilmethode von Hippocrates bis auf unsere Zeiten. Berlin 1808, in-80. - Erford, 1815, in-80. - Ibid. 1819, in-80. Kurzer Abriss der Chirurgia medica. Berlin, 1803, in-8°.

Abriss der Pathologie und Semiotik, der Therapie und der Chirurgia

medica. Berlin, 1808, in 80. Manuel du médecin pratique militaire. Breslau, 1808, in-8°. Ueber die Natur und Heilart des Faulfieber, nebst Bemerkungen ueber

einige Verschiedenheiten, Einsteilungen und Kurmethoden der Fieber ueberhaupt. Berlin , 1809 ; in-80.

Ueber die Entzuendung im Halse und die Angina polyposa Berlin,

1809, in-8°.

Erste Sammlung kleiner Schriften fuer die theoretische und praktische Heilkunde. Berlin, 1809, in 8°. - Zweire, Erford, 1812, in-8°.
Gedanken ueber die Natur und Ursachen des Weichselzopfs. Erford.

1810, in-8°. - Ibid. 1812, in-8° Von den Krankheiten mit den Scharlachauschlag. Leipziek, 1810.

Von Wirkungen und Erfolge der Heilmütel. Leipzick , 1810 , in 8°. Annalen der gesammten Medicin , als Wissenschaft und Kunst , 201 Beurtheilung ihrer neuesten Erfindungen, Theorien, Systeme und Heil-

methoden. Berlin. 1810, in-8.
Prakiische Aranepmittellehre. Erford, 1814, in 8.
Lexicon medicum theoretischen und prakiischen Heilkunde. Vienne, terbuch der geammien theoretischen und prakiischen Heilkunde. Vienne, Erfort et Gotha, 1816 - 1818, in-8".

Vollstandiges Handbuch der Kriegsarzneykunde. Gotha, 1816, 2 vol.

in-8°. HECQUET (PRILIPPE), né à Abbeville le 11 février 1661. fut éleve dans une grande innocence de mœurs, et dans la pratique assidue des exercices religieux. Il fit ses premières études dans sa ville natale, et sa philosophie, à Paris, au Collége des Gracins; il prit des lecons de théologie à la Sorbonne et au Collége de Navarre jusqu'en 1681, époque à laquelle, désirant s'adonner à la médecine, il suivit un cours de botanique et de pharmacie sous Afforty, puis un cours d'anatômie et de physiologie sous Douté et Saint-Yon en 1682 et 1683, Dans un temps où toute la science d'un medecin se réduisait à la connaissance des opinions du professeur le plus célèbre; tout homme qui s'était distingué au Collége ne pouvait manquer de briller sur les bancs des Facultés de médecine, aussi Hecquet fut-il recut, des 1684, maître-es-arts, bachelier, licencie et docteur en médecine à Reims, d'où il se rendit à Abbeville, qui ne put le retenir long temps; car il tarda peu de retourner à Paris. Des institutions peu libérales s'opposaient alors à ce qu'un médecin reçu en province pût exercer dans la capitale. Daquin, cherchant à diminuer les privilèges de la Faculté plutôt qu'à servir les intérêts de la science et de l'humanité; avait établi à Paris un corps de médecins recus à Montpellier et dans les autres Facultés de France : Hecquet y fut admis. On pense bien qu'une institution si contraire aux prérogatives de la Faculté de Paris, ne pouvait manquer d'exciter les membres de celle-ci à tourmenter de mille manières leurs adversaires. Fatigué de leurs tracasseries, Hecquet se disposait à retourner dans sa ville natale, lorsqu'il fut nommé, en 1688, médecin ordinaire de mademoiselle de Vertus, de la maison de Bretagne. Pendant son sejour près d'elle, il eut à essuyer plusieurs maladies dangerenses. En 1693 la mort de cette demoiselle lui permit de revenir à Paris. Ce que le caprice ou le bon esprit d'un homme en place fait pour ou contre le bien public est souvent détruit par son successeur; Fagon avait cassé la chambre royale, c'est-à-dire la réunion formée par Daquin. Hecquet n'avant plus aucun titre qui l'autorisat à exercer dans Paris, prit ses dégrée à la faculté de cette ville en 1696, agé de trente-sept ans. L'homme avec fequel aucun des membres les plus obscurs de cette corporation aurait dédaigne de consulter. fut des ce moment l'objet de son estime et de son attachement. Hecquet trouva des protecteurs; il fut introduit par Finot le père chez le prince de Condé, alors malade. Personne n'osant prevenir ce prince du danger qu'il courait, Hecquet se chargea. de cette tache. A la mort du prince de Condé, arrivée en 1700. il fut nommé médecin ordinaire de la veuve, et bientôt de la duchesse de Vendôme. Il remplit ces deux emplois pendant quatorze ans; il fut aussi médecin de la Charité, et refusa de l'être de l'Hôtel-Dieu. A la mort de Fagon, il ne brigua point la place de premier médecin du Roi, qu'il lui eut été facile d'obtenir. En 1712 la Faculté de médecine le choisit pour doyen, et eut beauconp de peine à vaincre sa répugnauce pour cette charge. On le vit alors veiller scrupuleusement à l'observation des statuts dont jadis il avait eu à se plaindre. Des infirmités toujours croissantes le firent penser à se retirer vers la fin de 1726, et sur la demande qui lui en fut faite par les carmélites du faubourg Saint-Jacques, dont il était le médecin depuis trente ans, il prit possession d'un petit appartement dans la cour extérieure du couvent, en 1727. Il y passa les dix dernières années de sa vie dans l'exercice des pratiques religieuses et dans l'étude, répondant aux consultations qui lui étaient adressées de toutes parts, donnant aux pauvres des conseils et de l'argent, nontri par le monastère, et faisant toujours maigre comme les religieuses, ainsi qu'il avait coutume de faire depuis vingt-cinq ans, époque à laquelle il avait cessé de boire du vin. En mars 1727 ses forces diminuèrent de jour en jour ; il se traita d'après ses idées; sa vue s'étant troublée, il se fit pratiquer plusieurs saignées qui le soulagèrent momentanément, Il mourut le' 11 avril 1727, agé de soixante-seize ans et deux mois, laissant à la Faculté de médecine 100 volumes in-folio et in-4°, pour ajouter à 12 ou 1300 volumes qu'il lui avait

déia donné, et à 2000 dont Picoté de Belestre avait gratifié damême faculté. Il fut enterré dans l'église des Carmélites; Rollin

fit son épitaphe.

La vie d'Hecquet fut un tissu de bonnes actions; il mérite d'occuper une place dans le souvenir de tous les étudians de la Faculté de Paris, puisqu'il fut l'un des fondateurs de la bibliothèque de cet établissement. Il accueillait paternellement les jeunes médecins, leur ouvrait sa bibliothèque, leur prêtait et souvent leur donnait des livres. Hecquet aimait avec passion la lecture; il faisait des extraits de tous les ouvrages dans lesquels il trouvait des remarques de quelqu'importance, A peine un bon livre paraissait-il, qu'aussitôt il se le procurait. Il donnait au travail de cabinet tout le temps que la pratique ne luidérobait pas ; on l'a vu passer jusqu'à vingt-quatre nuits de suite sans se coucher. Tout son temps était distribué avec une économie admirable. Bien loin de chercher à étendre sans cesse le nombre de ses malades, il semblait n'être occupé qu'à le. diminuer, et ce fut pour n'en point avoir au-delà de ce qu'il pouvait en visiter avec le soin tout particulier qu'il mettait dans l'exercice de l'art de guérir, qu'il ne voulut pas être médecin de l'Hôtel-Dieu. Hecquet voyait rarement ses cliens lorsqu'ils se portaient bien; il ne les quittait point quand ils tombaient malades, et alors il n'épargnait ni peines, ni fatigues pour les rappeler à la santé. Plus jaloux de leur être utile que de leur plaire , il conserva au milieu des grands toute la franchise quelquefois un peu rude d'un chrétien convaincu. Poussant le zèle plus loin que jamais peut-être aucun médecia ne l'a fait, il ne craignait pas de faire entendre à ses illustres cliens le langage austère d'un disciple du Christ. C'est ainsi que s'ctant trouvé chez une des princesses dont il était le médecin, pendant le carême, à l'heure de la collation, il s'expliqua librement sur la présence de quelques mets, dont le jeune interdisait l'usage; la princesse se montra docile aux avis de son pieux médecin qui, en cette occasion, empiéta visiblement sur les devoirs du sacerdoce. Quelque persuadé que l'on soit aujourd'hui de la nécessité où se trouve le médecin de ne pas sortir du domaine de l'art de guérir, qui ne préférerait cette austère sévérité à l'hypocrisie complaisante de quelques hommes qui n'ont de la religion que le masque! Hecquet fut un chrétien accompli, car il ne fut ni avide de gloire, ni avide de richesses, ni avide de pouvoir; il ne chercha ni les places, ni les honneurs; il fit du bien souvent dans le secret. Il fut habile dans l'art de guérir; il croyait à la médecine, et l'exerçait avec une rare probité et un désintéressement encore plus rare. Lorsque ses amis lui reprochaient de faire de longues visites à ses malades, et d'en voir peu dans une journée, d'agir, en un mot, tout autreinent que ses conferers, il répondait : Je nesuis pai le jüge des autres; je sais qu'il y en a qui voient beaucoup de malades, mais je vois peut-être plus de maladies;
mot heureux, qui est devenu provérbe parmi les médiceins.
Deux traits qui honorent sa mémoire sont les suivans ! lorsque
son ami l'agon devint premier médicein du roi, il le-vit plus
ratement-et pourtant l'Agon ne l'oublia pas, parce que, sans
doute, il ne crut pas que l'attachement et le mérite d'un ami
dait être calcule sur le nombre de ses visites. Lorsque la Faculté choist Hecquet pour doyen, il refuss pendant long-temps
de laire frapper le jeton à son effigie, comme c'éstai alors l'usage; l'époque n'était pas encore arrivée où les médicins devaient couvrir, de leurs portraits ; l'és quais de la copitale

Enfin Hecquet fut l'ami de Baglivi, de Ruysch, de Pitcarn, de Torti, de Garelli, et plusieurs d'entr'eux lui donnèrent dans leurs lettres le nom d'Hippocrate de la France, louange hy-

perbolique, qui n'est pas sans analogne aujourd'hui.

Hecquet professa la matière médicale à l'Ecole de médeche de Paris, mais, à une époque qui na laissé aucum soivent brille lant. Il a beaucoup écrit; son style est peu châtie, mais plein de chaleur; nulle part dans esé cerits on ne retrouve cette méthode parfaite qui fait un des principaux mérite des ouvrages publiés sur les sciences. On doit le mettre au nombre des médecins mécaniciens qui ont le plus contribué aux progrès de la science, de a maladies, bien que plusieurs de ses vues afeat paru absurdés au temps où il vivait. Il faut avouer que l'îdée fondamentale de sa théorie ne peut soutent unexamen sérieux, bien qu'elle ait été reprodnite en partie, sous d'autres termes, dans ces deriners temps.

Hecquet considérait comme le phénomène premier de l'action organique l'oscillation, qu'il définissait un mouvement de vibration. Ce mot signifie, dit-il, une sorte de ressort dans les fibres, dans les membranes et dans les vaisseaux, qui les entretient, ou dans un monvement manifeste de systole et de diastole, c'est-à-dire, de dilatation et de compression, ou dans un trémoussement secret. Au moyen de l'oscillation, tous les vaisseaux ont les uns une sorte de battement, pour comprimer, battre et briser les sues qu'ils contiennent; les autres un accroissement et un allongement alternatifs et habituels, ressemblant à cenx par lesquels les vers de terre s'allongent ou se raccourcissent pour ramper; c'est un mouvement d'ondulation de haut en bas, par lequel les fibres, par exemple, transmettent les esprits du cerveau aux extrémités du corps, Pénétré de la lecture assidue des écrits de Bellini, de F. Hofmann et de Stahl, Hecquet crut concilier les doctrines de ces médécins célèbres, en considérant la trituration comme un moyen universel on un mécanisme général que la nature emploie pour régir toute l'économie animale. Sans faire completement abstraction des humeurs, il a été un des principaux fondateurs du solidisme. La trituration qui s'opérait, suivant lui, dans l'estomac, était la règle de toutes les autres triturations. Il attribuait la production des flatnosités au passage d'une vapeur élastique qui s'insinue dans les sécrétoires, en place des sucs qu'elle écarte ; les hémorragies, au passage de la partie rouge du sang des artères dans les vaisseaux lymphatiques, et de-là à la surface des tiesus. Il vit bicu que les hémorragies ne sont point dues à l'érosion des vaisseaux, Il rapportait le développement des organes à une vertu productrice ou d'élasticité presque sans bornes. La vie commence, dit-il, par cette vertu; elle se conserve par les progrès qu'elle fait, à chaque pas que font les solides pour s'accroître : après quoi vient le complément de l'ouvrage, qui consiste dans un parfait domaine, par lequel ils tiennent les fluides assujétis à leurs ordres dans des capacités qu'ils leur ont formées, et dans des distances qu'ils leur ont tracées. Avec Stahl et Keill, il admettait à l'extremité des vaisseaux une substance spongieuse et vésiculaire servant de reservoir aux reliquats des sucs superflus pour la nutrition. Hecquet attribuait la plupart des maladies à la pléthore, à la constriction de la fibre qui ne pouvait, suivant lui, dans la plupart des maladies. vaquer à da trituration, par suite d'une sorte d'état de spasme ; il s'élevait contre les médecins qui vovaient de la malignité dans les fièvres phlegmoneuses ardentes, effets d'excès de bonne chère. Les vomitifs, les purgatifs, les toniques, tout ce qui, en un mot, est susceptible d'augmenter la tension de la fibre dans les maladies, lui paraissait nuisible dans la plupart des maladies, contre presque toutes lesquelles il recommanda la saignée, non du pied, comme le voulait Sylva, mais du bras. ...

Sans nous arrêter plus long-temps à développer les idées d'Hecquet as l'a nature des maladies, disons en peu de most que lossqu'on iti son principal ouvrage, on croit tire une page de l'Examen publié par M. Broussais; c'est la même chaleur, le même ton de conviction, la même intolérance, le même défaut de respect pour les convenances, et s'il le fant dire, des diées nou moin respectueisses que des replies sans exceptions, mais aussi des apreus pleins de justesse, des remarques d'un habile praticier, de grandes vues, men juste proscription des moyens incendiaires. Seulement M. Broussais a sur Hecquet la présmience du dis-neuvième suche sir de dis-septième, et un talent bien supérieur, soit pour l'observation, soit pour rendre ses idées.

Hecquei n'a rien imaginé; son principal mérite fut de choisir avec un race bonheur dans les nombreux livres qu'il avait HECO

attentivement médites, une foule d'observations précieuses trop peu connues. Ses ouvrages prouvent chez lui une très-saine érudition, et un gout sur. On peut souvent dire de lui que le choix des idees est invention. Quelque défectueuse que soit sa théorie, il est fâcheux qu'elle ne se soit pas répandue davantage en France; elle se serait efficacement opposée aux progrès sourds du brownisme. Pomme paraît avoir pris à tâche de recommencer la tentative faite par Hecquet, pour donner une couleur particulière à la médecine dans notre pays. Cette tâche était réservée à Bichat, à ses maîtres et à ses élèves.

Les écrits d'Hecquet sont nombreux, et méritent, pour la plupart, d'être sinon lus d'un bout à l'autre, au moins consultes avec attention, toutes les fois qu'ou désire écrire par un

signe quelconque. On a de ce médecin :

Explication physique et mécanique des effets de la saignée et de la boisson dans la cure des maladies, avec une réponsé aux mauvaises plaisanteries que le journaliste de Paris a faites sur cette explication de la saignée. Chambéry, 1707, in-12.

Une des pièces qui forment ce volume est la thèse sontenue par Hecquet en 1695 sur la saignée, une autre soutenne sur la boissou, dans la même année, et un mémoire purement polémique. L'auteur n'avait pu obtenir la permission de faire imprimer ée volume a Paris, voilà pourquoi il porte le nom de la ville de Chambery.

De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes, et de l'obligation

aux mères de nourrir leurs enfans. Trévoux , 1708 , in-12. · Si Hecquet s'est trompé sur le premier point dont il traite dans cet

opuscule, qui fut attaque par Delamotte, il rappela les nières à un devoir-que tonte l'éloquence de J.-J. Rousseau n'a pa remettre complètement en usage, bien qu'il l'ait remis en honneur.

Traité des dispenses du caréme, dans lequel on découvre la fausselé.

des prétextes qu'on apporte pour les obtenir, en faisant voir, par la mécanique du corps, les rapports naturels des atimens maigres agec la nature de l'homme. Paris , 1709 , in-12. - Ibid. 1709 , 2 vol. in-12 , augmenté d'une dissertation sur les macreuses et d'une autre sur le tabac.

Cet ouvrage, qu'il est curieux de comparer avec celul d'Arnaud de Villeneuve sur le régime des chartreux, est celui de tous les ouvrages de Hecquet qui lui a procuré le plus de réputation; le moment n'est pas Gloigné où il sera nécessaire d'en faire une nouvelle édition, avec les . corrections et les additions rendues nécessaires par les progrès de la science.

De la digestion et des maladies de l'estomac, suivant le système de la trituration et du broyement, sans l'aide du levain ou de la fermentation , dont on fait voir l'impossibilité en santé et en maladie. Paris , 1712, iu-12. - Ibid. 1729, 2 vol. iu-12, augmenté d'un discours préli-minaire, d'une réponse à Sylva sur la saguée, et de cinq lettres, dont deux sur la revulsion, la troisième sur la saignée, la quatrième sur le kermès minéral, et la cinquième sur les maladies des yeux.

Cet ouvrage dispense, jusqu'à un certain point, de la lecture de tous, ceux que Hecquet a publics sur son système de prédilection; il a tont les défants et tons les avantages qui caractérisent les productions de cet

anteur; on ne peut se dispenser de le lire

De purganda medicina a curarum sordibus, Paris, 1714, in.12.

An, ut virginitatis, sic virilitatis certa indicia. Paris, 1713, traduit en français, in-4°. Novus medicinæ conspectus, cum appendice de peste. Paris, 1722,

vol. in-12 Traité de la pesté avec les moyens de s'en préserver et d'en guerir.

le danger des baraques et infirmeries forcées. Paris, 1921, in-12. Hecquet n'avait pas va la peste, et pourtant il a donné quelques avis qui paraissent judicieux sur le traitement de cette maladie.

Observations sur la saignée du pied et sur la purgation au commencement de la petite-vérole, des fièvres malignes et des grandes maladies ;

preuves de décadence dans la pratique de la médecine; confirmées par de justes raisons de doute contre l'inoculation. Paris, 1724, în-12.

Jadis on discutait pour savoir où l'on devait pratiquer la saignée dans

la variole et les fièvres graves; on a fini par ne saigner ni dans l'une ni dans les autres; des observations plus exactes ont pronvé ensuite que les émissions sanguines locales étaient préférables aux aaignées générales ; mais on ne saurait trop répéter que jusqu'à la fin du siecle dernier tous les médecins ont tiré du sang dans les fièvres et dans les maladies aujourd'hai nommées ataxiques. Hippocratis aphorismi ad mentem ipsius, artis usum, et corporis me-

canismi rationem expositi. Paris, 1724. 2 vol. in-12. - Trad. en français par Jean Devaux, Paris, 1725, in-12.
Réflexions sur Fusage de l'opium, des calmans et des narcotiques pour la guerison des maladies. Paris, 1725, in-12.

Sthal et Hofmann rejetaient trop exclusivement l'opium ; Hecquet s'attache à prouver qu'on pent tirer un grand avantage de ce medicamens toutes les fois qu'il est nécessaire de distendre la fibre et de favoriser le jeu de la trituration

Remarques sur l'abus des purgatifs et des amers au commencement et à la fin des maladies, et sur l'utilité de la saignée dans les maladies des yeux, dans celles des vieillards, des femmes et des enfans, avec deux lettres en latin sur la génération des insectes, et sur le muscle uterin ;

decowert par Rursch. Paris, 1729, in-12.

decouver par Raysen, 1831, 1793 (10-12).

A mellective theologique, on la meldecine orice telle qu'elle se fait.

La mellective theologique, on la meldecine orice telle qu'elle se fait.

lois couveige où l'explique l'hygine par les principes de mensione,

pais par de temblades notion tirres des sciences tes plus propres d'aper
féctionner la médecine; l'on y d'oveloppe les tides des vruies causes des
midalles, de l'orire august élles apparatement, et de leurs vruis remêdes.

midalles qu'elles roire august élles apparatement, et de leurs vruis remêdes. Paris, 1733, 2 vol. in-12.

A la fin du deuxième volume on trouve neuf theses traduites en latin de l'auteur sur les snjets snivans : 1º. si les fonctions de l'économie auimale sont opérées par des fermens, 1695; 2°, si c'est dans l'usage con-venable des alimens qu'il faut chercher la guérison des maladies chroniques, 1695; 3° que les maladies ne tirent point leur origine des sérosités, mais que celles-ci sont seulement la suite des maladies, 1696; 4°, contre ceux qui prétendent que la médecine a pen de remèdes, 1698; 47. Course ceux qui pretendent que a mentrone a per la tentredire la boisson sux malades, 4704; 69, que l'on ne doit point interdire la boisson aux malades, 4704; 79. si les maladics en général sont cansées par le dérangement de la trituration des solides, 1712; 89; que la loi du careme est une image de l'institution du créateur et des lois de la nature, 1723 ; 9° si la chimie pent venir à bout des maladies que la chirurgie ne sau-

Le brigandage de la médecine dans la manière de traiter les petitesversles et les plus grandes maladies par l'émélique, la saignée du pied, et le kermes minéral, dvec un traité de la meilleure manière de traiter les petites-véroles par des remèdes et des observations sirces de l'usage : HEDW

deuxième partie où, upres avoir prouvé le brigandage par les effets , l'on donne le plan de memoires académiques pour ramener la médecine à ses rèules et la contenir dans ses lois : troisième partie intitulée le brigandage de la medecine réformée à la saignée du pied, le tartre émétique et le kernses minéral disciplinés. Utrecht et Paris, 1733, in-12. Le litre seul de cet ouvrage donne une idée du siyle de l'auteur, et

prouve que de toutes les vertus évangéliques celle qu'il pratiquait le

moins était l'indulgence.

Lettre apologétique touchant le brigandage de la médecine, Paris, 1733 , in-12.

Le naturalisme des couvulsions dans les maladies de l'épidémie convultionnaire : première partie, le naturalisme des convulsions démontré par la physique, par l'histoire naturelle et par les événemens de cetteœuvre, et demontrant l'impossibilité du divin qu'on lui attribue dans une lettre sur les secours meurtriers : deuxième partie , le melange dans les convulsions, confondu par le naturalisme; troisième partie. Soleure, 1733, in-12.

La cause des convulsions finie et l'œuvre des convulsions tombée. Saus

date ( Paris, 1734 ) , in-12

Réponse à la leure à un professeur, touchant le devoir-des médecins et des chirurgiens, au sujet des miracles et des convulsions, 1733. Lettre sur la convulsionnaire en extase, ou la vaporeuse en reve.

1736 , in-12.

La suceuse convulsionnaire, ou la psyllé miraculcuse, 1736, in 12 Réponse à la lettre d'un docteur en médecine de la Paçulté de \*\*\*\*. 1736 . in-12.

Le naturalisme des quatre requétes, 1736, in-12. Tous des écrits, qui se rattachent à l'histoire des couvulsious, ne sont lus aujoned'hui que par les personnes qui aiment à scruter les anuales des folies humaines ; mais ces opuscules houorent la mémoire de Hecquet, puisqu'il les consacra uniquement à combattre des superstitions qui , malheureusement, se sont en partie prolongées jusqu'à nos jours, mais qui du moins ne se moutrent plus au grand jour,

On a publié après la mort d'Hecquet;

La medecine naturelle vue dans la pathologie vivante, dans l'usage des calmans et des différentes saignées des veines et des artères, rouges et blanches, spontanées ou artificielles, et dans les substituées, par les sangsues, les scarifications, les ventouses. Paris, 1736, 2 vol. iu-12.

Le brigandage de la chirurgie, ou la médecine opprimée par le brigandage de la chirurgie, le brigandage de la pharmacie. Utrecht (Paris), 1738, in-ra. On lit en tête une lettre de Hecquet, sur ce que c'est que

le brigandage de la médecine, déjà publiée en 1736, iu-8°. Hecquet fut du nombre des médecins qui persécutèrent la chirurgie,

au grand détriment de la science et de l'hinmanité, pour se conformer à de gothiques préjugés foudés sur l'intérêt personnel.

La medecine, la chirurgie et la pharmacie d s pauvres, annoncée en 1740. (F.-G. BOISSEAU)

HEDWIG (JEAN), célèbre botaniste allemand, et l'un des meilleurs observateurs du siècle dernier, naquit à Cronstadt, en Transylvanie, le 8 décembre 1730, d'une famille saxonne. Il montra des la plus tendre jeunesse un gout tout particulier, une véritable passion, pour l'étude des plantes, dont la culture et l'observation remplissaient tous les momens que se devoirs scolastiques lui permetiaient d'y consacrer l'et dans ce delasse-

ment même on pouvait déjà prévoir la vocation à laquelle la nature l'appelait, car la beauté des fleurs le charmait peu, et il faisait surtout consister son plaisir à réunir beaucoup d'espèces, à rassembler une grande variété de formes. Avant perdu son père en 1747, il quitta le Lycée de Cronstadt, et vint continuer ses études à Presbourg, d'où il partit, au bout de deux ans, pour aller entendre les leçons de Gerlach à Zittau, dans la Lusace. Il passa trois années dans cette ville, et se rendit ensuite à Léipzick, où il suivit avec assiduité les cours de philosophie, de mathématiques et de médecine, que Crusins, Kaestner, Ernesti, Hebenstreit, Ludwig et Boehmer faisaient alors dans cette Université. Son zele pour l'étude, sa rare assiduité et la douceur de son caractère, lui concilièrent l'amitié de ses maîtres, qui le mirent à portée de suppléer, par des travaux subsidiaires, à la médiocrité de sa fortuue. C'est ainsi qu'il mit en ordre la bibliothèque et le jardin de l'Université, et qu'il enrichit le cabinet de plusieurs préparations anatomiques. Le savant Bose surtout le prit en affection, le logea chez lui, lui confia le soin de son jardin, et le chargea, pendant trois ans , de le suppléer à l'hôpital. Hedwig put ainsi achever le cours de ses exercices anatomiques. Après les avoir terminés, il retourna dans sa patrie, où les magistrats lui refusèrent la permission d'exercer l'art de guérir, parce que les lois transylvaines exigeaient que tout médecin, pratiquant dans la principauté, cut fait ses études et pris ses grades à l'Université de Vienne. Hedwig, repoussé de son pays natal par une coutume absurde, prit le parti d'alier s'établir dans quelque ville de la Saxe. Il se fit donc recevoir docteur à Leipzick en 1756, et fixa sou sejour à Chemnitz, où l'étude des végétaux le délassait des fatigues de la pratique. Mais ses faibles facultés pécuniaires ne lui permettaient pas de se procurer les livres et . les instrumens dont il avait besoin. L'amitié vint à son secours. et repara un peu les torts de la fortune. Schreber, à qui Hedwig avait demandé quelques éclaircissemens sur la flore de-Léipzick que ce botaniste venait de publier, fut si frappé de la sagacité et de la justesse d'esprit qu'annonçait sa lettre, qu'il saisit avec empressement cette occasion d'entrer en correspondance avec lui, devint son ami, et lui fonrnit des livres, ainsi qu'un microscope. Aidé de ces nouveaux moyens, Hedwig s'appliqua surtout à observer les graminées et les cryptogames. Cependant, quelqu'étendue que fût sa clientelle à Chemnitz, elle ne suffisait pas à l'entretien de sa nombreuse famille; c'est pourquoi, en 1787, sur les instances de sa seconde femme, il prit le parti de s'établir sur un plus vaste théatre, et se rendit a Leipzick, où il fut nommé, en 1784, médecin de l'hôpital militaire, puis, au bont de deux ans, professeur extraordinaire

de médecine, et enfin, en 1789, professeur de botaniques, place à laquelle était jointe l'intendance du jardin. Ce fur d'après ses avis que l'électeur de Saxe fonda le beau jardin de botanique de Pilniz, que le soin qu'on y donne à la culture des plattes cryptogames a rendu si rémarquable. Hedwig mourut

d'une fièvre nerveuse le 7 fevrier 1799.

Cet illustre botaniste peut être regardé à inste titre comme le modèle des observateurs. C'est lui qui a mis l'étude de la cryptogamie à la mode, et après la publication de son Fundamentum, les mousses furent classées d'après sa méthode dans la plupart des livres nouveaux; ceux même qui n'adopterent pas ses genres et sa nomenclature sirent usage de ses caractères. Hedwig a reconnu que les urnes des mousses sont, non des organes males, comme le pensait Linne, mais de vraies capsules contenant des graines, et que les petits corps oblongs et sessiles cachés dans les rosaces ou dans les aisselles des feuilles sont des anthères. L'analogie fut d'abord la seule base sur laquelle il établit cette nouvelle doctrine ; mais bientôt il put l'étayer sur des observations directes , car en 1774 il vit une anthère du bryum pulvinatum s'ouvrir et lancer le pollen. Dans la suite, il vérifia le fait sur beaucoup de monsses, dont il réussit même à faire lever les graines et à voir distinctement les cotyledons. Mais si sa théorie paraît incontestable pour les mousses et les hépatiques, son opinion sur les fougères est moins prouvée, quoique fort ingénieuse, et celle qu'il émit au sujet des lichens et des champignons ne repose encore que sur des conjectures. Ce qu'on admire le plus dans Hedwig, c'est la lenteur avec laquelle il publiait ses découvertes, et la défiance de soi-même avec laquelle il se décidait à les annoncer, comparable sous ce point de vue à Harvey : ce ne fut que vingtans après avoir commencé l'étudé des cryptogames, et cinq ans après avoir vu le pollen des mousses, qu'il se hasarda enfin à mettre au jour le résultat de ses observations répétées chaque jour, vérifiées mille et mille fois. Au reste, la cryptogamie ne fut pas la seule branche de l'histoire des vegétaux qu'il cultiva. Il a rectifié une erreur long-temps accréditée de Linné, en montrant que les étamines et les pistils sont produits par les mêmes vaisseaux que les autres parties de la plante ; et non par la moelle. Il a tracé la limite qui existe entre les bulbes et les racines. Il a fait voir, par de nombreux exemples, que quand la sève surabonde, et qu'on la détourne de son cours naturel par le retranchement d'une partie des feuilles, il naît des bulbes dans les aisselles, ce qui constitue une véritable génération vivipare des plantes. On lui doit d'avoir indiqué cette différence entre les animaux et les végétairs, qui consiste en ce que les organes sexuels ne persistent pas chez ccs derniers, ma tont-



bent après la fécondation, et que quand le végétal continue de vivre, il s'en produit d'autres pour une fécondation nouvelle. Cependant Hedwig a payé aussi sa dette à l'humanité, en soutenant quelques erreurs. Ainsi , dans un travail , d'ailleurs fort intéressant, sur les cotylédons, il a soutenu qu'on ne trouve jamais plus de deux de ces organes, ce qui est faux. Il a prétendu que les feuilles sont percées de pores d'une figure régulière , qui donnent issue à la transpiration ; on lui doit , à la vérité, une description exacte de la forme, de la situation et des usages de ces pores, aperçus dejà par Saussure, qui les avait appelés glandes, et que M. Decandolle a tant généralisés depuis ; mais quelque puissante que soit l'autorité de noms aussi recommandables, nous pensons qu'on peut douter de l'existence des pores absorbans et exhalans chez les végétaux ; il n'y a pas bien long-temps qu'on en admettait de semblables dans les animaux, et cependant des observations plus exactes ont démontré qu'il n'en existait pas. Hedwig pensait aussi que l'eau ne peut suffire à la nutrition des plantes , qu'elle ne sert que de véhicule à des matériaux plus substantiels, que si on fait croître, une plante dans de l'eau distillée, elle ne fournit pas à l'analyse plus de matière solide qu'il n'y en avait dans la graine, et que l'eau renfermée dans son tissu spongieux n'a pas changé de nature. Toutes ces assertions, à l'appui desquelles ou cite des expériences faites depuis par M. Vauquelin, sont trop étranges, trop peu conformes anx lois connues de la vie, pour qu'on les adopte sans un plus mur examen ; ce n'est pas toutesois le lieu de les soumettre à une critique sévère. M. Mirbel a relevé quelques autres erreurs d'Hedwig. Ce botaniste supposait que les tubes poreux et les fausses trachées ont été primitivement des trachées dont les contours se sout soudés ; suivant lui, les trachées se retrouvent dans la couche intérieure des tiges, même après plusieurs années, et les tubes poreux, ainsi que les sausses trachées, existent des la première époque de l'accroissement, tels qu'on les voit dans les anciennes tiges. Or, M. Mirbel a démontré que cette assertion est fausse, parce que, dans le cas contraire, les trachées se trouveraient dans la couche externe du bois, ce qui n'est pas. Hedwig croyait aussi que la lame spirale des trachées est un vaisseau roulé en hélice autour d'un tube membraneax, que les liquides montent par la spirale, et que le cylindre contient sculement de l'air. M. Mirbel a combattu également cette hypóthèse invraisemblable, et réfuté aussi les opinions du célèbre botaniste allemand à l'égard de l'ascension de l'air et de la sève dans les plantes.

Les ouvrages d'Hedwig sont : .

Epistola de pracipitantia in addiscenda medicina noxis. Leipzick, 1755, in-4°.

Disservatio de emesi in febribus. Léipzick, 1759, in-4°.

Soutenue sous la présidence d'E.-G. Bose.

Fundamentum historiæ naturalis muscorum frondosorum concernens corum stores, fructus, seminalem propagationem, adjectid dispositione methodica, iconibus illustratum, Leijvick, tome 1, 1782; 11, 1783, in 4°. « On trouve dans ce livre, dit M Deleuze, tout ce qu'on peut désirer

sur l'anatomie des mousses, sur leur fécondation et leur multiplication, enfin ané méthode nouvelle de les distribuer en genres, d'après des caractères pris de la forme et de la situation des parties de la fructification. a Theoria generationis et fructificationis planturum cryptogamicarum

Linnei, merè propriis observationibus et experimentis superstructa. St. Pétersbourg, 1784, in-4°. - Léipzick, 1798, in-4°.

La seconde édition est ornée de quarante-deux planches coloriées, et bien préférable à la première, parce qu'elle renferme beaucoup d'addition. Cet opnscale avait remporté, en 1783, le prix proposé par l'Académie de St.-Pétersbourg. zweifelhafter cryptogamischer Gewaechse,

Aboutungen neuer und zweigenafur cryptogamischer Lewischie, nebst übrer anabytischen Geschichte, Léipuick, (om. 1, eds. 1, 176; 11, 111, 1788; III, 1V, 1789; III, III, 1788; III, IV, 1789; Ion. III, eds. 1, 11, 1781; IV, 1792; Ion. III, eds. 1, 1791; IV, 1792; Ion. IV, eds. 17, 1795;

II, 1794; III, 1795., in-fol.

Cet ouvrage a été aussi imprime en latin sous le titre de :

Stirpes cryptogamica. Léquick, 1785-1795, 4 vol. in fol. On y trouve la description analytique de cent quarante-huit espèces de mousses, et de cinquante autres cryptogames, toutes examinées su microscope, et figurées avec antant d'élégance que d'exactitude. Hedwig travailleit, quand la mort le surprit, à une histoire générale des mousses, qui a été rédigée et publiée, d'après ses notes et ses dessins, par Frédéric Schwaegrichen : on y tronve l'indication de trois cent soixante espèces , dont quarante-sept sont parfaitement gravées.

Programma de fibro vegetabilis et animalis ortu. Léipzick, 1789, in 8º. Sammlung seiner zerstreuten Abhandlungen und Beobachtungen weber

botanisch-akonomische Gegenstaende. Leipzick, 1793 "in-8°,

Belchrung die Pflunzen zu trochnen, und zu ordnen, sie frisch nach dem Linne zu untersuchen, und in System ausfindig zu machen. Gotha,

1797, in-8°.

Hedwig a traduit en allemand l'Introduction à la pathologio de C.-E. Ludwig & tesualt en anemann i introduction a la patriologio de C. E. Ludwig (Erlangue, 1777, 165°), et les Caurres de Charles Bonete (Léipack, tom. 1, II., 1783; III., 1784; IV. 1785, in-8°), II a carichi d'additions la traduction allemande des Aphorismes sur la physiologie Ludwig ( chimique des plantes par M. de Humboldt (Léipzick, 1794, in-8°, On a sussi de lui des Mémoires dans la Leipziger Sammlung zur Physik, le Magazin de Léipzick, les Mémoires de la Société économique de cette ville, les OEkonomische Schriften de Riem, et les Annalen der Botanik d'Ustera.

HEDWIG (ROMAIN-ADOLPHE), fils du précédent, né à Chemnitz en 1772, reçu docteur en médecine à Léipzick, où il avait fait ses études, fut nommé en 1801 professeur extraordinaire de botanique dans l'Université de cette ville, où il mourut prematurement le rer, juillet 1806. Outre les ouvrages posthumes de son père, il a publié :

Epistola qua patris optimi diem natalem gratulatur. Leipzick, 1792, in-8°.

Disquisitio ampullarum Lieberkuchnii physico-microscopica. Leipziek,

Avec quairc planches.

Dissertatio de tremellá nostoch. Léipzick, 1798, in-4°. Aphorismen ueber die Pflanzenkunde. Léipzick, 1800, in 8°

Observationum botanicarum fasciculus primus. Léipzick , 1802 , in-4º Avec onze planches.

Genera planturum secundum characteres differentiales ad Mirbelii edi-

tionem revisa et aucta. Leipzick, 1806, in-80.

Il a inséré un Mémoire sur les monsses dans les Beytraege zur Naturkunde de Weber et Mohr, et traduit en allemand le Traité de l'amitié par Ciceron (Leipzick, 1708, in-8°.).

HEERS (HENRI DE), d'une famille patricienne de Tongres, dans l'ancien état de Liège, naquit, à ce qu'il paraît, vers l'an 1570. Versé dans la connaissance des langues anciennes et des mathématiques, après avoir parcouru l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France et l'Angleterre, il s'établit en 1605 à Liège, pour y exercer l'art de guérir. Il fut médecin de l'électeur de Cologne. On place sa mort en 1636. Ses ouvrages out pour titre :

Spadacrene, hoc est, fons Spadanus, ejus singularia, bibendi modus, medicamina bibentibus necessaria. Liége, 1614, in-8°. - Ibid. 1622, in-8°. -Leyde, 1645, in-12. -Léipzick, 1645, in-12. Loyde, 1647, in-12. -Ibid. 1685, in-16. -fbid. 1689, in-16. -Ftrad. en français, Liége, 1630, in-8°; Ibid. 1654, in-12; La Haye, 1739, in-12. in-12. Deplementum supplementi de Spadanis fontibus, sive vindicia pro sud

Spadecrene, Liége, 1624, in 8°. Ouvrage dirigé contre Van Helmont, que l'anteur ménage peu

Observationes medica oppido rara in Spá et Leodii animadversa, cum aliquot medicamentis selectis. Liége, 1631, in-8°. - Léipzick, 1645, in-12. - Leyde, 1685, in-16. Il ne faut pas confondre ce médecin avec

HEER (Martin), de Lauban, dans la Haute-Lusace, né le 10 novem-

bre 1643, reçu docteur en médecine à Léipzick en 1666, et mort dans sa patric en 1707, qui a publié une clef des ouvrages de Van Helmont, sous le titre suivant : Physiologia Helmontiana, sive tractatus decem de archeo. Léipzick,

1700, in-4°.

HEERKENS (GÉRARD-NICOLAS), médecin des Pays-Bas, né à Groningue en 1728, et mort en 1801, n'a pas brille dans son art, mais s'est fait connaître comme littérateur, car il a cultive la poésie latine avec quelque succès. Nous ne citerons ici que trois de ses ouvrages, les autres étant étrangers à la médecine; tous trois sont écrits eu vers :

De valetudine litteratorum. Leyde, 1749, in 8°

De officio medici. Leyde, 1750, in-46 Aves frisica. Rollerdam, 1787, in-89.

Heetkers n'a décrit que dix oiseaux dans ce poème, dont les critiques font pen d'éloge.

HEFTER JEAN-GRARES J, médecin de Zittau et du convent de Saint-Marienthal, naqui le 75 septembre 1722. et mourut le même jour en 1786. Il avait etudié la médecine à Lúpzick et à Halle, et pris le grade de docteur à Erford. Ses écrits, peu importans, ont pour titres:

Dissertatio de caussis incrementi feetuum eelerrimi. Erford, 1745, in 4°. Museum disputatorium physico-medicum tripariitum. Zittau, tom. 1, 1755; 11, 1763, in 4°.

Commentatio epistolico, qua musei disputatorii physico-medici promotoribus succeptorus worum rationeai realtă. Estatu, 1765, în. 47 Ochanomich-medicinischer Forschlag, wa die Banschen bey pessigen Mangel und Theurung des Korngetreides sich saattigen und gesund erhalten koennez Zittus, 1771, in. 38.

HEIDSICK (FRANÇOIS-HENRI), médecin à Herforden, dans la Westphalie, où il mourut le 22 janvier 1796, était ne le 2 août 1716 à Brockhagen, dans le comté de Ravensberg. On a

de lui :

Dissertatio de certitudine medicina. Halle, 1743, in.4°. Gedanhen weber das Daseyn Gottes, Muferstehung und Unsterblichkeit, entworfen im dessen 77sten Geburtstage. Buckehourg, 1793, in.8°.

HEILMANN (GABITE), né à Wurtzbourg en 1751, et mort le 1<sup>st</sup>, paivier 1865, étalt alors professeur de bornaige et de matière médicale à l'Université de cette ville. Nons avons de lui, ontre quelques articles de botanique et d'économie rarale dans les annopces savantes de Wurtzbourg, les opuscules suivans:

Dissertatio sistens observationem de injectione per nares. Wurtzbourg, 1778, in-8.

Dissertatio de leucorrhoes seu fluore albo. Wurtzbourg, 1799, in-4°.

Dissertatio sistens intumescentius ventris supe graviditatem mentientes. Wurtzbourg, 1799, in-4°.

HEIM (Eurest-Louis); né à Salz, dans le duché de Saxe-Meinungen, le 22 juillet 1747, vint pratiquer la médecine à Berlin, après avoir occupé la place de médecin pensionné à Spandau. On a de lui:

Verzeichniss der Arzneymittel, die in der Phormacopae Borussica vom Jahre 1799 neue Bengannaugen erhalten haben. Berlin, 1800, in 8°, 'Il a inserte divers articles dans les journaux de médecine de Sello, do Pyl et de Loder.

HEIM (Georges-Christophe), frère du précédent, curé à Gumpelstadt, près de Salzungen en Saxe, livré à l'étude de l'histoire naturelle, a publié.

( Teutsche Flora aus neuen botanischen Schriften zunummengetragen. Berhn et Leipzick, tom. I., 1799; II., 1800; m-8°.

(z.)

HEIN.

128

On lui doit quelques mémoires publiés dans les recueils périodiques de l'Allemagne, un entrautres sur la propriété dout jouisseul quelque graines de conserver pendant un temps fort long dans la terre lear fâculté de germer. Ce mémoire se trouvé dans les Archives de chimiesgrigole d'Hernstaedt, (6.)

HEIMREICH (JEAN), plus connu comme philologue que comme médecin, et très versé surtout dans les langues orientales, appartenait à une famille d'origine danoise. Son père avait quitté le Danemarck au temps de la guerre de trente aus, pour se fixer a Schwambach, près de Tanne, Ce fut dans ce village que Heimreich vint au monde le 25 janvier 1676. Il fit ses études à Smalkaden, et se rendit ensuite à Iéna. Reçu maîtreès-arts dans cette Université en 1697, il y fut créé licencie en médecine au bout de trois ans. Alors il vint s'établir à Eisenach, où il eut bientôt une nombreuse clientele, et refusa la place de premier médecin, que deux électeurs lui offrirent. En 1715, il accepta celle de professeur de médecine, de physique et de langues orientales, avec le titre de bibliothécaire au gymnase de Cobourg, et termina sa carrière dans cette ville, en 1730, le 28 octobre. Il reste de lui quelques ouvrages, parmi lesquels nous ne citerons que ceux qui ont trait à la . médecine.

Dissertatio de sanguificatione. Iens, 1693, in-4°.

Dissertatio de chylificatione. Iens, 1693, in-4°.

Heimreich a traduit eu allemand le traité de Ludovici sur le rédoction des prix des pharmaciens (Gotha, 1714, in-8°).

(1.)

HEINFKEN (Jasa), médecin de Brême, né on cette ville le afo octobre 1663, y fit es premières études, et alla pendre le bonniet de docteur à Gottingue en 1785. Cette même année et la suivante, il parcourut ja Holfande, P. Nagleetere, J. Ecosse et l'Allenague. A son retour "ans sa patrie, il y fut nommé; on 1760, professeur d'anatonie et tle physique expérimentalų au gymnase, et pensiomé, par la ville, en qualité de médecin. Les écrits qu'il a publife jusqu'à ec jour sont assez nombreux.

Dissertatio de morbis nervorum corumque frequentissima ex abdomine origine, Gectingue, 1783, in 4°.
Umriss der Geburshnuffe zum Gebrauch in dem Stadt Brenischen Gebiets. Breme, 1792, in 8°.

101. 1798, in 8°.

Pharmacopcea in usum officinerum resp. Bremensis conscripta. Breme; 1992; in-St. Redige en commun avec les docteurs Meier et Wienholt.

Ideen und Beobachtungen, den thierischen Magnetismus und dessen Anwendung betreffend. Breme, 1800, in-8. Gurze Nathrichten geber die kunstliche Bucker, welche diesen Som-

mer zu Lillenthal angelegt werden. Brême, 1800, in-8. Rédige en commun avec le docteur J.-P. Falguerolles. HEIN

Vorschlagge zur Einfuchrung einer groessern Oekonomie bey dem Feuerungs-Verbrauche in unsern Kuechen. Brême, 1800, in-3°. Bilzens Heilquellen und deren Umgebungen, in Briefen plargestellt.

Hanovre, 1808, in-8°. Ueber die wichtigsten Fortschritte der Physik und Chemie, in den

letzten drevssig Jahren, Brême, 1808, in-8°. On tronve quelques mémoires de ce médecin dans le Journal de médeeine de Hufeland et dans celui de Horn.

HEINEREN (Germain), né à Brême le 14 mars 1647, mort le 4 février 1709, n'a écrit que sa thèse inangurale, intitulée :

Dissertatio de hydrope ascite. Francquer, 1673, in-40. HEINEKEN (Germain), fils du précédent, né à Brême le 5 mai 1691, mort le 2 avril 1741, fut professeur de médecine au gymnase de cette

ville. On ne connaît non plus de lui que sa thèse: Dissertatio de diabete, Francquer, 1718, in-4º.

HEINEREN ( Philippe-Corneille ), médecin de Brême, né le 6 décem-

bre 1789, a publié jusqu'à ce jour: Dissertatio in qua agitur de docimasia pulmonum incerto vitæ et

mortis recens natorum signo. Gestingue, 1811, indo.

Ophthalmobiotik, oder Regeln und Anweitung zur Erhaltung der Augen. Brême et Léipziek, 1815, in-8°. Heineken a traduit en allemand le Mémoire de Louis Jurine sur le croup (Léipziek , 1816, in-4°.) et les Observations de Charles Mansfeld

croup [Leipzier, 1915, in-q., 1916] to Sussive to Sussive to Sussive Carke sur less maladies des femmes [Hanovre, 1818, in-8\*].

HENRENN [Philippe-Isac], père de Jean Heineken, né à Magde-bourg le 14 a001 1934, in to nomé, en 1952, professour de médeine et de mathématiques à Brême, où il mourut le 26 juin 1790, aprica àvoir été nommé, en 1777, médeein pensionné de la république. On a de lui :

Dissertatio de medicorum scandalis, sive de morbis curatu difficilibus et insanabilibus. Halle, 1748, in-4°.

Orațio de incessu humano. Brême, 1752, in-4º. (1.)

HEINS (Antoine), médecin de Hambourg, né dans cette ville le 31 juillet 1716, se destina de bonne heure à la médecine, et alla étudier cet art à Léipzick, où le bonnet doctoral lui fut conféré en 1743. Il revint ensuite exercer sa profession dans sa ville natale. On a de lui :

De capitonibus laborioso partu nascentibus. Léipzick , 1743, in-4º. Vernuenftiger Gebrauch auserlesener Genesmittel, in zween Theilen: Leipzick, 1757, in-4°.

Der patriotische Medicus. Hambourg, 1765-1766, 2 vol. in-8°. - Ibid.

1768 , in-8° Betrachtungen ueber die Nothwendigkeit, sich in gesunden und

kranken Tagen nach der Vorschrift der Natur zu richten, Hambourg,

1764, in-8° Historisch-moralische Belustigung des Geistes, oder ermunternde Bctrachtungen ueber die wunderbare Haushaltung Gottes in den neuesten

Zeiten. Hambourg , 1765 , in-80.

Des patriotischen Medicus patriotische Vorschlaege, wie den allgemeinen Klagen ueber die sogenannten schlechten Zeiten entweder gaenzlich abgeholfen, oder diese weuigstens gemindert werden koennen. Hambourg; 1772, in-8°. Gedanken von der Hornwichseuche, nebst Anpreisung eines sichern

und bewaehrt be fundenen Praeservativmittels und Anzeige einiger darucber erhaltenen glaubwuerdigen Attestate, Hambourg, 1777, in-80.

Ueber die Ursachen der Krankheiten und deren Heilung, nebst Betrachtungen weber medicinische Vorurheite und Modekuwn, im Gegenatzi sgene eine vermuerlige Behandlung der Krunken, bey Gelegenheit eines neuen von dem Verfaster erfundenen Arzusymittels, unser dem Namen: Elixirium autura completum. Bambourg, 1765, in 8-7.

HEINS (Nicolas sol), plus connu sous le nom de Heinstugrecu docteur à Leyde, yers l'ai 1694, pratiqua pendant queque temps l'art de guérir à Clèves, et passa ensuite à Kulenbourg, dans la Guelare, où il remplit la charge de méd-cin pensionné avec beaucoup de distinction. Cétait un grand partisan de Descattes et de Bontekoë, et de plus un débinant de remèdes secrets, dont il vendait plusieurs contre la goutte, la consomption et les maladies vénériennes. Sea ouvrages sont intitulés:

Het ontdeckt vergift der 200 genannte melekur behetsende destelfs schadelykheit in scheurbugh, sigt en podagra, licham en longe tecring: beneben samvysing de geneemiddelen en manier vor deese qualen. Utrebit, 1693, in-8°. -Tred. en allemand par J. Schreyer, Leipzick, 1694, in-4°.

1094, 11-4. De guynende Venus of te verhandeling van Pocken. Amsterdam, 1697, in-8°. - Ibid. 1701, in-8°. - Trad. en français, Amsterdam, 1706,

Heins pense que la maladie est aussi ancienne que le monde. C'est la seule idée raisonnable qu'on trouve dans son livre. Il fait d'ailleurs pro-

venir la syphilis d'un ferment salin acide volatil.

Necukeurige Ferhandelingen van het podagra en det gemeine gigt.

Amsterdam, 1698, in 8°. - Trad. en sllemand, Léipzick, 1701, in 8°.;

Ibid. 1703, in 8°.

(1.)

HEINSE (CHARLES-TRÉOPRILE), médecin à Zeitz, né à Gera le 28 janvier 1757, a publié les ouvrages suivans :

Kurze Geschichten aus dem menschlichen Leben, zur Charakteristik

des menschlichen Herzens. Gera, 1786, iw8°. Medicinisches Handbuch fuer den Buerger und Landmann, eine Anweisung, wie er sich von Krankheiten schuetzen und in denselben ver-

halten mueste. Zeitz et Naumbourg, 1794, in-8°. Kurzer Unterricht ueber den weissen Flass und die Unfruchtbarkeit

der Weiber; nebst einem erprobten Mittel wider das erste Uebel. Leipsick, 1803, in-8°. Handbuch fuer Eltern, welchen der Wunsch, gesunde Kinder zu haten am Herzen liest, nehst einem Unterrichte ueber das Verhalten bey

ben, am Herzen liegt, nebst einem Unterrichte ueber das Verhalten bey Kinderkrankheiten. Freyberg, 1803, in 8. Ideen und Vorschlageg zu einer zweckmaessigen Binrichtung des ge-

sammien Hebammenwesens und der kuenstlichen Gebartshuelje. Freyberg, 1806, in-8-. Heschreibung des Wolkensteiner Bades. Freyberg, 1808, in-8-.

HEINSIUS (Jean-Auguste), médecin pensionné de la ville de Sorau, dans la Basse-Lusace, y est né le 7 juin 1745, et mort le 29 octobre 1803. On a de lui: Beytraogen zu den Fersuchen, welche mit kuenstlichen Mogneten in verschiedenen Krankheiten angestellet worden. Léipzick, 1776, in 8°. in 8°. (o.)

HEISTER (ÉLUS-Prápènet), fils du suivant, né à Altdorfe on 1,15, annogait devoir unarche nhomabhement sur les traces de son père, lorsque la mort vint terminer prématurément, san cardière, à Leyde, en. 1,76. On lui doit une traduction altent du Traité de Douglas sur le péritoine. (Helmstaedt, 1,733, in-1,9, Il est usuis l'auteur d'une Apologie des principes puliosophiques et réligieux d'Ilippocrate, Gallen, Cardan, Taurellus, Vaninie et Browne, qui a paur sous le titre de :

Ap ologia pro medicis atheismi accusatis. Amsterdam, 1736, in-4°.

HEISTER (LAURENT), l'un des médecins les plus célèbres de l'Allemagne, qui cultiva l'anatomie, la chirurgie et la botanique avec un succès presqu'égal, était fils d'un aubergiste de Francfort-sur-le-Mein. Il paquit en cette ville le 14 septembre 1683. Des l'age, le plus tendre il montra des dispositions si heureuses pour l'étude, que son père n'hésita pas à faire les sacrifices nécessaires pour le mettre au collège. Le jeune Heister fit des progrès rapides, et se distingua surtout de ses condisciples dans la poésie et dans la peinture. Cependant les beaux-arts n'étaient pas la carrière à laquelle ses facultés le destinaient; et, trop sage pour se laisser éblouir par des succès dont l'indulgence des maîtres fait la plupart du temps tous les frais, il se rendit en 1702 à l'Université de Giessen, ponr y étudier la médecine sous Moèller, habile professeur, dans la maison duquel il se logea, et qui le garda anprès de lui à Wetzlar, où l'appelait sa place de médecin de la cour de justice. Pendant quatre années qu'il passa auprès de ce bon maître, Heister se forma à la fois dans l'étude de la niédecine théorique et dans l'exercice de la pratique. Enfin, en 1706, il se rendit à Leyde, puis à Amsterdam, pour y suivre les lecons de Ruysch, de Commelin et de Rau. Ces professeurs célèbres dont il devint bientot l'ami, ne negligerent rien pour completer son instruction, et le mettre sur la voie de la fortune, Ce fut à leur recommandation que Heister obtint, en 1706, une place de chirurgien-major dans les troupes auglo-hollandaises. qui faisaient alors la guerre dans le Brabaut, Bruxelles fut l'endroit où il s'arrêta le plus, parce que c'était dans cette ville que se trouvaient concentrés les principanx hopitaux des alliés, A la fin de la campagne, le désir d'entendre Boerhaave et Albinus l'attira a Leyde. Il profita de son sejour en cette ville pour étudier la botanique et se familiariser, par de fréquentes

-9

herborisations, avec les caractères et l'histoire des phates. Enfin, en 1708, ayant résolu de preudre le homet ductoral, il céda aux instances d'Almeloveen, qu'il avait connu autrelois chez Ruysch, et son ami étant retenu à Harderwyk, il alla se faire recevoir dans cette Université, ce qui ne l'empécha pas de revenir à Leyde, et de continuer à y suivre les cours de la Faculté.

Ruysch, qui l'aimait beaucoup, voulut alors le fixer auprès de lui, et l'engagea à venir à Amsterdam, pour y enseigner l'anatomie et la chirurgie. Heister se laissa persuader; mais peu satisfait de l'état de l'artchirurgical, dans lequel il méditait déjà de porter la reforme, il aima mieux reprendre du service dans l'armée hollandaise, et fréquenta les hôpitaux militaires, qui devaient lui offrir des occasions fréquentes de s'exercer à la pratique des opérations. Ruysch le fit donc nommer, en 1709, médecin en chef des troupes de la république. Cette place importante permit à Heister de satisfaire son goût passionne pour la chirurgie, et de s'appliquer principalement aux opérations. A la conclusion de la paix, il revint à Amsterdam, où il fit la connaissance d'un médecin de Nuremberg, qui lui conseilla de se mettre sur les rangs pour obtenir une chaire, alors vacante, à l'Université d'Altdorf. Quelqu'espoir qu'ent-Heister d'avancer rapidement en Hollande, il aima mieux rentrer dans le sein de sa patrie, et, profitant encore nne fois du

crédit de Ruysch, il obtint, en 1710, cette chaire, qui l'obligeait à faire des cours d'anatomie et de botanique. Avant

d'en prendre possession, il fit un voyage en Angleterre. Pendant dix ans Heister remplit sa chaire avec un succes et un éclat qui rendirent son nom célèbre dans toute l'Europe, et le firent bientôt placer au nombre des premiers médecins de l'Allemague. Cette réputation peu ordinaire le fit entrer dans l'Académie impériale des Curieux de la nature, ainsi que dans la Société royale de Londres, et l'Académie des sciences de Berlin. En 1719, néanmoins, l'Université de Kiel et celled'Helmstaedt lui ayant proposé toutes deux une place de prefesseur , il accepta l'offre de la seconde, par déférence pour le duc de Lunebourg, qui l'avait sollicité vivement de s'y établir. Jusqu'en 1730 il enseigna l'anatomie dans cette grande école, mais alors il fut nommé professeur de botanique, et, en 1740, ou Linstalla dans la chaire de médecine pratique; il n'en continua cependant pas moins ses cours de chirurgie, qui attiraient. un grand concours d'auditeurs. Satisfait de sa nouvelle position, et comblé des seuls honneurs auxquels un savant doive être sensible, il sut mettre des bornes à son ambition, et les sciences ne furent pas pour lui, comme pour tant d'autres, une sorte de marchepied dont if se servit pour arriver aux emplois. Nullement

ambitieux, satisfait des distinctions académiques, et peu jaloux des titres que la vanité multiplie tant, et distribue d'une manière si aveugle dans les cours, il refusa les offres séduisantes qui lui furent faites par Pierre-le-Grand, par l'évêque de Bamberg et Wurtzbourg et par le duc de Holstein. Ce fut à Helmstaedt qu'il termina sa longue et laborieuse carrière, le 18 avril 1758.

Heister fut, sans contredit, l'un des plus grands anatomistes et chirurgiens de son siècle. Utilis et extensæ famæ polygraphus de re chirurgica et anatome meritissimus, a dit de lui M. Blumenbach, qui, comme l'on voit, l'a jugé avec justice et sans nulle prévention nationale. Son principal mérite est d'avoir démontré que la cataracte provient de l'opacité du cristallin. Cette vérité est si bien établie aujourd'hui, qu'on conçoit difficilement qu'elle ait pu être méconnue, et surtout qu'elle ait trouvé des contradicteurs, tels que Brisseau, Maître-Jean et Woolhouse. On commettrait une grande injustice si l'on jugeait ses ouvrages; principalement ceux de chirurgie, d'après l'état actuel de la science; pour s'en former une idée juste, il Saut se reporter au tems où ils ont été écrits, et alors on reconnaît qu'en effet nul autre livre analogue ne pouvait leur être comparé. Heister fut moins utile à la botanique, quoiqu'il aianat passionnément cette science; mais l'éloignement qu'il témoigna toujours pour les utiles innovations de Linné, et son attachement à la méthode de Ray, ne lui permirent pas de contribuer aux progres de la phytologie, autrement qu'en inspirant aux élèves le goût d'étudier les végétaux, et établissant un très-beau jardin de botanique à Helmstaedt. Ses nombreux ouvrages, dont lui-même a donné la liste jusqu'en 1750, porteut les titres qui suivent :

Dissertatio de tunicá choroidea, Harderwyk, 1780, in-4°.-Helmstaedt,

1746, in-4°. Programma de veritatis inveniendæ dissicultate in physica et medicind. Alldorf, 1710, in-40,

Oratio de hypothesium melicarum fallacid et pernicie. Aldorf, 1710, 10-4.
10-4. - Ibid. 1720, 10-4.
Fregramma ad anatomen. Aldorf, 1711, in-4.
Dissertatio de matiticatione. Aldorf, 1711, in-4.
Dissertation T-III de cataracté in leste crystallind. Aldorf, 1711 -1713, in-4°. - Réimprimé, avec de nombreuses additions, sous le titre

Tractatus de cataracta, glaucomate et amaurosi, in quo multa novæ opiniones et inventa contra vulgatas medicorum, chivurgorum, necnous mathematicorum senientias continentur. Altdorf, 1713, in-8° - Ibid.

Heister place le aiége de la cataracte dans le cristallin, et celui du glaucome dans le corps vitre. Il critique assez vivement plusieurs passages des écrits de Woothouse.

Dissertatio de ameurosi sulivatione curata. Alidorf, 1713, iu-4º.

Dissertatio de gastro et enteroraphe. Altdorf, 1713, iu-4%. Dissertatio de chirurgiae nova adumbratione. Altdorf, 1714, in-Programma ad anatomen cadaveris feminini. Altdorf, 1714, in-40. Programma que inquivitur : an sanguinis circulus veteribus fuit incognitus ? Altdorf , 1714, in 40.

Dissertatio de nová methodo curandi fistulas lacrymales. Alidorf,

+716 , in-40.

1716, in-9. Compendium austomicum, veterum recontiorumque observationes brevissinė complecteus. Aludorf. 1717, in-9. - 1biž. 1719, in-8. - Amsternatur, 1723, in-8. - Amsternatur, 1723, in-8. - Krebney 1726, in-9. - Aldorf., 1727, in-8. - Austernatur, 1736, in-8. - Aldorf., 1726, in-8. - Aldorf.

Cet ouvrage fit oublier tons ceux qui avaient paru jusqu'alors, et en particulier l'anatomie de Verheyen, généralement adoptée dans toutes les facultés de l'Enrope. Quoiqu'il ait été considéré pendant long-temps comme un livro classique, on y découvre cependant des errents, et les progrès de l'anatomie descriptive l'ont depuis bien des années laissé fort en arrière de l'état présent de la science. Cependant il est semé d'une crudition choisic, qui le rend utile à consulter comme une sorte de dictionaire. Les planches en sont très-mauvaises;

Apologia et uberior illustratio systematis sui de cataractá, contra Woolhousii cavillationes et objectiones itemque Parisiensis eruditorum Diarii iniquam censuram. Altdorf, 1717, in-80

Programmata III de utilitate anatomes in theologia. Altdorf, 1717-1718, in-4°.

Dissertatio de verá glandulæ appellatione. Altdorf, 1718, in-4°. Dissertatio de valvulá coli copposita Cl.- Joh.- Bapt. Bianchi dissertationi de supposita hucusque intestinorum valvula. Altdorf, 1718.,

in-4º. Chirurgie, in welcher alles was zur Wundarzner gehoeret, nach der neuesten und besten Art, gruendlich abgehandelt und in vielen Kopfertafeln die neu erfundenen und dienlichsten Instrumente, nebst den bequemsten Handgriffen der chirurgischen Operationen und Bandagen quemten Handgryfen der entregrecene Operanoren um transporten deutlich vorgestellen werden. Neurnberg, 1718, in-5, - Ebd. 1723, 1779, 1867. - Trad. en latin, Amsterdam, 1739, in-5, 1 Venise, 1760, 1787, 1867. - Trad. en latin, Amsterdam, 1739, in-5, 1 Venise, 1760, 1787, 1867. - Trad. en latin, Amsterdam, 1739, in-5, 1 Venise, 1760, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1787, 1 italien, 1705, in-4°.

Ce traité de chirurgie fot de la plus grande utilité au commencement de son apparition, en ce qu'il réunit toutes les connaissances acquises par les modernes, mais éparses dans une foule de livres écrits en différentes langues. Aujourd'hui il n'a plus de prix , tant la chirurgie a été perfectionnée; personne ne le lit maintenant, car les chirurgiens commencent à se convaincre que, dans les ouvrages qui ne sont pas essentiellement historiques, on doit, pour la commodité et l'avantage du lecteur, passer sous silence les tâtonnemens et les erreurs de l'art, et se borner à indiquer ce que les préceptes des plus habiles opérateurs modernes commandent d'exécuter.

Vindicia sententia sua de cataracta adversas ultimas observationes atque objectiones Diarii Parisiensis evaditorum et Woolhousli ejusque assectarum. Altdorf, 1719, in-80.1

Réponse à une réplique de Woolhouse aux critiques qu'Heister avait faites des ouvrages de ce dernier.

Dissertatio de superfluis et nositis quibusdam in chirurgid. Altdorf.

1719, in-8°.

Programma de cognitione Dei ex ventriculi functione et fabrica. Alt-dorf, 1719, in-40.

Programma de cognitione Dei ex intestinis tenuibus. Alidotf, 1719, iv-4°.

Dissertatio de setu ex utero matris mortue mature execindendo, ubi simul observatio singularis rupture uteri in partu exhibitur. Altdorf, 1720, iu.4° Dissertatio de optima cancrum mammarum exstirpandi ratione. Alt-

dorf, 1720, in-4°.

Programma de cognitione Dei ex intestinorum crassorum fabrica et usu. Helinstaedt, 1720, in-4°. Programma de inventis anatomicis hujus sacculi. Helinstaedt, 1720,

11-40.
Orațio de incremențis anatomia sacculi XVII. Helmstaedt, 1720,

iu-4°. Ce discours intéresse l'historien de l'anatomie. Heister y trace avec

goût l'analyse des ouvrages publies depuis 1700 jusqu'en 1720.

Dissertatio de morbis adolescentum et puerorum ad Hippocr. Aphor.

III., 29. Helmstaedt, 1720, in 4°. Programma: an circulus sanguinis veteribus cognitus fuerit? Helmsteedt, 1721, in 4°.

Heister croyait que les anciens out connu déjà la circulation du sang.

Programma de cognitione Dei ex musculis et mirabili corporis motu.

Helmstaedt, 1721, 1649; Programma do cognitione Dei ex nervis. Helmstaedt, 1721, in 49. Dissertatio de trichiasi oculorum. Helmstaedt, 1722, in 41.

Dissertatio de fortuna medici: Helmstredt , 1722, in 40.

Dissertatio de collectione simplicium. Helmstaedt, 1722; 10-49. Programma quo ostenditur ex pulmonum infantis în natatione vel subservicione în aquá nullum certum infanticidii signum desumi posse. Helmstaedt, 1722; 11-49.

Programma de foemina occisa, cum partui proxima esset: Helmstaedt, 1723, in 4°.

Programma de cognitione Dei ex partibus generationi dicatis. Helmstaedt, 1724, in-6".

Dissertatio de rachitide. Helmstredt, 1725, in 4°. Programma ad præsedentem Disp. quo infantes pro à Diaboto suppositis habitis rachiticos fuisse pstenditur. Helmstaedt, 1725, in 4°. Dissertatio de manna et speciatim de securo, ac proficuo ejus usu in

variolis confluentibus. Helmstsedt, 1925, in-1°.
Cette these est du répondant Jales Biglitz.
Programma de compliane poi ex misabilibus ossium articulationibus.

Programma de cognitione Dei ex mirabilibus ossium articulationibus et motieus. Melmetaedt, 1727, in 192. Dissertatio de partu tredecimentre legitimo. Helmetaedt, 1727, in 192.

Programma de cognitione Dei ex partibus genitalibus mulierum. Hcknstaedt, 1727, in-4°.

Programma de cognitione Dei ex partibus genitalibus virorum. Helmstaelt, 1728, i 49°. Programma de cognitione Dei ex mammis mulierum. Helmstaedt,

1728, in 4.

Disservatio de adparatu alto, sive methodo calculum vesicae sub osse.

Disservatio de adparatu alto, sive methodo calculum vences suo osse pubis extrahendi. Helinstacdt, 1738, in 4°. - Trad. en français par Sanches.

Dissertatio de anatomes subtilioris utilitate. Helmstaedt, 1728, in 4º. Dissertatio de animi defectione. Helmstaedt, 1728, in 4º. Dissertatio de fibrarum debilitate. Helmstaedt, 1728, in 4º. Dissertatio de chimentale.

Dissertatio de chirurgorum erroribus in curandis morbis venereis. Helmstaedt, 1728, in-19.

Dissertatio de kelotomia abusu tollendo. Helmstaedt, 1729, in-4°. Dissertatio de medicamentis cardiacis. Helmstaedt, 1729, in-4°. Dissertatio de medicina utilitate in jurisprudentid. Helmstaedt, 1730.

10-4". 11-4". 10-4" emendando. Helmstaedt, 1730,

in-59.

Index plantarum rariorum atque officinalium, quas hoc anno 1/30 in hortum Acudemia Iulia intulit: und cum constitutione novorum aliquos plantarum generum. Helmstaedt, 1/30, iw/6.

Dissertatio de medico, natura domino. Helmstacdt, 1930, im-4º. Dissertatio de medicamentis Germania indigenis, Germanis sufficientibus. Helmstacdt, 1930, im-4º.

Dissertation sistens observationes medicas miscellaneas theoretico-practicas. Helmstaedt, 1730, in 4°.

Dissertatio de c chirurgid cum medicina conjungenda. Helmstaedt, 1731, in-4°.

Dissertatio de fallaci pulmonum infantis experimento in crimine suspecti infunticidii. Helmstaedt, 1731, in-4°.

Designatio plantarum, quibus hoc anno 1731 hortum Academiæ Juliæ auxit. Helmstaedt, 1731, in 8°.

Dissertatio de foliorum atllitate in constituendis generibus, iisque facilè cognoscendis. Helmstaedt, 1732, in 4°. Dissertatio de aquis medicatis Pyrmontanis. Helmstaedt, 1732, in 4°.

Dissertatio de medico nimis timido. Helmstaedt, 1733, in 4. Enumeratio Pluntarum, quibus anno 1633 hortum Academies Julice auxit. Helmstaedt, 1733, in 4.

Disservatio de clavo hamorrhoidali. Helmstaedt, 1734, in-4°. Bistola de morte Siii Italici, celebris poetæ et oratoris, ex clavo insinabili. Helmstaedt, 1734, in-4°.

sanaott. Helmstaedt, 1734, in-4°.

Dissertatio qua ratione paralysis anatomica sistitur. Helmstaedt, 1735.

Dissertatio de calendario artuum. Helmstaedt, 1736, in-4°. Compendium institutionum sive fundamentorum medicina, cui adjecta

est muthodus de studio medico óptimê instituendo et absolvendo, una corriptoribus medicinos studioso hodile maximé necessariis. Heltanatical, 1736, in 142. 1546, 1745, m. 1754, in 182. Amsterdam, 1736, in 42. 4 Leyde, 1746, in 182. 1746, in

co manuel renerme un traite succinet, mais fort mauvais, de physiologie et un catalogue abregé des guelleurs écrivains de la médecine.

Dissertatio de anatomes majori il chirurgiá quam medicina necessitate. Heinstaedt, 137, in-4°.

Lissertatio de perturbatione animi atque corporis. Helmstaedt, 1738,

in 19°. Dissertatio de hernid inçarceratd suppuratd sæpe non lethali. Helmetsedt, 1738, 194°.

Disservatio de medicinæ mechanicæ præstantid. Holmstædt, 1738, in-4. Dissertatio de pipere, Helmstædt, 1740, in-4°.

Dissertatio de ossium tunioribus. Helinstaedt , 1740, in-4°.

Dissertatio sistens meditationes et animadversiones in novum systema botanicum sexuale Linnæi, Helmstaedt, 1740, in-40. Dissertatio de nominum plantarum mutatione utili et noxia. Helmstaedt,

1740, in-4º.

Dissertatio de aurantiis corumque eximio usu medico. Helmstaedt, 1741, in-4º. Dissertatio de arteriæ cruralis vulnere periculosissimo feliciter curato.

Helmstaedt, 1741, in-4°.

Dissertatio de medicinæ sectæ empiricæ veteris et hodiernæ diversiz tate. Helmstaedt , 1741 , in-40. Dissertatio de ossium vulneribus ritè curandis. Helmstaedt , 1743, in-40.

Dissertatio de mutationibus corporis humani naturalibus ab ortu usque

ad obitum. Helmstaedt, 1744, in 4°. Dissertatio de vulneribus machinarum ignivomarum. Helmstaedt , 1744,

Dissertatio de rheumatismo. Helmstaedt, 1744, in-4º.

Dissertatio de cycloniis corumque eximio usu medico. Helmstaedt, 1744, in-4°. Dissertatio de labris leporinis. Helmstaedt, 1744, in-4°.

Dissertatio de genuum structura corumque morbis. Helmstaedt, 1744, Dissertatio de peste. Helmstaedt , 1744 , in-4º.

Dissertatio de tumoribus cysticis singularibus, Helmstaedt, 1744, in-4°.

Dissertatio de hydrocele. Helmstaedt , 1744 , in-4°. Dissertatio de aquæ laudibus in medicina nimiis. Helmstaedt, 1745,

Dissertatio de lithotomice Celsiana præstantia. Helmstaedt , 1745, in-4º. Heister cell bre les avantages du petit appareil, anquel il fait quel-

ques corrections.

Compendium medicinæ practicæ, cui præmissa est dissertatio de medicinæ mechanicæ præstantia. Amsterdam, 1745, in-8°. - Venise, 1748, in-8°.-Trad. en allemand, Leipzick, 1765, in-8°.; Nuremberg, 1767, in-8°.- en espagnol par A.-G. Vasquez, Madrid, 1752, in-8°. Dissertatio de tunica ocali choroidea. Helmstaedt, 1746, in-40.

C'est sa thèse, fort augmentée, et soutenue, sous sa présidence, par J.-S. Leincker.

Epistola de pilis, ossibus et dentibus, in variis corporis humani par-

tibus præter naturum repertis. Helmstaedt, 1746, in-Dissertatio sistens novum schema systematis circà divisionem medicamentorum. Helmstaedt , 1747, in-4°.

Dissertatio : an chirurgus adolescens sit optimus, Helmstaedt , 1747 ,

in 4.

Kleine Chirurgie oder Wundarzney, in welcher ein kurzer doch deutscher Unterricht und Begriff dieser Wissenschaft gegeben, auch die nochligste hierzu gehoerige Werkeupe in Kupfer vorgestellet werden 18.

Marchiner 2. Aurenberg 18. den. Nuremberg, 1747, in 8". - Léipzick, 1749, in 8". - Nuremberg, 1767, io-8". - Trad. en latin, Amsterdam, 1743, in 8".; Genève, 1748,

Systema plantarum generale ex fructificatione, cui annectuntur regulæ de nominibus plantarum à celeb. Linnei longe diversie. Helmstaedt,

1748, in-8°.

Dissertatio de arte gymnastica nova. Helmstaedt, 1748, in-4º. Distortatio de asthmate schirrhoso hactanàs neglecto. Helmstaedt, 17/8, in/o

Dissertatio de medico vulneratum curante à sectione cadaveris non excludendo. Helinstaedt, 1748, in-4".

Cette thèse est du répondant C. T. H. de Hagen.

Dissertatio de prolapsu uteri cum inversione, extrà partas tempus ex terrore orto. Helmstacti, 1750; in-48. Dissertatio de nuce Been. Helmstacti, 1750, in-48.

Cette these est du candidat U.-F.-B. Brueckmann.

Dissertatio de venæ sectionum abusu apud Gallos. Helmstædt, 1750,

in-6.
Designatio librorum, dissertationum, aliorumque exercitationum aca-demicarum, quas diversis temporibus ab anno MDCCVIII ad annum MDCCVIII ad annum MDCCVIII ad annum

Dissertatio de generibus plantarum medicinas ergo potius augendis quam minuendis. Helmstaedi, 1751, in-4".

Dissertatio de partu mirabili fætås vivi in somno matris profondo. Helmstaedt, 1751, in 4°. Dissertatio de apoplezid magis chirurgicis, quam aliis medicamentis

Dissertatio de apoplexid magis chirurgicis, quam alits medicamentis curandá. Helmstaedt, 1752, in 4°.
Dissertatio de summo necessaria in inspectione cordis vasorunque

majorum un legali infinium socione. Helmstacel, 1752, in-69. Programma pun al lectiones innues, a tune simul integum Inspiration judicium, de nová suerum Institutionum chirurgicarum editione letina Antaledamenti in commentaris usis novis de rebus in scientific naturall et medicind gestis relatum, retundit atque enervat. Helmstacelt, 1752; in-69.

Dissertatio de inflammatione, Helmstaedt, 1753, in-6\*.
Dissertatio de partu tredecimentri legitimd. Helmstaedt, 1753, in-6\*.
Descriptio novi generis plantæ Africame raristimé ex bulbosarum classe, cui in honorem Geren. Principis Druusv. et Lupeb. ducit Garols
Bruusvigte nomen adpocult. Bromwick, 1753, in-fot. - Trad. en alle-

mand, Bronswick, 1767, in fol.

Medicinische, chivargische und anatomische Wahrnehmungen. Rostock, tome I, 1755; II, 1770, iu-4°.

Le second volume a été publié par Guillaume-Frédéric Cappel. Dissertatio de ingenti brachit inflammatione, gangrand et sphaceto, feliciter curatis. Helmstedt, 1755, in 40.

Dissertatio de caussis, cur febris petechialis incolas regionis Hadelensis septius, quam Wurfatensis, invadat. Helmstædt, 1755, in 4º... Dissertatio de fonte medicato propè Helmstadium nuper detecto, efusque salubri usu. Helmstædt, 1755, in 4º.

que salubri usu, Helmstaedt, 1755, m.4°.
Dissertatio de lheoria atque therapid molesti febrium essentialiumsymptomatis, cujus signum est anxietas. Helmstaedt, 1755, in.4°.
Dissertatio de womica pulmonum pleuro - pneumoniam excipiento.

Helmatscht, 1757, in-4°.
Heister a inserie me foule d'articles et de mémoires, plus on moissiintéressas, ent des sujets très varies, tant dans les Bretantiches dommingen, que dans les Anaales de l'Acudémie de Helmatscht, t'es-Epideméries des Carieves de la nature, le Commercium literarium da Normelberg, et les Transactions philosophiques. Il a publié, en y joigenal des prédices de sa l'açon, le traité De voltereum rennaciatione de chiurque de Pierre Donois (Angelourg, 1722, in 68°s.), la Lettre do J-H. Burchbard à Léibnir, sur le caractére naturel des phates (Hélmatscht, 1756, in 68°s.), la tradición allemande du Traité de le virolo par Ururer (Zelle, 1754, a vol. in-8°s.), et l'Anatomisch-Chrimquisches Lexicon (Berlin, 1755, in-6°s.), et l'Anatomisch-Chrimquisches

HELCHER (JEAN-HENRI), médecin ou plutôt espèce de charlatan allemand, naquit le q mai 1671 à Oels, dans la Si-

lèsie, Après avoic étudié l'art de guérir successivement à Brèslar, à Franciort-sur/Oder et à Léipick, à l'prit, en tégé, le titre de docteur dans cette dernière Université, et revit et essures pratiquer d'about à Ools, puis à Schweidnitz, et enfin à Buitelan, où il mourut le 30 octobre 1729, Il acquit beauconp de celébrité par le débit d'un accane de son invention, auquel il attribuait des effets presque miraculeux dans les maladies inventibles. L'Academie impériale des Curieux de la nature l'admir au nombre de ses membres, et il a fourni quelques observations au rectuel jumense publié par cette compagnie. On a aussi de lui un petit Tratic (Léipzick, 1729, in-8°,) sur les vértus de sa tenture auriète.

HELD (JEAN-NICOLAS), médécin dans les troupes de Hesse-Darmstadt, né le 23 mars 1730, et mort le 4 octobro 1786, a l'aissé quelques ouvrages, dont voici les titres :

Dissertatio de liquore amnii. Giessen, 1750, in-40.

Abhandlung von der Verdickung des Gebluets in der Lange; nebst einer Vorrede von dem medicinischen Neid, Francfort, 1751; im-8°. Sendschreiben an einen guten Freund von der Erkeuntniss Gottes und seiner selbst aus der Anatomie, Francfort, 1752, im-4°.

Die Vorzuege, welche die Gesundheit durch das Landleben erhaelt.

Darmstadt, 1753, in-40.

Medicinische Geidanken ueber den 147 und 149 Artikel der peinlichen Reichs-Halsgerichtsordnung. Darmstadt, 1759, in \$2. Beweis, durs die oeffentlichen Anatomien nicht allein einem Staat

hoechst nothwendig, sondern auch in allen Rechten gegruendet sind. Darmstadt, 1963, in 4°. Anweitung, wie man des Rindvieh behandeln soll, dass es nicht von

einer ansteckenden Kranbheit befallen werde, und das schon kraenkelnde geund machen konne. Wetzlar, 1783, in 8°.

Il ne faut pas confondre ce médecio avec Ile. no (Lariette-Predderic), accounteur de Gera, qui devint médecin de la ville d'Altenbourg sur la fio de sa carrière, et à qui les Allemands doivent des traductions, dans leur langue, des oovrages de Lavret. Marteau, Lorry, Maret, Leroux, Tissot, Retz, Leroy, et Lepecq de la Cloure. Il a écrit, en outre :

Dissertatio de partu laborioso et causis qua caput in pelvi retinent. Icon, 1769, in-4°.

Auszuege aus den besten franzoesischen periodischen, medicinischen, chirurgischen und pharmaceutischen Schriften. Leipzick , 1780 - 1781, 5 yol. in 8°. Anonyme.

HELD DE HAGELSHEIM (GODERROY), né le 18 septembre 1670, à Hermstaedt, dans la principauté de Woldau, off son père remplissait les fonctions de bourgmestre, étudia la méticine à Breslau et à leina. Ce fut dans cette deraitée vité qu'il obtint les homeurs du dectorat, en 1695, Après avoir ainsi terminé ses cours, il vint s'établir à Cobourg. La véputation qu'il y acquit lai mérita des distinctions et des plaçes honorables de la part de plusieurs pelits princes voisins, et le fit admettre, en 1714, dans le sein de l'Académic des Curieux de la nature. Il termina sa carrière à Bayreuth, le 30 septembre 1724, après avoir publié diverses pieces dans les Ephémérides de cette Société, et un petit ouvrage initulé :

Dissertatio epistolaris de tempore partis, occasione partis tubarii per 46 annos gesti, et in vitula 94 annorum mortua inventi. Bayreuth, 1722, 10-49.

HÉLIODORE, chirurgien gree, qui paraît avoir joui d'une grande célèbrité sous le règne de Trajan. Galien le cite plusieurs fois. Paul d'Egine rapporte un collyre de son invention. Oribase a extrait de ses ouvrages un Traité des machines, dont Guido Guidi a donné un traduction latine, qu'on trouve dans la collection chirurgicale de Gesner, et dans celle des maîtres de l'art par Etienne. Conring préciend qu'il existe encore quelques manuscrits de ses œuvres dans la bibliothèque de Florence.

HELLMANN (Jean-Gaspand), médecin de la ville de Magdeburg, où il termina sa carrière le 20 mars 1793, citai ne à Halle, dans la Westphalle, le 22 mai 1736. On ne counaît de lui que l'opuscule suivant sur la cataracte:

Der graue Staar und dessen Herausnehmung; nebst einigen Beobachtungen. Magdebourg, 1774, ia-8°.

HELLOT (JEAN), habile chimiste français, né à Paris, le 20 novembre 1685, était sur le point d'embrasser l'état ecclésiastique, auquel ses parens le destinaient, quand tout à coup le hasard lui inspira, pour les sciences exactes, une passion à laquelle tout fut bientôt sacrifié. L'ardeur avec laquelle il étudiait la chimie lui valut l'amitié de Geoffroy, et un voyage qu'il fit en Angleterre lui procura des amis parmi les sayaus de cette contrée. La Société royale de Londres l'admit même parmi ses membres, commme l'Académie des Sciences de Paris lui avait ouvert ses portes en 1735. Il avait été reçu, en qualité de chimiste adjoint, dans cette savante compagnie, dont il enrichit le recueil de plusieurs mémoires importans. Il fut aussi le rédacteur de la Gazette de France, depuis 1718 jusqu'en 1732. Sa mort arriva le 15 février 1766, à la suite d'une attaque d'apoplexie. Outre les mémoires dont nous venons de parler, et une excellente traduction française de l'ouvrage, composé en allemand par C .- A. Schlutter, sur la fonte des mines et les fonderies (Paris, 1750 - 1753, 2 vol. in-4°.), il a publié :

Art de la teinture des laines et des étoffes de laine au grand et au petit teint. Paris. 1750, in-12. - Trad. en allemand par A. G. Kacstner. Altenbourg, 1751, in-8'.; Ibid. 1764, in-8'. (0.)

HELLWAAG (CHRISTOPHE-FRÉDÉRIC), né à Calw, dans lo royaume de Wurtemberg, le 6 mars 1754, fut d'abord médecin à Oldenbourg, et passa, en 1788, à la cour du prince évêque de Lubeck. On a de lui 2 '

Abhandlung vom Gebrauch des Storchschnabels. Tubingue, 1776, in-40. - Ibid. 1777 , in-40.

1-3° - 1010, 1777, m-4.
Dissertatio de formatione loquelæ. Tubingue, 1781, in-4°.
Erfahrungen weber die Heilkræeste des Galvanismus, und Betrachturren weber desselben chemische und physiologische Wirkungen. Hanibonrg, 1804; in-80

Ou a de ce médecin des articles dans divers journaux allemands. On en remarque un dans lequel il compare les couleurs de l'iris sux tons de la gamme, et un autre destiné à combattre le préjugé populaire qui stribue l'odontalgie à la présence de vers dans les dents cariées.

HELLWIG (CHRISTOPRE DE), né le 20 septembre 1642, à Anclam, était fils et petit-fils de médecins. Il fit ses premières études médicales à Gripswald, et les perfectionna ensuite tant à Léipzick que dans les Universités les plus célèbres de l'Allemagne, de la Hollande, de l'Angleterre, de la France et de l'Italie. Le titre de docteur lui fut conféré à Bâle en 1666. L'année suivante, il obtint à Gripswald une chaire, qu'il occupa jusqu'à sa mort, arrivée le 27 mai 1690. L'Academie des Curieux de la nature se l'était associé en 1681, sous le nom de Galien 11. Il a publié les ouvrages suivans :

Exercitatio medica ad text. XXII, sect. II, lib. II. Epidem. Hip-pocratis, de fluore muliebri. Bale, 1666, in 4°.

Orectio de studii botanici nobilitates Léipzick , 1666 , in-40.

Dissertatio de calido innato. Gripswald, 1671, in-40. Dissertatio de colica. Gripswald, 1671, in-40.

Dissertatio de tabe. Gripswald, 1673, in 4°. Dissertatio de hydrope. Gripswald, 1673, in 4°.

Dissertatio de calculis microcosmi , præprimis renum et vesicæ. Gripswald , 1678 , in-4°.

wald, 1678, in-4°.

Dissertatio de vulneribus cum fracturis et luxationibus, sive compunctio corum pracipais symptomatibus. Gripswald, 1674, in-4°.

Dissertatio de platika. Gripswald, 1675, in-4°.

Dissertatio de peste. Gripswald, 1683, in-4°.

Dissertatio de sanguine. Gripswald, 1683, in-4°.

Dissertatio de sanguine. Gripswald, 1683, in-4°.

Dissertatio de elfectione kyrochondriacid. Gripswald, 1684, in-4°.

Dissertatio de placetide. Gripswald, 1684, in-4°.

Dissertatio de placetide. Gripswald, 1684, in-4°.

Dissertatio de algúccione staris Gripswald, 1687, in-4°.

Dissertatio de collectione staris Gripswald, 1687, in-4°. Relatio medica de morbo et oblin Caroli-Gustavi Wrangelii. Grips-

wald , 1676 , in-40. Consilium medicum de peste, das ist, gruendlicher Bericht von der

Pest, wie dieselbe recht zu erkennen, zu verhueten und zu genesen sey. Stettin , 1683 , in-40.

HELLWIG (CHRISTOPHE DE), fils du précédent, né à Gripswald, le 21 décembre 1679; s'adonna d'abord à la théologie, qu'il abandonna en 1698, pour la médecine, à laquelle sa famille était redevable d'une grande illustration. Successivement il étudia sous les maîtres habiles qui brillaient alors dans les Universités de Wittemberg, de Léipzick et de Halle, soutint une thèse publique à Iéna, en 1701, et revint deux ans après prendre le bonnet doctoral dans sa ville natale. Nommé professeur en 1706, il remplit cette place avec une rare, assiduité jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée le 16 juillet 1714. Ses écrits sont :

Disputatio IV Munimini fidei R. Isaac Ben Abraham opposita. Gripswald, 1699, in 4°. Dissertatio de calculi mechanică. Iéna, 1701, in 4°.

Exhoyas Quosylateixas de auro ejusque in medicina viribus. Gripswald, 1703, in-4°.

Dissertatio de creta. Gripswald , 1705 , in-4°. Specimen pharmacologia sacrae de antimonio, cicutá et pisce magno Tobiæ, sive siluro, ex tribus naturæ regnis desumptum. Gripswald, 1708,

Dissertatio de ligno brasiliensi. Gripswald, 1709, in-40. Dissertatio de charophylto, Gripswald, 1711, in-4°.

Dissertatio de quinquina Europæorum, sive cortice frazini. Gripswald,

1712, in-40. Dissertatio de fuligine. Gripswald, 1713, in-40. .

Dissertatio de rubrica. Gripswald, 1714, in-4º.

Programma de opinione iniqua rerum medicarum judice. Gripswald, Programma de chymia optima rerum medicarum judice. Gripswald,

1713, in-40: Hellwio (Jean-Antoine), frère du précédent, mort à l'âge de vingt-sept aux, a écrit une

Dissertatio de dysenterid. Gripswald, 1789, in-4º. (1.)

HELLWIG (CRRISTOPRE DE), fils de Jean-Otton, naquit le 15 juillet 1663 à Cologne sur la Losse, ou Colleda, petite ville de la Thuringe, voisine de Beichlingen, Ses parens l'envoverent, en 1681, dans l'Université d'Iena, où il s'appliqua d'abord à la philosophie, puis à la médecine. Déja il avait fait de grands progrès dans cette dernière science, quand son frère, alors professeur honoraire à Heidelberg, et qui était presque continuellement en courses, lui fit sentir l'importance des voyages, et le détermina sans peine à l'accompagner dans les siens. Hellwig revint, en 1685, à léna, mais il n'y resta pas long-temps, et alla terminer le cours de ses études médicales à Erford. Au bout de trois ans il s'établit à Weissensee, résolu d'y pratiquer la médècine; mais, dès 1603; il quitta cette ville pour celle de Franckenhausen, et prit le grade de licencié en médecine, sous la présidence de Pierre d'Hartenfeld, qui, peu de jours auparavant, l'avait couronné poète lauréat. En 1606, il obtint à Tannstaedt la place de médecin pensionné, qu'il conserva jusqu'en 1712, époque où il fixa son séjour à Erford. Ce fut dans cette dernière ville qu'il mourut le 27 mai 1721. Cinq ans auparavant il avait été anobli sur la recommandation de Maximilien-Joseph de Mintzenried, médecin de l'empereur. qui le remercia ainsi de lui avoir dédié son traité d'anatomie. On le range avec raison parmi les polygraphes, car le nombre de ses ouvrages est très-considérable ; mais tous sont écrits dans un style peu châtié, et l'on y cherche en vain cet ordre sévère qui fait qu'on peut lire un livre sans fatigue. D'ailleurs, ils ne sont pour la plupart que des paraphrases ou même des simples copies les uns des autres. En voici les titres :

Sendschreiben wegen des sogenanten Honig-thaues. Langensalza ; 1600 .

Der kurtze auf hundert Jahre gestellte curicese Calender, nehmlich von An. 1701 bis 1801. Francfort et Leipzick , 1701 , in-80. - Ibid. 1714 . in-80%

Sendschreiben vom Lapide Philosophorum. Tannstaedt, 1708, in-8°. Sendscheiben von der wahren Solutione auri sine igne et corrosivo.

Iéna, 1702, in 8º.

De chlorosi , von der Jungfer-Kranckheit, Liebes-fieber, bleiche Sucht und Missfarbe, wie solche zu erkennen und curiren, nebst einer kurzen Vorrede von dem Lobe der Frauenzimmern, Leipzick, 1702, in-12. C'est la traduction allemande de sa thèse de réception.

Sendschreiben von kalten Fieber und Auro mercuriali. Léipzick, 1702, in-8°.

Annuthige Berg - Historien , worinnen die Eigenschafften und Nutz

der Metallen, Mineralien, Erden, Edel-und andrer Steinen beschrieben, nebst curiosen Relationen, was vor denckwuerdige Sachen am unterschiedenen Orten ueber und unter der Erden, vornehmlich in der Baumanns-Hoehle und Brockels-Berge zu sehen. Léipzick, 1702, in-12. Sendschreiben von Opio, Leipzick, 1703, in-8°. Neu angelegter und zur Medicin kurzgefasster Thier-Garten, oder

Beschreibung derer Thiere Eigenschaffien , Artzneyen , etc. Francfort et Léipzick , 1703 , in-8°. Sendschreiben von Lob, Nutz und Gebrauch des Therjacs und Mi-

thridats. Muhlhausen, 1704, in-80. Curicese Beschreibung unterschiedlicher rarer und scheener physika-

lischer, medicinischer, chymischer, und wkonomischer Dinge. Franc-

fort et Léipzick , 1704 , in-8°. Regulæ de formulis medicamentorum conscribendis , das ist von Receptschreiben. Francfort et Léipzick, 1707, in-8°. - Ibid. 1712, in-8°.

Curioses und nuerzliches Frauenzimmerapothechgen, darinnen die be-waehrten Artzneyen wider die Kranckheiten, so wohl lediger, als verheyratheter Weibes-persohnen zu sinden, und welche meistentheils vom Frauenzimmer selbst mit leichter Muche und wenige Kosten praepariret werden koennen, Léipzick, 1702, in-12. - Ibid. 1720, in-12.

Curioser und wohler/ahrner, vormalis en glicher, iste aber teuts-cher Haus-artz. Franciort et Lépisek, 1703, in-8. Chirugia in muc. Mulhimsen, 1703, in-8. Praxis medica, oder richtige Anweisung, wie angeleinder Prac-zicus medicine durch goetlichen Beytstand.eith, tudo, feliciter und ju-

cunde, ohne theuere Recepte, auch grossen Kosten die Krankheiten derer menschlichen Leiber curiren, solche auch und ihre Symptomata erkennen, und die Ursachen, woher sie entspringen, ausfinden moege. Léipzick , 1710 , in-80.

Thesaurus pharmaceuticus, oder Apotheker-Schatz, Leinzick, 1010 . in-80. Neu eingerichtetes Lexicon pharmaceuticum, oder Apotheker-Lexicon.

Francfort et Léipzick , 1710 , in 8°. Neu eingerichtetes L'exicon anatomico-chirurgicum, Léipzick, 1711,

Curiceses Reise-und Hauss-Apothechgen. Francfort et Léipziek, 1711,

in-8° .- Ibid. 1712, in-8°.

Exotica curiosa, oder kuertzliche und nuetzliche Beschreibung derer auslaendischen Dinge, welche aus dem dreyfachen Naturreiche, in fremden Laendern gefunden werden. Francfort et Léipzick, 1711,

in-80. Casus et observationes medicinales, anatomica, chymica, chirurgica, physica, etc., rariores, selecta et curiosa, oder curiose und nuetztiche Anmerchungen von allerhand raren und auserlesenen medicinischen,

anatomischen, chymischen, chirurgischen und physikalischen Dingen, samt einen Register. Francfort et Leipzick, 1711, in 8°. Neu eingerichtetes Lexicon medico-chymicum oder chymisches Lexi-

con. Franciort et Léipaick, 1711, in-8.

Allesit fertiger und vermehrter Hauss-verwalter. Franciort et Léipaick, 1712, in-8.

Public sous le nom de Gaspard Schroeder.

Vollkommenes teutsch-und lateinisches physikalisch-und medicinisches Lexicon. Hanovre; 1713, in-4°.

Neu entdeckte Heimlichkeiten des Frauenzimmers. Francfort et Léipzick, 1714, in-8°. - Ibid. 1715, in-8°. - Ibid. 1719, in-8°. - Ibid. 1725, in-8°.

Chirurgisches Lexicon, Francfort et Léipzick, 1715, in-80. Sous le nom de Gaspard Schroeder.

Dreyfacher, als Thueringisch-Meissnischen und Niedersaechsischer teutsch-und lateinischer Apotheker-Taz, Francfort et Leipzick, 1714,

Das bey jetzigen Zeiten neu eingerichtete Pest-Apotheckgen. Francfort et Leipzick, 1914, in-8". Grund und Lehrsaetze der gantzen edlen Medicin. Leipziek, 1715,

Auserlesenes teutsch-medicinisches Recept-Buch. Francfort et Léip-

ziek, 1715, in-80. Nosce te ipsum, vel anatomicum vivum, oder kurzgefasstes, doch chtig gestelltes anatomisches Werck. Francfort et Léipzick, 1715,

in-fol. - Ibid. 1720 , in-fol. Medicus clinicus, oder der wohlerfahrne Hauss und Land-Artzt. Francfort ot Léipzick, 1715, in-8°.

Compendium medicinæ renunciatora, oder curiæser und nuetzlicher

Begriff von denen toedlichen Wunden. Léipzick, 1715, in-8°. Wohlpracticiter Feldscheerer. Francfort et Léipziek, 1715, in-8°. Ces trois derniers ouvrages ont été réimprimés ensemble, avec quel-

ques additions, sous le titre suivant : Medicus clinicus, oder wohlerfahrner Hauss-und Land-Artzt. Léip-

zick et Erfort , 1722 , in-8°. Geheimer Medicus. Francfort et Léipziek , 1715 , in-8°.

Das in der Medicin gebraeuchlichste Regnum animale oder Thier-Reich. Francfort et Léipzick , 1716, in-80.

HELL

Neue und curiose Schatz-Kammer wkonomischer Wissenschaften. Francfort et Leipzick, 1718, in-80. Armer Leute sicherer und geschwinder Hauss-Medicus. Francfort et

Léipzick, 1719, in 8°. Curiceser Kinder-Jungfer und Weiber-Spiegel. Francfort et Léipzick,

Monatliche Kraeuter-Lust. Zittau, 1721, in-80.

Hellwig a publié les Curiosa physica et les Arcana majora de son frère Jean-Otton; une traduction allemande de la Nova medicina spiriubin eurious de Seb. Wirdig (1701), une édition de la Dauren physik de Paulin (1711), un recuell alleanad d'opuscules d'alchimie, initiale à Fasticulus anterachieditches alten faren und wahren philosophisches Schriften vom Stein der Weisen (Léipzick et Brêue, 1719, in 8-5), la [four francies redwiye, oder Kraeuter Leszieon, traduction allemande pora francica reauvae, octer Araeuter-Lezicon, traduction silemande de l'ouvrage écrit en latin paé Francka de Frankeau (Léipzick, 1713, in-8°), une édition de l'Evangetische Kunst, avancy-wid naturfor-schende Weit-Feld-Land-Stadit-Houstholtung-und Nahrungs-Postilie, de Jean-Hiskins Cardillucius (Léipzick, 1715, 3-volaito8°), et beaucoup d'autres traductions que nous passons sons silence. (A.-J.-L. 1.)

HELLWIG (Georges-André), botaniste et minéralogiste prussien, était fils d'un prédicateur évangélique, et ne en 1665, à Angerburg. Il étudia la théologie à Koenigsberg Iéna, Wittemberg, Halle et Léipzick, mais sut faire marcher l'histoire naturelle de front avec la science des choses divines. Passionné surtout pour la botanique, il entreprit, en Allemagne et en Italie, un voyage, au retour duquel il fit, pendant quelque temps, avec succes, des cours publics à Iena, Mais ayant été rappelé à Angerburg, pour y aider son père dans les fonctions pastorales, il fut obligé de renoucer à une carrière vers laquelle une passion véritable l'entraînait, pour aiusi dire, malgré lui. En 1705 il succéda à son père, et, vingt ans après, il obtint le double titre de prévôt et d'archi-prêtre. Sa mort eut lieu le 3 janvier 1748. Durant sa longue carrière, il a enrichi l'histoire naturelle d'observations nouvelles et intéressantes, qu'on trouve consignées dans les ouvrages suivans

Flora quasimodogenita, seu enumeratio plantarum indigenarum in Prussid, quarum in herbariis hactenus editis Borussicis, aut nulla, aut superficiaria facta est mentio, additis nonnullis jeonibus, descriptionibus et observationibus, necnon annexo storilegio ad clima Prussia accomodato. Dantzick, 1712, in 42. J.-L. Breyn a curichi cet ouvrage d'une savante préface, dans laquelle

il énumire les auteurs qui ont écrit sue l'histoire naturelle de la Prusse et de la Pologne, et relève un grand nombre d'erreura qui s'étaient glissées dans la Flora Prussica.

Tractatus de lapidibus et fossilibus. Konigsberg , 1717 , in-4°.

Lithographia Angerburgica. Koenigsherg, 1717-1720, 2 vol. in-1°. Flora Campana, seu Pulsatilla cum suis speciebus et varietatib Deipzick , 1719 , in-4°.
Ouvrage orne de douze planches.

Supplementum flore Prussices, Dantziek, 1736, in-4°.

HELLWIG (Jr.s.), fils d'un tiche négociant de Nuremberg, vint au monde, en cette ville, le 29 juillet 160a. Ayrès avoir suivi pendant quatre ans les cours de l'Université d'Alt-doui, i passa à blâte, puis à Montpellier, et enfin à Padoue, oit les honneup du doctorat lui furent accordés en 1634. A son retour dans sa ville natle, il fut nommé médecin de l'hôpital; mais, malgré-les avantages que lui procurait cette place, et la nombreuse clientelle qu'il éciait parvenu à se former, il se rectira en 1654 à Ratisbome, où a prês une longue suite de succès, il termina sa carrière le 4 juin 1674. On ne connaît de lui que les deux ouvrages suivans s.

Alphabetum iatricum, seu brevis totius medicinæ hippocraticæ in paueas tahellas reductæ delineatio. Naremberg, 1631, in-fol.

Observationes physico-medica: Augsbourg, 1680, in-4º.
Ce deraier ouvrage fut publié par Lue Schroeck, qui l'accompagna
d'amotations. (1.)

HELLWIG (JEAN-OTTON DE), frère ainé de Christophe, na-

quit en 1654 dans le Thuringe. Dès qu'il eut atteint l'âge de dix-sept ans, ses parens l'envoyèrent étudier la médecine à Icna, d'où il passa à Erford, puis à Altdorf, et enlin à Bale. Recu docteur à Erford en 1575, il se reudit à Amsterdam, où, profitant d'une occasion favorable, il s'embarqua pour les Indes orientales. Pendant un séjour de plusieurs années qu'il fit à Batavia, il partagea son temps entre l'exercice de l'art de guérir et l'étude des productions de la nature, Revenu eufin en Europe, il visita successivement l'Italie, le Portugal, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre et le Danemark. L'electeur palatin le nomma son médecin, en lui conferant le titre de conseiller. Il obtint en même temps la place de professeur hoporaire à l'Université de Heldelberg. Quelque temps après le duc de Saxe-Gotha l'admit au nombre de ses conseillers, aiusi que Chrétien v, roi de Danemark; et Charles 11, roi d'Angleterre, lui donna le titre de baronnet. Hellwig se fixa snr la fin de ses jours à Bayreuth, où il mourut en 1603. Ses ouvrages roulent tous sur la philosophic hermétique, c'est-à dire, sur les rêveries alchimiques; dont se composait presqu'uniquement alors le domaine de la chimie.

Idroitus in veram et innuditam physicam. Balavia, 1678, in-16. Hanbourg, 1680, in-89. Heidelberg, 1680, in-12. Trad. en allemand., Lubben, 1719, in-89. en français, par Massiet de la Garde, Loodres, 1682, in-89.

Mattorit auf drey Fragen: I. Was eigentlich der Lapis philosophorum 1917 II. Worsten seine Matterie besteht, und wie sie muere bereijet werden? III. Was man von den Alchymisten an den Hoefen gewere Heffen halten soll? Heidelberg, 1681; in-12. Sonderbreiben eines Adept Aris hermetoen an die sogenannigen Duurn-

wirth hermeticas facderatos. Weissenfels, 1684, in-12.

Ourious phytics, oder gruendliche Lehre von unterschiednen Naturgeheimstens, sonderlich das philosophische Mesterstucck, oder sogsumnflen Lepide philosophorus, betreffend geforhann als sein letstes Testament, Sondichuscus, 1700 et 1701, insta. Franciort et Leipzick, 1714 and 1812.

Arenna majora oder curieuse und nuetzliche Beichreibung vieler wahr alltigen physikalisöken, medicinischen, chymischen, alchymischen, chirurgischen und ækonomuschen Geheimnissen. Léipsick, 1712. in-8°.

HELMERSHAUSEN (PARL-JEAN-FREDÉRIC), médecin à Gross-Rüdstedt, dans le duché de Saxe-Weimar; né à Erford en 1734, a mis au jour les ouvrages suivans:

Dissertatio de diarrhoeis in morbis aoutis salutaribus. Erford, 1760,

Observatio de motibus epilepticis vagis. Weimar, 1766, in 4º.

Observatio de ingenti et miranda gravissimorum symptometum congerie per XXXII annos se invicene excipicatium, à concremento polyposo scirrhoso. Veimar, 196, 1019.
Observatio de obstructione pertinacissima plurium mensuum et conflusu

Observatio de obstructione persinacissima plurium mensium et confluxu symptomatum in und agrota. Weimar, 1769, in 4.

HELMONT (Jassellarrier nr.), généralement comu sous le nom de Ven Helmont, joue un groud rôle dans l'histoire de la médecine, parce qu'il fin l'un des premièrs à sapper les fondemens de la théorie galénique, qu'il hannit un grand nome de la president de la théorie galénique, qu'il hannit un grand nome du l'appendent de la prission de captient de la prission de captient de la privation de la captient de la voie d'une explication plus satisficante des phénomènes normains, et anomaux de la vie.

Van Helmont, seigneur de Merode, Royenboch, Oorschot et Pellines, naquit à Bruxelles, en 1577, d'une famille noble et considérée dans le pays. Son père ctant mort en 1580, il demeura confié aux soins d'une mere et d'un oncle qui, remarquant en lui des talens précoces, prirent plaisir à les cultivet, Il fit son cours d'humanites à Louvain; mais, après l'avoir acheve,"il ne prit pas, selon l'usage, le titre de muitre-es-arts, car il s'était promis de ne jamais solliciter les dignités académiques, qui lui paraissaient des futilités propres seulement à flatter l'orgueil et la vanité. Les Jésuites, qui faisaient alors des cours de philosophie à Louvain, au grand déplaisir des professeurs de cette ville, eurent l'art de l'attirer à leur lecons, et l'un d'entre eux, Martin del Rio, voulut l'initier aux mystères de la magie, qu'il enseignait. Mais Van Helmont se dégouta bientôt d'une étude dans, laquelle, au lieu de la véritable sagesse, il ne rencontrait qu'un tissu informe de toutes les subtilités de la dialectique. La doctrine des storciens, dont il voulut ensuite connaître les principes, ne le satisfit pas davantage, et en effet elle s'accordait bien moins encore avec sa vive et bouillante imagination. Enfin, les écrits de Thomas à Kempis et de Taulerus tombérent entre ses mains. Dès lors il se livra sans réserve à tous les écarts, à toutes les réveries du mysticisme, et ne voyant d'autre voie que l'humilité pour obtenir la fayeur de participer à l'influence de la grace divine, il abandonna tous ses biens à sa sœur, et renonça sans regret aux privilèges que sa naissance lui assurait. Si nous en croyons ses propres récits, il ne tarda pas à recueillir amplement les fruits de cette entière abnégation de soi-même, car il jouit de la contemplation des théophanies, il cut un génie qui lui apparaissait dans toutes les occasions importantes, et il finit même par apercevoir sa propre ame, sous la figure d'un cristal resplendissant, Dans tout cela on reconnaît les effets d'une éducation éminemment religiouse sur un cerveau dans lequel l'imagination l'emportait de beaucoup sur le jugement, en activité et en développement. Cependant l'abandon de sa fortune ne lui paraissant pas un

sacrifice assez méritoire, il résolut, pour imiter en tout la conduite du Christ, d'apprendre la médecine, afin de pouvoir la pratiquer comme une œuvre de bicufaisance et de charité. Il commenca donc, suivant l'usage adopté dans toutes les écoles, à lire les écrits des anciens, et se pénétra des principes d'Hippocrate et de Galien, qui furent bientôt gravés profondément dans sa tête. Mais, loin de partager l'enthousiasme général, il fur frappé de l'invraisemblance des théories des anciens sur la nature et le traitement des maladies. La doctrine du médecin de Pergame lui paraissait surtout fort peu satisfaisante, et il se proposait de la réformer, quand un événement fort simple dérangea ce projet, en imprimant une autre direction à son esprit inconstant et leger. Ayant contracte la gale, il consulta les médecins galénistes, qui, attribuaut cette maladie à la combustion de la bile et à l'état salin du phlegme; lni conseillèrent l'usage des purgatifs. Van Helmont, affaibli par ce traitement, qui ne le guérit point, se dégoûta tout à coup de la médecine, qu'il taxa de science incertaine et coniecturale. Il v renonça donc, et pendant dix années, il erra en Italie et en France. Enfin, une voix qu'il crut entendre en songe, réveilla en lui le désir qu'il avait formé autrefois de renverser le système des humoristes. Un empirique qu'il avait rencontré, lui donna quelques notions de chimie expérimentale. Van Helmont prit gout ponr cette science, et se mit à y chercher le remède universel. Sur ces entrefaites, il épousa une riche Brabanconne, dont il eut plusieurs enfans, entre autres un fils, François Mercure, devenu célèbre dans les fastes de la théosophie. Retiré dans une terre près de Vilvorde, il s'v occupa, jusqu'à la fin de ses jours, d'opérations chimiques, et de théories sur l'organisation physique et intellectuelle du genre humain. Pendant près de trente ans, il ne quitta pas son laboratoire, quoiqu'il assure que le nombre des mulades gueris par lui s'elevait à plusieurs milliers chaque année. On ue peut douter qu'il n'y ait de l'exagération dans ce calcul, mais elle était l'effet de la jactance naturelle à tous les enthousiastes, et non celui du charlatanisme, car Van Helmont n'exerca jamais l'art de guérir dans des vues intéressees: il refusait le salaire qu'on lui offrait pour ses conseils et même pour' ses préparations, et ce fut en vain que les empereurs Rodolphe 11, Mathias et Ferdiuaud it essaverent de l'attirer à Vienne par l'appat des richesses et des dignités. Jaloux de son indépendance, rien ne put le déterminer à quitter sa retraite où il mourut le 30 decembre 1644, victime de ses propres erreurs, avant refuse de se laisser saigner dans une violente péripneumonie. Il croyait de si bonne foi aux pretendus miracles opérés par la chimie, que la mort de sa femme et de quatre de ses enfaus, moissonnes sous ses yeux par des maladies diverses, n'avait pu l'en désabuser.

Van Helmont, comme J'a dit un écrivain celbre, était nouris de la letture des adeptes. Doué d'une imagination ardente, il l'avait encore exaltée dans leur commerce assida. Le fau de leurs fournéaux avait achevé d'enflammet às têter. Celendant, au milieu de cette fumée alchimique et superstitieuse, on trop souvent ses idées sont comme perdues, jaillissent par intervalles des traits d'uné vive lumière. C'est sur la route de l'exeur qu'il a fait d'hieureuses découvertes, et c'est dans la langue des charlatars auf il anoure de brillantes vérities.

Le système imaginé par Van Helmont repose sur les bases, du spiritualisme, et l'archée de Paracelse en forme un des points principaux, présentée toutefois d'une maujère plus claire et plus précise, et considérée surtout comme étant d'une nature plus substantielle que ne le supposait le clief des théosoplies. Van Helmout accordait à cette archée le pouvoir de tirer. par sa seule énergie, tous le corps de Peau, principe de toute existence, à l'aide néaumoins d'un ferment capable de la determiner à entrer en action. Suivant lui ce ferment est le véritable fondement de la vie et de toutes les fonctions des corns organises; il ne disparait qu'à l'instant de la mort, pour faire sortir une nouvelle création du corps, qui entre alors pour la seconde fois cu fermentation; d'où il suit que la semence n'est? pas indispensable pour que les animanx propagent leur espèce; et qu'il suffit que l'archée agisse sur un ferment convenable pour donner naissance à des animony aussi pai faits que ceux qui doivent le jour à un œuf. On voit que, sans toutefois s'expliquer clairement, Van Helmont était partisan des générations

Ce fut lui qui fit connaître le premier le système des forces épigastriques, dont on trouve dejà de faibles vestiges dans Hippocrate, mais dont le médecin de Cos n'a parlé que pour lesserrer l'influence de ces forces dans les bornes les plus etroites. Van Helmont connut la puissante action que l'estomae excree sur tous les autres organes, et celle de la digestion sur les fonctions respectives de ces derniers. On se tromperait néanmoins si l'on croyait qu'il avait égard à la structure des parties pour en expliquer les fonctions; le spiritualisme avait trop d'attraits à ses yeux pour lui permettre d'employer cette, logique sevère. En effet, il supposait que chaque organe, quoique lié étroitement à l'ensemble du système, a son genre particulier de sensibilité, que des qualités et des fonctions particulières le distinguent de tous les autres, et que certaines fonctions lui appartiennent exclusivement. Admetiant que les différences caractéristiques des diverses parties dépendent des causes qui les animent, il croyait qu'un principe chargé de les gouverner, une archée particulière, réside dans chacune : qu'un principe suprême, ou l'archée générale, a la surintendance des autres, et que du concert de toutes ces archées résulte le principe général des forces vitales, comme le corps lui-même résulte de la réunion de tous les membres. C'est à l'orifice cardiaque de l'estomac qu'il placait la résidence de l'archée universelle, qui, de là , comme d'un trône, envoye ses ordres aux archees subalternes, établies dans leurs diverses juridictions. Colles ci sont obligées de lui obéir en tout, même dans ses caprices; mais elles y melent toujours du leur, soit en bien, soit en mal, et c'est de toutes ces opérations combinées que se composent les phénomènes réguliers ou anormaux de l'état sain ou de l'état maladif. On ne pouvait indiquer plus clairement le role que l'estemac joue dans tous les actes de la vie, mais on ne pouvait en même temps envelopper une idée exacte de suppositions plus arbitraires, et de subtilités plus grandes. Nous en trouvons surtout la preuve dans la pathologie de Van Helmont, qui attribuait la sièvre à la frayeur, à l'ebranlement, aux monvemens désordonnés de l'archée, et qui en placait le siège dans le duodénum, Il fit donc mieux connaître la part que l'estomac et l'intestin grèle prennent à la production des fièvres, mais comme il ne fut conduit à cette belle idee que par le hasard en quelque sorte , coume il n'eut aucunfgard à la structure des organes; ainsi qu'on devait s'y attendre Re la part d'un homme aussi profondement ignorant que lui en anatomie, les médecins, entraînés par les futiles hypothèses qui dominatent leur imagination, firent peu d'attention à cette

ELM ·

lueur de vérité, qui ne, devait briller de tout son éclat qu'an siècle qu nous vivons, mais qui alors aussi devait changer entièrement la face de la pathologie. Si Van Helmont cut parlé un langage moins mystique, ou, si l'on aime mieux, moins métaphorique, il aurait reudu un plus éminent service à la science, et opéré réellement en médecine la révolution dont il se mentia si jaloux d'être le coryphee. En effet, son système, exprimé en termes plus vulgaires, indique qu'il existe une cause genérale des mouvemens vitaux dans les corps organises ; que les differens organes, quoiqu'ils dependent tous et toujours de cette cause, ont cependant des manières d'être affectes et d'agir qui leur sont propres, et qui découlent de leur stiucture particulière, enfiu, que la médecine est la science des lois suivant lesquelles cette cause agit, des modifications que peut subir sou influence sur les différentes parties ou dans les diverses circonstances, et des moyens à l'aide desquels on peut agir, solt sur le système entier des forces, soit sur celles d'un organe particulier, pour maintenir ou pour rétablir la régularité des fonctions. Telle est, à très peu de chose près, la manière dont l'école physiologique raisonne aujourd'hui chez nons. M. Sprengel n'a donc pas eu tort de dire que « les amis de la vérité s'arrêtent avec plaisir, sur les écrits d'un homme, qui, malgré son attachement aux idées fanatiques du temps, sut cependant signaler une fonle d'erreurs théoriques et pratiques, et émettre des idées que les médecins, faute d'orndition, ont considérées depuis comme les résultats des travaux entrepris par les modernes. Que l'ignorance continue de placer Vau Helmont sur la même ligue que Paracelse, et de le mépriser comme lui, ce medecin, malbeurensement trop oublie, n'en obtier dra pas moins la palme du mérite devaut le tribunal de l'histoire, n

Van Helmont occupe aussi une place distinguée parmi les chimistes. Nous ne pouvos nous écudee site les travax qui la lui out méritée, mais nous ne devons pas oublier de dire qu'il appels le premier l'attention des physiciens sur les fluides nérferures, dont il comaissist l'puiseurs, et qu'il savait fort bien distinguer des simples vapeurs; c'est lui qui leur à donné le nom de graz, sous loquel on les désigné encore au apurut'hui. Ses po-

vrages sont:

De magnetica vulnerum naturali et legitima curatione. Paris, 1621, in 4º. - Cologne, 1624, in 8º.

De aquis Leodiensibus medicatis supplementum, Cologne, 1724, in 8°. Februan doctrime ina dita. Anvers, 1642, in 16. Trad. eu français par A. Banda, Paris, 1653, in 8°.

Opuscula medica inaudita. Cologne, 1644, in 8°.
Ortus medicina, id est, initia physica inaudita, procressus medicina

Ortus medicina, id est, initia physica inaudita, procressus medicina movas in meriorum ultimomi ad visum longam. Amsterdam, 1636, in-4°. -Venise, 1652, in-501. - Amsterdam, 1652, in-4°. - Lyon, 1655, in-fol. - Leyde, 1667, in-fol. - Francfort, 1682, in-fo. - Cepenhague, 1707, in-fo. - Francfort, 1707, in-fo. - Trad. en hollandais, Notterdam, 1660, in-fo. - en anglais, Loadres, 1663, in-fol. - en français par Leconte; Lyon, 1691, in-fol. - en allemand, Sultbach, 1683, in-fol. Ce dernier ouvrage a été publié par François-Mercure Van Helmont,

fils de l'auteur, né en 1618 et mort en 1699.

HELVETIUS (JEAN-ADRIEN), fils de Jean-Frédéric, maquit en Hollande vers l'an 1661. A peine eut-il terminé sa philosophie à Leyde, que sou père l'euvoya à Paris pour y débiter des remèdes secrets, dont les habitans de cette capitale paraissent s'être montrés fort avides dans tous les temps. Helvétius ne fut pas heureux dans son expédition, et revint en Hollaude moins viche qu'il n'en était parti. Ce contretemps ne découragea pas son père, qui le renyoya une seconde fois tenter la fortune, avec de nouveaux arcanes. Le jeune charlatan ne réussit pas davantage, et il était livré à ses propres ressources, par conséquent fort embarrassé de sa personne, quand il fit connaissance d'un riche droguiste, alors grièvement malade, et qu'Afforty traitait. Le droguiste crut ne pouvoir mieux témoigner sa reconnaissance à son médecin, qu'en lui offrant quelques livres d'une racine du Brésil qu'il considérait comme un objet trèsprécieux, mais Afforty, ignorant les propriétés médicinales de cette drogue, montra pour elle un dédain qui détermina le marchand à la donner au jeune Helvétius. Celui-ci, qui était d'un caractore entreprenant, et qui ne manquait pas d'activité, crut reconnaître que la racine en question possédait une vertu spéciale contre la dysenterie, et aussitôt il s'empressa de faire savoir sa découverte au public, par des affiches placardées au coin de toutes. les rues. Bientôt la cour et la ville retentirent du bruit de ses succès, et la duchesse de Chaulnes, qu'il avait rendue à la santé, lui procura le connaissance de Colbert. Dans le même temps le dauphin avant été atteint de la dysenterie, Helvétius fut chargé; par Daquin, de lui administrer son arcane. Dès-lors il ne fat plus question que du nouveau remède, et Louis xiv, qui en entendit parler, fit donner une gratification de mille louis au propriétaire, pour qu'il le rendit public. On sut alors que c'était la racine d'ipécacuanha, qui avait paru en France des l'année 1672, mais que des essais malheureux avaient d'ahord discréditée. La fortune et les honneurs accablèrent depuis lors Helvetius, qui mourut à Paris le 20 février 1727, laissant quelques ouvrages intitules :

Remèdes contre les cours de ventre. Paris, 1688, in-12. Lettre à M. Regis un la nature et guerison du conner. Paris, 169t, in-4°. - Ibid, 170f, in-12, avec le Traité des peries de sang. - Helvétios hâme, dans le caner, les topiques, qu'il ne considère, et avec raison, que comme des pallistifs. L'extirpation est, à ses yeux, les

HELV

seul moyen de salut. Il avait imaginé, pour fixer la tumeur, des tenettes dont on a fait usage pendant queique temps, sous son nom, qu'il leur avait donné lui-même, mais que les chirurgièns ont enfin proscrit de leur arsenal.

Methode pour guérir toutes sortes de fièvres sans rien prendre par la bouche. Paris, 1604, in-12. - Ibid. 1746; in-12. - Trad. en latin, Ams-

terdam et Léipzick , 1694 , in-8°;

Certe méthode consiste à prendre des lavemens de décoction de quinquina;

Traité des pertes de sang savec leur remède spécifique, accompagné d'une lettre sur la nature et la guérison du cancer. Paris, 1697, in-12. - Ibid. 1706 , in-12.

Le moyen que conseille Helvétins, consiste en des pilnles d'alun et de sang-dragon.

Dissertation sur les bons effets de l'alun. Paris , 1704 , in-12.

Memoires instructifs de différens remèdes pour les armées du roi et les maladies de la campagne, Paris, 1705, in-12.

Traite des maladies les plus fréquentes et des remèdes spécifiques pour les guerir. Paris, 1707, in-12. - Liége, 1711, in-12. - Trevoux, 1720, in-12. - Paris, 1724, in-12. - Ibid. 1727, in-12. - Ibid. 1739, in-12. -Trad. en italien , Venise, 1743, in-4°.

Methode pour traiter la verole par les frictions et par les sueurs. La Haye, 1710, in-12.

Ouvrage tout à fait insignifiant.

Recueil des méthodes approuvées des écoles de médeçine pour la guérison des plus dangereuses maladies qui-attaquent le corps humain, Trévoux, 1710, in 12.

Remèdes contre la peste. Paris, 1721, in-12. (o.)

HELVETIUS (JEAN-CLAUDE-ADRIEN), fils du précédent, et père du célèbre auteur de l'Esprit, Claude-Adrien, naquit à Paris le 18 juillet 1685, et fut rech docteur en 1708. Cinq ans après son père lui acheta une charge de premier médeciu du : roi par quartier, et le succès du traitement qu'il proposa dans une maladie de Louis xv , le mit si avant dans les bonnes graces du régent, que ce prince ne voulut plus lui permettre de s'éloigner du jeune monarque. Helvetius fut nommé conseillerd'état, inspecteur-général des hopitoux, et médecin de la reine. Il jouit de tous ces honneurs et d'une grande considération jusqu'à sa mort, survenue le 17 juillet 1755. On a de lui ?

Idée générale de l'économie animale, et observations sur la petiteverole. Paris, 1722, in-12. - Ibid. 1725, in-12. - Lyon, 1727, in-12. - Trad. en seglais. Londres, 1723, in-52. - Rien de plus absarde que la théorie et la pratique d'Helvétins. Ces

auteur ne voit que fermentation dans toutes les humeurs du corps. Il attribue l'inflammation a l'irruption du sang dans les vaisseaux lymphatiques, qu'il divise eux-mêmes en artériels et veineux. Son opinion sur la théorie des sécrétions ne différe pas de celle de Winslow. Si on l'en croit les fièvres intermittentes dépendent de l'épaississement du sang, et la variole du défaut de fermentation de cette humeur.

Lettre au sujet de la lettre critique de M. Besse, contre l'Idée gené-rale de l'économie animale. Paris, 1758, in-8°.

Helvétius soutient que les injections démontrent la communication des

artères avec les vaisseaux lymphatiques. On sait que nul anatomiste n'e pu la reconnaître par cette voie, et qu'il est presque hors de donte qu'elle n'a point lieu.

Eclaircissemens concernant la manière dont l'air agit sur les poumons : avec une lettre de M. Winslow, De structurá glandulæ. Paris, 1728, in-40.

Contre Michelotti.

Principia physico-medica, în grasiam medicinae tyronum conscripta. Paris, 1752, a vol. in-8°. - Francfort, 1755, a vol. in-4°. Helvétus a inséré dans les mémorres de P Académie des sciences, dont il avait été nommé membre en 1716, un Mémoire sur l'inégalité des vaisseaux sanguios, et sur le changement qui arrive au sang en passant par le poumon (1718), un autre sur le poumon de l'homine (1718), un troisième sur la digestion (1719), et un dernier sur la structure intime des intestina grêles (1721). Il s'est élevé contre les partisans de la digestion par simple trituration des alimens. MM. Reisseisen et Sommerring ont réfuté ses opinions erronées sur la structure des poumons, et A. Meekel les idées non moins fausses qu'il avait émises touchant la texture de la membrane muqueuse des intestins grèles.

HELVETIUS (JEAN-FRÉDÉRIC), d'une famille noble de la principauté d'Anhalt, probablement originaire de la Suisse, comme semble l'indiquer son nom allemand de Schweitzer, latinisé suivant le pédantesque usage du temps, naquit vers l'an 1625, et s'adonna principalement à la médecine, de concert avec l'étude de laquelle il fit toutefois marcher celle de la chimie. S'étant rendu en 1640 dans la Hollande, il parvint à y obtenir la place de médecin des états-généraux et du prince d'Orange. La mort termina sa longue carrière le 20 août 1709. Après avoir écrit contre la poudre de sympathie, il donna tête baissée dans toutes les rêveries de l'alchimie, et fut même la dupe d'une mystification, dont on peut lire les détails dans Lenglet Dufresnoy, qui paraît l'avoir prise aussi au sérieux. Il nous reste d'Helyétius les ouvrages suivans :

De alchymid opuscula complura veterum philosophorum. Francfort, 1650 , in-4º.

Runder Schauplaz der arzneyischen Gesichtkunst. Heidelberg, 1660, in-8°. - Trad. en hollandais, 1664, iu-8°.

Mors morborum, der Krankheiten Tod, wie man ein gewisses Ur-theit von allerley Gebrechen Fullen soll. Heidelberg, 1660; in-8°. Lustiger Spatzergang der Kraenter. Heidelberg, 1661, in-8°. Beryllus medicus, ein Edelgestein der Arrney. Heidelberg, 1661,

Microscopium physiognomia medicum, id est, tractatus de physiognomid , cujus ope non solum animi motus, simul ac corporis defectus interni . sad et congrua iis remedia noscuntur per externorum lineomentorum , formerum, colorum, odorum, saporum, doniciliorum, ac signaturarums intuitum, qui harmonicam hominis constitutiquem et medicandi uotitiam ex simplicibus indicat. La Haye, 1664, in-12. - Amsterdam, 1676, in-12. -Trad. en allemand, Heidelberg, 1660, in 80.

Vitulus aureus, quem Mundus adorat et orat, in qué tractatur de rarissimo natura miraculo transmutandi metalla, numpe quomodo tota a HEMS .

155

plandi sabiantia, vsi inta momentum ez qua vir minima lapidir veriphilosphici priciad in aurum obeyum commutata sheria Hage Comita. Amsterdam, 160; in-8°. Idad. 1703, in-8°. Idad. 1705, in-8°. Jud. 400, in-8°. Idad. 1703, in-8°. Idad. 1705, in-8°. Equaciott., 1903, in-8°. Idad. 1736, in-8°.

Réimprime dans le Museum hermeticum et dans la Bibliothèque chi-

Que de Manget.

Diribitorium medicum. Francfort, 1670, in-8°. (0.)

HEMMING (Sixtr pr), né dans une petite ville de la Frise, le 6 février 1353, fit ses premières études à Groningue, et, après les avoir terminées, passa à Cologné, où il s'appliqua en même temps aux mathématiques et à la médecine. À la suite d'un voyage en France, il s'établit à Louvain, et y mourut veis l'an 1566. On a de lui un traité annonçant de-sa part des dicès un peu plus raisonables que elles qui avaient cours slors dans le monde, même parmi les médecine. Ce traité a pour titre:

De astrologia, ratione et experientia refutata, liber unus Anvers, 1583, in 4°.

HEMPEL (JEAN-GODEPROV), pharmacien de Berlin, reçu docteur en medecine à Helmstaedt, et né à Berlinichen, dans la Nouvelle-Marchie, le 2 octobre 1752, est auteur de quelques articles qui out paru dans les Annales chimiques de Crell, et des ouvrages suivans:

Dissertatio de sale vitrioli volatili. Helmstaedt, 1785, in-4° Internaventisch-chemische Abhardlung ueber die Natur der Pflanzenstauren und die Modifikationen denn sie unterworfen sind, nebst
einer Chemischen Untersuchung der Winter-und Sommereiche. Berlin,
1791, in-8°.

HEMPEL (Adolphe-Fréderic), nommé, en 1808, professeur extraordinaire d'anatomie à l'Université de Gottingue, est auteur d'un manuel d'anatomie intitulé:

Anfangsgruende der Anatomie, Geettingze, 1801, in-8°, - Ibid. 1811, in-8°.

HEMSTERHUYS (Sison-Trains), médicia bollaudais da diasceptième siècle, n'est guider conat que par le recueil qu'il a publié des écrits de Jean Pecquet, de Thomas Bartholin et d'Olais Rudo-ck sur les vaisseaux l'amphatiques, le réservoir de chyle et le canat fluorachique, de réceit à pour titre : ...

On a du même auteur :

de

Historia et analysis arthritidis vaga. Leenwarden, 1666, in-12.

Missis aurea, seu collectunea anatomica, continentia trium prastantia morum anatomicorum opuscula. Leydo, 1654, ju 12. - Heidelberg, 1659, in-5.

HENCREL (Jaan-Cantscorat), conseiller et médecin du prince de Schwarzbourg, et médecin à Gehren, né en 1720, mort le 5 mai 1806, a publié quelques observations de chimie dans les Annales de Crell, et mis au jour les ouvrages suivans:

Einige neu entdeckte chymisch physikalische Wahrheiten, den Kennern der Naturlehre und Arznerbereitungshunst zur Beurtheilung und

Anwendung hingegeben. Léipzick, 1769, in 8°.

Elevaretung der hermeischen Kunis, durch solche chymich-physicalische Beweise dargelhan, die jeder, auch mruitelmaestige Kenner und Knenstler, leicht einschen, selbst nachmachen; und dodurch zu gesteil uederzuge werden kann und soll, dass Alchymia und Chrysolia und Chrysolia und Chrysolia und Chrysolia und State (State State Sta

Cet ouvrage absurde tend prouver que l'alchimie n'est point unechimère; il a été publié sous voile de l'anonyme. Quelques personnes l'attribuent à H.-C.-F. Knoll.

Beschreibung von der Beschaffenheit und dem Nutzen der neuen Stahtlinctur. Leipnick, 1774, in 8. Anzelge eines Experimentalbeweises seiner neu ersundenen spirituoesen

Stahltinctur, Léipzick, 1778, in-8°, (0.)

HENCKEL (Jaar-Fafofatc), hable minéralogiste et chimite allemand, naquit à Freyberg en 1692. Pour obiet inuvœu de ses parens, il étudia d'abord la médecine, et l'exerca méme pendant quelque temps; mais, entrainé par un gold irrésistible, il-finit par abandomer tout à fait cette profession, afin de pouvoir se livree exclusivement à la chimic et à la miralogie. Le roi Auguste 11 ui confia la Pace de couseiller des mines, dans laquelle il se rendit utile de pluséuurs marières à la Paces, surtout en perfectionnaut les procédés climiques, qui ont valu, pendant si long-temps, une supériorité incuestée à la porcelaine de la manufacture de Meissen. Ce chimiste laborieux a terminé sa carrière le 26 janvier 17/4. On a de lui plusieurs ouvrages intutalés :

Flow Scharfison, oder Feriendschaft des Pflomen-und Mineralriciés nach der Natural Historie und Chywne au vielen Ammerkungin uiel Proben, nicht einem Anhange von Kall genicultum Germanntum, oder gegliederen Sutstraut "Innonderhit von einer hieraus nur erfundenen, dem allerschwesten Ultramarin gleichenden Farbe, Leipnick, von in 88-9-161d, 1255, in 68-161.

1722, in-8°. - Ibid. 1755, in-8°. Dans cet ouvrage, oraé de neuf planelles, Henckel cherche à établir que la fermentation et la crisialisation sont les seules causes de la vége-

tation.

Pyrisologia, oder Kieshistorie als des vornehmsten Minerals mech dessen Nahmen Arten. Lagertauten, Urpprung, Eisiga, Kupfer, umstellischer Erde, Schwefel, Arenika, Silber, Gold, einfachen, Phelizen, Piriolaud Schmelsunetzung, aus vieler Sammlung, Gruben-Bejehrung, Umanng und Briefwechsel mit Natur-und, Berg-Ferstendigen, vornemück aus chymicher Unternchung mit physikalischchymickia Endeckungen nebst Kupfern, wie auch giner Forrede von Nutzen des Bergwerk, rinnoderheit der Churachfrichen, Lépinek, 1:525, in 82. – 18:d. 15/4, in 83. – Trad. en anglais, Londres, 1757, in 83. – en français par le haron d'Holbech, avec l'on 17:sep précédent, et les opuscules minéralogiques; l'Aris, 1757, 2 vol. 18–49. Cet. duvrage renderme douce planches.

Bethesda portuora, das hueffreiche Wasser zum langen Leben, insonderheit in dem Lauchstaedter Brunnen und in dem Schlacheibaule zus Krepberg, mit neuen Endackungen nach den Historie, Chemie und Medicin, angewiesen. Kreyberg, 1736, in-8°. 1864. 1746. in-8°. De mediorum chymicorum appropriatione, in dragent cum acido salis

De mediorum chymicorum appropriatione, in argenti cum acido salis communis combinatione. Dresde, 1751, in 8°. Kleine mineralogische und chemische Schriften. Dresde et Léipzick,

Kleine mineralogische und chemische Schriften. Dr. 1744, in 8°. – Ibid. 1757, in 8°. – Vienne, 1769, in 8°. Recueil publié par Charles-Frédéric Zimmermann.

Recueil public par Charles-Frederic Jaminermann.

Henkelius in mineralogia redivivus, das ist Henkelischer aufrichtiger
und gruendlicher Unterricht von der Mineralogie, nebst angehaengten
Unterrichte von der Chymid metallurgied, Dresde, 1747, in 8°. - Ibid.
1759, in 8°.

Publié par Jean-Emmanuel Stephani. (1.)

HENISCH (Georges), plus connu comme mathématicien que comme médecin, était venu au monde le 24 avril 1549 à Bartfelden, dans la Hongrie. Il prit le bonnet doctoral à Bale, et se fixa ensuite à Augsbourg, où il avait été nommé professeur de logique et de mathématiques, et où il fut quatre fois doven du collége des médecins. Il finit par devenir directeur du gymnase et conservateur de la bibliothèque de cette ville, places qu'il conserva toutes denx jusqu'à sa mort, arrivée le 31 mai 1618. C'était un érudit fort laborieux, et grand amateur des travaux de l'antiquité; aussi lui doit-on quelques éditions d'anciens ouvrages, parmi lesquelles nous citerons ici celle qu'il a donnée, en latin et en grec, des OEuvres d'Arétée de Cappadoce, avec un commentaire (Augsbourg, 1603, in fol.). Les Allemands lui doivent le premier Dictionnaire raisonné et complet de la langue germanique, comme il est probablement aussi l'auteur du plus ancien catalogue conplet que l'on connaisse d'une bibliothèque publique. Le seul de ses ouvrages que nous devions citer ici, parce qu'il est aussi le seul qui se rapporte à la médecine, a pour titre :

Enchiridion medicine, medicamentorum tam simplicium quam compositorum in certos titulos distinctam sylvam continens. Bale, 1573, iu-8°: (z.)

HENKE (ADOLPHE-CHRESTER-HERRY), professeur à l'Université d'Erlangue, ne à Bronswick le 12 avril 1775, est auteur d'un assez grand nombre d'ouvrages :

Beytraege zur theoretische und praktische Heilkunde. Berlin, 1805, in-8°.

Dissertatio de vi vitali sanguinis et humorum idiopathia Berlin, 1806,

Ueber die Vitalitaet des Bluts, und primaere Saefte-Krankheiten. Berlin. 1806 . in-80.

Darstellung und Kritik der Lehre von den Krisen, nach den Ansichten der aeltern und neuen Aerzte. Nuremberg, 1806, in-8°. Klinisches Taschenbuch fuer Aerzte und Wundaerzte. Berlin, 1807.

Handbuch der speciellen Pathologie, Berlin, 1808, in-80,

Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten. Francfort, 1809, in-8°. Taschenbuch fuer Muetter ueber die physische Erziehung ihrer Kinder-

Francfort, 1810, in 8°.

Spiele zur Uebung der Augenmasses und der Auffassung der Grund-

linien als Vorusbung im Zeichnen; Berlin, 1811, in-8°. Revision der Lehre von der Lungen-und Athmen-Probe. Berlin, 1812,

Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Berlin, 1812, in-80.

1815-1818, 3 vol. in-6%

Ueber die Entwickelungen und Entwickelungs-Krankheiten des mensch-Richen Organismus; Nuremberg, 1814, in-80. Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medizin, Bamberg.

HENKEL (JEAN-FRÉDÉRIC), habile chirurgien allemand, né à Preussisch-Holland, le 4 mars 1712, recut de son père, qui portait le même nom que lui, les premières leçons de l'art de guérir, 'qu'il alla ensuite étudier à Komigsberg et à Berlin. Ayant accepté en cette dernière ville une place de chirurgien de compagnie dans un des régimens de l'armée prussienne, il montra de si heureuses dispositions, que le roillenvoya, comme pensionnaire, à Paris et en Hollande, pour s'y persectionner. Henkel sut profiter de cette faveur, et apres avoir suivi pendant deux ans la clinique des plus habiles chirurgiens français, après surtout s'être adonné à l'art des accouchemens, it revint à Berlin, où le roi, qui voulut l'examiner lui-même, le nomma chirurgien en chef d'un régiment de ses gardes. Au bout de quelques années , en 1744, il alla prendre es grades à Francfort-sur-l'Oder, et au retour de la seconde campagne de Silésie, il quitta le service, pour se dévoner tout entier à la pratique et à l'enseignement. Il mourat à Berlin, le 1er juillet 1779, après avoir en la gloire de perfectionner en Prusse l'art des accouchemens, jusqu'alors abandonné aux empiriques et aux ignorans. Ses ouvrages renferment des remarques utiles, mais en petit nombre, novées dans un fatras de détails généralement connus, et rédigés dans un style dont l'incorrection annonce combien l'éducation première de l'auteur avait éte peu soignée.

Dissertatio de cataractá crystalliná verá. Francfort-sur-l'Oder, 1744, Brste Sammlung medicinischer und chirurgischer Anmerkungen. Berjin , 1744, in-40. - Zweyte, 1747, in-4% - Dritte, 1748, in-40. - Vierte, HENN

1749, in-4°. - Fuenfte, 1750, in-4°. - Sechste, 1751, in-4°. - Siebente, 1760, in-4°, - Achte, 1763; in-4°. Anmerkungen von widernatuerlichen Geburten , zur Verbesserung der

Hebammenkunst. Berlin, 1751, in-40.

Auweisung zum verbesserien chirurgischen Verbande. Berlin, 1756. in-80. - Ber in et Stralsund , 1767 , in-80

La seconde édition est ornée de quatorze planches.

Abhandlung von Beinbruechen und Verrenkungen. Berlin, 1759, in-8.
Abhandlung von der Geburtshuelfe. Berlin, 1761, iu-8. - Ibid, 1770. in-8°. - Ibid. 1774, in-8°.

Ce n'est qu'une traduction libre du traité de Roederer.

Abhandlung von der Wirkung der aeusserlichen Arzneyen an und in dem menschlichen Koerper. Berlin, 1765, in-8°. - Appendix, 1765, Neue medicinische und chirurgische Anmerkungen. Berlin et Stral-

sand, cals. I, 1763; II, 1772; in-8°.

Abhandlung der chirurgischen Operationen. Berlin, cals. I, 1790; II, III, 1771; VI, 1772; VI, 1773; VI, 1774; VII et VIII, 1775; in-8°.

Abhandlung von den Fussgeburten, worinnen eine Hebanime grosse Geschicklichkeit besitzen muss. Berlin, 1776, in-8°.

HENNING (FREDERIC), ne en 1767, à Woten, dans la Poméranie suédoise, médeciu à Barth, dans cette même province. depuis 1500, a publié :

Dissertatio sistens analecta historica et theoriam epilepsia. Gripswald, 1788, in-4°.

Commentatio medico-chirurgica de ptosi, adjectá observát onum bigá. Léipzick, 1788, in-80. Von den Pflichten der Kranken gegen die Aerzie. Leipzick, 1791

in-80. Analecta litteraria epilepsiam spertantia. Leipzick, 1798, in 1º. Diaetetisch-medicinisches Handbuch für Seeleute, besonders füer Kauffartheyschiffer der Schwedisch-Pommerischen und benachbarten

Ostsecischen Hafen, nebst einer Anleitung zur Einrichtung einer Schiffsmedicinkiste. Leipzick, 1800, in 8°. HENNING ( Jean - Georges - Frederic ), né à Koswig ; dans le pays de Zerhst, le 6 février 1763, a publié :

Beobachtungen ueber den Werth und die Wirksamkeit einiger Arzneymittel. Stendal, 1780, in-80,

Medicinische Fragmente, aus meiner Erfahrung gezogen. Zerbst, 799, in-8° Ideen ueber die Erbkrankheiten. Zerbst , 1800 , in-80

Beytraege zur praktischen Arzneykunde. Gotha, tom. I, 1802; II. 1804 , in 8°.

Ueber die kraenkliche Laune. Zerbst , 1810 , in-8°. Kleine medicinische Abhandlungen and Wahrnehmungen aus dem

Gebiete der Erfahrung. Stendal, 1712, in-80, Ideen weber Idinsynkrasie, Antipathie und kraenkliche Reizbarkeit. Stendal , 1812 , in-80.

HENNINGER (JEAN - SIGISMOND), mort en 1719, fut depuis 1704 jusqu'à cette époque professeur d'anajomie à l'Université de Strasbourg, où il avait obtenu la chaire laissée vacante par Melchion Sebisch. Ontre une édition nouvelle de la

HENS

160

Mattère médicale de Paul Hermann, encichie d'une preface, on lui doit :

Dissertatio de cephalalgid. Strasbourg, 1691, in-4°.
Dissertatio de medicamentis stomachicis. Strasbourg, 1691, in-4°.

Dissertatio de curatione cephalulgia. Strasbourg, 1692, in-40. Dissertatio de salivá. Strasbourg , 1705, in 40; - Continuatio, Ibid.

1707, in-4°.

Dissertatio de bile, Strasbourg, 1705, in-4°.

Dissertatio de freno liuguæ, 1706, in-4º. Dissertatio de primo infantis vagitu. Strasbourg, 1706, in-4º. Theses anatomica in theatro anatomico Argentinensi observata

Strashourg, 1707, in-4°.
Dissertatio de callo. Strashourg, 1707, in-4°.

Centuria thesium. Strasbourg, 1708, in-4°. Dissertatio de dentibus. Strasbourg, 1708, in-4°.

Dissertatio de purgatione. Strasbourg, 1709, in-40. Dissertatio de chylo. Strasbourg, 1709, in-4°. Dissertatio de paracentesi abdominis. Strasbourg, 1710, in-4°.

Dissertatio de spermate cati. Strasbourg , 1711 , in-40.

Dissertatio de nutritione. Strasbourg, 1712, in-4°. Circà uroscopiam theses miscellanca. Strasbourg, 1712, in-

Dissertatio de depuratione sanguinis per intestina. Strasbourg, 1712,

Dissertatio de lacte. Strasbourg, 1713, in-4°.

PQuadriga scriptorum diæteticorum celebriorum. I, Ars Sanctorii de statică medicină; II, Francisci Baconis de Verulamio, Historia vitre et mortis; III, De tuendá boná valetudine libellus Eobani Hessi et Coena Baptistæ Fieræ Mantuani; IV, Medicina Salernitana. Strasbourg, 1713,

Theses physiologica. Strasbourg, 1714, in 4°.
Dissertatio de metenterio. Strasbourg, 1714, in 4°.
Dissertatio de medicamentis mercuricibilus, Strasbourg, 1715, in 4°.
Dissertatio de temperamentis. Strasbourg, 1718, in 4°.

HENNINGS (GUILLAUME), conseiller de justice du roi de Danemarck, directeur de l'Académie de chiruigie de Copenhague, et professeur d'anatomie et de chirurgie à l'Université de cette ville, où il est mort le 26 janvier 1794, était venu au monde à Glucckstadt le 27 juillet 1716, On a de lui :

Beschreibung von den Kennzeicken und der Rur der Entzuendung des Magens und der Gedaerme. Copenhagne , 1777; iu-8° . - Ibid. 1795, in-80. - Trad. en danois, Wiborg, 1778, in 80.

HENRIQUES (HENRI-GEORGES), medecin portugais, fut professeur à l'Université de Salamanque, puis à celle de Coimbre, où il développait la doctrine d'Avicenne. Il a écrit :

De regimine cibi atque potás, et de cæterarum rerum non naturalium usu, nova enarratio. Salamanque, 1504, in-80.

Tratado del perfecto medico. Salamanque, 1595, in-4º. (B. et 14)

HENSING (FREDERIC GUILL AUDIE), anatomiste et medecin allemand, ne à Giessen, le i 7 avril 1710, itait fils du suivant. Après avoir terminé ses étndes, il prit, en 1742; le grade de docteur dans l'Université de sa ville natale où, l'aunée suivante, il obtint une chaire, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée le 9 novembre 1745. Nous avons de lui trois dissertations fort estimées :

Dissertatio de peritonæo. Giessen, 1742, in-4°. Dissertatio de apophysibus corporis humani. Giessen, 1742. Dissertatio de omento et colo. Giessen, 1745, in-4º.

HENSING (JEAN-TROMAS), fils d'un chirurgien de Francfort-sur-le-Mein, naquit en cette ville le 30 août 1683. Quoique son père désirât lui faire embrasser la carrière médicale, il fallut céder au goût passionné qui l'entraînait vers la théologie. Hensing étudia cette science avec tant d'ardeur, soit dans sa patrie, soit Léipzick, qu'il tomba malade, et fut atteint de violens accès d'hypocondrie. Obligé, par conséquent, de rentrer dans le sein de sa famille, il y resta jusqu'au moment où sa santé fut parfaitement rétablie, c'est-à-dire, jnsqu'en 1704. Alors il rejourna à Leipzick; mais ses goûts avaient change, et cette fois ce fut la médecine qu'il étudia. Etant alle prendre ses grades à Giessen en 1709, il y fut nommé, eu 1717, professeur extraordinaire, et en 1723 professeur ordinaire de chimie, Sa mort eut lieu le 27 août 1726. Ses principaux écrits sont :

Meditationes et Experimenta circà acidulas Schwalbacenses, oder enaue und neue Erforschaug des Schwalbacher Sauerbrunnens. Francfort-sur-le-Mein, 1711, in-8°. Cerebri examen chemicum, ex eodemque phosphorus singularis omnia

inflammans. Giessen , 1719, in-4".

Admiranda generationis rerum naturalium. Giessen, 1721, in-40.

HENSLER (PHILIPPE-GABRIEL), médecin allemand trèsérudit, naquit à Oldonswort, près d'Eidestaedt, dans le duché de Sleswig, le 11 décembre 1733. Après avoir fait ses études à Gœttingue, où il prit le grade de docteur, il exerça l'art de guérir successivement à Altona et à Pinneberg, dans le comté de Ranzau. Le roi de Danemark lui accorda le titre de premier médecin en 1775, et quatorze ans après il fut nommé professeur ordinaire de médecine à l'Université de Kiel. Il est mort le 31 décembre 1805, laissant divers ouvrages, pour la plupart remarquables et fort estimés :

Tentaminum et observationum de morbo varioleso. Gettingue, 1762,

Briefe ueber das Blatterbelzen, dem Parlemente von Paris gewidmet.

Briga ueber des batteroetsen, aem Farremente von Farre gewanner. Altona, 1765-1767, 2 vol. in-8°. Anonyme, Hender contribua beaucoup à propager en Allemagne la méthode de l'inocalation de la petite-vérole. Il tira son principal argu-

ment du rapport entre la mortalité causée par la maladie naturelle et . celle de l'exanthème provoqué par l'art.

Beytrag zur Geschichte des Lebens und der Fortpflanzung der Men-

schen auf dem Lande. Altona et Lubeck, 1767, in-8° .- Vienne; 1777,

Anzeige der hauptsaschlichsten Rettungsmittel derer, die auf ploetzliche Ungluechsfaelle leblos geworden sind , oder in naher Lebensgefahr

schweben. Altona, 1770, in-8°. - Ibid. 1780, in-8°. Sammlung einiger ueber die Krankheit und den Tod des Hrn. Grafen von Bernstorff an den D. Hensler abgelassenen Briefe. Altona, 1772,

Nachricht von dem, was zwischen der Administration des Calenbergischen Wittweninstituts und einigen Genosen desselben verhandelt

Publié en common avec Tetens et Buesch. Geschichte der Lustseuche, die zu Ende des XV Jahrhunderts in

Europa ausbrach. Altona, 1783, in-8°. C'est saus contredit l'un des ouvrages les plus, remarquables du dixhuitième siècle, et l'on doit regretter que l'anteur n'en ait publié que le premier volume. Il a pronvé saus réplique que tous les symptômes syphilitiques étaient connus et décrits long-temps avant l'époque où l'on a contume de placer, l'invasion de la maladie. Quoiqu'il n'ait pas émis formellement sa propre opinion, on voit qu'il admettait que la syphilis est aussi ancienne que le libertinage, mais qu'autrefois on ne pensait pas comme aujourd'hni à son égard, parce que les théories médicales n'étaient point les mêmes. Il admettait encore l'existence du virus syphilitique. msis s'il cut vécu quelques années de plus, on ne peut douter qu'il n'ent abjuré encore cette erreur, et qu'en secouant tout à fait le joug des préjugés, il n'eût achevé la révolution qui commence à s'opérer dans la doctrine des maladies vénériennes, et renversé le fantôme créé par l'ignorance, le charlatanisme et la crédulité.

Guter Rath, wie man sich bey dem Gebrauche des diesjaehrigen nicht recht reif und trocken gewordenen Getruides verhalten soll. Altona .

1784, in-8°. Ueber Krankenanstalten. Hambourg, 1785, in-4°.

Ueber den westindischen Ursprung der Lustseuche. Hambourg , 1789.

in-80. - Ibid. 1794, in-80. L'histoire à la main , Hensler démontre que la syphilis ne vient pas d'Amérique. Depuis son savant travail, qui ne laisse rien a désirer, cette proposition est pronvée clair comme le jour, et cependant les partisans des ténèbres feignent de croire qu'elle est encore en litige. J'ai traité la même question dans le Journal universel des sciences médicales.

Vom abendlaendischen Aussatze im Mittelalter. Hambourg, 1790, in-8°. - Ibid. 1794, in-8°. Etwas ueber das neue Londner und andere Apothekerbuecher, Ham-

bourg, 1790, in-80. Anonyme.

Poetischer Versuch von Gefuehle. Londres (Gottingue), 1758, in-4º

De herpete seu formica veterum labis venerea non prorsus experta, Programma. Kiel, 1801, in-8°.

Hensler a coopéré à la rédaction de la Pharmacopæa Danica (Francfort et Léipzick, 1786, in-8°.), et à l'Instruction rédigée en allemand pour les médecins du Sleswig et du Holstein sur la raphanie (Copenhague , 1772, in-8°. ). On attribue, soit à lui, soit à Justi , l'ouvrage initule . Anaxagoras vom Occident, ueber die Erzeugung des Menschen (Smyrne, 1769, in-8°.). Il a inséré divers mémoires dans les recueils périodiques de l'Allemagne, entr'autres dans les Actes de l'Académie des sciences de Copenhague.

HERACLIDE, d'Héraclée, sur la côte orientale de la mer Noire, descendait de Damis, chef d'une colonie de Thébains, qui, de concert avec une autre colonie de Mégariens, avait jeté les premiers fondemens de cette cité; autrefois célèbre par le grand numbre d'hommes remarquables qu'elle avait produits. Il passa une grande partie de sa vie à Athènes, où il fut disciple de Platon, de Speusippe et d'Aristote. On prétend même que le premier de ces philosophes le chargea de faire ses lecons pendant son yoyage en Sicile. Quoi qu'il en soit, Héraclide ne fut jamais partisan absolu du platonisme, dont, à l'exemple de Speusippe, il essaya de concilier les principes avec ceux des pythagoriciens ; mais ce qui le rend surtout interessant pour nous, c'est qu'il concut, avant Epicure; le projet de remettre en honneur la philosophie corpusculaire de Leucippe et de Démocrité. Cependant il n'adopta pas non plus cette doctrine sans y apporter des modifications; car, au lieu des atômes, que Démocrite supposait invariables, il admit des corpuscules sans forme, variables et non similaires, par les diverses combinaisons desquels il expliquait la nature entière. Ce fut cette doctrine, et non pas celle d'Epicure, qu'Asclépiade adopta dans la suite, ainsi que l'a fort bien prouvé M. Gumpert dans une excellente dissertation sur le médecin de Bithynie.

Cicécon et Plutarque nortent un jugement très savorable sur les commissance d'Héracièle de Pont, aqueu Diogène de Lairer, qui n'en paule pas, d'une manière moins avantageuse, attribué suricht un talent particulier pour capter les esprits de la multitude. Nous nous abstenous de rapporter les fables que les anciens oui débitées aux sujet de su mort. Ce qui paraît certaing c'est qu'après avoir contribué puissanument à abolirle tyrramie dans as partie, il voults s'emparer du pouvoir about, et parquir mêtine à intéresser les dieux à sa cause, en corrompaul es prêtet de Delphes, mais que de zéles républicains lui arrachèrent la vie, employant, pour échapper à la fureur du peuple, une rous analogue à celle sous laquelle les séanteurs

remains cachèrent le mentre de Romulus.

Héracidide avait composéaur grand nombre d'ouvrages philesophiques, mathématiques, granmaticaux et dramatiques. Il nous reste quiplques extraits d'un traité sur les constitutions d'Aristote sur l'embre sujet. Ces extraits ont été imprimés plusients fois; soit à la suite des histoires diverses d'Alieu, soit obns d'autres collections. Il en a para usus une édition séparée, avec la traduction latine et allemande, et des notes, par M. Kochler (Halle, 1804, in-8".). Celle qu'on trouve a la suite d'Ælien, dans le premier volume de la Bibliothèque grecque de M. Coray (Paris, 1805, in-8°.), est la plus estimée et la meilleure de toutes.

Il ne faut pas confondre ce philosophe avec un autre écrivain du même nom et de la même ville, qui est auteur d'un traité

des allégories d'Homère.

HERACLIDE, d'Erythree, ville peu distante de Clazomène. disciple de Chryserme, fur l'un des médecins les plus célèbres de l'école d'Hérophile, au rapport de Galien. On croit que c'est par erreur que Diogène de Laërce l'a mis au nombre des disciples d'Icesius, ce qui le ferait appartenir à la secte des érasistratéens. Il avait-écrit des commentaires sur les œuvres d'Hippocrate, parmi lesquelles régnait des-lors un tel désordre, qu'on ne pouvait plus distinguer avec certitude les écrits légitimes de ceux qui sont apocryphes. Du reste il s'éloignait de la plupart des hérophiléens, en ce que l'empirisme n'était pas son guide, et que souvent il se dirigenit; dans le traitement des maladies, d'après les lumières ou plutôt d'après les prin-

cipes de la théorie.

HERACLIDE, de Tarente, disciple de Mantias, occupe une place distinguée parmi les principaux sectateurs de l'école empirique. Tous ses ouvrages, qui étaient fort nombreux, sont perdus aujourd'hui. Les principaux roulaient sur la matière médicale, la diététique et la chirurgie. L'empirisme ne lui paraissait pas une methode tellement sure, qu'il ne cherchat à lui procurer un degré de plus de sécurité en s'aidant du raisonnement pour arriver à la connaissance des causes des maladies. En général, il est plus curieux qu'utile de cherches péniblement les lambeaux d'ouvrages perdus que Galien, Actius, Colius Aurélianus et autres ont pu nous conserver, et cette réflexion s'applique surtout à Héraclide de Tarente. Cependant nous ne croyons pas hors de propos de faire connaître la manière dont il traitait la frénésie. Son mode de traitement, qui est fort rationnel, consistait à placer le malade dans une chambre obscure , à le saigner , à lui donner des lavemens , et à lui appliquer des fomentations sur la tête."

HERAS, de Cappadoce, vivait au commencement du premier siècle de l'ère vulgaire, avant Andromaque. Galien le met au nombre des médecins les plus habiles en matière médicale. Il avait composé un traité de la préparation des médicamens, qui est perdu, mais dont on trouve quelques fragmens épars dans les touvres du médecin de Pérgame.

IERBST (JEAN-FRÉDERIC-GUILLAUME), ecclésiastique allemand, qui s'est fait une grande réputation en histoire naturelle, principalement en entomologie, naquit le 1er novembre 1743, a Petershagen, dans la principauté de Minden. D'abord instituteur à Berliu, il accepta cusuite la place d'aumonier dans un regiment d'infanterie de l'armée prussienne, puis obtint successivement la place de prédicateur dans plusieurs églises de la capitale, et finit par devenir archidiacre, dignité dans laquelle il mourut le 5 novembre 1807. Nous ne devons pas nous occuper ici du rang qu'il occupe dans l'histoire de l'eloquence de la chaire, et qui est assez remarquable cependant, puisque ses compatriotes l'estiment à l'égal de Spalding. Ce sont ses travaux en histoire naturelle, ses observations sur les insectes et les crustaces, qui bi méritent une place dans notre dictionaire. Les ouvrages qu'il a consacrés à ces deux branches de l'histoire de la nature, sont, indépendamment d'un grand nombre de Mémoires disseminés dans les recueils périodiques de l'Allemagne :

Versuch einer natuerlichen Geschichte der Krabben und Krebse. Zurich et Berlin, 1782 - 1804, 3 vol. in fol.

Cet ouvrage est orné de quarante-six planches coloriées. Il a paru par cahiers, dont huit forment un volume, et dont les premiers seulement

virent le jour à Zarich

in-40.).

Kurze Binleitung zur Kenntniss der Insekten, fuer Ungeuebte und Anfaenger. Berlin et Stralsund, 1784 - 1787, 3 vol. in-80. Cet ouvrage est orno de cent quarante - quatre planches coloriées. Chaque volume se compose de quatre cahiera. Il forme aussi les sixi me ; septi me et huitieme volumes de la Gemeinnuetzige Naturgeschichte des

Thierreichs de Borowsky. Kufze Einleitung zur Kenntniss der Gewuerne: Berlin , 1787 - 1789. 2 vol. in-80

Quatre-vingt-une planches coloriees décorent cet ouvrage qui forme aussi les tomes neuvième et dixième de celui de Borowsky.

Naturgstem der Kaefer. Berlin, 1783-1795, 6 vol. in-8°. Avec cent neuf planches coloriées, Le premier volume est de C.-G. Jab'onsky.

Natursystem der Schmetterlinge. Berlin, 1783-1795, 7 vol. in 8°. Avec cent quatre-vingt planches ouloriées.

Naturgeschichte der ungefluegelten Insekten. Berlin, 1797-1800, 4 calr. Herbst a public la traduction allemande du Traité de P.-S. Pallas sur les. zoophytes par Chrétien-Frédéric Witkens (Auxemberg, 1787, 2 vol.

· HEREDIA (Pierre-Michel DE), professeur de l'Université d'Alcala de Henares, au dix-septième siècle, se rendit célèbre dans la pratique de la médecine, qu'il exerça pendant cinquante ans. Sa grande réputation le fit nommer medecin du roi Philippe 1v. Il mourut vers la fin de l'année 1661, laissant plusieurs ouvrages inédits, qui ont été publiés par Pierre Barea d'Astorga. Heredia est un des médecins espagnols; si peu nombreux, dont la réputation s'est étendue au-delà des limites de la péninsule. On le trouve quelquefois cité dans les écrits des praticiens du siècle dernier.

Operum medicarum quatuor volun

Primum in duas partes divisum universalem continet doctrinam de febribus.

Secundum historias epidemicas Hippocratis elucidat.

Tertium de acutis tractat morbis.

Quartum et ultimum particularium aliquot affectum tractationes perlustrat, ac de morbis mulierum et uterogerentium disserit.

A ces ouvrages se tronvent annexés trois livres De somno et vigilià, nec non de natura delirii et ejus causis tractatus.

Lyon, 1665, in-fol.

Herrola (Gaspard-Caldera de), né en Porlugal, exerçait la médecine à Séville vers le milieu du seizième siècle; c'était un homme remarquable par l'étendue et la variété de ses connaissances. On a de lui :

Tribunal medico-magicum et politicum. Leyde , 1558, in-fol. Tribunalis medici illustrationes practica; hoi est febrium et sympto-maum exactissima curvatio eilam à veteribus tradita, a se illustratu ac

totius operis illustrationes et observationes practica, cuni plerisque aliis selectis, que in tribunali medico desiderabantur. Ces deux ouvrages réunis ont été publiés à Anvers en 1603, in-fol. Heredia a encore publié plusieurs autres écrits sur la médecine et la politique, parmi lesquels on cité celui qui est intitulé : Theatrum honoris, dirigé contre la furent des duels. (B. et L. )

HERLICH ( DAVID), plus connu sous son nom latinisé d'Herlicius, était de Zeitz, dans la Misnie. Il vint au monde le 28 décembre 1557. Une grande facilité à faire des vers, et un vrai talent musical, lui servirent à réparer les torts de la fortune, et lui permirent de subvenir aux frais de ses études académiques, dans les Universités de Wittemberg, de Léipzick et de Rostock. A peine cut-il achevé son cours de philosophie, qu'il s'appliqua à la médecine, dans laquelle il fit des progrès. Nommé en 1581 principal du Collège de Gustrow, par le duc de Mecklembourg, il obtint l'année suivante la place de medecin pensionné à Prentzlau, qu'il quitta, au bout d'un an, pour aller s'établir à Anclam. Pendant tout ce temps, il fit marcher de front l'exercice de la médecine et celui de l'art des horoscopes. En 1584 il publia, pour la première fois, des Ephénicrides consacrées principalement à prédire les changemens du temps. Ces hasardeuses prédictions, confinées maintenant dans l'obscur almanach de Liege, pour les dernières classes de la société, furent alors accueillies avec tant d'avidité, qu'à la honte du siècle, il eu parut des traductions dans presque toutes les langues de l'Europe. Herlich ayant éte investi en 1585 d'une chaire de mathématiques à l'Université de Gripswald, il se fit receyoir docteur en 1598, devint ensuite médecin pensionné à Stargard, puis a Lubeck, et finit par terminer sa carrière dans la première de ces deux villes, le 15 août 1636.

HÉRI

67

Herlich fut un grand apôtre de l'astrologie judiciaire, tout un dédainant la chiromancie; mais il n'était pas dupe de la futilité de cet art mensonger, et s'en servait seulement comme d'un moyen pour réablir l'équilibre entre sa fortune plus que médiocre, et celle des plus riches parmi ses crédules contemporains. L'emploi de pareilles ressources n'avait alors rien qui blessit la délicatesse. Du reste Herlich, quoiqu'imbut des principes de la spagyrie, paraît avoir cu des ideces asses asses en médecide, oar il estimait beaucoup Mercuriali et Ferné, et il avait pour devise : Medicé wiver est medice biver. Nous n'indiquerons ici que quelques-uns de ses nombreux ouvrages, la plupart étrangers à l'artée guérir. On pourra lire, pour de plus amples détails, l'article asses long qu'Adelung lui a con-sacré dans, son Histoire des folies humaines.

De carationibus gravidarum, puerperarum et infantium Anclam, 1584, in-8°. - Trad. en allemand, Gripswald, 1597, in-8°.; Stettie, 1618, in-8°.

1618, in-8°.

Exercitationes physiologica: l. I de causis lacrymarum, risús, sterindationis et sudoris. Grinswald, 1584. in-8°.

nulationis et sudoris. Gripswald, 1584, in-8°.

De pluviis prodigiosis. Gripswald, 1597, in-4°. (z.)

HÉRISSANT (FRANÇOIS - DAVID) naquit le 29 septembre 1714 à Rouen, où se trouvaient alors ses parens, qui étaient tons deux de Paris. On le destinait à la jurisprudence; mais le vocu de la nature sut plus puissant que celui de son père, à l'insu duquel, entraîné par un goût décidé vers la médecine, il suivait des cours de botanique, d'anatomie et de chimie. Enfin, à la prière de Winslow, il obtint la liberté d'obéir à son penchant, auquel il s'abandonna aussitôt avec la plus grande impétuosité. Promu au grade de docteur en 1742, il fut choisi, l'année suivante, par Résumur, pour remplir auprès de ce savant le poste d'élève au laboratoire de l'Académie. Hérissant communiqua plusieurs mémoires à cette compagnie, dans laquelle il entra, en 1758, comme adjoint anatomiste. Trois aus après il fut nommé associé, puis en 1769, pensionnaire anatomiste. Sa mort eut lieu le 21 août 1773. L'un de ses plus înteressans ménioires est celui qui roule sur la respiration, et dans lequel il établit que le poumon jouit d'un mouvement qui lui est propre, independamment de celui des parois du thorax. Quelques observations qu'il avait récueillies sur la structure des cartilages sterno-costaux, le conduisirent à des explications hypothétiques, qui furent peu goûtées; mais set recherches sur les mouvemens du bec des oiseaux, sur les organes de la voix dans les quadrupèdes et les oiseaux, et sur la formation tant de l'émail que des gencives, furent très-favorablement accueillies; on y trouve beaucoup de faits dont les modernes ont constaté l'exactitude. Hérissant a fait connaître la véritable tex-

America Congli

ture organique des os, et son opinion sur la manière dont se forme l'émail, était celle qu'on adopte encore aujourd'hui, très-peu de chose près seulement. Outre ses mémoires, il a publié:

Ergò ab impulsu sanguinis in arteriam pulmonalem respiratio spontanea. Paris, 1741, in-4º.

Ergò secundinæ fœtui pulmonum præstent officia. Paris, 1743, in-40. An verò in empyemate necessaria, licet rarò prosperata, paracentesis? Paris, 1762, in-4º. (0.)

HERISSANT (Louis-Antoine-Prosper), fils d'un imprimeur célèbre de Paris, naquit en 1745, le 27 juillet. Il hérita de son père le goût de la littérature, dont il fit marcher l'étude de front avec celle de la médecine; mais une mort prématurée l'enleva au début de la carrière qui s'ouvrait devant lui sous les plus heureux auspices. La petite-vérole mit fin à ses jours le 16 août 1769. On a de lui :

Typographia, carmen. Paris, 1964, in 4°. Eloge de Gonthier d'Andernach. Paris, 1965, in 8°.

As à terreæ substantiæ intrà poros cartilaginum appulsa ossium du-

An a terreus summers. 1768, in-6.
An corpora ques lente extenuata sunt, lente reficienda; ques vere breve, celeriter. Paris, 1768, in-6. Jardin des curieux, ou Catalogue raisonné des plantes les plus belles et les plus rares, soit indigènes, soit étrangères, avec les noms français

et latins, leur culture et les vertus particulières à cha que espèce le tous précédé de quelques notions sur la culture en général. Paris , 1791, in-12.
Bibliothèque physique de la France, ou Liste de tous lée, ouvrages ,
Bint imprinés que manuscrits , qui traitent de l'histoire naturellé de ce

royaume. Paris, 1771, in-8°. Cet ouvrage fut, ainsi que le précédent, publié par Coquereau. C'est

le même travail, mais augmenté, qu'Hérissant avait entrepris pour la seconde édition de la Bibliothèque historique de France, dont il fut l'un des coopérateurs. (o.)

HERMANN (JEAN), savant naturaliste, fils d'un ministre luthérien, naquit le 31 décembre 1738 à Bar, près de Strasbourg. Ses parens l'envoyèrent au Gymnase protestant de cette dernière ville, où la faiblesse de sa santé ne lui permit pas de faire des progrès bien rapides. Cependant, s'étant fait inscrire en 1753 parmi les élèves de l'Université, il fit marcher de front, avec une égale ardeur, l'étude des belles-lettres et celle des sciences. La littérature avait beaucoup d'attraits pour lui, et, dans plus d'une occasion, il montra qu'aueune qualité ne lui manquait pour devenir un littérateur distingué; mais la médecine était la profession à laquelle il se destinait, et la botanique, qui devint bientôt son occupation favorite, le conduisit par degrés sur le terrain des autres branches de l'histoire naturelle. Recu doctour, on 1764, au retour d'un petit voyage tru'il

avait fait à Paris, il ouvrit, l'année suivante, des cours pu blics, auxquels les élèves se portèrent en foule. En 1768, il obtint le titre de professeur extraordinaire. Dix ans après le sénat académique lui accorda une chaire ordinaire de philosophie. qu'il quitta en 1782, pour celle de pathologie. Nomme, en 1784, professeur de botanique, de chimie et de matière médi-. cale, il se trouva enfin place dans le seul poste qui fût en harmonie avec ses goûts et avec son talent, La mort d'un fils qu'il chérissait, et qui fut enlevé par le typhus des armées, le rendit ennemi implacable de la révolution française, quoiqu'il n'en cut pas ete maltraité personnellement, et que la Convention. l'est place, en 1793, dans la première classe des citoyens qui devaient avoir part aux récompenses nationales. La même aunée , il fut nommé professeur à l'Ecole centrale du Bas-Rhin, et à l'Ecole de médecine de Strasbourg, places qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée le 4 octobre 1800, à la suite d'une maladie longue et douloureuse. Les ouvrages qu'il a livrés à la presse, ont pour titres :

Dissertatio: Cardamomi historia et vindicia. Strasbourg, 1762, in 4º. Dissertatio de rosd. Strasbourg, 1762, in-4°. Dissertatio de cosmeticis. Strasbourg, 1764, in-4°.

Dissertatio de secessione terræ à communi humanorum massa. Stras-

bourg, 1766, in-4°. Dissertatio de aned culinari supellectili. Strasbourg, 1766, in 4°.
Dissertatio de botanices systematica utilitate. Strasbourg, 1770, in 4°.
Anatomiae comparate specimen osteologicum de dentibus. Strasbourg,

De præsagiis tempestatis naturalibus. Strasbourg, 1771 , in-40. Dissertatio : affinitatum animalium tabula , brevi commentario illustrati

Strasbourg, 1777, in-4°.
Coup -d'orit sur le tableau de la nature, à l'usage des enfans. Strasbourg, 1779, in-12. Ibid. 1796, in-12.

Programma ueber den fliegenden filopex des Aristoteles. Strasbourg,

1782, in-4°.

Cet animal est le taguan ou grand écureuil volant de Buffon Programma ueber den Phattages des Aelianis. Strasbourg , 1982, in 40.

Cet animal est le pangolin de Buffon. Programma ueber eine seltene Ausgabe des Galen's. Strasbourg, 1782,

Tabula affinuarum animalium, olim academico specimine edita, nund meriore commentario illustrata, cum annotationibus ad historiam natu-ralem animalium augendum facientibus. Stresbourg, 1783, 110.9. Cest co qu'Hermana a fait de plus important. Le but éminemment

philosophique de cet ouvrage est de prouver que les animaux ue forment pas une série échelonnée, comme on le prétendant alors, et comme beaucoup de demi-savans le repètent encore aujourd'hui, mais que chaque espèce co commerces per quedrue partir de com organistico, il especiente aprecia se rapproche, per quedrue partir de com organistico, il especiente de rapproche per consequence de consequence bles semble, en représentant un partir du rapporta dont il s'agit un un grant tableun, od. del lugar o tiopent encamble les especes remar-quables par cas sortes de resemblances, et socrossem par consequent en divers sens. Observations scolegica, quibas nova complants; alicaque animaliums passers describantar et illustrames. Straibung et Paris, 1860, in-62 at Pablic par le gentre de l'auteur, Fe-L. Baumer. « Il a'y touve, dis Pablic par le gentre de l'auteur, Fe-L. Baumer. « Il a'y touve, dis verilles, et une infinité de semergiene inférience de plantares set souveilles, et une infinité de semergiene inférience de plantares et course auteur de l'auteur de l'auteur des l'auteurs de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur virait la mé et gradue abbiets, su'est pécautien pas tous let moyens de comparaison qui lui auriant été néces inférent pas tous let moyens de comparaison qui lui auriant été néces de l'auteur de l'auteu

Hermann est autent d'un mémoire ant les insectes qui dévorest les litres et les archives. Ce mémoire, qui a reuporié le prix proposé, en 1778, par la Société des sciences de Gentingue, fut imprime l'aunée auvante dans le Masquire de Hanovre. On en troute ausit quelques sutres de sa façon dans le Nasardorezhen, les Beckneftjiennen et les Schriftenster festenden Preunde. Il a Gunt i gelgement des materiaux fur internation production Preunde. Il a fouri i gelgement des materiaux fur distinct à l'autent des productions par Walch de Bellotholege physico-commème de Bechmann, au Journal d'Autent de Bellotholege physico-commème de Bechmann, au Journal de physique, au Journal l'ithologique de Schrotter, et au Magazin encyclept-dipte.

HERMANN (Jean-Bernard), né à Hof le 18 février 1761, étudia d'abord la théologie, puis la médecine, dans sa patrie, à Léipzick et à Gœttingue. Il termina sa carrière dans cette dernière ville; le 3 février 1790, laissant:

Epistola gratulatoria de usu pulmonum. Léipzick, 1786, in-1º. Ueber die Anzahl der Elemente. Berlin, 1786, in-8º. Sons le faux nom de N.-H. Marne. Ueber Feuer, Licht und Waerme. Berlin, 1787, in-8°.

HERMANN (PAUL), botaniste célèbre, vint au monde à Halle, en Saxe, le 30 juin 1646. Il étudia la médecine à Léipzick; voyagea dans l'Italie, prit en 1670 le grade de docteur à Padoue, et partit ensuite pour Batavia, en gnalité de médecin de la compagnie hollandaise. Après un séjour de huit annéesaux Indes orientales, il repassa en Europe, où l'Université de Leyde le recut parmi ses professeurs en 1679. Il mourut dans cette ville le 20 janvier 1605. Les services qu'il a rendus à la botanique ont mérité que son nom fût attaché à un genre de plantes (hermannia) de la famille des malvacées. Non-seulement il a décrit beaucoup de végétaux des Indes, înconnus avant lue. mais eucore il a corrigé et perfectionné la méthode de Morison. La sienne fut d'abord fondée uniquement sur la considération du fruit; mais bientôt il sentit l'insuffisance de cette base, dont M. Caffin vient cependant encore tout récemment de chercher à étayer un système qui, malgré les prétentions de l'auteur, ne fera certes point oublier la méthode naturelle. Hermanu étendit donc son plan, et s'aida de la considération des caractères empruglés à toutes les parties des plantes : mais la mort le surprit au milieu de son nouveau travail, & quand il avait à peine fait imprimer quelque, feuilles de la nouvelle édition de sa Méthode. Ses ouvrages sont :

Horti academici Lugduno-Batavi catulogus, exhibens plantarum nomina, quibus ab anno 1681 ad 1686 hortus fuit instructus, at et plurimarum descriptiones et icones. Leyde, 1687, 10-8°.

Reimpriné sous le titre de : Inclex plantarum quœ in horto Leidensi aluntur. Leyde, 1720, in 8º.

Edition à lequelle Boerhaave ajouta une histoire du jardin de hotanique de Leyde.

Paradisus Batavus, continens plus centum plantas aere incisas, et descriptionibus illustratas. Accessit catalogus plantasum quas pro tomis nondum editis delineandas curaverat. Leyde, 1698, in 8°. - Ibid. 1905,

Publié par Guillaume Sherard. Dans cet ouvrage, comme dans le précédent, on admire l'exactitude des figures et celle des descriptions.

Lapis lydius materiae mediace. Leyde, 1705, in-4°. Publié par Chrétien-Louis Welsch.

Cynosura materiae medicae, seu brevis et succincta methodus notitiam simplicium medicamentorum comparandi nova, ab internal partium constitutione desumpta. Strasbourg, 1710, in-19.

Publié par J. S. Henninger.

Publié par J. S. Henninger. La méthode de Hermann avait été mise au jour par Lothaire Zumbach,

class un ouvrage initials. Plone Leyle, 1699, iii-12. Hermann travalliait au grand ouveige qui desniscontenir tintere se decouvertes d'orige, et pour level il vivait fini plus reconstitute de decouvertes d'orige, et pour level il vivait fini plus reconstitute indicate et tout à fait innuite (Mureum seylanicum «Leyle», 1796 i andi-qui s'atte en pour capir qui la pris la modern part. Liberting vivait envoyà de Ceylan à lean Commelyn, servit, à land pour as Plorque Leylanicus, et à Jean Brunnan pour soj Theumann Brejanicus.

(1.)

HERMANNI (Jean-Louis), né à Besse, dans la Hesse, le 15 mai 16 14, médecin à Diemelstrom depuis 1779, apoque avant laquelle il avait exercé l'art de guerir à Homberg, est auteur des deux oppseules suivans:

Dissertatio de actione aeris in corpus humanum. Marbourg, 176°, in 40°.
In Manufluur, inde gegreendete Wahrschomingen von der Kriebelkvankheit, so in Niederlessen vom Jahr 4791 bis zu Einde est Humonast.
1772 epidemisch grassrt hat zum Heytrug einer vollstaendigen Geselichte von dieser Epidemisch, Cassel, 1774, in 88°.

HERMBSTAEDT (Signmonn-Faénéaic), docteur en médecine, professeur de chimie et de plurmacie au Collége médieo-chirurgical de Berlin, premier pharmacien de la cour, né à Erford le 14 avril 4758, a publie :

Physikalisch-chemische Versuelte und Beobachtungen. Betlin, tom. I, 1786; II., 1789, in 8. Bibliothek der neuesten physikalisch-chemischen, metallurgischen und pharmacenischen Litteratur. Berlin, 1787-1802, 5 vol. in 8.

Systematischer Grundriss der allgemeinen Experimental Chemie, zum Gebrauch seiner Vorlesungen entworfen. Berlin - 1791 - 1803, 3 vol-

in-8°. - Bale, 1812 - 1813, in-8°.

Rede ueber den Zweck der Chemie, ueber die Methode sie zu studiren, und ueber den Einfluss derselben auf die Arzneywissenschaft; am Tage seiner Einfuehrung zum ordentlichen affentlichen Lehramte der Chemie und Pharmacie. Berlin, 1792, in-8°.

Katechismus der Apothekerkunst, oder die ersten Grundsaetze der

Pharmacie fuer Anfaenger. Berlin, 1792, in-8°.

Grundriss der Experimentalpharmacie, zum Gebrauch bern Vortrage derselben entworfen. Berlin, tom. I, 1792; II; 1793, in-8°. Beytraege zur Geschichte der Krankheit und der leizten Lebenstage Koenige Friedrich Wilhelm des Zweyten. Berlin, 1798, in-8°.

Grundriss der Faerbekunst. Berlin et Stettin, 1802, 2 vol. in-8°. Journal fuer Lederfabrikanten und Gerher. Berlin, 1802-1803, 2 bah.

in-8%.

Magazin fuer Faerber, Zeugdrucker und Bleicher, oder Sammlung der neuesten und wichtigsten Entdeckungen, Erfahrungen und Beobachtungen, zur Befoerderung und Vervollkommnung der Wollen-Seiden Baumwollen-und Leinfaerberey, der Zeugdruckerey, und der Kunst zu bleichen. Berlin, 1802-1810, 7 vol. 11-8. Archiv der Agrihulturchemie juer denkende Landwirthe, oder Samm-

lung der wichtigsten Entdeckungen, Erfahrungen und Beobachtungen in der Physik und Chemie, fuer rationelle Landwirthe, Gueterbesitzer

uer Frysk and Osterma, Jas amonete Berlin, tom I, 1803; II, 1805; IS, 1805; IS, 1805; II, 1805; III, 1805;

in-80. Allgemeine Grundsaetze der Bleichkunst. Berlin, 1804, in-8°. Chemisch-technologische Grundsaetze der gesammten Ledergerberey.

Berlin, tom. 1, 1805; II, 1807, in-8°. Theoretisch - praktisches Handbuch der allgemeinen Fabrikenkunde.

Berlin , 1807 , in-8°. Theoretisch-praktische Anleitung zur Zergliederung der Vegetabilien,

nach physisch-chemischen Grundsaetze. Berlin, 1807, in-8°.
Grundriss der experimentellen Kameral-Chemie. Berlin, 1808, in-8°. Die Wissenschaft der Seifensiedens, oder chemische Grundsaetze der

Kunst, alle Arten Seife zu inbriciren. Berlin, 1808, in-8

Bulletin des Neuesten und Wissenswuerdigsten aus der Naturwissen-schaft, der Oekonome, den Kuensten, Fabriken, Manufakuren, tech-nischen Gewerben und der burgerlichen Haushaltung. Berlin, 1809.— 1813, 15 vol. in-80. En 1813 ce recueil a pris le titre de:

Museum des Neuesten und Wissenswuerdigsten aus dem Gebiete der Naturwissenschaft; etc.

Sous lequel il se continue encore aujourd'hui. Einleitung zur praktisch-eekonomischen Fabrikation des Zuckers aus

den Runkelrueben. Berlin, 1811, in-80 .- Ibid. 1814, in-80 Chemischen Grundsactze der Kunst Bier zu brauen. Berlin, 1814,

in-8°. - Ibid. 1818, in-8% aus Ahornsaft; aus Weinmost, aus Aepfeln oder Birnen, aus Pflau-men, etc. Berlin, 1814, in 30:

Grundriss der Technologie. Berlin, 1814, in-8°. Anleiung zu der Kunst, wollene, seidene, baumwollene und leinene Zeuge aecht und dauerhaft selbst zu faerben, Berlin, 1815, in-80; Gemeinmetzlicher Rathgeber fuer den Buerger und Landmann, Berlin, 1816, 2 vol. in 8%. Chemische Grundsetze der Distillirkunst und Liquœur-Fabrikation.

Berlin, 1819, in-8°. (0.)

HEMONDA VILLE. (Hemat nr.), élève de Théodoric et de Laufrance, et maitre de Guy de Chauliace, enseigns pendant quelque temps la chirurgie à Montpellier, et vint ensuire l'aris, aux Philippe le-Bei l'Adont au nombre de ses médecins. Son l'histoire est fort obscure, mais peu intéressante, aujourd'hui surtout que nous ne porsédons plus on grand traitie de chirurgie qu'il avait composé, et qui paraît avoir servi de modele à Guy de Chauliac. Cellui-ci le cite fréquement comme autorité, et le place parmi les plus liabiles chirurgiens du temps.

HERNANDEZ (François), qui vivit au seizième siècle, in attaché en qualité de médecin à la personne du roi d'Eapagne Philippe ix Envoyé por ce prince aux Indes occidentales pour y étudie les productions de la nature, il y xase-mala grand nombre d'observations, qui servirent de texte à un oùvrage sur les plantes, les animans et les minéraux du Mexique, publié long-temps après la mort de l'auteur, sous le titte suivant :

De la naturaleça y virtudes de las arboles, plantas y animales de la nueva Espanna, en especial de la provincia de Mexico, de que se aprorecha la medicina. Mexico, 1615, in-4°.

cee, vi te jour, par se sonit a quoesse regular de activamentistoria, None planteum, animalium en microalium de activamentistoria, None planteum, animalium en microalium de activamentistoria, tonio Reccho in volumen digesto : à Jo. Brenito et Febio Columna Lyqueix, nois et additionibus illustrosa cui occesser aliquos ex Principi Centi Frontispicii theutri naturalis phytosophica tabula, uné clum plurmis teonibus. Rome, (1686-165, a vol. in fol.

Cet ouvrige est remarquable en ce qu'il fit le premise consultre aux Européens les trévers si vairés de la nature au Novaen-Monde. Aussi, quoiqu'il hisse hessecon à désirez sons le rapport descriptif, les betatites s'out-sil fisi qu'esquitte une dette en consecrat à la mémoire sittes s'out-sil fisi qu'esquitte une dette en consecrat à la mémoire les planches en boil son seur mayaine, et cependant Hermandes avait employé soitent mille doucas à les faire graver.

HERNANDEZ (François-Mathieu), docteur en médecine, né en Estramadure, a écrit:

La notitia intuitiva de todas las artes y cientias. 1625. De facultatibus naturalibus.

HERNANDES (Jean-François), membre de la Légion d'Honneur emédes de la marine française, a publié quelques Mémoires courontes par des Sociétés savantes. Son principal ouvrage, et le send qui ait fat l'attention, par suite de l'espèce de scandale dont il fut l'occasion, est le suivant:

Essai sur les typhus, ou sur les fièvrer malignes, patrides, bilieuses, maqueuses, jaune, la peste, etc. Paris, 1816, in 3º.
M. Broussais ayant fait, pour le Journal universel des sciences médicales, une analyze acerbe de l'essai de M. Hernandes, et cette analyze n'ayant pu être insérée qu'en partie dans le tome II, page 305, l'auteur l'étendit, l'angeneta d'une critique de la Nosographie philosophique et du brovenisme, et en fit ainsi le livre intitulé: Examen de la docet du provinsine, et en ut unus ir hvre intume: 25 zumen ut se cor-trine, etc. Paris, 1816, in-18<sup>3</sup>, qui a produit une si grande sensation, et inspiré à la plapart des médecins une sorte de terreure, puisqu'aucum journaliste vien paraj jusqu'an moment où il en fut rendu compté, en 1827, dans le Journal universel des sciences médicales par M. Boisseau, et dans le Journal complémentaire du Dictionaire des sciences médicales par M. Bégin. · (A.-J.-L. J.)

HERODICUS, de Sélivrée, ancienne ville de Thrace, fut l'un des maîtres d'Hippocrate. Platon et Plutarque nous apprennent qu'il réduisit le premier la gymnastique en principes, et qu'il essaya de l'appliquer au traitement des maladies. Mais Hippocrate ne lui rend pas un témoignage favorable sous ce dernier rapport, et nous apprend, qu'en cherchant à surmonter la fatigue que cause la maladie, par une autre maladie, il aggravait souvent l'état de ses malades, au lieu de les soulager. Au reste, il ne faut pas le confondre avec un autre Herodicus, surnomme Prodicus, qui paraît avoir été frère de Gorgias de Leontium, et disciple d'Hippocrate.

HERODOTE, de Tarse, avait étudié l'art de guérir sous Ménodote. Il fut l'un des maîtres de Sextus Empiricus. Quelques personnes lui attribuent le livre intitulé : Introductio, qu'on range encore parmi les OEuvres de Galien, quoiqu'on sache

bien qu'il n'est pas du médecin de Pergame.

Un autre Hérodote, disciple d'Agathinus, et zélé pneumatiste, florissait à Rome, sous le regne de Trajan. Oribase et Actius nous ont conservé quelques fragmens de ses écrits, qui 6(0)

sont perdus depuis long-temps.

HEROPHILE, de Chalcédoine, en Bithynie, et non de Carthage, comme l'ont prétendu quelques biographes, vivait du temps de Ptolémée Soter, en Egypte, à Alexandric, où il fut l'émûle et le rival d'Erasistrate, et, de même que ce dernier, fondateur d'une école qui subsista long-temps. Disciple de Praxagoras de Cos, il appartenait à l'ancienne et célèbre famille des Asclépiades. Ce n'est pas sans motif qu'on lui attribne la gloire d'avoir fondé la science de l'anatomie, car Galien témoigne qu'il la porta au plus haut point de perfection anquel il était possible alors d'atteindre. En effet, au lieu de ne l'étudier que dans les animaux, comme ses prédécesseurs, il dissequa un grand nombre de cadayres humains, et obtint même, si nous en croyons Celse, la permission de dissequer des criminels vivans. Il profita souvent, ajoute le même auteur, de cette permission, qui lui a valu l'épithète de Lanius de la part de Tertullien. Vraisemblablemeut on ne doit voir, dans cet horrible reproche, qu'un de ces résultats si ordinaires de l'exagération du commun des hommes, qui aiment à donner une couleur miraculense aux événemens extraordinaires, et qui n'auront pas manqué de grossir à l'envi le récit des dissections, si contraires aux mœurs et aux coutumes religieuses, qu'Hérophile osa le premier entreprendre sous la protection de l'autorité royale. Quoi qu'il en soit, ce fut ce médecin, justement célèbre, et dont on ne saurait trop regretter que les ouvrages soient perdus, ce fut lui, disons-nous, qui, sans savoir cependant encore distinguer tout à fait les nerss des ligamens, les érigea en organes des sensations, et montra qu'ils tirent leur origine du cerveau et de la moelle épinière. Plusieurs détails sur l'encéphale, qui nous ont été transmis par Rufus et Galien, attestent qu'il connaissait fort bien la structure de ce viscère, dont une portion (le pressoir d'Hérophile) est encore. aujourd'hui désignée sous son nom. Il entrevit les vaisseaux lactés, quoiqu'il ne les ait pas décrits avec autant d'exactitude qu'Erasistrate, et il eut la sage idée de donner le nom de veines artérieuses aux veines pulmonaires, parce qu'elles lui paraissaient participer de la nature des artères et de celle des veines. Ce fut lui aussi qui désigna l'intestin duodénum sous cette dénomination. Au reste, si le peu que nous savons de ses travaux anatomiques nous fait regretter de n'en pouvoir pré-senter le tableau, les fragmens de sa médecine proprement dite, qui ont échappé à la faux du temps, attestent assez que l'art était encore dans un état voisin de l'enfance, livré à toutes les illusions de l'humorisme, et ne puisant ses armes dangereuses qu'à la source impure d'un empirisme qui ne reposait sur aucune base stable, sur aucun principe lumineux et bien constaté.

HERRENSCHWAND (Iras-Fasikatorne), ne's Montamorruten 1956, a Berne, on il feat in dedoct pensione. Antesavoir fuit ses trudes à Strasbourg, à l'éma et à Halle, il allaprendre le titue de doctent Ne Leyde, on 1757, e vo'ograe, casaite en Angleterre, on France et en Allemagne. Nomme més decin du duc de Saxe-Gotha, Fredéric 117, il occupa, ca-365, le même potte auprès de Stantials-August, crò de l'ologne, qui lui accorda des lettres de noblesse? Son nom est conna en medecine, à raison d'un prétendu spécilique goutre le ver solitaire, dont un empirique suisse lui avait fourni la recette, qui modifia un peu. Ce remêde, qui contribus heancoup à sa reputation, a pour ingrédiens principaux, la fougère mille et la goumne-gaute. On a de lui : Discours fondamental sur la population, Londres, 1786, in 8°.

Discours sur le crédit public des nations europeannes. Londres, 1787.

Discours sur la division des terres dans l'agriculture. Londres, 1788

10-80. Traite des principules et des plus frequentes maladies externes et internes. Berne, 1788, in 6º. -Trad, en allemand, Francfort, 1788, in 8º. Economie politique et morale des hommes. Londres, 1798, 2 vol. in 6º.

HERRERA (Симъторие-Ренед пе), né à Salamanque, docteur en médecine de l'Académie de Lérida, se distingua dans l'enseignement de la médecine, qu'il partageit avec Ambroise Nunez. Après avoir été médecin de la masine espagnole, il devint premier médecin de l'hillippe it, auprès duquei il resta en cette qualifé pendant long-temps. Ses ouvages sont :

Discurso de la forma, y traça como se pudieran remediar algune pecanos, y desordenes. Macrid., 1508, in-5. Elogio à las esclaredas virtudes del Rey D. Felipe II y carta ore toria à su hijo D. Felipe III. Valladolid, 1604, in-4.

Clypeus puerorum, sive de corum curatione immutanda, nec non letudine tuenda adminadorniones aliquot. Valladolid, 1604.

Discurso del amparo de los legetimos pobres, y reduccion de los judios importante page el lung gruperso, de las rigulades y puero.

gidos, importante para el buen govierno de las ciudades y pueblo Madrid, 1895, in-4°. - Ibid. 1608, in-4°. Defensa de las criaturas de terra cada, Valladolid, 1608, in-4°.

Del Garrotillo. En espagnol et en latin, Madrid, 1615. Cet ouvrage est un des nombreus traités écrits par les Espagnols sur l'angine épidemique du dits septième siècle, et dont il serait à desirer que l'on publiat le compendium:

Proverbios morales y consejos christianos, y enigmas filosoficas naturales, y morales con comento. Madrid, 1618, in 49 Hennana (Gaspard de), médecin espagod, a laissé:

Virtudes de los banos de Hermes. Pampelune, 1624, in-4°.

HERTODT of TODTENFELD (Juse-Ferourano), de Niciabours, en Moravie, exerçai la podeistion de medeciti dans la ville de Buunn, qui finit par le pensionner. Mort en 1714, il lut membre de l'Académie des Curieux de la nature, sous le nom d'Orphée. Dans sa jennesse il écrivit, outre plusieurs observations qui ont été insérées dans le recueil de cette compaguie, trois ouvrages ayant pour titres;

Tartaromastiz Moravia, per quem rariore et admiranda à naturd in fecundo hujus regionis gremio effusa, curtosa examinantur. Vienne, 1669, in-8°.

Opus mirificum sextæ diei, id est, homo physicè, anatomicè et vno-

rallier in potentioner suas paries dissectus. Itna , 1870 ; in 8°. Crocologia, sive curiosa croci; regis vegetabilium, enucleatio. Iena , 1871, in 8°.

HERY (THIERRY DE), ne à Paris au commencement du seizième siècle, y mourut le 12 mai 1599. S'étant adonné d'abord à l'étude de la chirurgie, il la quitta pour celle de la médecine, que Houlier enseignait alors avec beaucoug d'éclat. A l'époque où François 1er porta la guerre en Italie, Hery suivit l'armée française en qualité de chirurgien militaire. Après la bataille de Pavie il se rendit à Rome, et s'y appliqua surtout à la guérison des maladies vénériennes, par la méthode des frictions mercurielles. Cette methode, inventée par Bérenger de Carpi, était peu connue en France, où Fernel s'opposait, de tout le poids de son autorité, à ce qu'on l'adoptat. Mais Héry parvint à la naturaliser chez nous, et il en sut tirer si habile. ment parti, on'elle lui procura une réputation immeuse et une fortune colossale, L'histoire rapporte qu'étant allé visiter l'église de Saint-Denis, il demanda d'abord à voir le tombeau de Charles viii; devant lequel il s'arrêta quelque temps dans un morne silence, puis s'agenouilla, disant à ceux qui l'entouraient. et qui témoignaient leur surprise de cet acte de piété, qu'il n'invoquait pas le prince, ne lui demandait rien, mais adressait des prières à Dieu pour le salut de son ame, parce qu'il avait apporté en France une maladie qui l'avait comblé, lui, de richesses. Cette anecdote, qu'on trouve répétée partout. est probablement fausse; car, à l'époque où vivait Hery, les erreurs historiques répandues anjourd'hui sur l'origine prétendue des maladies vénériennes, n'étaient pas, à beaucoup près, généralement admises, niême parmi les Italiens, dont ce médecin ne pouvait ignorer les opinions à cet égard. Au reste nous avons de lui un ouvrage prodigieusement médiocre, malgré les éloges que lui a prodigués un compilateur qui ne s'était pas donné la peine de le lire. Cet ouvrage, écrit sans goût et avec une emphase ridicule, a pour titre :

La méthode curative de la maladie venérienne, vulgairement appelée grosse vérole, et de la diversité de ses symptomes. Paris, 1552, in-8°. lbid. 1569, in-8°. - Ibid. 1654, in-8°. (A-I.-L. J.)

HEEZ (Manc), fils d'un maître d'école de Berlin, qui professit le culte des fareilles, vint au monde le 17 janvier 1747. L'indigence et le mépris', qu'ou affectait surtout alors en Allemague pour set coerligionaires, furent les obstateles qu'il ent à surmonter dans sa jeunesté, et dont il vint à bost de triompher par son ardeur infafigable pour le travail, 'qualite, précieus,' qu'a ecompagoient clez lui benecoup depénétration, un jugement droit et un grand anour de l'unanité. Aussi, après avoir teradiré ess études à Halle, où il prit le grade de décteur, n'cui-il pas de peine à 'attirer, soit comme savant, soit comme médecin, une considération personnelle, qu'i tourna au profit de tous, les laradites. Disciple de l'Illustre Kant, il développs les principes de sou maître dans des cours qu'il ouvrit à the thin,

dès 1777, et le fit avec une clarté d'autant plus admirable que le philosophe de Kænigsberg semble avoir pris plaisir à envelopper sa doctrine dans un nuage. En 1788, il fut nommé professeur public de philosophie; dejà, trois ans auparavant, le prince de Waldeck l'avait honoré du titre de médecin ordinaire, en y joignant celui de conseiller. La mort termina, le 20 janvier 1803, une carrière qu'il avait illustrée par son désintéressement et la noblesse de son caractère, dans la seule profession liberale que les lois du pays permissent aux Juifs d'exercer. Ses ouvrages, sans être tres-remarquables, ne sont cependant pas dénués de tout intérêt. Ils annoncent surtout un esprit aussi juste qu'éclairé, et l'on y remarque, non sans quelque surprise ; que, malgré le talent avec lequel il sut développer la doctrine de Kant, néanmoins il n'en adoptait pas tous les principes dans le fond de son cœur. Le plus important est le traité du vertige . que l'auteur a considéré successivement sous le rapport psychologique, et sous le rapport médical.

Betrachtungen aus der Weltweisheit. Konigsberg, 1771, in.80. Freymuethige Kaffeegespraeche zwischen juedischen Zuschauerinnen

ueber den Juden Pinkus. Berlin, 1772, in-80 Dissertatio de variá naturæ energiá in morbis acutis atque chronicis.

Halle, 1774, in 4°.

Versuch ueber die Ursachen der Verschiedenheit des Geschmacks. Mittan, 1776, in-8°. - Berlin, 1790, in-8°.

Briefe an Aerzte. Berlin; 1°st recueil, 1777, in-8°. - 1783, in-8°.

2º recueil, 1784, in-8º.

Grundriss aller medicinischen Wissenschaften. Berlin; 1782, in.8°.

Versuch ueber den Schwindel. Berlin , 1786 , in-8°. - Ibid. 1791, in-8°. Grundlage zu Vorlesungen ueber die Experimentalphysik. Berlin 1787 , in 8° An die Herausgeber des Hebraeischen Sammlers ueber die fruehe

Beerdigung der Juden. Berlin, 1787, in-8°. - Ibid. 1788, in-8°.

An den D. Domeier weber die Brutalimpfung und deren Vergleichung

mit der humanen. Berlin, 1801, in-80.

Herz est auteur de différens articles dans les Neue Beytraege zur Natur und Arznerwissenschuft de Selle, le Magazin zur Erfahrungs-seelenkunde de Moritzen, la Berliner Monatsschrift, le Sammler, et le Journal des praktischen Heilkunde d'Hufeland. Les plus remarquables traitent de l'importance de l'analogie en médecine, et de l'emploi des semences du *phellundrium aquaticum* dans la phthisie pulmonaire.

Henz (Simon), médecin à Prenizlau, près de Berlin, a publié: Observationes de febribus nervosis. Berlin, 1989, in-8°. Versuch einer medicinischen Oribeschreibung der Uckermaerkischen

Hauptstudt Prenzlau. Berlin , 1790, in-8°.

HERZOG (JEAN-GOTTHELF), médecin de Camenz, cia Lusace, né dans cette ville le 26 septembre 1738, et mort le 28 juin 1787, est auteur des ouvrages suivans :

· Moralische Gruende eines Philosophen wider den Ehestand. Léinzick . 1764, in-8°.

Unterricht vor Hebammen auf den Lande. Dresde, 1780, in 8º.

Lyus zur hoehern Hebamnenkunst, besonders die kwenstliche Trennung der Schaanknochen betreffend. Dresde, 1781, in 8º.

Pon der pflichtmassigen Sorgfalt der Eltern fuer die Leibesbildung

ihrer Kinder, Dresde, 1782, in 8°. Ein Wendisches Hebammenbuch, Budissin, 1782, in 8°.

Sorgfalt der Eltern bey Brziehung der Kinder. Dresde, 1783, in-8°.

HETT (BENOIT-GASPARN), né à Prague en 1747, fut pendant quelque temps professeur de médecine à l'Université de Trèves, et médecin de la garnison de cette ville. Nous avons de lui:

Dissertatio de sic dictis febribus malignis. Trèves, 1771, in-4°. Dissertatio exhibens veram somni ideam. Trèves, 1778, in-4°.

Dissertatio exhibens veram somni ideam. Trèves, 1778, in 4°. Richtige Bestimmung der Bestandtheile, Wirkung und des Gebrauchs

des Beriricher Badwassers. Trives, 1779, in 8º.

Anzeige, sich gegen die Ruhr zu bewahren, und selbe am sichersten weiten gegen der Ruhr zu bewahren.

zu heilen. Trèves, 1781, in-fol.

Dissertatio exhibens criteria aquarum. Trèves, 1782, in-4°.

Dissertatio de lingud sand et morbosa, ut signo in morbis acutis.

Trèves, 1784, in 4°.

Dissertatio medico-practica de præstante, sed cauto chimphoræ usu.

Trèves, 1789, in 4°.

(0.)

HETTLER (Jean-Paillipre), médecin de Hanau et des eaux de Wilhelmsbad, agrégé, en 1795, au Collège de médecine de Cassel, né en 1752, et mort le 10 avril 1800, a laissé un opuscule intitulé:

Neueste Nachrichten ueber die Badeanstalten zu Wilhelmsbad , und derselben mineralischen Quellen. Francfort-zur-le-Mein, 1794, in 8°.

HEURN (JEAN DE), généralement appelé Heurnius, issu d'une ancienne famille d'Utrecht, naquit en cette ville le 25 janvier 1543. Jusqu'à quinze ans il répoudit fort mal'aux soins que ses parens prirent de lui donner une bonne éducation, et montra une inaptitude peu commune pour tous les travaux de de l'esprit : mais ses facultés se développèrent avec l'âge, et il répara la perte de ses premières années ; par une assiduité extraordinaire au travail. A peine eut-il achevé ses humanités dans la ville qui l'avait vu naître, qu'il se rendit à Louvain, résolu d'y étudier les mathematiques et la médecine. De cette ville il alla à Paris, où; pendant trois années, il suivit les lecons de Duret, et se montra non moins assidu à celles du célèbre etmalheureux Ramus. Il se proposait ensuite de passer en Espagne; mais ses amis le détournérent de ce voyage, et il entreprit celui d'Italie. L'Université de Padoue le fixa pendant long-temps. Capivaccio, Mercuriali, Guilandini et Fabrizio d'Aquapendente, qui brillaient alors de tout leur éclat, y attiraient la jeunesse des diverses parties de l'Europe. En 1571,

Heurn alla prendre le bonnet de docteur à Pavie , où il demeura pendant deux années auprès d'un riche noble, qui l'avait pris pour médecin. Il était sur le point de devenir professeur de cette école célèbre, quand la jalousie de ses rivaux lui inspira de justes craintes, qui le déterminèrent à quitter secrètement l'Italie. Tel fut, du moins, le motif qu'il donna de son brusque départ, attribué, par quelques biographes, au goût qu'il avait pris pour la religion réformée , et qui ne pouvait manquer de le compromettre gravement dans un pays aussi fanatisé que l'était alors l'Italie, De retour à Utrecht, en 1573, Heurn s'y adonna à la pratique de l'art de guérir, et devint médecin du gouverneur espagnol de la province. Appelé à Leyde, en 1581, il v remplit une chaire avec distinction jusqu'à sa mort, qui eut lieu le 11 août 1601. Le nombre des ouvrages qu'il a laissés est considérable.

Praxis medicinæ nova ratio, in quá libris tribus methodi ad praxin redicam aditus facillimus aperitur ad omnes mortos curandos. Leyde, 1587, in-4°, - Ibid. 1590, in-4°, - Ibid. 1599, in-8°, - Ibid. 1609, in-4°

- Roterdam , 1650, in-8°. Oratio de medicina origine, Æsculapii et Hippocratis stirpe et scriptu Leyde , 1589, in-4°. - Ibid. 1608, in-4° Institutiones medicina : accessit modus ratioque studendi corum a

medicinæ operam dicarunt. Leyde, 1592, in-8°. - Hanau, 1593, in-8°. -

Leyde; 1609, in-12. - Ibid. 1666, in-12. A la fin de cet ouvrage se tronve une pièce intitulée : De studio medicinæ instituendo, qui a été publiée avec divers opuscules d'Hugues Grotius et autres auteurs sur le même sujet ('Amsterdam, 1645, in-12,

-Utrecht, 1651, in-12 ). De morbis, qui in singulis partibus lumani capitis incidere consueve-runt. Leyde, 1594, 18-4. - [birl. 1609, 18-4.] Hippocratis Coi prolegomena et prognosticorum libri tres, cum para-

phrastica versione et brevibus commentariis. Leyde; 1597, in-4º. - Ibid. 1603, in-4°.

Sous le titre de Prolegomènes, Heurn a compris les traités De medico : Lex ; De arte; De veteri medicina; De elegantia praceptiones; De car-

nibus, sive principiis; De purgatoriis remediis. De febribus tiber. Leyde, 1598, in-4°:

De peste liber. Leyde, 1600; in-4º.

Hippocratis Coi Aphorismi , grasee et latine ; brevi enarratione , fideque interpretatione ità illustrati, ut ab omnibus fucilè intelligi possint, Leyde, 1601, in-4°. - Ibid. 1609, in-4°. et in-12. - Ibid. 1623, in-12. - Ibid. 1638, in-12. - La Haye, 1604, in-12. - Iéna et Léipzick, 1677, in-4°. - Amsterdam 1688, in-12

De morbis oculorum, aurium, nasi, dentium et oris liber. Leyde, 1602,

in-4°. - Anvers, 1608, in-4°. De morbis pectoris liber. Leyde, 1602, in-4°.

Avec le précédent.

De gravistimis morbis mulierum liber. De humana societate liber. De

De gravissius mores muserum uver...De namana sociatate nore. De mores tovia et admirandis e pistola. Legle, 1607, 1614.

De narbis ventriculi liber. Repronum ad nobilem, etc. Nullum esse aquae invatationem limitarum richicum. Leyde, 1608, in 2.

In Hippocratis Coi de hominis naturil libros duos commentarius. Leyde,

a609, in-4°.

In Hippocratis Coi de victus ratione in morbis acutis libros quatuor commentarius. Leyde, 1609, in 4°.

Le fils d'Heurn a réuni ses œuvres sous le mire de :

Opera omma, tâm ad theoriam, quâm ad praxim medicam spectantia. Leyde, 1609, 2 vol. in-4°. - Lyon, 1658, in-fol. (0.)

HEURN (OTTON DE), l'aimé des onze enfans du précédent, naquit à Utrecht le 8 septembre 1577. Ayant fait ses études avec distinction à Leyde, il y obtint, en 1600, une chaire de philosophie, qu'il remplit d'une manière honorable. Cette place ne l'empêchait cependant pas de cultiver la médecine, dont il prit, l'année suivante, le grade de docteur. Peu de temps après, l'Université, à la suite d'un concours, dont il remporta la palme, lni décerna la chaire de médecine pratique, d'anatomie et de chirurgie, que la mort de son père venait de laisser vacante. Quoiqu'il eut beaucoup de talens, des ennemis puissans l'empêchèrent de réussir aussi rapidement qu'il était en droit de l'espérer, et ce ne fut que fort tard qu'il parvint aux dignités dans l'Université à laquelle il faisait tant d'honneur. Il mourut le 14 juillet 1652. Les ouvrages sortis de sa plume sont tous ctrangers à la médecine, et nous les passons sous silence; mais il a publié plusieurs opuscules, et les œuvres complètes de son père, ainsi qu'une édition augmentée de notes des œuvres de Jean Fernel. (Utrecht, 1656, in-40.; Genève, 1679, in-fol. 1.

HEURTELOUP (NICOLAS) naquit à Tours le 26 novembre 1750. Ses parens, dont la fortune était plus que médiocre, ne purent lui faire donner qu'une éducation élémentaire assez imparfaite; mais son zèle, secondé par les plus heureuses dispositions, le fit triompher de tous les obstacles, et il eut le bonheur de trouver plusieurs Mécènes, qui lui fournirent généreusement les movens d'étendre ses connaissances. Un goût trèsvif le porta vers l'étude de la chirurgie, dont une religieuse de la Charité, nommée 'Agathe Boissy, remarquable par son savoir, lui donna les premières lecons. Nomme, en 1770, chirurgien élève à l'île de Corse, il profita de son séjour dans ce pays pour continuer ses travaux scientifiques; et pour étudier la langue italienne; plusieurs traductions estimables, qu'il publia par la suite, attestent qu'il avait cultivé cet idiome avec succes. La réputation paissante d'Heurteloup prit, des-lors, quelque consistance, et il parvint rapidement aux premiers grades de la chirurgie militaire. On lui confia, en 1782, le poste honorable de thirurgien-major des hôpitaux de la Corse, et il fut place, en 1786, à la tête de l'hôpital militaire de Toulon. C'est de la qu'il partit; en 1792, pour l'armée du Midi et des côtes, où il servit en qualité de chirurgieu consultant. Enfin, en 1793, il prit place au conscil de santé, et il n'a pas cosse

e communication

d'y sièger depuis cette époque jusqu'à sa mort, Chargé, en 1868, de la direction da service chitargical à la grande armée, il déploya, dans cette occasion, toute l'activité de la jeunesse, unie aux lumières qu'une longue expérience peut seule douner. Le grade d'officier de la Légion-d'Honneur et le titre de bars, of dout les chirurgieus-majors de l'ârmée voulurent perptuer le dout les chirurgieus-majors de l'ârmée voulurent perptuer le souvenir en Bussant frapper, dans la capitale de l'Autriche; une médaille h'honneur de leur chef. De retour à Paris, Heurteloup fut atteint, quelque temps aprèse ce demier et brillant succès, d'une affection paralytique, d'une sorte de congestion cérébrale, à laquelle il succomba le 27 mars 1812.

Heurteloup ne doit pas être compté au nombre des chiurgiens qui ont entre li lei art de découvertes précisesses ou d'opérations importantes; il ne s'est pas nême placé au premièr rang parmi les hommes qui out cultivé la chiurgie avec le plus d'éclat; mais il est un des meilleurs inspecteur-généraux qu'ait possiéels le service de sauté militaire. Des taleus administratifs d'un ordre supérieur, une connaissance approfondic de l'organisation et de tous les déails du service des hépitatux militaires, une justice tempérée par la doiceur et la bienveillance, une ardente philantropie, telles sout les qualités qui le datinguaient et qu'il en firent un homme remarquable daus le poste elevé qu'il compail. Ajoutons qu'il sut preque tonjours distinguer les hommes de mérite, et qu'il ne laissa échapper auxune occision de les éncorrages et de les protéger.

Les faigues de la guerre et les travaux de l'inipection un méchèrent pas Heurtelouf de se livre aux médiations du cabinet. Toutefois, il introduisit dans ses écrits plus d'erudition que de méthode. Il montra qu'il syait beaucoup lu, beaucoup besevé; mais line posséautipas cei espait d'ordre qui cachaine les idées de la manière la plus naturelle; et qui dispose les matérinas d'au livre de relle sorte, que tout soit chair, et qu'il n' att ni redite; ni confusion. Aussi a-t-il mieux réussi ans les netes isolées, dout il a enrichi ses traductions, que dans les ouvrages de plus longue haleine qu'il a liù-même composés.

Indépendamment de plusieurs articles insérés dans le Dictionnaire des sciences médicales et dans les journaux de médecine, on a de lui les ouvrages suivans :

Pricis sur le tétanos des adultes. Paris, 1792, 810-879. Notice sur Manne, chiurghe de la marine. Berlin, 1808, 10-89. Rapport de la commission médico-chiurgétale instituée à Milan, ou Rembats des observations et des expériences un frincoulation de la vaccine. Traduit de l'Italien, avec des notes, Paris, 1802, 10-89. De la mature des fièves et de la meilleure méthode de les traiter.

are in many accommended to the mentione mentione are the minters

Traduit de l'italien, du docteur Giannini, avec des notes et additions, Paris, 1808, 2 vol. in 8º.

Heurteloup fut l'éditeur de l'Instruction sur la culture de la betterove et sur la manière de mettraire économiquement le sucre et le syrop, ouvrage de C.F. Achard, traduit de l'allemand par Copin (Paris, 181-1812, in-8°, fig.). On trouve à la fête de cette traduction une préface, et dans le cours de l'ouvrage des notes judicieuses de Heurteloup.

(Lies, DEGIA)

HEVIN (PRUDENT); célèbre chirurgien du dix-huitième siècle, naquit à Paris en 1715. Son père, qui était lui-même un chirurgien assez habile, le destina à suivre la carrière chirurgicale, pour laquelle le jeune Hévin montra bientôt le goût le plus vif. Après avoir fait d'excellentes études classiques, il fut admis à l'hôpital de la Cliarité, qui était alors l'école où se formaient presqu'exclusivement les praticiens les plus célèbres de la capitale. Hévin fut successivement chirurgien gagnant maîtrise et chirurgien-major de cet établissement. Il obtint en 1737 le titre de maître en chirurgie, et devint le gendre du célèbre Quesnay, qui l'aida constamment de ses conseils, et se plut à lui communiquer toutes, les lumières de sa longue expérience. A l'institution de l'Académie royale de chirurgie, Hévin fut appelé à faire partie de ce corps illustre, qui lui confia la place horable et importante de secrétaire pour la correspondance. Quelque temps après, il obtint la chaire de thérapentique chirurgicale au Collége royal de chirurgie: Sa réputation se répandit alors, au moyen des nombreux auditeurs qu'il rassemblait à ses leçons. Louis xv le nomma premier chirurgien des Dauphines : plus tard il obtint le même titre auprès du Dauphin; enfin, en 1770, Madamé, sœur du Roi, lui coufia egalement le soin de sa santé. Il fut noumé aussi inspecteur des hòpitaux militaires et des colonies. Les Académies des sciences de Lyon, de Stockholm, et plusieurs Sociétés savantes lui ouvrirent leurs pôrtes. Hévin, continuant ainsi une carrière marquée par des travaux importans et par de nombreux succes dans la pratique, obtint, en 1788, la place de vice-directeur de l'Académie royale de chirurgie; mais il ne remplit pas long-temps les fonctions attachées à ce poste : sa mauvaise santé, plus encore que son grand âge, le retint chez lui, et son état faisant des progrès rapides, il mourut à Paris, le 3 décembre 1789.

Hevin occupe une place distinguée dans les fastes de la chirungie française. Peu de personues réunirent à un plus haut dêgré que lui les qualités uécessaires à l'enseignement. Dans ses cours, brillaieut constamment l'ordre, la méthode, la précision. Son nom est honorablement associé à ceux des membres les plus célèbres de l'Académier royale de chirurgie. Ses écrits les plus célèbres de l'Académier royale de chirurgie.

0,000

portent l'empreinte d'un esprit sévère et d'un jugement droit ; plusieurs de ses Mémoires sont ornés d'une érudition qu'il sut toujours féconder et rendre utile par des critiques judicieuses. Enfin, on trouve dans ses ouvrages un caractère de clarté et d'utilité pratique que l'on chercherait vainement dans des productions plus brillantes. Il ne paraît pas qu'Hevin, adonné tout entier à ses devoir de professeur et d'académicien, ainsi qu'aux travaux de sa clientèle, ait jamais pris une part active dans les querelles qui s'élevèreut, à l'époque où il vivait, entre les médecins et les chirurgiens; il resta même habituellement étrauger aux discussions dont les opérations de la taille, de la cataracte et de la fistule lacrymale furent de son temps l'objet . dans le sein même de l'Académie. Il remplissait pluiot alors le rôle d'observateur et de juge que celui de combattant. Ses principaux écrits sont :

. Précis d'observations sur les corps étrangers arrêtés dans l'œsophage. L'auteur divise les corps étrangers arrêtés dans l'œsophage en ceux qui, incapables de nuire, soit par leur forme, soit par leur composition, doivent être poussés dans Pestomae; en ceux qu'il faut extraire; enfin, en ceux qui devraient être retirés, mais qui, à raison de leur situation trop profonde, ne peuvent qu'être enfoncés, et en cenx qu'il n'est possible de faire passer ni par la honche ni par l'estomac. Hevin decrit avec exactitude les moyens qu'il faut employer pour remplir chacune de ces indications; si, depuis la publication de son travail, la chirurgie s'est enrichie de procédés nouveaux, la doctrine qu'il a émise a conservé tonte sa justesse, et l'on doit encore se conformer à ses préceptes.

Recherches historiques et critiques sur la néphrotonile ou taille des

Cet écrit, moins important que le premier, a pour objet de prouver que jamais on n'a ouvert le rein pour en extraire des calculs urinaires , et qu'il ne fandrait recourir à cette opération que si l'organe renfermait un abcès qui vint faire saillie à l'extérieur.

au ances qui vitti aure sanne a rextereur.

Rechierches historiques aur la gastrotonie on l'ouvertilre du bas-ventre, dans le cas de volvelus, ou de l'intus-sucception d'un intestin.

Analysant preque tous les faits conque de gastrotomie, à la mite des maladies intestinales, Hévin démontre dans ce travail que la plupare. d'entre eux ne se rapportent qu'à des opérations de hernie, et qu'il ne faut jamais, quoi qu'en ait dit Paul Barbette, inciser le ventre dans l'intention de remédier à une lésion dont l'existence n'est jamais démontrée chez le sujet vivant.

Ces trois inémoires sont inséréa parmi ceux de l'Académie royale de chirurgie! Cours de pathologie et de thérapeutique chirurgicales. Paris, 1780,

Hévin rédigea d'abord cet ouvrage sur les manuscrits de Simon , son confrère et son ami; mais l'ayant' considérablement augmenté, il en fit, sons son nom seul, une nonvelle édition en deux volumes in-8°. Paris, 1784. Cet ouvrage, réimprimé en 1793, est remarquable par la multi-tude de matières que l'auteur y a rassemblées; il forme une collection de

préceptes relatifs à toutes les maladles chirurgicales, une sorte de manuel qui, naggère encore, était mis avec fruit entre les mains des jeunes chirurgiens. (.L.-1, BEGEN )

EYD

HEWSON (GUILLEUM), habite anatomiste anglais, né le 16 novembre 1730 à Hexham, dau le Northumberland, était fils d'un chirurgieu-apothicaire, qui lui danna les premières notions de Part de guérir, e qui le place nesuite pendant quelque temps chez un chirurgieu celebre de Newcastle. Hewson fit plas trait un voyage à Londez, a l'édimbourg et à Paris. Les deux Hunter, qui distinguèrent bientôt son mèrite, lui confierent le soin de diriger leur 3 alle de dissection, et quelquelois même la répétition de leurs lecons d'anatomie, Aduns en 1732 ana le sein de la Société ôryole, il fit pouérson propre compte des cours d'anatomie, qui attirérent un grand concours d'auditeurs; mais une blessure qu'il s'était faiteren duvrant un cadavre, lui causa une maladie qui l'enleva le 1ex mai 1774. On a dé lui?

Experimental inquiries on the proportions of the blood, with some remarks on its and an appendix refailers to the symbotal system in birds, fisher and emphisious animals. Londres, 1791, in 8°-P. II, containing a description of jid hymphoit symmon in human subjects and animals, with observations on the lymphoit symmon in the subject and canimals, with observations on the lymph, Londres, 1774, in 8°-P. III. Londres, 1779, in 8°-P. Told, on allemand, Nuremberg, 1.8°-b, in 8°-

communication of the exemption of the ex

HEYDEN (GEAMAN DE), médecin de Louvain, vint au monde en cett ville, le 18 décembre 1572, et y fit toutes ses études, sé la fin désquelles il prit le grade de l'écocice en to-decire. En 1579, il se rendit dans la Flandre, où il pratiqua son dir pendant quelque temps, puis vint s'etablir à Gnad, dont les magistrats lui avaient offert la place de médecin pensionné. On sait qu'il remplissait encore cette charge en 1647, mais l'année de sa mort n'est pes connue. Crand anateur des belles-lettres, il a laissé un ouvrage dont le style rappelle un peu celui do notre Montaigne, et qui a pour titre:

Discours et advis aur les flux de vientre douloureus, sell thu'll y oil us non op noint sur le trousse-golant, dit chaptermorbus la peite, les effects signales de l'em; lu urspe generation, cause, priervation et curation de la goute; les fleves tiernes et quartes, et leur accident suvenans; causes de l'inféction des Polibres et terres évoluines de la unvenans; causes de l'inféction des Polibres et terres évoluines de la murenans; causes de l'inféction des Polibres et terres évoluines de la murenans; cause de l'inféction des Polibres et terres évoluines de la laction par l'adulteur, Gand, 16/9, in-12; Londres, 1653, in-12; Leyde, 1752, in-12; Londres, 1653, in-12; Leyde, 1752, in-12; Londres, 1663, in-12; Leyde, 1752, in-12; Londres, 1663, in-12; Londres, 1664, in-12; Londres, 1665, in-12; Leyde, 1752, in-12; Londres, 1665, in-12; Londres, 1665, in-12; Londres, 1665, in-12; Leyde, 1752, in-12; Londres, 1665, in-12; Londres, 1665, in-12; Londres, 1665, in-12; Leyde, 1752, in-12; Londres, 1665, in-12; Londres, 1665, in-12; Leyde, 1752, in-12; Londres, 1665, in-12; Londres, 166

La dissertation sur l'eau froide a été iraduite en anglais (Londres, 1724, 108?). Elle a aussi part en italien avec les cauvre de Soncassani. Hennes (Anoine van der), médecin d'Aussterdam, qui florirsait vers le milieu du dis septième grele, et qui était ne à Middelbourg en Zélande, a laisé les ouvrages suivass:

Gwenny Congle

HIAE

186

Anatome Mytuli, Observationum medica centuria: Experimenta circes sanguitis missionem, fibras motrices, urticam marinam. Amsterdam, 1684, in 8°. Ibid. 1686, in 8°.

Nieuw licht der Apotekers un distilleerkonst. Amsterdam, 1682, in-8°.
- Trad. en allgmand, Leipzick, 1790, in-8°. (z.)

HIAERNE (URBAIN), gentilhomme de l'Ingermanuland en Suède, viut au monde en 1641. Après ayoir etndié la médecine à Upsal, où il soutint, en 1662, une thèse sur différens points de la physiologie, sous la présidence de Pierre Hoffwenius, il se rendit à Londres, d'où, après avoir été admis dans le sein de la Société royale, il vint à Paris. Durant deux années entières, il s'appliqua, dans cette capitale, à l'anatomie, à la physique et à la chimic. Les connaissances qu'il acquit ainsi le rendirent l'oracle des savans dans sa patrie, où les lumières n'avaient encore guère pénétré à cette époque. Deux autres voyages qu'il entreprit en Allemagne, le mirent au courant de procédés métallurgiques plus parfaits que ceux de ses compatriotes, auxquels il fut, par consequent, en état de donner des conseils salutaires, ce qui lui valut la place de viceprésident du conseil des mines. Il était en même temps premier médecin du roi de Suède et président du conseil de médecine. Après avoir parcouru une longue carrière, il mourut le 22 mars 1724, Passionné pour la climie, il parvint à faire établir à Stockholm un laboratoire dont la direction lui fut confiée, et dans lequel il exécuta un grand nombre d'expériences. Un des premiers il entreprit de soumettre les végétaux à l'analyse. Il connaissait déjà l'acide formique, ainsi que l'augmentation de poids des métaux qu'on calcine, et savait que l'ammoniaque obtenue par la distillation de certaines plantes, est un produit de l'action du feu sur les principes constituaus de ces derdières. Nous n'indiquerons pas ici tous ses ouvrages, parmi lesquels on trouve des poésies en langue suédôise; il nous suffira de faire connaître ceux qui ont rapport aux sciences médicales.

Das Wasser von Medewi. Linkceping, 1679, in-12. - Stockholm, 1680, in-8°. Ibid. 1701, in-6°.

. Lillawaten profware. Stockholm, 1680, in 80.

Respondio ad quæstiones propositas. Stockholm, 1701, in-4°. - Ibid. 1705, in-4°. - Acta et tentamina chymica, in laboratorio Holmiensi peracta. Stock-

holm, tom. I, 1708; II, 1712, in 4°.-Ibid. 1750, in 8°., avec des annotations de J.-C. Wallerius.

Manuagetio ad varia metallorum, mineralium, terrarum genera in-

Manuductio ad varia metallorum, mineralium, terrarum genera investiganda. Stockholm, 1694, in-4°.

Brevis manuductio ad fontes medicatos, et aquas minerales solerter investigandas, rite probandes et arte adplicandas. Stockholm, 1907,

Defensionis paracelsitica prodromus. Stockholm, 1709, in-60.

De sylobalsamo à se invento. Stockholm, 1711, in 8°. - Ibid. 1720, in-8°.

HIGH

Meletemata elementorum quatuor, cum influentiis corum et arcanis chemicis sulfuris et mercurii. Stockholm, 1712, in-4°. Analysis lichenis islandici. Stockholm, 1744, in-40.

HICESIUS, médecin grec, de la secte érasistratéenne, ayant

été chassé d'Alexandrie par l'un des Ptolémées, alla fonder à Smyrne une nouvelle école, qui devint bientôt florissante: Ce fut, à ce qu'il paraît, un homme de mérite, car plusieurs auteurs anciens en parlent avec distinction, et les habitans de Smyrne frappèrent en son honneur des médailles dont Mead a donné la figure. Il avait composé, au rapport d'Athénée, un traité de matière médicale.

HIGHMORE (NATHANAEL), célèbre anatomiste anglais, né le 6 février 1613, à Fordingbridge, dans le comté d'Hampton, fut fait docteur en médecine à Oxford, en 1642, et pratiqua ensuite l'art de guérir avec beaucoup de succès et d'éclat à Sherburn, où il mourut le 21 mars 1685. Son principal mérite est d'avoir embrassé avec ardeur la doctrine de la circulation du sang, à laquelle il fournit de nombreux argumens; car, du reste, ses ouvrages d'anatomie renferment, plus d'erreurs que de vérités nouvelles. Il est curieux aujourd'hui de lire le passage dans lequel il s'efforce de prouver, contre l'opinion d'auteurs plus anciens, que le chyle ne parvient pas en partie au foie par le moyen des veines mésaraiques. Du reste on lui doit une bonne description des ligamens du foie, et il a fort bien vu que le canal pancréatique est dépourvu de valvules. Son nom est reste uttaché à la portion du testicule appelée corps d'Highmore, qu'il a connue le premier, mais qu'il a décrite d'une manière fort imparfaite. C'est à tort qu'on lui a attribué la découverte des sinus maxillaires, hommés pour cette raison antres d'Highmore; ces cavités étaient connues de tous les anatomistes ses prédécesseurs. On a de lui les ouvrages suivans :

Corporis humani disquisitio anatomica, in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula, plurimis typis novis, ac anigmatum medicorum succincta dilucidatione ornatum prosecutus est. La Haye; 1651, in-fol.

Ouvrage diffus et mal éerit, dans lequel quelques observations utiles sont novees au milieu d'un fatras inutile de raisonnemens et de digressions. Les descriptions sont en général trop courtes, et les planches mal exécutées; peu de ces dernières sont originales, et la plupart ont été impruntées à Vésale. Il paralirait que l'auteur a rarement disséqué lui-méme. L'ouvrage est édéné à Harvey.

The history of generation, examining the opinions of divers autors and chiefly of sir K. Digby. Londres, 1651, in-80.

On trouve dans cet ouvrage des figures assez bonnes des premiers linéamens organiques qu'on aperçoit dans l'enf soumis à l'incubation. Highmore y émet des idées dans les quelles on pourrait crofre que Buffon a puisé le germe de son hypothèse des molécules organiques. A la suite de ce traité, on trouve quelques remarques sur le traitement des plaies par la poudre de sympathic.

Exercitationes dua, una de passione hysterica, altera de hypochondriaca affectione. Exford, 1660, in 12. - Amsterdam, 1660, in 12. -

Londres, 1630, in 4° - lena, 1677, in-12.

De passione hysterica et hypochondriaca epistola responsoria ad T. Willis. Londres, 1670, in-4°. (A.-J.-L. J.)

HILCHEN (Louis-Henri-Léon), né a Butzbach, le 2 décembre 1702, fit ses études médicales à Giessen et à Iéna. Il prit, en 1733, le grade de docteur dans la première de ces deux Universités, où il remplissait dejà les fonctions de professeur depuis 1727, et où il mourut le 22 avril 1753, laissant les opuscules suivans :

Dissertatio de pimpinellá saxifragá. Giessen, 1726, in-4°. Programma : wie die Weisheit Gottes alles in der grossen und kleinen Welt nach Maas , Zahl und Gewicht geordnet. Giessen , 1729 , in-4°. Sermo paternalis memoriae Joh. - Chph. Hertii, Consil. et Archiatri,

dicatus. Giessen, 1731, in-fol.

Dissertatio de dolore coxæ. Giessen, 1735, in 4°.

Dissertatio de phrenitide. Giessen, 1742, in-4º. Dissertatio de vulnerum in intestinis lethalitate. Giessen, 1743, in-4º

Theses ex emmenologia. Giessen, 1748, in-40. Triga observationum medicarum. Giessen, 1748, in-4º.

Dissertatio de vulneribus cranif. Giessen ,'1748, in-4º.

Dissertatio de peneni dati signis diagnosticis. Giessen, 1748, in 4º

HILDEBRANDT (Georges-Frédéric), professeur à l'Université d'Erlangue depuis 1793, et conseiller du roi de Prusse, d'abord professeur d'anatomie à Bronswick, né le 5 juin 1764 à Hanovre, a publié; iudépendamment d'une foule d'articles disséminés dans les recueils scientifiques de l'Allemagne, un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous pouvons citer les suivans:

Dissertatio de pulmonibus. Gottingue, 1783, in 4°. Handbuch der reinen Groessenlehre. Gottingue, 1785, 2 vol. in 8°.

Anzeige seiner Wintervorlesungen, nebst einer Abhandlung vom lebendigen Kalk. Gottingue, 1786, in 8°. "De motu iridis quadam disserit, et prælectiones habendas inditat. Bronswick, 1786, in 8°.

Versuch einer philosophischen Pharmakologie. Bronswick , 1787 , in-80. Bemerkungen und Beobachtungen ueben die Pocken in der Epidemie

des Jahrs 1987, Bronswick, 1988, in-8°. Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Bronswick, 10m. I, 1799; II, 1799; HI, 1791; IV, 1792, in-8°. -Ibid. 1798-1800, in-8°. - Ibid.

1803, in 80. Manuel écrit avec précision et clarté. C'est un des livres réputés clas-siques en Allemagne; il mérite réellement cette distinction.

Geschichte der Unreinigkeiten im Magen und den Gedaermen: Brons-

wick, 1790, 3 vol. in 8°. Uebewdie Ergiessungen des Saamens im Schlafe. Bronswick, 1792, in-8°.

Chemische und mineralogische Geschichte des Quecksilbers, Bronswick,

Excellente monographie du mercure.

Commentationis de alcali minerali sanguinis humani particul, I. Etlangue, 1793, in-4°.

Dulcis mercurii laudes. Erlangue, 1793, in-8°. Anfangsgruende der Chemie, zum Grundrisse akademischer Vorle-

sungen nach den neuen Systeme abgefasst. Erlangne, 16m. 1, 1794; II,

10.8°. - Ibid. 1799, in 8°. - Ibid. 1809, in 8°.

Dissertatio de metallorum nobilium puritate arts paranda. Erlangue,

1796, in-8°.

Encyclopaedie der gesammten Chemie. Erlangue, 1799 - 1818, in-8°. Taschenbuch fuer die Gesundheit auf das Jahr 1801. Erlangue, 1800, in-12. - Ibid. 1801, iu-12. - Ibid. 1803, in-12. - Ibid. 1807, in-80. - Ibid. 1812, in-80. Physikalische Untersuchung des Mineralwassers im Alexanderbade

zu Sichersreuth. Erlangue, 1803, in-8°.
Ansanzugruende der dynamischen Naturlehre Erlangue, 1807, in-8°.
Erklaerung der Abbildungen zur Encyclopaedie der Chemie. Erlangue, 1807, in-8°. Anfungegruende der Metallurgie. Erlangue, 1816, in-80: Lehrbuch der Chemie als Wissenschaft und als Kunst. Erlangue;

1816, in-So. HILDENBRAND (VALENTIN-JEAN DE), ne en 1763, vint faire ses études à Vienne en Autriche, où il fut assistant des médecins Mertens et Hambourg; successivement nommé médecin pensionné d'une petite ville sur les frontières de la Bohème, médecin pensionné à Lemberg, médecin d'un maguat polonais en Russie, professeur de clinique à l'Université de Lemberg en 1793, et, ensin, prosesseur à celle de Vienne, il fut ensuite annobli par l'empereur d'Autriche, et depuis il s'est toujours fait appeler nobilis abolfildenbrand. Son fils prend encore anjourd'hui ce titre, et suit la même carrière. Hildenbrand est mort à Vienne le 31 mai 1818. Bien qu'on ne puisse le mettre sur la même ligne que les Van Swieten; les Stoll et les De Haen, il fut un médecin habile, digne du nom prostitué de praticien, car il fit souvent plier une théorie mensongère devant l'autorité de l'observation. N'admettant aucun système en particulier, il entrevit les inconvéniens des toniques dans les fièvres, ce qui ne l'empêcha pas de prodigner ces moyens dans le typhus; mais il ne se montra pas fidede à ses principes quand il fut affecté de cette maladie, car il se fit

saigner, appliquer un vésicatoire, et refusa toute espèce de remède interne. On peut dire de lui ce qu'on doit dire de tous les médecins qui dédaignent les théories, c'est qu'ils sont incapables de s'élever à des principes généraux rigoureusement déduits des faits, et qu'il se contentent d'aperçus vagues, à la portée des esprits les moins étendus. Hildenbrand ayant observé avec attention et décrit les faits avec soin, ses ouvrages méritent d'être lus, et le seront pendant long-temps. Il a été très-honorablement connu comme professeur de clinique, mais il lui manqua, pour s'acquitter complétement de cette tâche difficile, un goût plus décidé pour l'anatomie pathologique et moins d'aversion pour la physiologie. On a de lui :

Das Buch fuer die Wundaerzte in den oesterreichischen Staaten Léipzick et Varsovie , 1789, in-8°. Ueber die Macht der Fuersten und die buergerliche Freyheit: ein Buch

fuers teutsche Volk. Vienne, 1793, in-80. On devine aisement dans quel esprit est rédigé un traité sur la liberté

civile publié à Vienne. Ein Wink zur nachern Kenntniss und sichern Heilart der Hundswith

Vienne, 1797, in-8°. Hildenbrand attribuait la rage à une modification du système nerveux et à une dégénérescence de la salive du chien, produites chez cet animal par son excessive lasciveté et le défant de queur qu'on remarque en lui; cette hypothèse frivole n'est pas moins singulière que le traitement que l'auteur propose contre l'hydrophobic, et qui se compose de l'ammo

que et des cantharides. Ueber die Pest; ein Handbuch fuer Aerzte und Wundaerzte, welche sich dem Pestdienste widmen. Vienne, 1798, in 8°.

La peste n'est pas caractérisée essentiellement par les exanthèmes qui l'accompagnent, puis qu'ils n'ont pas lieu constamment; cette maladie est contagieuse, car elle est la plus intense des fièvres nerveuses. La première de ces deux opinions d'Hildenbrand est rigonrensement vraic, la seconde est au moins mal motivée. Ratio medendi in schola practica Vindobonensi. Vienne, 1804-1809.

Cet ouvrage peut être consulté avec quelque avantage sons le rapport

pratique. Institutiones pharmacologia sive materia medica. Vienne, 1804.

Ueber den ansteckenden Typhus, und einigen Winken zur Beschraert-kung oder ganzlichen Tilgung der Kriegspest und mehrerer anderen Menschenseuchen. Vienee, 1810. in 8°. - Ibid. 1815, in 8°. - Trad. en français par J.-C. Gase, Paris, 1811, in 8°.

rrançuis par s.-u. taste, 1º2115, 1011; 10-0°.

Ouvrage précieux dans le gener descriptif, mais rempli de préceptes vagues, plus propres à jeter le praticien dans une incertitude déseapérante qu'à le diriger d'est schammiens la meilleure unongraphie du typhus que l'on ait aujourd'hui.

Klinitche Vorkenninisse, oder Einleitung in die klinische Heilkunde.

(A.-I,-L, IQUEDAN et F.-G, BOISSEAU) Vienne, 1808, in-8°.

IIILL (JEAN), naturaliste et polygraphe anglais, naquit vers l'an 1716 à Peterborough ou à Spalding. Son père, qui

HILL

ctait dans les ordres, le mit en apprentissage chez un pharmacien de Westminster, et quand il eut terminé ses études, il subsista lui-même pendant quelque temps du produit d'une petite officine qu'il avait ouverte. Mais un mariage irréfléchi avant mis le désordre dans ses affaires, il fut obligé de chercher d'autres ressources pour exister. Comme il possédait quelques connaissances en botanique, lord Petre et le duc de Richmond lui confièrent la direction de leurs jardins, et lui fournirent l'argent nécessaire pour parcourir diverses provinces de la Grande-Bretagne. Ces voyages lui firent naître l'idée de publier, par souscription, une flore d'Angleterre, composée d'échantillons desséchés des plantes elles-mêmes. Son projet n'avant pas été appuyé, le chagrin qu'il en ressentit, ou peut-être aussi son inconstance naturelle le détermina à paraître, comme acteur, sur les théâtres de Hay-Market et de Covent-Garden, où il sut sifflé, de sorte qu'il sut obligé de reprendre sa première profession d'apothicaire et ses travaux botaniques. Le président de la Société royale de Londres, Martin Folkes, et quelques autres savans auxquels il avait été présenté, lui témoignèrent beaucoup d'intérêt, mais se bornèrent à des vœux stériles, et ne firent rien pour le tirer de la détresse. Abandonné à ses propres ressources, Hill se procura une petite place de pliarmacien militaire, acheta le titre de docteur, se fit écrivain, et débuta dans cette nouvelle carrière par une traduction du traité de Théophraste sur les pierres précieuses. Le succès qu'obtint cet ouvrage l'encouragea à se vouer à la carrière des lettres. et successivement il publia un grand nombre de livres, qui furent très-bien accueillis pour la plupart. Mais la faveur publique lui fut plus nuisible qu'utile, en lui inspirant une orgueil démesuré, qui lui attira beaucoup de désagrémens, entr'autres une volée de coups de canne que lui donna publiquement un gentilhomme qui crut se voir tourner en ridicule dans l'un des numéros de l'Inspector. C'était un ouvrage que Hill publiait périodiquement, ainsi que le British' Magazine, et auquel il était parvenu à donner, comme à ce dernier, une grande vogue, en y inscrant une foule d'anecdotes et de récits scandaleux qu'il recueillait dans les sociétés et les lieux d'amusement. S'étant inutilement présenté comme candidat à la Société royale, il se vengea du refus que fit cette compagnie de l'admettre dans son sein, en écrivant contre elle sans aucun ménagement. Mais cette conduite le perdit dans l'esprit de tous les gens de bien, et sa fortune, qui ne consistait que dans le produit des œuvres de sa plume, en soulfrit tellement que, pour soutenir le train qu'il avait pris dans le monde, il fut obligé de recourir à toutes les manœuvres des charlatans. Tonjours de plus en plus fécond, il ne trouvait plus à vendre ses

ouvrages qu'à condition qu'il n'y mettrait pas son nom, et plusieurs parurent en effet sous des noms supposés. Ce fut à cette époque qu'il se mit à composer des remèdes, et à débiter des teintures de valériane et de bardane, ainsi qu'un baume pectoral de miel. Cette nouvelle branche d'industrie lui fut favorable. Ses arcanes obtinrent de la vogue, et lui procurerent beaucoup d'argent. Voulant alors réparer en quelque sorte son honneur, il publia, sous la protection du comte de Bute. sa magnifique Histoire des végétaux. Le roi de Suède lui conféra la décoration de l'ordre de Wasa. Il mourut de la routte le 22 novembre 1775. Ses ouvrages sont prodigiensement nombreux; ils annoncent un homme d'esprit, et même un homme à talent, mais tous sont écrits avec trop de précipitation, et aucun n'est du nombre des livres qu'on se plait à relire. Nous n'indiquerons ici que les principaux :

Theophrastus history of stones, greek with an english version, and critical and philosophical notes. Londres, 1746, 18-8. Les notes de Hill ont etc traduites en français (Paris, 1754, 18-12). Elles l'ont été anssi en allemand, et publiées, avec le texte, par A.-H.

Enter to use ces usus et aucumano, es punnees, avec se texte, par A.-a. Baumgaertner (Nuremberg, 179, 18-8-7).

A general natural history, or new and accurate description of the minuls, vegetables and minureles on the different parts of the world, with their virtues and uses. Including the history of the materia medica, pricoria and innotoria. Londers, pl. 1, 748, 11, 757, 11, 752, 116-01. -Ibid. 1773, 3 vol. in-fol.

Infiniti laboris et paris utilitatis opus ; tel est en peu de mots l'éloge que fait Haller de cet ouvrage qui est orné de cinquante-six planches, qu'on estime peu aujourd'hui, et dont on ne recherche que les exemplaires dont les planches sont en coulenr. La seconde édition ne diffère de la première que par un nonveau tière, avec addition d'un portrait, d'one feuille d'appendice, et de denx planches, l'une ponr le second et l'antre pour le troisième volumes,

Lucina sine concubitu. A Letter to the royal Society. Londres, 1750, in-8'.-Trad. en français par Moet, Londres, 1750, in-8'.- en allemand', Francfort et Léipsiek, 1752, in-8': 1864, 1768, in-8'. Publie sous le pseudogyme d'Abraham Johnson: C'est une satire disf-

Pronie sous se pseudoryme a parasam sommon. C'est une saure cuir-gée à la fois contre la Société royale de Londres et contre la théorie de la génération par Bufío. Richard Roe en publia une espèce de parodie intitulée : Concubitus sine lucind (1750), que Descombes à traduite en français. On trouve un extrait de ces deux plaisanterits dans le 46° vol. de la Bibliothèque raisonnée.

Review of the works of the royal Society of London , containing animadversions on such of the papers as deserve particular observation,

Londres, 1751, in-4°.

Satire des Transactions philosophiques. Malgré l'acreté qui y règne partont, on ne peut disconvenir que la critique ne soit en général fondée. L'auteur a semé ce livre d'une foule de détails curienx et d'observations intéressantes, History of the materia medica. Londres, 1751, in-4°.

Celui qui veut écrire sur la matière médicale ne peut se dispenser do 

HILL

Essays in natural history and philosophy, containing a series of discoveries by the assistance of microscopes. Londres, 1752, in 80. - Trad. en hollandais, Harlem, 1753, in-8°.

C'est na des meilleurs onvrages de Hill.

The inspector. Londres, 1753, 2 vol. in-12.

Journal hebdomadaire. C'est ce que Hill a fait de mieux, mais on y trouve pen d'idées originsles.

The useful family's herbal. Londres, 1754, in-8°.

British herbal, containing a compleat history of the plants and trees, which are native of Britain, or cultivated there foruse, disposed in an easy natural method. Londres, 1756, in-fol. Les plantes sont, dans cet ouvrage, disposées d'après la méthode de

Ray. On y compte soixante et quinze planches.

A complete body of husbandry, compiled from the original papers of the late Thomas Hale. Londres, 1756 - 1759, 2 vol. in-fol. - Ibid. 1758 -1759, 4 vol. in-8°.

Hortus Kewensis, sistens herbas exoticas indigenasque rariores in ared botanica hortorum aug. principissa apud Kew in comitatu Surreiano cultas, methodo florali nová dispositas. Londres, 1768, in-4º. - Ibid.

1769, in-80. Avec dix-buit planches.

Eden, or a compleat body of gardening, both in knowledge and practice. Londres, 1757, in fol. - Ibid. 1773, in fol.

Le nombre des planches s'élève à soixante dans la première édition, et à quatre-vingts dans la seconde. C'est une sorte de calendrier économique, indiquant, à chaque semaine de chaque mois, quelles sont les plantes d'ornement, de verger on de potager, qui fleurissent, la manière de les soigner et de les multiplier, et les travaux que le jardinier doit exécuter dans le courant de l'année.

The gardeners new calendar. Londres, 1757 et 1758, in-8°.
The sleep of plants and cause of motion in the sensitiv plant explained.

Londres, 1757, in-8". - Trad. on allemand, Nuremberg, 1768, in-80. Carlsruhe, 1776, in-8°. - en français, Paris, 1773, in-12. Hill connaissait l'influence de la lumière sur le sommeil des plantes.

Il savait qu'on peut, à l'aide d'une lumière artificielle, changer les heures auxquelles celles-ci ferment leurs feuilles.

J. Swammerdams bock of nature, translated by Th. Floyd, revised

by J. Hill. Londres, 1758, in-fol. Valerian, of the virtues of that root in nervous disorders, and the characters which distinguisch the true from the false. Londres, 1758. in-8°. - Ibid. 1772, in-8°. -Trad. en allemand, Nuremberg, 1765, in-8°.

Eloge pompeux de la valériane dans l'hystérie. A method of producing double flowers from single by a regular course

f'culture. Londres, 1758, in 8º. - Ibid. 1759, in-8º. -Trad. en allemand. Naremberg, 1766, in-80. Avec huit planches en couleur. Hill exsume, dans la tulipe, la marche

de la nature pour produire les fleurs doubles.

The origin and produktion of proliferous flowers, with the culture at large for ruising double from angle and proliferous from the double. Londres, 1759, in 8°- 1 bid. 1760, in 8°- 1 Trad. en alleumand, Nuremburger berg, 1768, in-8°. Avec sept planches coloriées. Remarques curienses sur les fleurs pro-

liferes. Account of a stone in the possession of the Barl of Stafford, with the

history of the violet stone of Germany. Londres, 1758, in-8°. The fabrik of the eye. Londres, 1758, in-8°.

Anonyme. .

Outlines of a system of vegetable generation. Londres, 1758, in-80:

Trad. en allemand, Nuremberg, 1761, in-8°.

Avec six planches colorière. Hill se livre à l'examen de la structure. anatomique des plantes. Il s'est aidé du microscope pour la mieux apercevoir, et a fait ses principales observations sur une espèce d'amarvilis. Constructions of the nerves and causes of nervous disorders. Londres,

1759, in-8°. Hill prétend que la substance médullaire du cerveau est composée de

tubes, remplis eux-mêmes de fibres transversales. The vegetable system, or a series of experiments and observations tending to explain the internal structure and the life of plants. Including a new anatomy of plants, their classes, orders, genera and species. Londres, 1759-1775, 26 parties, en 13 vol. in-fol.

Ouvrage peu recherché aujourd'hui. Le nombre des planches est de 1542. L'auteur les a lui - même dessibées et gravées. Une portion de ce

livre a été traduite en allemand, Leipzick, 1781, in-8°.

The usefulness of a knowledge of plants which the easy means of information. Londres, 1759, in 8º.

Hill insiste sur l'indispensable nécessité pour le médecin de connaître la botanique s'il ne veut pas à chaque instant commettre des bévues ridicules ou même dangereuses dans la prescription des remèdes tires du règne végétal.

Exotic botany, illustrated in thirty fife figures of curious and elegant plants, explaining the sexual system, and tending to give s new lights into the vegetable philosophy. Londres, 1759, in-fol. - Ibid. 1772, in-fol.

Description et figures de trente-cinq plantes étrangères, le plupart de la Chine. The practice of gardening, explained to all capacities. Londres, 1759,

Sous le faux nom de Thomas Perfect.

Flora britannica, seu synopsis methodica stirpium, sisteus arbores et herbas indigenas et in agris cultas, secundum systema sexuale, additis nonnullis noviter detectis post tertiam editionem synopseos Raiana opera Dillenii, concinnatum. Londres, 1760, in-80.

Le nombre des planches est de trente dans cet ouvrage. Cautions against the immoderate use of snuff founded on the welknown

qualities of the tabacco plant. Londres, 1763, in-80 A method of curing the jaundice and other disorders of the liver by

the herb agrimony taken in sue manner of tea. Londres, 1769, in-80. Menagement of the gout, with the virtues of burdock root first used in the authors own ease. Londres, 1758, in-80. - Ibid. 1771, in-80.

Hill vante la bardane contre la goutte. On l'appela depuis lors, par dérision, Bardana Hill. Cet ouvrage, qui compte huit éditions, en a ch jusqu'à six en 1758.

Centaery the great stomachic, its preference all other bitters. Londres, 1765 , in-8°.

Polipady, the ancient doctrine of the virtues of that herb tried and confirmed. Londres, 1769, in-8°. - Trad. en allemand, Brême, 1767,

Herbarium Britannicum, exhibens plantas Britannia indigenas, secundum methodum florulem novam digestas, cum historia, descriptione characteribus specificis, viribus et usibus. Londres, tom. I, 1769; II, 1770, in-8"

Avec 195 planches. The family's practice of physik. Londres, 1769, in-80.

The construction of timber, from its early growth, explained by the

microscope, and proved from experiments, in a great variety of kinds.

Londres, 1770, in fol.

Avec 43 planches coloriées. Cet ouvrage contient une foule d'obser-

Avec 4.5 planches colornes. Let ouvrage contient une foule d'observations mérocolopieu intérensaient sur l'organision régétale.

Vertices mérocolopieu intérensaient sur l'organision régétale.

Melle de l'action de l'action

1777, in 8°. Cautions against the use of violent medicines in fevers and instances of the virtue of petasite root. Londres, 1772, in-80

A decade of curious and elegant trees and plants, drawn after spe-

cimens recived from the East - Indies and America. Londres , 1773 , in-fol

A decade of curious insects. Londres, 1773, in-4°. Avec 10 planches coloriées. Fabricius a dit de ce livre : At damnanda

memoriæ John Hill, qui decadem insectorum figuris fictiviis edidit. J.T. Kleinii dubia circà plantarum marinarum fabricam vermiculosam, Accessit Hillii enucleata observatio microscopica decima et sexta.

Saint-Péterabourg, 1760, in-4°.
Avec trois planches. C'est un livre extrêmement rare.

Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770. Londres, 1772, 3 vol in-8°. - Trad. en sllemand, par Samuel-Guillaume Turner, Dantsick, 1773 - 1775, 3 vol. in-8°. - en français, Paris, 1776, 3 vol. in-80.

Public sous le pseudonyme de Joseph Marshall. Hill n'avait jamais été dans ancun de ces pays. Travels through France and Spain in the years 1770 and 1771. Lon-

dres, 1773, in-80. - Trad. en allemand, Dantsick, 1778, in-80. Sous le même psendonyme.

Horti Malabarici pars I, de varii generis arboribus et fruticibus siliquosis, etc. Notis auxit et commentariis illustravit. Jo. Commelynus. Nunc primim classium, generum et specierum characteres Linnaanos, synonyma auctorum, atque observationes addidit, et indice Linnæano

udauxit J. Hill. Londres, 1775, in-4°.

Dans cette seconde édition du Jardin de Malabar, les dessins sont un pen plus petits que dans la première, mais coloriés avec le plus grand soin. Les noms malabares et arabes sont supprimés an bas des planches, où l'on ne trouve que les noms latins, auxquels Hill a ajouté la nomen-clature linnéenne. Le texte n'a subi aucun changement, non plus que le nombre des planches; mais à la fin de chaque description, on trouve une conrte explication de la planche, dans l'esprit du système de Linné. Hill a aussi ajonté quelques synonymes.

The virtues of tage in lengthening human life. Londres, 1765, in-8°.

-Trad. en alleward, Altenbourg, 1778, in-8°.; Ibid. 1780, in-8°. (A.-J,-L. JOURDAN)

HILSCHER (SIMON-PAUL), médecin allemand, né à Aldenbourg le 12 août 1682, se rendit à l'âge de dix-huit ans à l'Université d'Iéna, où il prit le titre de maître es-arts en 1705. A yant ensuite passé quelque temps à Léipzick, il revint à lena, où il fut nommé professeur extraordinaire, puis en 1723 pro-

sesseur ordinaire. La mort l'enleva le 20 décembre 1748. Il n'a écrit que des opuscules académiques, dont voici les titres :

Dissertatio de philtris. Iéna, 1704, in-4º. Idea boni medici forensis. Iéna, 1706, in-4º. Dissertatio de frequentiori hominum imbecillium salubritate præ robustis. Icna, 1712, in-40. Dissertațio de vită în secessibus valetudinis causá quandoque agendă,

exemplo prisci Romani nostrique avi, occasione loci Pliniani L. V. Epist. VI. Iena , 1715, in-4º. Dissertatio de legitimo venæsectionis usu in graditis. Iéna , 1716, in-4º. Dissertatio de incontinentia urinæ ex partu globulis ligneis curanda.

Iéna, 1716, in-4º.

Theoria abortús et partús præcocis. Iéna, 1717, in-4º. Observationes et meditationes quædam practico anatomica circa opus

generationis in feminis. Iéna, 1719, in-4°. Dissertatio de recte capiendo somno pro tuendá valetudine, Iéna 1728, in-4º.

Dissertatio de anevrysmate. Iéna, 1728, in-4º.

Dissertatio de abusu coffee in seru sequiori. Iéna, 1727, in-4°. Dissertatio de melancholid. Iéna, 1727, in-4°.

Dissertatio de loqueld. léna, 1729, in-4º

Dissertatio de erroribus vulgi Jenensis circà curam infantum. Iéna 1729 , in-4°.

Programmata II de sensu corporis sanitatis conservanda et reintegrandie consiliario. lena , 1729, in-4º. Dissertatio de fonticulorum natura, usu et abusu Ieno, 1729, in-4°.

Dissertatio de naturá et principiis medicorum. Iéna, 1730, in-4 Dissertatio de mutatione qua usum sacra cana segui solet in morbis. Iéna, 1730, in-4°.

Dissertațio de curá strumarum contactu regio factă. Iena , 1730, in-4º. Dissertatio de medicorum ingressu ad ægros valde necessario. Iena, 1730, in-4°.

Dissertatio de dignitate ventriculi in medicina. Iéna, 1732, in 4º. Medicorum proverbium : Aurora musis amica. léna , 1732 , in-40. Dissertatio de rationali et prazi fundată sphygmoman pulsuni explorandi et ex eo judicandi. Iena, 1732, 10-4°.

Dissertatio de vomitoriorum natura, usu et abusu. Iena, 1732, in-40. Dissertatio de amputatione et rasurá capillorum in variolis. Iéna, 1732,

in-4°.
Dissertatio de longevitate hominum antidiluvianorum. Iéna, 1732,

Dissertatio de unico in homine reperto rene prægrandem continente calculum, Iéna, 1733, in-40. Dissertatio de officio agroti circa primam febris accessionem. Iéna,

1733 , in-4°

Dissertatio de calculo renum. Iéna, 1734, in-4°. Dissertatio de recto et non recto uni in febribus usu. Iéna, 1734, in-4°. Dissertatio de sterilitate mulierum. Iéna , 1734 , in-4º. Dissertatio de Ciceronis methodo tuendi valetudinem. Iéna , 1734, in-4º.

Dissertatio de lethargo. léna , 1734 , in-4°. Dissertatio de principum militiam sequentium tuendá valetudine. léna .

1735, in-4°. Dissertatio de remissione animorum magno sanitatis in literatis præ-

sidio. Iena, 1735, ia-4°.

Dissertatio de morbo castrensi epidemico ab initio veris a. 1735 in castris ad Rhenum et in miciniis grassato. Iéna, 1736, in-40.

Dissertatio de phthisi, lena, 1737, in-4º. Dissertatio de stratagematibus medicis. Iena, 1738, in-4º. Dissertatio de nimid humorum corporis nostri visciditate. Iena, 1738,

in-40. Dissertatio de doloribus febrium acutarum. Iéna, 1738, in 4º.

Dissertatio de diætá vernali. Iéna , 1738, in-4º. Dissertatio de veri insalubritate et salubritate in genere. Iéna, 1738.

in-4°.
Dissertatio de veris salubritate in specie. Iena, 1738, in-4°.

An in variolarum morbo etiam viscera interna pustulis contaminentur? Iéna, 1738, in-4%. Hilscher répend par l'affirmative.

Dissertatio de egregio usu distinctionis cousa in positivam et privati-

vam in praxi medica. Iéna, 1739, in 4°.

Dissertatio de aquá vitali microcosmicá. Iéna, 1739, in 4°.

Æger sphacelo scroti venereo cum febre symptomatica acuta laborans faliciter sanatus. Iéna, 1739, in-4°. Dissertatio de morbillis. Tena, 1739, in-4º.

Dissertatio de apoplexiá, léna, 1739, in-4º.

Dissertatio de peste. Iéna, 1740, in-4º. Explicatio effati medici, pulsus bonus, urina bona et æger moritur. Iena, 1740, in-4º. Dissertatio de insigni faucium tumore et angore molestissimo circà

salivationem mercurialem symptomate evitando. Iéna, 1741, in-4°.

Dissertatio de castorei natura et genuino in praxi medica usu. Iéna, 1741, in 4°. Dissertatio de primo post exantlatos praves morbos in publicum pro-

gressu. Iéna, 1741, in-4º. Dissertatio de febribus maligris in regione Roemhildensi à mense de-

cembri a. 1740 ad augustum anni 1741, grassatis. Iéna, 1741, in-4º. Dissertatio de tumore ventris oblongo post partum farciminis simili

Iéna, 1741, in-4º. Dissertatio de lasione uteri ex improvidá secundinarum extractione. Iéna, 1741, in-4º.

Dissertațio de animi laboribus egregio sanitatis vitæ longæ hominum præsidio. Iéna, 1741, in-4°.
Dissertatio de exulceratione pericardii et cordis exemplo illustrată.

lena, 1742; in-40.

Curatio paucitatis lochiorum et dolorum post partum in matroná generosd feliciter peracta. léna, 1743, in-4°. Dissertatio de prognosi ex urinis tenuibus et albis, præsertim copiosis,

in febribus acutis. Jena, 1743, in-40. Dissertatio de plethora, multorum morborum et symptomatum cansá.

Iéna, 1743, in-4°. Dissertatio de partious constitutivis antimonii, ejusque tincturis. Iéna,

1743, in-4°. Dissertatio de officio medici in febribus acutis apparentibus urinis tenuibus, aquosis et copiosis. Iena, 1743, in-40.

Dissertatio de notabili observatione circà susceptam distillationem spivitús salis communis. Iéna, 1743, in-4º. Dissertatio de angind. Iéna, 1743, in-4º.

Dissertatio de medicamentorum diluentum naturá et recto usu. Iena, 1713 , in-40.

Dissertatio de aborta à plethora facile repetente. Icna, 1744, in 4º. Dissertatio de mutuo anima cum corpore conumercio. lena, 1744, in-4º. Dissertatio de permutatione liateorum in morbis acutis. leun, 1745, m-4ª.

·Ilistoria variarum methodorum defendendi homines à variolis iisdem-

que medendi. Iéna , 1745 , in-4°. Dissertatio de oculis , sanitatis et morborum indicibus. Iéna , 1745 , Dissertatio: medicum non debere esse hamophobum. Iéna , 1742 , in-4°.

Dissertatio de auditu. Iéna, 1746, in-4º. Dissertatio de diarrhæd. lena , 1746, in-19.

Dissertatio de fluxu mensuum immodico, Iéna, 1746, in-40.

Dissertatio de lipothymid. Iona , 1746 , in-40.

Observatio de sene lethiferd cachezid correpto. Iéna, 1746, in-4º. Dissertatio de vitio lactis humani ejusque medela. Iéna, 1746, in-4º Dissertatio de hectica ex hypochondriaco malo orid. Iena . 1747, in 4°.
Dissertatio de morbis acutis præ chronicis malignitate et lethalitate. Iéoa, 1747, in-4°

Dissertațio de podagrd retrogradă et retropulsă. Iéna , 1747 , in-40. Dissertatio de gravi scorbuti symptomate scelotyrbe dicto memorabili

casu illustrato. lena, 1747, in-4º.

Dissertatio de insigni raucitatis remedio. Iéna , 1747, in-40. Dissertatio de scorbuto ejusque remedio. Iéna , 1747, in-4º.

Dissertatio de situ corporis inter studendum. Iéna, 1747, in-4º. Dissertatio de tempore partús naturali ac ordinario. Iéna , 1747 , in-4°. Dissertatio de vano ætatis humanæ anni LXIII climacterici magni

vulgò dicti timore. Iéna, 1747, in-4º. widgo decii limore, wan 1747, m. 4.
Dissertatio de gramine decrylo latiore folio ejusque semine Germanis
Selvaden wel Manna dicto. lena, 1748, in 4°.
Dissertatio de odontalgid. lena, 1748, in 4°.
Dissertatio de cabhiope minerali. lena, 1748, in 4°.

Dissertatio de tenesmo. Iéna, 1748, in-4º.

HIMLY (CHARLES), professeur de médecine actuel à Gattingue, né à Bronswick le 30 avfil 1772, a fait ses premières études et appris en particulier l'anatomie sous Hildebrandt. Elevé ensuite de l'Université de Gœttingue, il y a pris le grade de docteur en 1794. Après avoir servi quelque temps dans les hôpitaux de l'armée prussienne, il accepta, en 1795, une chaire de clinique médico-chirurgicale à Bronswick. En 1801, l'Université d'Iéna lui offrit celle que le départ de M. Hufeland laissait vacante, et en 1803, il accepta celle qu'il remplit aujourd'hui à Gœttingue. Les ouvrages suivans sont sortis de sa plume.

Commentatio mortis historiam, caussas et signa sistens, Gottingue, 1794, in-40.

Observationes circà epidemiam hujus anni dysentericam. Gattingue, 1794, in-8°.

Abhandlung ueber die Wirkung der Krankheitsreize auf den mensch-Anonauum weer nie Furung der Krammeutretze die des meistellichen Koerper. Brosswick, 1795, 108-6. Genttingen, 1801, in. 89.
Abhandlung weber den Brand der weichen und horten Theile; nebst einigen Grandswegen der medicinischen Fraorie, Gentlingen, 1800, in. 4°.
Veber das Impfen der Kuhblattern. Francfort, 1801, in. 89.

En commun avec MM. Wiedemann et Roose.

Ueber das Zusammenkugeln der Igels. Bronswick, 1801, in 4º.

Oder Beytruege zur richtigen Kenntniss und Behandlung der Augen im gesunden

und kranken Zustande. Brême, 1801-1805, in-80. - Traduit en partie en françaia ( De la paralysie de l'iris occasionée par une application locale de la belladone) par E.-A. Ehlers, Paria, 1802, in-8°,; Altona, 1805, in-80.

Ophthalmologischer Bibliothek, Gettingue, 1803 - 1807, 3 vol. in 8°. En commun agec J .- A, Schmidt.

Binleitung in die Augenheilkunde. Icna, 1806, in-80. - Gottingue,

Extrait du journal précédent et publié à part.
Bibliothek juer Ophthelmologie, Kenntniss und Behandlung der Sinne
ueberhaupt in ihren gesunden und kranken. Zustande, Iéna, 1816, in-8. Ueber einige wahre und scheinbare Verschiedenheiten der offentlichen medicinisch-chirurgischen Clinik zu Goettingen , nebst einer Einleitung ueber clinische Anstalten ueberhaupt, Gettingue, 1803, in-8°,

Commentatio de perforatione sympani. Gentingue, 1808, in-4°. Lehrbuch der praktischen Heitkunde. Gentingue, 1807, in-8°. - Ibid. 1816, in 8º.

HINDERER (Georges-Conrad), né à Giessen le 17 novem bre 1751, se consacra à la médecine, et prit ses grades dans l'Université de cette ville. Après avoir rempli pendant douze années la place de médecin pensionne à Brankenstein, qu'il avait obtenue en 1776, il revint à Giessen, d'où, au bout de quatre autres années, il se rendit à Butzbach. Ce fut en ce dernier lieu qu'il termina sa carrière le 17 juillet 1794. Sa thèse de réception a pour titre :

Dissertatio de geranio robertiano. Giessen, 1774, in 40. On lui doit la collection des œuvres de Jean-Ernest Neubauer, intitulée :

Opera omnia anatomica. Francfort et Leipziek, 1786, in-4 Il a traduit do latin en allemand le Traité de la fièvre de Borsieri (Giessen, 1785, in-8°.), et le Traité des exauthèmes fébriles du même (Francfort et Léipzick, 1789-1790, 3 vol. in-8°. ).

HINZE (Auguste-Imbert), né à Bronswick le 29 septembre 1765, reçu docteur à Helmstaedt, médecin successivement à Kænigslutter, à Calvoerde et à Fuerstenstein, dans la basse Silésie, est auteur des ouvrages dont les titres suivent :

Commentatio de merbillis, Helmstaedt, 1788, in-40.

Versuch eines systematischen Grundrisses der theoretischen und prak-

Kleinere Schriften, medicinischen, chirurgischen und hebaerstlichen

Inhalts. Berlin, 1802, in-80. Altwasser und seine Heilquellen. Breslan, 1805, in-80.

Kleine Aufsactze aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Gebartshuelfe. Berlin, 1806, in-8º.

Annalen der mineralogischen Curanstalt zu Altwasser. Breslau , 1810,

HIPPOCRATE. L'histoire nous a conservé le souvenir de sept médecins portant ce nom, et appartenant tous à la même samille: Hippocrate I, fils de Gnosidicus, contemporain de Thémistocle et de Miltiade, qui vivait, par consequent, au temps de la guerre des Grecs contre les Perses, c'est-à-dire vers la soixante - onzième Olympiade, ou cinq siècles avant l'ère. vulgaire; Hippocrate II, fils d'Héraclide; et petit-fils du précédent ; Hippocrate III, petit-fils d'Hippocrate 11; et fils de Thessalus, qui embrassa la doctrine de Platon; Hippocrate IV, autre petit-fils d'Hippocrate ir, et fils de Dracon, qui fut attaché comme médecin à la cour de Macédoine, et qui vivait encore du temps de Cassandre; Hippocrate V et Hippocrate VI, fils de Thymbra; enfin Hippocrate VII, fils de Praxianax.

Le plus célèbre des membres de cette illustre famille, celui qu'on a surnommé le père de la médecine, le prince des médecins, l'oracle de Cos, le divin vieillard, fut Hippocrate 11; qui descendait d'Esculape par son père Héraclide, et d'Hercule par sa mère Praxithé. Suivant Soranus, il était le vingtième des descendans d'Hercule, et le dix-neuvième de ceux d'Esculape qui, sous le nom d'Asclépiades, s'étaient voués exclusivement au culte du dieu de la médecine et à l'exercice de l'art de guérir. Cos fut le lieu de sa naissance, ce qui lui fit donner aussi le surnom de Dorien, quoiqu'il ait écrit en dialecte ionien, parce que ce furent les Doriens principalement qui peuplèrent cette île de la mer Egée, si célèbre par son temple. plus fréquenté de tous ceux que la Grèce avait consacrés à Esculape. Les renseignemens qui nous sont parvenus sur sa vie, se réduisent à peu de chose, de sorte qu'on ne saurait trop s'étonner de la complaisance avec laquelle certains écrivains, Cabanis entr'autres, se sont appesantis sur des détails qu'ils n'ont pu trouver que dans leur imagination. On ne sait même pas bien précisément à quelle époque il vint au monde. Histomachus le fait paître la première année de la quatre-vingtième, Olympiade, qui coıncide avec la quatre cent soixantième avant l'ere actuelle, et Eusèbe nous apprend qu'il parvint à sa plus grande célébrité dans la quatre-vingt-sixième Olympiade, sous le règne de Perdiccas. En supposant ces données exactes, Hippocrate aurait été contemporain de Socrate et de Platon, un peu plus jeune que le premier, et un peu plus âgé que le second, qui le cite en divers endroits comme le plus grand médecin counu jusqu'alors, et qui, au témoignage de Galien, profita souvent de ses principes pour les faire servir de base ou d'appui à sa propre doctrine; il aurait aussi commencé à jouir de sou immense renommée pendant la guerre du Péloponnèse, qui dura depuis l'an quatre cent trente-un jusqu'à l'an quatre

cent quatre avant Jésus-Christ, et à l'ouverture de laquelle il aurait été âgé de vingt-cinq ans.

Hippocrate eut pour premier maître son père Héraclide, qui lui enseigna tont ce que savaient les Asclépiades, c'est-à-dire lui apprit à observer les symptômes les plus saillans des maladies, à connaître les plantes auxquelles l'empirisme avait fait attribuer des vertus médicinales, et à s'en servir pour préparer des médicamens composés. Il se rendit ensuite à Athènes, où il se mit au nombre des disciples d'Hérodicus, dans l'intention sans donte d'apprécier par lui-même l'utilité de l'application des exercices de la gymnastique au traitement des maladies, que le médecin de Sélivrée recommandait avec tant de chaleur. Nous ignorons combien de temps il passa anprès d'Hérodicus, mais la sévérité avec laquelle il l'a jugé prouve qu'il savait déjà raisonner, et qu'un esprit droit et pénétrant le garantissait du défaut, si commun chez les jeunes gens, de croire avenglément tout ce que ses maîtres lui enseignaient. Son opinion sur l'abus de la gymnastique est celle d'un médecin éclairé : ce sut elle sans doute qui régla le sentiment de Platon, ou qui du moins enhardit ce dernier à se prononcer avec tant de force contre une institution qui ne s'accordait point avec les fondemens sur lesquels il voulait faire reposer l'édifice entier de sa république. Il est probable qu'Hippocrate snivit aussi dans le même temps les leçons du célèbre sophiste Gorgias de Leoutium, et l'on ne pent guère douter non plus qu'il n'ait fréquenté celles d'Héraclite d'Ephèse, dont plusieurs des principes philosophiques se retronvent dans ses ouvrages. Cette dernière circonstance suffirait pour réfuter les auteurs, nombreux cependant, qui prétendent que Démocrite d'Abdère fut à cette même époque l'un des maîtres d'Hippocrate, et que celui-ci avait conçu une si grande estime pour lui que, voulant la lui témoigner hautement, il écrivit ses ouvrages en dialecte ionien, quoiqu'il fût né dorien. Si, à l'exemple d'autres Doriens, il preféra ce dialecte à celui de sa terre natale, c'est qu'il passait alors pour le plus élégant, et celui dans lequel il était le plus facile de rendre ses idées.

Revenu à Cos, Hippocrate y pratiqua la médecine pendant plusieurs années d'après la méthode sinive par tous ses ancètres. Après la mort de son père, il résolut de voyager, se readit dans la Thessille, et parcourat en chemin les principales villes de la Grèce. Un certain Andréas prétend que ce fut afin de se soustraire au châtiment qu'il avait encourri pour avoir réduit en cendres le temple d'Esculape, dans la vue de détruite les archives qu'on y conservait, et de faire croire que tout ce qu'il en avait tiré pour la rédaction de ses ouvrages ciait réellement de lai. Mais quoique cette tradition air se adoptée par Pline, on ne doit pas hésiter à la rejeter. Les écrits d'Hippocrate dénotent un caractère trop noble, pour ne pas éloigner jusqu'au soupcon même d'un pareil crime, qui ne lui aurait pas laissé le moindre asile chez un peuple aussi implacable que les Grecs envers les spoliateurs et les profanateurs des temples.

Ce fut vraisemblablement dans le cours de ces voyages qu'Hippocrate rendit à Démocrite cette visite célèbre, sur le but et le résultat de laquelle on a débité tant de fables absurdes, et qui a fourni matière à tant de mauvaises plaisanteries contre. les Abdéritains, dont le célèbre Wieland s'est rendu trop complaisamment l'écho. Hippocrate paraît être resté long-temps auprès du sage vieillard, qu'il estimait assez pour s'honorer lui-même d'être compté parmi ses disciples, car ce fut à Abdère qu'il vit quelques - uns des malades dont il nous a laissé l'histoire. Il passa la plus grande partie du restant de sa vie chez les Thessaliens, choisissant de préférence les petites villes pour y fixer son séjour. Larisse fut, à ce qu'il paraît, l'endroit où il résida le plus long-temps. Il cite dans ses Epidémiques plusieurs villes de la Thessalie, de la Macédoine et de la Thrace, telles que Larisse, Cranon, Aemis, Oeniade, Phère, Elis, Perinthe, Thasus, Abdère et Olynthe. On conjecture qu'il parcourut aussi la Scythie, ainsi que les pays limitrophes du royaume de Pont et des Palus Méotides, parce qu'il a donné une description fort exacte des mœurs et du genre de vie des Scythes.

L'événement qui contribua surtont à l'illustrer, fut le service qu'il rendit aux Athéniens, la troisième année de la quatrevingt-septième Olympiade, en les préservant d'une peste qui ravageait l'Illyrie. Si l'on en croit Galien, les mesures qu'il conseilla en cette occasion ne seraient cependant point celles auxquelles on aurait recours aujourd'hui, puisqu'après s'être assuré de la direction des vents, et, jalonx seulement de préserver l'Attique du fléan dévastateur, il se contenta de faire allumer partout de grands feux, qu'il croyait propres à purifier l'atmosphère : mais l'histoire ne nous a sans doute transmis que des détails fort incomplets sur un événement qui dut paraître d'une hante importance aux Athéniens, puisqu'ils lui accordèrent, en récompense, le titre de citoyen et l'initiation

aux mysteres d'Eleusist

Hippocrate ne parut pas avec moins d'éclat à la cour de Perdiccas, roi de Macédoine, qu'il guérit, assure Soranus, d'une maladie de langueur causée par l'amour que ce prince avait concul pour sa belle-mère Phila. On rapporte un trait semblable d'Erasistrate, à la cour de Sélencus Nicanor, ce qui le rend. un peu suspect, quoique d'ailleurs il ne soit pas en contradiction avec la chronologie.

La réputation d'Hippocrate ne demeura pas confinée en Grèce. Elle pénétra jusque dans la Perse, et lui valut, dit-on, des offres magnifiques qu'Artaxerce Longuemain, souverain de cet empire, lui fit faire par Histanès, gouverneur de l'Hellespont, afin de l'engager à venir se fixer anprès de lui. On assure qu'Hippocrate répondit aux envoyés d'Artaxerce : « Dites à votre maître que j'ai de quoi vivre, me vêtir et me loger; que l'honneur me desend d'accepter les présens des Perses, et de secourir des barbares qui sont les eunemis des Grecs. » La philantropie, qui doit être le premier mobile du médecin, s'étonne de ce resns et le condamne; mais l'amonr exclusif des Grecs pour leur patrie l'explique et le justifie. Cette anecdote, qui n'est pas authentique, a été surchargée d'une multitude de circonstances évidemment imaginées à plaisir. Elle a fourni à M. Girodet le sujet d'un de ses plus beaux tableaux, gravé par M. Massard avec un rare talent.

Hippocrate mourut à Larisse, âgé de quatre-vingt-cinq ans, selon les uns, de quatre-vingt-dir, suivant les autres, et même de cent quatre d'après quelques autorités. Il fut enterré entre cette ville et Gyrton, où l'on montrait encore son tombeau

dans le second siècle de notre ère.

On a répété jusqu'à satiété que ce fut Hippocrate qui sépara la médecine deala philosophie. S'il l'eût fait, il fandrait le blamer éternellement d'avoir rendu un aussi mauvais service à la science, puisque, sans la philosophie, c'est-à-dire sans l'art' de coordonner et d'enchaîner ses idées, il n'y a point de véritable médecine. Mais, de son temps, la philosophie ne consistait pas, comme au moyen age, dans d'absurdes arguties de collège. ou, comme au temps des Locke et des Condillac, dans l'art d'enseigner à penser avec méthode; elle ne s'occupait que des phénomènes de la nature, ponr en donner des explications toutes erronées. C'est des liens de cette physique hypothétique qu'Hippocrate vonlut débarrasser la médecine, de sorte que s'il la separa de la philosophie du temps, ce ne fut qu'en rompant des liens factices, et des relations qui n'avaient rien de naturel. Mais en délivrant la médecine des faux systèmes, en lui interdisant toute excursion dans les sciences étrangères, qui ne font que donner un vernis d'érudition à celui qui se les perniet, en montrant que les spéculations subtiles des physiciens de son temps n'avaient aucune utilité réelle dans la pratique, il créa, pour l'art de guérir, une méthode sure, la seule qui soit appropriée à la manière dont s'exercent nos facultés intellectuelles; méthode qui, comme le dit Cabanis, dans chaque art ou dans chaque science, faisant naître les axiomes des observations, transforme les résultats des faits en rècles; méthode cufin qui n'est elle-même réduite en principe que depuis peu

Company Canada

de temps, et qui, dans les siècles passes, ne pouvait être devi-

née que par quelques génies heureux.

Ainsi, en rejetant de la médecine tout ce qui n'était que pure théorie, tout ce qui n'avait point d'utilité directe pour l'exercice de l'art, mais en y introduisant, au contraire, les principes de la philosophie, sur lesquels reposent l'ordre, la clarté. l'enchaînement des idées, en un mot, la méthode, Hippocrate réunit ces deux sciences par les seuls points de vue qui leur soient réellement communs, et mit les esprits sur la seule route qui pouvait les conduire aux déconvertes dont l'anthropologie avait encore besoin de s'enrichir pour sortir de l'état d'enfance dans laquelle il la laissa. C'est de la juste comparaison des phénomènes avec les causes qui les enfantent, dit M. Alibert, qu'Hippocrate fit jaillir cette méthode lumineuse qui lui servit autant à guérir les maladies qu'à les tempérer par les remèdes les plus simples et les moins nombreux.

Galien attribue à Hippocrate la gloire d'avoir élevé l'anatomie au rang des sciences, et prétend même que les Asclépiades étaient déja fort habiles dans cet art. C'est principalement d'après son autorité que Du Laurens, Triller, Ponce de Santa Cruz, Kestner, Riolan, Hartmann, Almeloveen, Gaspard de los Reyes, Cagnati, Lange, Haller, Dacier, Drelincourt et quelques autres encore ont soutenu avec chaleur qu'Hippocrate avait beaucoup disséqué et contribué puissamment anx progrès de l'anatomie. Van der Linden n'a même pas craint de lui accorder la connaissance de la circulation du sang, découverte par Cesalpino, tandis que, de leur côté, Cattier, Almeloveen et Lindner ont soutena qu'il avait dejà entrevu les vaisseaux chyliferes. Toutes ces assertions annoncent un défaut absolu de critique dans ceux qui les ont mises en avant. Il y aurait certainement de l'absurdité à refuser toute espèce de connaissances anatomiques à Hippocrate : mais il v en a bien davantage à lui accorder gratuitement un savoir que les usages de la Grèce le mettaient dans l'impossibilité d'acquérir, On peut dire, sans craindre d'être démenti par aucun fait positif; qu'Hippocrate n'a jamais disséqué de cadavres humains; ses ouvrages le prouvent à chaque pas, et les mœurs des Grecs. ne le lui auraient pas permis, quand même il se serait élevé; sous ce rapport, au-dessus des préjugés religieux qui aveuglaient la masse de sa nation. Si les Egyptiens, chez lesquels l'usage d'embaumer les corps fournissait journellemeut l'occasion de porter sur eux l'instrument tranchant, étaient assez ignorans en anatomie pour croire qu'il y cut un nerf qui s'étendit depuis le corur jusqu'au quatrieme doigt, combien plus encore ne devait-on pas l'être en Grèce, où toute violation des morts passait pour un sacrilège, pour une profanation punissable, d'après les lois sévères de Solon? Hippocrate fut assurément moins versé en anatomie qu'Aristote, et cependant l'on n'est pas bien certain que le philosophe de Stagyre ait ouvert un seul cadavre humain. Tout ce que put faire l'illustre médecin de Cos, ce fut de disséquer des animaux, à l'exemple d'Empédocle, d'Alcméon et de Démocrite, L'ostéologie seule lui offrait quelques facilités dont il ne manqua pas de profiter: aussi a-t-il décrit les os de la tête et des extrémités avec beaucoup d'exactitude, et même indiqué les caractères auxquels on peut reconnaître les os de l'homme d'avec ceux de la femme. Mais, dans toutes les autres parties, il était d'une ignorance profonde; et l'on reconnaît clairement qu'il n'avait qu'une idée vague et superficielle de l'organisation de l'homme. Il u'en avait aucune de ce que nous appelons un muscle, et confondant les artères et les veines ensemble sous la dénomination commune de vaisseau (oxtd), car le mot dornoin désigne toujours la trachée-artère dans ses ouvrages; il ignorait que les nerfs fussent des conducteurs de sensation ; le mot rever lui servait pour designer les parties blanches et tendineuses, ainsi que les ligamens. Tous ceux des ouvrages qu'on lui attribue, dans lesquels on ne retrouve pas ces erreurs caractéristiques, sont apocryphes; ils sont les plus nombreux, d'où l'on voit quelle idée on doit se former des longues digressions auxquelles certains historiens, dépouryns de goût et de critique, se sont livrés pour exposer l'état des prétendues connaissances anatomiques d'Hippocrate. Puisées, comme elles doivent l'être, dans les seuls traités authentiques du médecin de Cos, ces connaissances se réduisent presqu'à rien, et embrassent plus d'erreurs que de vérités. \* of 10

Hippocrate passe pour être le premier qui ait introduit la théorie des quatre élémens dans la physiologic. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'auteur du Traite de la nature de l'homme, qu'on lui attribue, combat la théorie de Xénocrate et de Melissus, qui faisaient provenir tous les corps d'une seule matière primitive, et pose en principe qu'ils sont produits par l'assemblage des quatre élémens, l'eau, la terre, le feu et l'air. A la verité, Empédocle admettait déjà quatre élémens dans tous les corps, mais il ne les faisait résulter que de leur simple rencontre ou juxta position, taudis que l'auteur du traite dont il s'agit, prétendait qu'ils doivent naissance à leur mêlange intime. Au reste, d'après toutes les apparences, c'étaient moins ces élémens eux-mêmes que leurs propriétés et qualités qu'il regardait comme les causes de tous les phénomènes de la nature. En effet, le principe de la vie n'était pas, à ses yeux, le seu pur et matériel, mais la chaleur intégrante, dont il croyait l'essence supérieure à celle du feu proprement dit. Ces idées 206 HIPP

annoncent l'enfance de la bionomie. On ignore si le père de la médecine admettait réellement quatre qualités dans le corps. L'esprit supérieur de ce grand homme aurait-il trouvé un afiment digue de lui dans les subtilités d'un système hypothétique, parfaitement inutile à ses yeux, puisqu'il ne l'aurait pas

appliqué à la science des maladies?

Le mot de nature du corps humain ne signifiait, dans son langage, que l'ensemble des forces radicales de l'économie vivante, qu'il supposait agir d'après des lois immuables et nécessaires. Une pareille doctrine dut naturellement l'empêcher de croire que ces mêmes forces fussent jamais capables de contribuer à la destruction du corps, et le couduire à les regarder comme le conservateur nécessaire de la vie et de la santé. Telle est l'idée qu'on doit se former de la nature conservatrice et médicatrice dont il parle si souvent. Suivant lui les forces dont il s'agit, agissant sans réflexion; elles ne sont pas guidées par des intentions raisonnées, mais elles obéissent à des lois nécessaires, que l'auteur de toutes choses leur a imposées. Elles seules entretiennent la santé et la rétablissent. Ce sont elles qui, sans le secours de l'art, expulsent du corps les matières nuisibles. Indépendantes de l'ame, puisqu'elles ne font rien qui soit raisonné, elles y tiennent néanmoins par certaines connexions; mais elles sont toutes sous la dépendance de la force vitale (evopuer), force principale, qui joue le plus grand rôle dans les corps vivans.

Les idées raisonnables d'Hippocrate sur l'éropuor, ont été étrangement défigurées; si d'une part Stahl a transporté à l'ame tout ce que le père de la médecine avait dit de la force médicatrice, Van Helmont le répéta de l'archée, Barthez du principe vital, Bichat des propriétés vitales, avec cette différence que ces deux derniers n'ont point vu, dans la réaction organique qui résiste à l'action d'une cause morbifique, le résultat d'une résolution, d'une volonté, d'un jugement, tandis qu'aujourd'hui M. Lordat range les maladies au nombre des . 9 (c 76" A.

idées du principe vital,

. Etudic comme nosographe, Hippocrate à été et sera sans doute toujours mis au premier rang parmi les observateurs qui ont décrit avec une précision et une exactitude admirables les phénomènes morbides. Il a créé l'art de décrire les maladies; il a été pour elles ce que Linné fut plus tard pour les plantes. Mais nulle part on ne trouve dans ses écrits authentiques, qu'il se soit occupé, le moins du monde, d'une partie de la science à laquelle on attache aujourd'hui, avec tant de raison, une si grande importance ; le diagnostic. Nulle part Hippocrate ne s'occupe à dénombrer les maladies, à rechercher en quoi elles different ou se ressemblent, soit dans leur nature, soit HIPP

07

dans leurs symptômes ; jamais l'idée d'une espèce de maladie ne paraît lui être venue; il laissa la nosologie telle qu'il l'avait trouvée, c'est-h-dire toute empirique, toute populaire, et il n'entreprit point de la perfectionner. On ne pent pas même dire que chaque maladie ait été désignée par lui d'après le symptôme le plus saillant; sa pathologie est purement symptomatique, dans l'acception la plus absolue du mot. Constater des symptômes, démêler parmi eux celui qui indique ceux qui pourront survenir, et quelle sera l'issue probable de la maladie, noter quelquefois celui qui indique la nécessité de donner de l'eau ou du vin, de mettre à la diète ou de prescrire des alimens, de saigner, de faire vomir on de purger, selon qu'il y a chaleur ou froid à la peau, nausées ou constipation, selon qu'on a l'espérance de provoquer heureusement une évacuation analogne à celles qui précèdeut et annoncent la guérison, telle est en peu de mots tonte la pathologie, tonte la thérapeutique d'Hippocrate. Ce médecin ne multiplia pas les maladies à l'infini, comme semblent l'avoir fait Euryphon et les autres Cnidiens; il combattit l'abus des médicamens acres que ceuxci prodiguaient. La cause prochaine des maladies ne paraît l'avoir occupé que lorsqu'il soupconnait la présence de l'humeur ou de la pituite dans les premières voies, comme aussi, voyant guérir les malades après le vomissement et la diarrhée, il se crut fondé à attribuer quelques maladies à la présence de la bile ou de la pituite dans les premières voies. De même, à l'aspect d'un sujet doué d'une force musculaire remarquable et de chairs fermes, ou d'un sujet débile à chairs molles; il crut devoir admettre deux états opposés dans les solides, de telle sorte que, tout en repoussant l'application indiscrète de la physique erronée de son temps à la médecine, il jejait, sans le vouloir et sans le savoir, les premiers fondemens des deux doctrines qui divisent encore aujonrd'hni les médecins, l'humorisme et le solidisme; mais on ne peut réellement le regarder à la lettre, ni comme solidiste, ni comme humoriste. Grâce au peu d'étendue de la science à cette époque, plus encore que grace a son génie, il ne fut pas systématique, ou, s'il le fut, ce ne fut que par instinct, sans intention. A cela se réduit la question si souvent débattue, de savoir si Hippocrate a été empirique ou dogmatique. Jamais un médecin, quel qu'il fut, n'a été uniquement l'un ou l'autre. C'est le rêve des esprits faux de croire à une médecine et surtout à une thérapeutique, toutes de faits. Il est à remarquer que la seule tentative d'Hippocrate en ce genre fut une erreur qui nous a valu toutes les folles divagations de l'humorisme, et qui compte encore des partisans, après vingt-deux siècles de fautes.

Autant Hippocrate a peu cherché à reconnaître les lésions

Company Charioto

internes dont les symptômes ne sont que l'ombre, autant i à déployé de profondeur et de saçacité dans la recherche des causes éloignées des maladies; il les trouvait dans les ols, l'aimonsphère, les alimens, les habitudes et les institutions, jaussi dans les virus; les principes subils, les vices sui generis, dont se repait l'imagnation d'un si grand nombre de médecins de nos jours. Parmi les floges qu'on lui a prodigués, on a oublié de dire qu'il n'admettait aucune maladies, accum reméde espécifique. La sagacité de ce grand homme est d'autant plus remarquable, qu'il habitait au milieu d'un peuple supersitieux, dans un siecle où l'on rapportait tout à des causes spéciales imagnaires, undis que les absurdes théoriciens de nos jours vivent au milieu d'un baburdes théoriciens de nos jours vivent au milieu de toutes les lumières de la civilisation la plus avancée, et dans le siècle de la philoôphie naturelle.

Nous avons dit qu'Hippocrate s'attachait à démêler dans les symptômes ceux dont l'apparition annonçait l'issue de la maladie. Il a, en effet, créé la science du pronostic, et l'a portée aussi loin qu'on pouvait le faire à une époque où celle du diagnostic n'existait pas; mais on doit remarquer qu'il ne s'est guere occupé que des maladies aigues. Les chroniques étaientelles plus rares sous le beau ciel de la Grèce? Les maladies se terminaient-elles plus souvent par la mort ou le rétablissement prompt de la santé? C'est ce dont il est permis de douter, puisque plus tard les maladies chroniques ont été l'objet des recherches d'Arétée, digne successeur d'Hippocrate. Le génie de ce dernier ne put sans doute embrasser tout le domaine des infirmités humaines; mais il est à remarquer que les médecius qui lui ont succédé n'ont que trop imité son indifférence; il clait réservé au siècle dans lequel nous vivous, aidé des travaux du siècle précédent, de faire faire d'immenses progrès à cette branche de la pathologie qui, depuis Arétée jusqu'à Morgagni, n'offre qu'une immense lacune.

Le respect aveugle de temps harbares pour l'antiquité s'est coninue jusqu'à nos jours; on touve encore des médecins qui croyent à l'infailibilité d'Hippocrate dans tout ce qu'il in dit du pronosite. Ce finatisme qui outrage la raison, ans honorer un grand homme, dont la juste celébrité n'à rien à attadée da suffrage de l'ignorance et de la sevilité, a été partagé par des médecins qui ont joui d'une haute réputation; on la vurs'égreture à colociller les erreurs d'Hippocrate avec les faits que leur présentait la nature. Un meilleur avenir se prépare, la médecine ne sera plus restreinte dans l'étroite limite de la sémétoique, que nousient frauchir les Baillou, les Baglivi, les Le Roi; elle ne restera pas non, plus dans le cadre rétréci des nousquaphes modernes; elle ne se réduiris point à la recherche de pricéendeux méthodes, qui tendent, à

cacher l'empirisme le plus grossier sous le masque d'une thérapeutique rationnelle; l'anatomie pathologique ne tiendra pas lieu de toute théorie physiologique. Enrichie des travaux de nos contemporains, en anatomie, en physiologie comparée et eu anatomie pathologique, héritière des travaux en symptomatologie et en séméiotique que nous ont légués Hippocrate et ses successeurs, exacte dans l'observation des faits, sévère dans le choix des théories physiologiques, attentive à ne pas trop généraliser les principes auxquels conduisent tant de travaux la médecine est aujourd'hui dans la voie tracée par Hippocrate quoi qu'en disent les faux adorateurs de cette divinité, dont ils proclament l'infaillibilité pour consoler leur amour-propre, et il est permis d'espérer que d'une fermentation si salutaire sortira une thérapentique plus ntile au genre humain que celle dont on s'efforce en vain de consolider l'empire chancelant depuis tant de siècles.

Rechercher quelle a été l'influence des travaux d'Hippocrate sur la marche de l'esprit humain appliqué à la recherche de la vérité en médecine, ce serait tracer une histoire philosophique de l'art de guérir toute entier, et faire, un travail que ne comporte pas la nature de cet ouvrage. Nous nous bornerons à dire ici qu'Hippocrate a été plus souvent loué qu'imité, que les erreurs clairsemées dans ses livres authentiques, et celles qui fourmillent dans les ouvrages qu'on lui attribue sans fondement, ont été plus généralement goûtées que les vérités positives, mais peu entraînantes, qui impriment à ses véritables productions le cachet du génie. Quoi de plus pénible que de voir Baillou, Sydenham, Baglivi; Boerhaave, Stahl, Hoffmann, Stoll, en nn mot, tous les médecins les plus célèbres, citer sans cesse et louer avec l'exagération d'une aveugle admiration tous les passages des écrits apocryphes d'Hippocrate relatifs à l'invariabilité des jours critiques, an pouvoir des crises, aux quatre qualités, aux quatre humeurs, au 70 fesor des énidémies? Si ces reveries méritaient notre admiration, il faudrait la refuser à Hippocrate qui, heureusement pour sa gioire, en a parle à peine, sans se douter qu'on ferait sur elles, par la suite, des milliers de volumes parfaitement inutiles.

Le mérite d'Hippocrate est, nous le répétons, d'avoir tracé la seule méthode qui peut conduire à former une collection de faits propres à servir de base pour la recher che des principes chaits et étabil un grand nombre de faits et étabil un grand nombre de principes. Ses torts sont d'avoir prononcé trop affirmativement d'après un peut nombre. de faits dans plusieurs cas, et d'avoir ains étabil quelqués principes errones. Mais sa gloire n'en est pis moins inalérable, car il trace la premier les règles de l'art de guérir, écnirit le car il trace la premier les règles de l'art de guérir, écnirit le

16

premier sur cet art, et fut à la fois le premier médecin philo-

sophe et le premier médecin philautrope.

Avoir une estime sentie pour Hippocrate, dit le vénérable Pinel, rendre hommage à sa supériorité, le regarder comme le vrai fondateur de la médecine d'observation, ce n'est pas croire qu'il a tout vu, tout observé; ce n'est point adopter servilement tout ce qui a été publié sous son nom, ni admettre aveuglément toutes ses opinions et ses principes dans le traitement des maladies, Que d'objets ont échappé à sa sagacité! que de propositions trop générales à modifier et à restreindre ! combien la médecine ne s'est-elle pas enrichie par les travaux successifs de ceux qui l'ont exercée dans tous les ages avec un sentiment sain et des principes solides ! Hippocrate 'n'en doit pas moins servir de modèle par les qualités rares qui lui ont mérité la vénération de tous les siècles : jugement sain et exempt de toute superstition, mépris des richesses, amour ardent de la liberté et de l'indépendance, candeur, éloignement de toute jactance, de tout sentiment de haine ou d'envie, abjuration de toute vaine théorie, et sagacité profonde pour s'élever, des histoires particulières des maladies à des vues générales et à des vérités aphoristiques confirmées depuis par une éternelle expérience.

Baglivi a peint, en termes énergiques, son admiration pour Hippocrate: Natura non hominis voce loquitur Hippocrates medicorum Romulus, cui, nec atas prisea vidit parem in re

medica, nec videbit futura.

M. Pinel parle d'Hippocrate en sage, Baglivi, en enthousiaste; imitons la réserve de notre illustre compatriote, et faisons des vœux pour que l'exagération du médecin romain ne tronve

plus d'imitateurs.

Il est douteux, dit Barthez, s'il a jamais existé un autre homme dont lette fitt aussi bien organisée que celle d'Hippocrate pour donner des bases à la médecine; mais il paraît certain que tous les autres médecines ciberse lui ressemblent si peu, qu'aucun d'eux ne peut être nommé le second dans la même carrière. Homère a cu un second dans Virgile; mais Hippocrate n'a pas eu de second. La collection seule de tous les faits, qui sont les bases d'un gene particuiller de connaissances, ue peut présenter qu'une matière brute et informe, dont le génie doit înfra sortir la science à l'aquelle ces faits appartiement. C'est dans ce seus qu'on peut dire, avec Théophile, qu'Hippocrate a été le Promèthe de la sudécine.

Hippocrate a beaucoup écrit, mais, parmi les ouvrages que les anciens nous ont laissés, nul n'a subi autant d'altérations que les siens. Il règne même une telle confusion parmi ceux qui nous sont parvenus sous son nom, qu'on a été jusqu'à dire que le mot Hippocrate u'est pas un nom d'homme, mais celui d'une collection de livres choisis. Ce paradoxe a été souteuu eu 1604, par M. Boulet, dans une thèse qui, dépourue de la critique et du godtqui font excuser le paradoxe, n'était pas même digne de causer une sensation éphemier, et surtout ne méritait pas qu'on la réfutat, comme Legallois en a pris la peiue. Mais les ouvrages qui portent le nom d'Hippocrate ne sont pas tous le lui, à beaucoup près; quelques-ons appartiennent à ses prédécesseurs, d'avertes à ses successurs immédiats, et la pilpart des médecins heaucoup moins anciens, qui lui ont attribué leurs productions, et dont on regrette quelquefois de ne pas connaître les noms. Daus ceux même que les meilleurs critiques avouent être de lui, on reconnaît souvent qu'une main profane les a surchargés d'additions, ou en a intervetil l'order primitif.

Hipnocrate ne se proposait peut-être pas d'écrire pour la posterité, ou du moins il ne lui destinait pas, à coup sur, tout ce qu'il a laissé. Ses notes étaient inscrites, en style trèsconcis, sur des tablettes enduites de cire ou sur des peaux d'animaux, et destinées à son usage particulier et pour celui de ses disciples. C'est ainsi qu'ou explique comment il a pu quelquefois établir des règles générales sur un seul fait, ce dont il se serait bien garde sans doute s'il avait eu l'intention de rendre publiques les annotations dont des mains indiscrètes révélèrent le secret. Quoi qu'il en soit, après sa mort, ses fils et son gendre, Thessalus, Dracon et Polybe, disposerent les observations qu'il avait laissées, dans l'ordre qui leur parut le plus convenable, et s'ils n'y firent pas d'interpolations, ils chercherent au moins à dissiper l'obscurité de certains passages par leurs additions. Ce fut là une première source d'altération, car bien que Polybe, par exemple, partageat les opinions de son beaupère relativement à la diététique, et que ses principes de thérapeutique sussent aussi fort simples, il avait dejà du gout pour les théories, et on ne peut guère croire qu'il ait résisté à l'attrait des dogmes de l'Académie, qui commençait à jouir d'une certaine célébrité. Praxagoras vint ensuite, qui accrut encore le nombre des explications théoriques, et qui voulut porter dans la médecine le flambeau de l'anatomie, avec les rêves de la philosophie spéculative. On est donc fondé à cioire que, sans falsifier les œuvres d'Hippocrate, les Asclépiades qui vécurent après lui ne se sirent point de scrupule d'en disposer les diverses parties suivant leur caprice, ou plutôt dans ordre qui paraissait le plus en harmonie avec leurs théories particulières. Mais le désordre devint encore plus grand lorsqu'Eumène et Ptoléniée Evergète rivalisèrent ensemble pour l'établissement des bibliothèques de Pergame et d'Alexandrie.

. . .

Une foule de gearavides, parmi lesquels se trouvèrent jusqu'à des hommes de mérite, profitèrent de la liberalité des rois de Pergane, ou même pour vendre les leurs propres sous son quoi. Enfin, quoique le désordre fût déjà tel qu'on avait peine d'dittipquer les écris légitimes da médecia de Cos de ceux qu'on lai attibuait faussement, il fut porté au comble, sous le regne d'Adrien, par Artémidore Capiton et Discordée, qu', non contens de remplacer les expressions vieillies par d'autres plus modernes, firent une multitude d'interpolations dans le texte,

et mirent de côté tout ce qui ne leur convenait pas.

C'est donc avec une peine infinie que nous parvenons aujourd'hui à reconnaître les véritables opinions d'Hippocrate, au milieu de ces mutilations et de ces changemens : encore ne doit-on pas se flatter d'y réussir toujours, bien qu'en s'aidant des lumières d'Erotien et de Galien, et du secours des critiques modernes, parmi lesquels il faut surtout distinguer Mercuriali et Gruner. Pour bien remplir cette tâche, il faut être profondément versé dans l'histoire de la médecine et de la philosophie, afin de savoir distinguer les connaissances antérieures an siècle d'Hippocrate, de celles qu'on possédait de son temps, et de celles qui datent d'une époque plus ou moins reculée après sa mort. C'est alors seulement qu'on peut juger avec sang-froid les disputes qui se sont élevées entre Gundling et Leclerc. Goelicke et Triller, et sentir combien elles sont ridicules. C'est alors qu'on apprécie sans peine le faux savoir des écrivains qui ont voulu faire d'Hippocrate un stoïcien, ou même un pythagoricien et un nouveau platonicien, comme l'érudit J.M. Gessner. Tout ce qui , dans les écrits attribués à ce médecin, rappelle les sectes éléatique, académique et péripatéticienne, est manifestement apocryphe, de même, et à plus forte raison, que tout ce qui porte le cachet de l'école d'Alexandrie: En retranchant cette partie de la collection, il reste peu de chose, mais assez pour y trouver le plus beau modèle de l'art d'observer. le plus bel exemple de la grandeur d'ame, de la noblesse du caractère, de l'amour de la vérité et du désintéressement. Les fragmens dont on ne peut contester la légitimité; sont remarquables par une concision, quelquesois voisine de l'obscurité. Le style en est simple, sérieux et sans ornemens. Hippocrate ne s'est servi que d'expressions vulgaires et à la portée de tout le monde. S'il est vrai qu'aucun Grec n'ait écrit en prose avant Héraclide, il n'est pas impossible non plus qu'Hippocrate. contemporain de ce grand homme, n'aireu aucun modèle dans la carrière que son vaste génie lui fit parcourir à pas de géant. Quelques écrivains à courtes vues ont beaucoup parlé de son érudition; mais que pouvait être l'érudition dans un temps où

il n'existat encore pour tous livres que des poèmes? Et d'ailleurs Hippocrate, malgré tout son génie, serait-il monté aussi heut, s'il l'eth fait avec le secoure de l'érudition, qui, cher tant d'hoimmes, étenit le jugement au profit de la mémoire? Il out l'avantage, l'immesse avantage, de ne suivre d'autre guide que la nature, qui ne l'égara pas, comme auriaent pu le faire les livres, ou du mois ne l'écarta pas autant de la route qui même à la vérité.

Les traités compris dans les collections qui portent le nom

d'OEuvres complètes d'Hippocrate, sont :

"Opune (Sommen) Bible, 1518, in 4°, avec d'autres pièces. Jibid. 1333 ; in 4°. Paris, 1548, in 4°, avec le livre de la Niture de l'houme. —Levies. 1643 ; in 4°, avec le livre de la Niture de l'houme. —Levies. 1643 ; in 4°, avec le livre de la Niture de l'houme. —Levies. 1643 ; in 4°, avec le lius "Final de l'avec le l'avec l'avec le lius "Final de l'avec l'a

Les meilleurs critiques, Melbon, Eest et Graner, s'accordent à reconsister Bantesinier de cette pièce, à cause de not de dignifie qui p règue d'un bont à l'autre, et de l'excellence des préorpter qu'elle renferre. Cépendant Mercariait, Schalze et M. Sprengel pensent que le Serment, transmis jendant long temps par la seule voie de la tradition, et de la commentation de la company de la seule voie de la tradition, me fut enfin éerit que par les disciples de l'école Allemandrie. Îls se fondent sur ce qu'on y tronve le précepte demés sus médecine de ne posprièques la littorieme, et de l'absondance aux elivergiens, ée, suivant uneque à établir une distinction cure la médecine et la churque. Au reste, ou remanque que Gélieu garde le siènees sur cette problection justement estimée, dont Erotien, Théodore Prissien, Soronus, saint Jérême et sint Grégoire de Natione cont, un construire, parté.

Si ce serment sous à sée transsius tel qu'il fai écrit on composé par lipiporarte, à l'acception tottelois du passage relitif à la défense de pratiquer la lithotomie, è c'est le plus accie moument de police médicale che les Grees lipipocartes promise on fait premettre de n'enseigner la médicale les festes lipipocartes promise et qui out été inservit. L'attaint il sient de lois à cet égant? ou himment et qui out été inservit. L'attaint il sient de lois à cet égant? ou himment et qui out été inservit. L'attaint il sient de lois à cet égant? ou himment et qui ou serment prêté entre son mains? Iffenseignement sinit abandousé en Gréce su ablé den hemmes colibres qu'elle sa produiste en aigrand nombre ; il n'a vanit point d'Universités, et poursant dans quel paya les lettres, les beaux arts en même chières qu'elle proposare. Palano, Philias, Perhàment et Times du lettre Artisote, Hippocrate, Palano, Philias, Perhàment et Times du lettre Artisote, Hippocrate, Palano, Philias, Perhàme et Times du lettre explicacion que les Audelpieles faisient préter lors de l'intinsion aux myateres consacrés à Escalape. Il apparenait à Hippocrate, que son aux myateres consacrés à Lecalape. Il apparenait à Hippocrate, que son aux myateres consacrés à Lecalape. Il apparenait à Hippocrate, que son des mais mais mais mais mais mais mais de cette qui l'input de la Audelpiele et perie de des voes intéressées de gérie metatin an declasse des projetges et pent due des voes intéressées de gérie metatin and-classe des projetges et pent due des voes intéressées de gérie metatin ant ext. et es conface comme mes prive crêts qui n'un des contrats dans cut art, et use conface comme mes prives peupers built dis-

United by Lion

au récipiendaire; de quelle utilité elt été écté promesse cutre des parens ? Le recipiendaire, quoit-oil-linetrain se enfans, ceux de son maître et les cives suscrit 3 y avaisil donc des lêbres qui et citain plais de la famille Rippocratique? Quoi qu'il en seit, ce armeut respire d'un bout à l'autre les principes d'une moirle qui ne le cède ce riest e cell du d'arbitalismes, soul il putile tous les hommiges readus una verture du père de la indécent, bommage qui , écon seu vous , écheu donc il passis dans la mémoire de

tous les houmes? \*\*Ghreime innovation alique gentime consequer. \*\*Appressi (Aphreimes). 1906. pp. 15 mines. \*\*Paris, 1550, in 85°, prec 4. \*\*Appressi (Aphreimes). 1906. pp. 16 mines. \*\*Paris, 1550, in 85°, prec 4. \*\*Appressi (Aphreimes). 1906. pp. 16 mines. \*\*Paris, 1550, in 85°, prec 4. \*\*Appleares; 1650, in 85°, prec 4. \*\*Appleares; 1650, in 85°, prec 16 mines. \*\*Appleares; 1650, in 15 prec 16 mines. \*\*Appleare

tres écrits d'Hippocrate seraient recomous spoerryhes, on ne pourrait d'un moins aux soutertes le leighimité de celui-ei. Il or fant cependant pas hessoop d'attenties pour à aprecevoir que les copiates et les arrangeurs est l'en pas non plus respecté. Ainte, par exemple, la division par sections, est, de toute évidence. L'envre d'un cervisin postérieur. Sérains pennie est, de toute évidence, l'envre d'un cervisin postérieur. Sérains pennie (Gallien passe, 4, tout aus douce, pour être la primier qui en établit sept. Deji de son temps où avait recoma qu'il y a beaucoup de passagges interpoles dons cet ouvrage. Cet ains qu'il répète le lutifisme l'expecteur et le composé de din-buit sphorimen, de unéme que le quarante-saixine et aoignante-shalitime aphonemes de la septime section. Il n'a pas non plus donné le quatter -unigt - buildem de cette même section. Il n'a pas non plus donné le quatter -unigt - buildem de cette même section. Il n'a pas non plus donné le quatter -unigt - buildem de cette même section. Of chain la propriet de la roité, que vingt-deux siècles rout fait que confirmer, las lettracteurs de la roité, que vingt-deux siècles rout fait que confirmer, les faits de la roité, que vingt-deux siècles rout fait que confirmer, les faits me sont just examptud d'errures qui testient à l'enfance de l'ananteme et de la physique.

logie; mans parmi ces erreurs, il s'en trouve fort peu que l'on puisse regarder comme ayant été populaires; ceci doit angusater notre admiration pour ce grand homme, surtout dans un temps où la science da plusieurs de nos médecins, réputés habiles, ne s'élèva guère an-dessus des traditions en vogue ches les gardes-malades. Tout ce qu'on a écrit de positif sur le diagnostic et le traitement des maladies depais Hippocrate, se rattache saus effort anx vérités immuables consignées dans ses immortels aphorismes. Pourquoi nn respect irréfléchi pour l'antiquité s'est-il oppose jusqu'ici à ce qu'on reléguat ceux qui ne sont point en rapport avec l'état actuel de la science, dans des notes ou des variantes à la fin du volume? Purgée des erreurs qui la déparent, cette précieuse collection, rangée dans un ordre raisonné, serait le premier livre que l'on mettrait dans les mains de l'élève, et oelni qu'il ne devrait jamais cesser de lire jusqu'à ce qu'il l'eut placé tout entier dans sa mémoire. Quand on lit attentivement les Aphorismes du père de la médecine, on est tenté de croire que ce ne sont que des fragmens d'un ouvrage mé-thodique sur l'homne considéré dans toutes les circonstances au milieu desquelles il pent se tronver, sur le régime qu'il doit suivre, et sur les indications que présentent ses maladies. Le traité II191 aipar n'est pentêtre lui-même qu'une magnifique série d'aphorismes rangés dans un ordre raisonné par les commentateurs d'Hippocrate. Ne serait-il pas possible de faire queique chose d'analogue, non-seulement pour les aphorismes, mais encore pour tous les écrits légitimes d'Hippocrate? Les essais qu'on a tentés jusqu'ici dans ce genre n'ont pas en de succès, mais on ne doit pas en conclura qu'un pareil travail, fait avec soin par des hommes de mérite, ne réussirait point.

Il est à remarquer qu'Hippocrate ne parle, dans ses aphorismes, que d'inflammations et de saburrez comme malsdies internez; la douleur, la chaleur ( viv, vayerie), le scoavulsions, l'écoulement du sang par una voie insolite, ne sout que des ayunytômes. Pour remèdes, il ne recommande que l'abstiueuco, l'ence et la saignée, on l'ellébore, les purgetifs et par le proposition de la suignée, on l'ellébore, les purgetifs et de l'abstiueuco, l'ence et la saignée, on l'ellébore, les purgetifs et de l'abstiueuco present la saignée, on l'ellébore, les purgetifs et de l'abstiueuco present la saignée, on l'ellébore, les purgetifs et de l'abstiueux de la saignée et la saignée et les purgetifs et de l'abstiueux de l'abstiueux de la saignée et la saignée et les purgetifs et de l'abstiueux de l

et le viu.

Hay à siyes, ist'ews au' views (Der airs', des eaux es des them). Blieg, '500, 190-1, no Jean Corrasirus, en gree et laint. - Blied, '510, a pre', he no sidente. - Paris, 1505, 160-5, par Adrect Lelemand, en gree et laint, par le nome. - Paris, 1505, 160-5, par Adrect Lelemand, en gree et laint. - Paris, 1800, 160-89, par Corry, en gree et laint. - Paris, 1800, 160-89, par Corry, en gree et laint. - Paris, 1800, 160-89, par Corry, en gree et femneais. - Floid, 1816, 160-89, par Le M. Cholly, en gree et fenneais. - Paris, 1907, 160-89, par Le M. Cholly, en gree et fenneais. - Paris, 1907, 160-87, par Le M. Cholly, en gree et fenneais. - Paris, 1907, 160-87, par R. S. Cholly, en gree et fenneais. - Paris, 1907, 160-87, par R. S. Cholly, en gree et fenneais. - Paris, 1907, 160-87, par R. S. Cholly, 160-87, par R. S. Cholly, 160-87, par R. S. Cholly, 160-87, par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. de Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. Hoegfmonder, Visione, 1806, 160-87; par R. S. Chollemand, par G. R. S. Ch

Lindau, Brealau, 1815, iu-80.

Haller est le teul qui sit cuis des dentes ser la légitimité de ce traité, unis il n'a pas douce de motifis sufficas pour entraler la conviction. Althénée, le scoliaste d'Aristophane dans Suidas, et Erotire le citect de comme de la comme authentique. On peut discouveries touctéeis qu'il ne seit, en plus d'un cardoni, déparé par des adhitions étrangéres. M. Coray, en plus d'un cardoni, déparé par des adhitions étrangéres. M. Coray, en la comme de conject de la comme de la conject de la comme de la conject de la

Cet ouvrage étonnant, dit le docteur Coray, fut composé il y a près de vingt-deux siècles, dans un coin de la Grèce, par un médeciu depourru de tons les scoons que les progrès des sejences et des arts fouc-



nissent uns observateurs du nôtre. Guidé par le seul geine donc le nature Pawis doné, l'happocrate vouls trisonde le problème le plus intrésesant qu'on est i amais prosone. Il s'agassit de auvoir pourquoi les hommes, aujer l'i-dentité de leur espèce, différaient entre en; par des nuances najer l'i-dentité de leur espèce, différaient entre en; par des nuances, la fallait un philosophe qui jegult, à des consistent dectue importance, la fallait un philosophe qui jegult, à des chaires des referrents etcatelles, mortales et politupes, la patience de faire des referrents etcanulisitées, trève-pénibles, et une aspacité extraordinaire, pour distinguer dans l'hommes et qui est l'ouvreç de la nature. Q'avec ce qui l'act que avec raison qu'un de ceax qui l'ont le mieux commet apprécié, l'resperant Martina, dinais, en parlant de cet ouvrage, qu'il nest pas seulement unité aux médecins, muis que l'historien, le cosmographe, le politique y revenues (aplicants) just le premiers fandemens de leura seiences d'a la gravité et à l'importance da nujet. Ce ingensent a été justifié de à la gravité et à l'importance da nujet. Ce ingensent a été justifié de à la gravité et à l'importance da nujet. Ce ingensent a été justifié de à la gravité et à l'importance da nujet. Ce ingensent a été justifié de la l'aux de la noble courage de con travait (et qui en fut la base, mospé fecole qui la fatourit l'idée de nou travait et qui en fut la base, mospé fecole qui la fatourit l'idée de con travait et qui en fut la base, mospé fecole qui la fatourit l'idée de con travait et qui en fut la base, mospé fecole qui la fatourit l'idée de con travait et qui en fut la base, mospé fecole qui la fatourit l'idée de con travait de le con travait et de l'importance du manda l'aux de le noble courage de con travait et qui en fut la base, mospé fecole qui la fatourit l'idée de con travait et qui en fut la base.

Le lectuar nous sours gré de lui avoir mis sons les yeux l'hommage, qu'un illustre médecing rea e ravedu parmi nous au père de la médecine, a l'auteur du Traité, si comn, des airs, des eaux et des lieux. Il n'es pas tont à fait caux de dire que Montesquies a paisé dans et ouvreg pas tont à fait caux de dire que Montesquies a paisé dans et ouvreg dans l'antiquité et même dans les temps modernes, un livre du treaux, dans l'antiquité et même dans les temps modernes, un livre que le génie de Pobservation peut seul découvrir. Peut-étre y annie-1 de la partialité à faire hommer à Hippocrate de tous les principes politiques consigués dans cette profession si remarquable il dut empranter heavant des vues physiologiques, en reçus probablement des pensies politiques aux des vues physiologiques, en reçus probablement des pensies politiques par Hippocrate, et totate les observations relatives à l'homme physique, appartiement au femblemer de sorte set, Les aphosimes u'ésant que des appartiement au femblemer de sorte set, Les aphosimes u'ésant que des addrét comme son plus besu titre la lecter.

Ce trailé est une étalogie pathologique générale, dons laquelle Hippocrate s'attende nurtons à caractèrisar les différences qui distiliquente les hommes, selon la température et l'exposition des lieux qu'ils habitent, adoes la qualife des sean dont lis font usage; és taun géographie passonnes de la companyation de l

L'idée de la force et de la faiblesse revient très couvent dans le traité des airs, des eaux et des lieux; le génie d'Hippocrate ne pouvait aller plus loin; il vit bien que le corps humain n'était gnère susceptible que de ces deux modifications, dont le plus haat degré constitue l'était

niorbide; mais ne pouvant assez isoler les uns des autres les organes qui le composent, et privé des lumières que fournit l'analyse anatomique, il ne put arriver à l'analyse aphysiologique. Qui oscerit le lui reprocher, pu sque ce a est que viugt-deux siècles après lui qu'on a reconnu que la force et la faiblesse ne sont jamsis nuiformes dans tout le corps, que la force excessive d'un organe entraîne la faiblesse de l'antre, et que ce qu'il avait dit de la douleur s'applique également à l'action vitale

On chercherait en vain , dans ce traite , l'idée d'une cause occulte donnant lieu à certaines épidémies que l'on prétend être indépendantes des conditions atmosphériques et locales an milieu desquelles l'homme vit : le passage suivant, dans lequel nous faisons usage de la traduction du dosteur Coray, u'a pas été assez remarqué; eu peu de mots, il fait voir qu'Hippocrate a été fort mal compris, et que sa philosophie était bien supérieure aux lumières de la plupart de ses commentateurs et de tant d'hommes ignorans et vains qui se sont arroge le titre de médecins hippocratistes : « Quant à moi , dit Hippocrate en parlant de l'impnissance si commune chez les Scythes, je pense que cette maladie vient de Dieu comme toutes les autres, et qu'il n'y en a pas de plus divines ou de plus humaines que les autres. Mais il n'en est pas moins vrsi que chacune d'elles se forme d'après les lois de la nature, et qu'il n'en existe aucune uni ne doive son origine à des causes naturelles, sai sudir any Ourse

YIYTETRI, X Hooyraelixor ( Pronostic ). Padoue, 1597, in-40., avec des notes de Mercuriali et de Froben. - Bale, 1536, in-80., avec d'antres livres. - l'aris, 1784, 2 vol. in-8°., avec les aphorismes grèc et latin, par Bosquillon.

- Ibid. 1814, par le même. - Trad. en français, par Lefebyre de Villebrune, Paris, 1795, in-18; par M. de Mercy, Paris, 1813, in-12; par Bosquillon avec les Aphorismes, Paris, 1814, in-18. - en allemand, Ulm, 1665, in-fol. - en anglais, Londres, 1597, in-80. - Ibid. 1788, in-80. Erotien, Colins Aurelianus, Galien, Aetius, Palladius, Macrobe, Paul et Etienne d'Atbènes parlent de ce livre, dont aucun critique n'a

contesté la légitimité. Tont y porte véritablement le cachet de la manière large et sévère d'Hippotrate; on ue pent néanmoins s'empêcher de croite qu'nne main étrangère à interverti la disposition primitive des matières . et établi entre elles nu ordre plus rigonrenx que celui qu'elles avaient

probablement en sortant de la main de l'auteur.

Chez un peuple qui cherchait dans les entrailles des victimes le destin des nations, la science du pronostic devait former la portion la plus importante de la niedecine; on ne doit donc pas s'étonner si les Grees s'atlachaient à examiner avec tant de soin les matières excrétées par les ma-Jachaient à examiner avec tant de soin les maistères excretoes par res una-lades. C'est parce que Hippocrate excella dans extet science, 'un pei moins conjecturale que celle des augures, que ses contemporains ini decerobent, le titre de divin. L'admiration la plus stupide a po seule faire crofte à la plupart de ses commentateurs qu'il prédissit long-temps d'avance, le jour et l'heure de la mort, assertion ridicale qu'a répetée Bosquillon: L'ès le début du livre des Pronosties, on trouve une opinion qui ne fut james celle d'Elipororate, à moiss que Pon ne lui raviser Fhonneur d'avoir composé le Traité des airs, des eaux et des lieux : aux s'à xui altu shion. incar ir and robour, et en meme temps s'il y a quelque chose de divin (quid divini) dans les maladies. Ces mois et ceux qui les suivent, ajoutés à la suite d'une grande pensée, forment certainement une des intercalations les plus facheuses, par leurs résultats, qui aient élé faites dans les écrits d'Hippocrate. Ils ont conduit les successeurs de ce grand horame, et Sydenham lui-même, à méconnaître, dans plusieurs cas, l'influence de la succession des saisons, qui suffit pour rendre raison de la production de toutes les maladies populaires, quand ou y joint celle des canses locales. La lecture attentive de ce traité, prouve qu'Hippocrate

219

1717 , im4°., par Freind. - Dublin, 1736, in4°., par Cope. - Ieua, 1772, in 8°., par Baldinger. - Amsterdam, 1786, in-8°., par le même. - Frad. eu francisis. par Desmars - Paris, 1767, in-12: 18id. 1798, in-12.

Il siy a que le premier et le treisivan livres qui paissent être d'ilipocate, a en juge d'aprèle si mispiciei avec lapselle els observations posterites, le allones gardé sur le traitement, et l'accord qui règne entre ravionile rapport de la doctine. Do a voule, sur l'autorité de Galien, les regarder comme le premier veuvrage sorti de la plame du médecit de cose, parce que le ayle est partie regigle, et qu'on y tourse moiss de des pérsulations, le d'écht de prétentien à paraître érodit, annocent me reptiènes, ou me maturité de jugement et un génie praique, qu'on ne peut attendre d'un médecin qui debate dans la carrêtre. Dans cratines éditions ou trouve, à la find de leugement su me genie praique, qu'on ne peut attendre d'un médecin qui debate dans la carrêtre. Dans cratines éditions ou trouve, à la find de chaspie historie, quelques minidade mots qui formaient anns donte l'épièrne de la maladie. Du n'explique de carrentre qu'avec bancoun ple princ, et il en est infines qu'on plus de carrentre qu'avec bancoun ple princ, et il en est infines qu'on plus de carrentre qu'avec bancoun ple princ, et il en est infines qu'on plus de la present de la production de la carrêtre de la maladie. Du n'explique de carrentre qu'en est indise qu'on de l'archiente le region de d'échtifiere. Callem présend. Sidire, et diseau qu'en de de la production de la carrent de la car

Gellen assure que le second, le quatrième et le zicchen livres sent de Thesaisas, qui les rédiges d'appel des fragments troxo édans les manuscris de son pères Le suchimi rendernu phisicon passages qu'on lei dejà noise de la comparation de la legitimité de la comparation de la legitimité de l'amparation de l'ampara

apoeryphe. Cet ouvrage offre le premier modèle de la science descriptive des maladies: exactinde et précision dans l'exposé des symptômes, tel fut tout la secret d'Hippocrate à une époque où la médecine n'était point encore l'art de supposer ce qu'on ne voit pas à l'aide de ce qu'on voit, et trop sonvent de ce qu'on croit voir. Quelque mérités que soient les éleges qu'on a donnés à Hippocrate pour le talent qu'il a déployé dars l'étude des phénomènes morbides, nons avons à regretter que parmi ceux de ses successeurs qui se sont fait une sorte de point d'honneur, ou plutôt une esp ce de devoir religieux, de l'imiter, aucun n'ait osé s'élever, pendant ai long-temps, à la recherche des lésions cachées, dont ces phénomènes ne sont que l'ombre, et qui seules peuvent fonrair des sujets positifs d'indication. Il a fallo tous les travaux des anatomistes depuis le coinmendement du dermer-siècle, il a falla surtout l'impulsion donnée par Morgagni, pour qu'on reconnut combien les observations rapportées par Hippocrate sont imparfaites; Le plus ordinairement il néglige de citer des symptômes capables de mettre sur la voie du siège et de la nature des maladies, pour ne s'attacher qu'à cenx qui peuvent faire prevoir l'issuedes dernieres. Rapprochés de ses Aphorismes, les livres anthentiques d'Hippoorate sur les Epidémies sont les faits à l'appari de la règle ; mais

comme la science du pronostic n'est plus à beauconp près aussi recher-chée aujourd'hui qu'elle l'était jadis, et qu'on s'attache davantage à savoir ce qui a lieu dans le moment ponr tacher d'empêcher que le mal ne continue ou n'empire , plutôt qu'à deviner ce que sera la maladie ai on abandonne le malade à la nature, c'est-à-dire au mal qui menace ses jours, les livres des Epidémies n'offrent pas autant d'intérêt qu'ils en ont inspiré jadis à Baillou, à Baglivi et à Leroy. Loin de nous la pensée de fletrir un beau monument d'observation! notre but est seulement de faire remarquer qu'un praticien, qu'un auteur qui s'obstinerait aujour-d'hui à marcher aveuglément sur les traces d'Hippocrate, sans avoir égard à la différence des temps, ne ressemblerait pas mal à un général qui préférerait les flèches des anciens à l'artillerie de nos jours, à un astronome qui ne voudrait pas observer le ciel à l'aide du télescope, par cela seul que l'tolémée ne s'en est point servi.

Περί διαίτες οξίαν ( Du régime dans les maladies aigues). Leyde, 1609, in-40. par J. Henrains, avec un commentaire. - Leipzick, 1745, ., par J.-G. Guens. - Trad. en français, par M. de Mercy, Paris, 1818, in-12, avec le texte gree. - en allemand , Altenbourg , 1772, in-80. Aucun doute ne s'élève sur l'anthenticité de ce livre, si l'on excepte toutefois la portion qui commence à l'endroit où il est parlé des bains ; encore Galien fait-il observer que, malgré la différence de style et l'esprit théorique qui y règne, ce morceau existait déjà du temps

d'Erasistrate, ce qui prouve qu'il est au meins fort ancien

La méthode therapeutique d'Hippocrate doit être étudiée dans cet ouvrage, ainsi que sa pathologie, si peu étendue, si peu compliquée, telle que devait l'être une pathologie toute symptomatique, dans laquelle on avait à peine l'idée d'une maladie, dans le sens attaché à ce mot depuis qu'on a cessé de lui faire désigner l'état du corps humain lése dans une de ses fonctions évidentes. Le livre d'Hippocrate sur le régime dans les maladies aignés est celui de tous que l'on peut méditer encore aujourd'hui avec le plus de fruit; il serait à désirer qu'on, en eut une bonne traduction française. L'hygiène thérapeutique a fait peu de progrès depuis Hippocrate jusqu'à nos jours.

Πορί των it κεΦαλά τρομάτων ( De plaies de tête), Leyde, 1630, in-12, avec les commentaires d'Aranzi. - Trad. en allemand par Branne, Léipzick, 1785, in-80. - en italien, Florence, 1693, in-80. - en hollandais,

Anvers, 1505, in-80 - en français, Rouen, 1658, in-12.

La légitimité de ce livre n'est constatée non plus par personne. Erotien, Galien et beaucoup d'autres écrivains s'expriment à son égard de la manière la plus honorable. La concision du style, la précision des idées, l'état même des connaissances anatomiques, tout annonce qu'il est vraiment authentique. Le médecin de Pergame conjecture seulement, et non sans apparence de raison, qu'il a été un peu défiguré par des additions

étrangères et postérieures

Hisi ayuar ( Des fractures), Bome, 1776, in-4°, en latin, avec des remarques d'André Maximin. - Paris, 1810, in-8°, et in-4°, par Bosquillon

Ce livre, dont lafin nous manque, est cité, en plusieurs endroits, par Galien, comme ayant fait partie du trailé Kar intrefor, argument dont le mé lecin de Pergame se sert pour chercher à prouver que ce dernier est d'Hippocrate I, fils de Gnossiicus. Ni Gruner, ni M. Spirengel ne partagent son opinion, tous denx n'hésitent pas à le ranger parmi les productions légitines d'Hippocrate II. The Tigres (De Part). Trad. en allemand, par F.-O. Dewez, Vienne,

1782 , in-8°.

Mercuriali et Gruner rejettent , sans balancer, éet ouvrage , que Suidas attribusit à Hippocrate I, et que M. Sprengel croit, au contraire, avois

été composé par quelqu'élève de l'école d'Alexandrie. On y retrouve, eu effet, heaucoup d'idées de Praxagoras sur la pathologie, en particu-lier sur la cause des maladies, que l'auteur place dans les humeurs. La doctrine du pueuma y joue aussi un grand rôle, c'est-à-dire qu'il y est dit que les vaisseaux renferment, ches l'homme bien portant, un fluide aériforme, que du saug ou du pus remplace dans l'état de maladie. Toutes ces hypothèses sont postérieures de beaucoup au siècle d'Hippoerate.

Mest appaies inversit (De la médecine des anciens). Amsterdem, 1676,

in-12. - Rome , 1681 , iu-12:

Quoiqu'Erotien parle de ce traité; et que Schulze le croie authentique, Mercuriali et Gruper Pout rangé parmi les livres apocryphes. Ils se fondent principalement sur ce que l'auteur cite quelques passages du Fraité sur le régime, que os aiu n'être point légitime, D'ailleurs cet ouvrage cat rempli de subtilités et d'un vain étalege d'éradition. Le style en est affecté et prétentieux, Couring l'attribuait à Acron d'Agrigenie, mais ou no saurait le faire remonter à une époque aniss reculec. Les maladies y sous attribaées aux quatre qualités élémentaires de toutes choses, doctrine qui ne fu introduite, dans la physique, que par Aleméou de Crotone, et peut-être même par Empedoele sculencut.

Nius; (Loi). Venise, 1542, iu-8°., par P. Magnolius; en grec et latin, avec d'autres pièces. - Tubingue, 1564, in-8°. - Rome, 1586, in-4°. - Venise, 1653, in-60.

Mercuriali rejette, ce traité sans qu'on sache trop pourquoi, et queiqu'il ait en sa faveur l'autorité d'Erotjen. Les excellens preceptes d'Héraclite qu'on y retrouve autorisent à le rapporter au temps d'Hippocrate II, dout il u'est iudigne sous aucun rapport. On y reconnait la mauière de l'auteur du Serment. Cette loi a été souvent violée par les

médecius qui se sont succédés depuis Hippocrate jusqu'à nos jours. Парі інтрой ( Du medecin ).

Le silence d'Erotien sur ce livre suffirait pour le rendre suspect. Un style recherché, et le caractère même des règles de conduite qui y sont tracées au médeciu, le rendent tout à fait indigne d'un siècle où les mœurs étaient encore aussi simples que dans celui d'Hippocrate, quoique du reste il soit rempli d'excellens préceptes, sauf celui d'eblouir le vulgaire par de riches vêtemens et de porter des parfums. Ou trouve dans co fivre quelques traces de la chirorgie militaire des aucieus.
Περί ἐυσχαμασύτες ( De la bonne mine du médecin ). Gættingue, 1740,

iu-40., par G. Matthie, en grec et latin.

Les remarques faites au sujet du livre précédent s'appliquent aussi à celui-ci, dont aucun critique ne parle, qui est rempli d'atticismes, et dont l'auteur conseille des remèdes qui contrasteut avec la simplicité de la thérapeutique d'Hippocrate. Les médecius proprement dits y sont distingués des marchands de drogues on des apothicaires : or , ou sait que cette distinction ne commença à être faite qu'en Egypte, sous la domination des Ptolémées. Ce livre contient de fort bons conseils.

Masaywhias ( Precentes ).

Il n'est pas parlé de ce traité dans Erotien, non plus que dans Galien. Gruner conjecture, non sans quelque fondement, qu'il a été composé assez tard par un partisau de la secte des empiriques, car il y est parlé du salaire des médecius, et l'on sait qu'Hippocrate exerçait l'art de guérir sans exiger aucune rétribution de la part des malades. D'ailleurs tout emploi du raisonnement y est proscrit, et l'auteur ne veut-reconnaître d'autre guide que l'expérience, principe qu'Hippocrate ne pouvait ad-

Mapl appar à oupzar (Des principes ou des chairs). Erotien ne parle pas de ce traité: Galien le cite tautôt comme légitime, et tantot comme apocryphe, Aristote l'attribuait à Polybe; ce qui prouve qu'il en existait déjà une partie au moins de son temps. Il scrait difficile de dire ce qui a pu déterminer Conring et Haller à le mettre sur le compte de Démocrite. On y trouve un bizarre mélange du la philosophie d'Heraclite et des principes de l'école des Stoiciens. L'historien exercé y découvre anssi des traces de la théorie d'Erasistrate sur le puenma conteun dans les artères. C'est avec pleine raison que Gruner

l'a relégué parmi les livres eutièrement apocryphes. Ce traité est un de ceux dans lesquels on a si sonvent puisé, soit pour ravir aux médecins l'honneur de leurs découvertes, soit pour faire remonter jusqu'à Hippocrate les rêves des systématiques qui se sont succédés depuis l'époque où ce grand homme a parn. On y trouve les piemières traces de la physiologie de détails, et, par exemple, les fonctions de la membrane du tympan y sont indiquées, ainsi que celles de l'oreille interne, désignée comme une cavité à parois sonores en raison de leur dureté et de lenr sécheresse.

Real your (De la semence). Trad. en latin par J. Willich, dans son édition de Lactance, Francfort, 1542, in-8", -en italien, Venise, 1545, in-4", -en français, Paris, 1556, in-8".

Érotien n'a pas dit no sent mot de ce traité, que Fabricius attribue à Polybe, mais sur de bien faibles motifs. L'auteur, qui raisonne avec une rare subtilité, se propose de prouver que toutes les parties du corpa de l'homme tirent leur origine de la semence, et que celle-cr est la quintessence des quatre humenrs élémentaires du corps. Cette dermière opinion annonce clairement un sectateur de l'école péripatéticiense. Celle qui loi sert de base a été adoptée par Buffon dans son histoire plus poétique que naturelle de l'homme.

Hesi poroce wasbiev ( De la nature de l'enfant ). Trad. en latin; par

J. Willich, dans son édition de Lactance, Francfort, 1542, in-8". - en

français, par G. Chrétien, Reims, 1553, in 8°. Quoique ca livre alt été regardé par Groner comme la continuation du précédent, quoiqu'il en soit parlé dans Erotien, Galien, Palladius, Macrobe et plusieurs autres médecins anciens, Galien, dans un endroit, l'attribne expressément à Polybe. L'anteur fait mention du traité des msladies des femmes, qu'on sait être apocryphe. Il n'a pas su non plus s'abstenir d'une foule de subtilités qui ne permettent pas de le faire re-monter jusqu'an siècle d'Hippocrate. Tont se réunit donc pour autorises à le rayer du catalogne des œuvres légitimes de ce médecin, et en même temps à le relégner parmi les productions qui, n'offrant que les erreurs de l'antiquité, ne méritent d'être lues que par l'historien de la science.

Has inflauirou ( De l'accouchement à topt moir ). Bale, 1562, iu-80.

- Ibid. 1569, in-8°.

Hest exlauirou ( De l'accomchement à hait mois ). Bale, 1568, in-fol., en grec et latin, avec le précèdent - Genève, 1571, in-80. - Ibid. 1583

Ces deux traités ne peuvent être d'Hippocrate. Les idées bisarres dont

ils sont remplis, tonchant les jours critiques et les propriétés chicuériques des nombres, décèlent asses un pythagoricien ou un platonicien de l'école moderne. Les applications de la doctrine pythagoricienne des nombres à la physique, sont, comme chacnn le sait, une de ces inventions qui n'avaient pas encore appauvri le siècle d'Hippocrate. Si, dans les écuits légitimes du père de la médecine, on trouve quelques traces apparentes des reveries de la seconde école pythagoricienne, il est probable qu'Hip-pocrate ne fnt conduit à calculer les jours critiques que d'après diversus observations qui paraissaient offrir une periodicité aussi singulière que celle de quelques fièvres intermitientes. The Stairs ( Du régime ): Gouttingue, 1737, in 40, 27 ...

On doit juger les trois livres, dont cet ouvrage se compose, de la

même manière que les précédens. Les subtilités les plus absurdes du nouveau platonisme y sont employées pour expliquer la nutrition et les au-tres fonctions du corps animal. Ils ne sanraient donc être d'Hippocrate, quoique Jean-Mathieu Gessner, moins sage que Galien, n'ait pas même songé à en douter, malgré son immense savoir. Erotien les a passés sous silence. Le premier intéresse en ce qu'on y trouve exposés quelques uns des principes d'Héraclite et tonte la doctrine de la métempsycose. Le second a été attribué à Philistion de Loures, et le troisième à Hérodicus de Sélivrée; mais le style rappella davantage le siècle d'Erasistrate, sans compter que les alimens conseillés aux athletes convieunent bien an elimat d'Alexandrie, mais nullement à celui de la Grèce. Un dernier argument qui pronve, sans réplique, que ce livre n'est point d'Hippocrate, c'est que la doctrine qu'il renferme n'est nullement celle qu'on admire dans le traité du régime dans les maladies aignés.

Περί Φύσιος αιθρώπου ( De la nature de l'homme ). Leyde, 1506, in-8°. en latin. - Paris, 1516, in-40., en latin. - Lyon, 1525, in-12, en latin. Bale , 1536 , in-8°. , en grec et latin .- Ibid. 1543 , in-8°. , en grec .-Paris, 1548, in-4°., en grec. - Lyon, 1548, in-12, en grec. - Ibid, 1558. in-12, en grec. - Strabourg, 1558, in-40., en grec et latin - Ibid. 1564, iu-6°, en groc et latin. - Lyon, 2570, in-12, en grec et latin. - Brême, 1584, in-4°, en grec. - Leyde, 1609, in-6°, en grec et latin. - Ibid. 1627, in-8°, en grec. - Trad. en français, par Jean de Bourges, Paris,

1548, in-16. Erotien, Galien, Macrobe et Palladius font mention de ce livre, sur le mérite duquel les avis sont singulièrement partagés. Galien le regarde en certains endroits commeanthentique; dans d'antres il l'attribue, d'après Dioscoride, soit à Polybe, soit à Thessalus. Socrate, dans un des dialogues de Platon, expose, sans tontefois citer le titre du traité, des principes qu'on y trouve développés, et qu'il dit appartenir à Hippocrate, taudis que, d'un autre côté, Aristote rapporte, comme étant de Polybe, des opinions qui y sont également exposées. Quelques critiques en ont attribué la seconde partie à Hippocrate III. D'aures l'ont relégué tout à fait parmi les livres apocryphes. M. Sprengel soupconne, et cette conjecture parait fondée, qu'Hippocrate II avait réellement composé, sous ce titre, un ouvrage qui aura été perda en partie, et dont quelque médecin moderne se sera chargé ensuite de remplir les lacures. Cette hypothèse expliqua le grand nombre de subtilités qu'il renferme, et l'hétérogénéité des principes qui y sont exposés. C'est dans ce livre, si peu recommandable, que se trouve la fameuse sentence : Ego autem dico, si unum esset homo, nunquam sane doleret, à laquelle on a donné une signification toute différente de celle qu'elle a dans l'ouvrage.

Περί ανατομίε ( De l'anatomie ). Venise, 1542, in-8°., par P. Magnolius, en grec et latin, avec d'autres livres - Leyde, 1728, in-8°., par D.-G. Triller. - Léipzick, 1738, in-8° .- en latiu, Tubingue, 1512, in-4°.

B.-G. Armer, Legistra, 1700, 1800, 1800, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, 1 The contemporary of the co

lequel l'anteur dit que toute affection de la tête provient de l'estomac. Nous na pensons pas qu'il soit possible de retrouver plus haut, dans l'antiquità, la germe d'une doctrine moderne qui fait, de la gastrite, le fondement de la pathelogie.

Tipi napline ( Du cœur). Francfort, 1563, in-4°. Ce livre, dont Erotien n'a pas parlé, non plus que Galien, n'est sans doute qu'un fragment du traité Higi appar à capzar. Rien n'y respire la manière et la touche d'Hippocrate. Les nerfs y sont distingués des ten-dons, ce que ne savait pas encore faire le médecin de Cns. Il y est aussi parlé de l'aorte, mot qui ne fut introduit que par Aristote, d'après le témoignage de Galien.

Πιρι οστίων Φύσιος (De la nature des os ). Si l'on en croit Foes, ce livre, dont Erotien et Galien ne font pas mention, seráit du même auteur que les traités Περί γους et Περί Φύσιος παιδίου. Aristnte l'attribue expressément à Polybe, Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'a ancune des qualités qui caractérisent les légitimes

ecrits d'Hippocrate.

Περί φαιβών ( Des veines ). Dans ce livre, ou plutôt dans ce fragment, qu'Erotien et Galien passent tons deux sous silence, les veines sont distingnées des artères, presive oertaine qu'il date d'une époque postérieure à celle d'Hippocrate.

Πορί αίωτος (De l'age). Genève, 1571, in-80., par J. Lalemant, en grec et latin, avec d'autres pièces

Autre traité également apocryphe, comme le prouve l'application qui y est faite de la doctrine pythagoricienne des nombres à la théorie des henomènes vitaux. Gruner pense qu'il ne diffère pas du livre auquel Galien et Actius donnent le titre de Tisi il opiste, et qui a également pour base de stériles spéculations sur les propriétés chimériques attribnées par les Alexandrins au nombre sept.

Περί χυμῶτ ( Des humeurs ). Paris, 1555, in-4°. - Ibid. 1556, in-4°. - Venise, 1562, in-8°. - Paris, 1631, in-8°. - Lérpzick, 1745, in-8°.

Erotien, Palladius et Galien attachzient une haute importance à ce livre, que Foes et Haller ont, sur leur foi, rangé parmi les œuvres legitimes d'Hippocrate. Cependant Galien, dans le commentaire même qu'il a écrit sur ce traité, doute de son authenticité, et nomme plusieurs anteurs qui n'y croysient pas non plus, l'attribuant, soit à un autre Hippocrate que le fils d'Héraclide, soit à Thessalus on à Polyhe. Les Aphorismes y sont cités plusieurs fois, indice certain de son caractère apocryphe; une preuve plus convainoante encore, c'est que la théorie humorale de l'auteur de ce traité ne se tranve dans aueun des Aphorismes. Si Hippocrate avait imaginé ou adopté cette triste physiologie, il n'aurait pu s'abstenir d'y revenir sans crese, à la mani re de tous les systématiques qui reviennent avec plus de complaisance sur les rêves de leur imagination que sur les phénomènes qu'ils observent. Ne nons lassons point de répéter qu'nn ne trauve, dans les écrits légitimes d'Hippocrate, que le germe de l'humorisme, et non l'humorisme lui-même. Περὶ τύπων τῶν κατ' ἀνθρωπεν ( Des parties du corps humain ). Paris,

1524, in-12, en latin. - Ibid. 1531, in-40., en latin. - Rale, 1536, in-40., en grec, - Lyon, 1543, in-8°., en latin. - Strashourg, 1564, in-8°

Si cet ouvrage n'abondait pas en discussions théoriques et en subtilités, on ponrrait croire à son authenticité, car le style rappelle presque celui d'Hippocrate. Mais, comme il porte le eschet d'une grande antiquite, on doit plutôt le regarder comme l'œuvre d'un disciple de l'école sie Cnide, rivale de celle de Cos, parceque l'idée des sept distillations de la tête qu'on y trouve énoncée s'écarte trop des vrais principes du fiis d'Heraclide pour permattre qu'on la tui attribae. . . Bale, 1529, in-4°.

-Paris, 1557, 1859.
Etotien et Galien n'bésatent pas à ranger parmi les œuvres legitimes d'Hippocrate ce traité, que Leclare, avec plus de raison, a relègue parmi les œrits apoétyples. Il est œuré avec turp d'éloquence, et trop rempis

de subtilités, pour ne pas devoir le jonr à quelque sophiste on pnenma-tiate bien postérieur au médecin de Cos. Haller a commis une méprise grossière en disant que son autenr appartenait à l'école d'Anaximènes: les principes de cet ancien philosophe de l'Ionie n'avaient pas le moindre rapport avec ceux qu'on trouve épars dans ce livre. Hepi adiror ( Des glandes ).

Erotien no dit rien de ce traité. Galien le range parmi les livres apocryphes. Il est rempli de théories, toutes plus ou moins bizarres, qui suffiraient pour témoigner de sa non authenticité.

Heer aproimer ( Des jours décrétoires ).

Il n'est pas parlé de ce livre dans Erotien, et quoiqu'on prétende que Galien l'a pris pour principal guide dans son exposition de la doctrine des jours critiques, on ne peut pas le regarder comme authentique, car les principes qu'il renferme, surtout à l'égard de la division des maladies d'apr.'s leurs diverses formes, appartiennent plus à l'école de Cnide qu'à celle de Cos. On ne doit considérer ce traité que comme le développement de quelques apliorismes dans lesquela Hippocrate indique les jours anxquels les maladies ae terminent: c'est la consécration d'une idée qui cessa d'être fondée quand on voulut en faire une règle sans exceptions. La faute en fut à Galien, et non à Hippocrate, qui, nous le répétons, dit formellement qu'il est impossible de compter exactement les jours.

Hapi upissur (Des crises).

Quoiqu'Erotien n'ait pas parlé de ce livre, on serait porté à le croire anthentique, à cause du style précis et concis dans lequel il est écrit ; autonutque, a cause du styte prects et concus dans tequel il est écrit; imais ce qui le rend saspect, auturant la remarque pidicieuse de fros, c'est que l'autour cite plusieurs fois les Aphorismes. A quoi Grancer ajoute m autre motif de saspicion, tiré du bizarre conseil que celui-ci donne de faire boire du vin en grande quantité sux personnes attuintes de la passion illague, pour les léborrecaré de lact mul. Use percille méde la passion illague, pour les léborrecarés de lact mul. Use percille méde la passion illague, pour les léborrecarés de lact mul. Use percille méde passion illague, pour les léborrecarés de lact mul. Use percille médeur personnes autonutes de la passion illague, pour les léborrecarés de lact mul. Use percille médeur personnes de la passion illague, pour les léborrecarés de lact mul. Use percille médeur personnes de la passion illague, pour les léborrecarés de lact mul. Use personnes de la passion illague, pour les léborrecarés de lact mul. Use personnes de la passion illague, pour les léborrecarés de la mais de la passion de la p thode appartient plutôt à l'école de Cuide qu'à celle de Cos; c'est ponrquoi Gruner pense qu'il faut attribuer le Traité des criscs à un Cuidien moderne. Les autres remarques que nons avons faites sur le livre précédent s'appliquent également à celui-ci.

Κοάπαι προγιάστε (Prenotions coaques). Lyon , 1576, in fol., en grea et latin. - Paris, 1588, in-fol. - Ibid. 1616, in fol. - Ibid. 1621, in-fol. - Ibid. 1658, in-fol. - Leyde, 1757, in-fol. - Amsterdam, 1663, in-12. -Paris, 1657, in-12. - Goettingue, 1752, in-4°.

Erotien ne parle pas de ce livre, et Galien en fait à peine mention, encore même pour dire qu'il n'est point d'Hippocrate. En effet, la forme et le style se réunissent pour prouver qu'il n'a pu être écrit par ce grand médecin. Gependant, comme les matériaux en ont été puisés, pour la plupart, dans les traités intitulés : Προγιωσθικόν et Προβρατικον, on peut admettre, avec Fors, qu'il a pour anteurs ceux de cra deux livres, mais tout annonce, en ontre, qu'il a été alteré en plus d'un endroit par des additions postérieures. Cependant on y trouve de bonnes choses.

Περι όδοττο φυίας ( De la dentition ).

Ce livre, dont Erotien et Galien n'ont pas parle, est manifestement

Πιρί τρο Φες (De l'aliment). Cologne , 1561 , in-8°. - Ibid. 1580, in-fol. -Venise, 1566, in-4°. - Bale, 1566, in-4°. - Paris, 1569, in-4°., en grec. - Ibid. 1572, in 80, en grec et latin. - Ibid. 1631 , in-80., en latin. Beaucoup d'auteurs anciens, parmi lesquels il suffira de citer Erotien,

Galien, Aulu-Gelle, Palladius et Étienne d'Athènes, ont parlé de ce traité, sur lequel Lorry a donné un commentaire si estime, et qu'on a cru authentique jusqu'a Mercuriali et Leclerc. Galien , comme à son ordinaire, hésite dans le ingement qu'il en porte, et dit qu'on l'attribuait à Thessalus, à Philotime, à Philistion, ou même à Hérophile. Pherecydes

en serait l'auteur selon J.-A. Fabricius. Conring le regardait comme une compilation, dont les matérianx avaient été puisés dans les livres de divers écrivains. Haller doutait anssi de son authenticité, et le rapportait au temps de l'école d'Alexandrie. Quoiqu'il renferme un grand nombre d'excellens principes, qui ne sont pas indignes du médecin de Cos, on y trouve, comme l'a fait remarquer Grucer , beaucoup d'antithèses , qui proviennent néces-sairement d'un sophiste moderne. Ce qui atteste encore mieux son peu d'ancienneté, t'est que les artères y sont distinguées des veines. Peut-être cet ouvrage n'est-il que la paraphrase des vues qu'Hippocrate avait con-signées sur l'aliment dans des livres perdus en totalité ou en partie.

Περί ύγρῶν χράσιος ( De l'usage des laumeurs ). Aucun auteur ancien, sans meme excepter le médecin de Pergame, n'a

parlé de ce livre. Foes et Gruner présument que c'est une compilation faite sans ordre et sans goût avec les Aphorismes et divers autres écrits authentiques on apocryphes d'Hippocrate.

Hipl Paradan (Des purguifs). Bale, 1544, in-8°., par Jean Calvo.

- Paris, 1617, in-8°.

Onvrage également apocryphe. L'anteur prétend qu'il y a des médica-mens propres à évacuer chacunc des quaire humeurs élémentaires. On ne trouve aucune trace de cette doctrine dans les productions légitimes d'Hippocrate, quoiqu'on se soit souvent autorisé de l'exemple de ce grand homme pour excuser les divagations sur le choix des purgatifs appropriés à la nature de l'humeur qui devait être évacuée.

Περί ελλεβοριτμοῦ (De l'usage de l'ellebore).

Antre compilation rédigée, d'après les ouvrages authentiques d'Hippo-crate. Tout en prenant le nom de ce grand médecin, l'auteur lui attribue le Traité des maladies des femmes. Cette seule circonstance suffit pour déconvrir sa fraude. Cependant il est parlé de l'administration de l'ellehore dans les Aphorismes d'Hippocrate, et le traité dont il s'agit supplée peut-être au silence du père de la médecine sur la manière d'employer ce nédicament.

Hest Staires bysums (Du régime des personnes bien portantes). Lyon, 1506, in-8°. - Paris, 1528, in-fol. - Ibid. 1529, in-8°. - Ibid. 1533, in-8°. - Bale, 1533, in-fol. - Paris, 1534, in-12. - Ibid. 1539, in-12. - Bale, 1539, in fol. - Anvers, 1534, in 80. - Bale, 1544, in-40. - Ibid. 1559, in-80. - Lyon, 1548, 10-8". - Anvers, 1561, in-12. - Paris, 1577, in-12.

-Trad. en italien, Venise, 1515, in-4°

Erotien ne parle pas de ce livre, et Galien l'attribue à Polybe, sons le nem de qui Albanus Torinus l'a pub'ié. Les doctrines n'y sont pas mauvaises, mais le style n'a aucun rapport avec celni d'Hippocrate, qui, dans ses écrits légitimes, n'a point parlé de la frigidité de l'estomac, dont il est fait mention dans ce livre. Il est curienx de retrouver dans un ouvrage anssi ancien le germe de la pratique de Brown; en effet, l'auteur recommande de boire du viu pur en plus grande quantité lorsqu'on vomit les alimens chaque matin

Περί ειυπτίατ ( Des reves). Lyon, 1538, in-4º. - Bale, 1543, in-4º. -Lyon, 1549, in-12. - Geneve, 1561, in-fol. - Gressen, 1610, in-80. - Ams-

terdam . 1058, in-12.

L'anteur s'attache à faire voir que les rêves dépendent de causes natnrelles et matérielles. Son style n'a rien de celui dn médecin de Cos, et se rapproche beaucoup de celui de Platon. Hapl voveur ( Des maladies ). Paris, 1540, in-40. - Francfort, 1602,

in fol. - Paris, 1637, in-40. - Bule, 1544, in-80.

Cet ouvrage se compose de quaire hvres. On cite en faveur de leur anthenticite le temoignage d'Erotien, de Cœlius Anrelianus et de Galico Cependant le médecin de Pergame ne le considérait, que comme un traité rédige dans l'esprit de la doctrine d'Hippomate, et peut-être même, d'après

quelques fragmens de ses vrais ouvrages, par ses fils ou par quelqu'un de ses descendans. Au reste les quaire livres dont il se compose ne sont pas tous du même auteur, car il règne entre eux plus d'une contradiction. Gruner conjecture que plusieurs sont sortis de l'école de Cuide, opinion

qu'avait déja émise Haller,

Cet ouvrage est certainement le plus ancien traité de pathologie que pous possédious; s'il contient des opinions postérieures à Hippocrate, il offre au moins les premiers résultats systématiques de ses observations. L'auteur fait provenir les maladies de la bile ou de la pitnite; des travaux et des blessures, de l'excès de chaleur et de l'excès de froid, de l'excès da sécheresse et de l'excès d'humidité. Partont on y retrouve l'idée de denx états morbides primitifs, et si l'antiquité d'une opinion pouvait être un sûr garant de sa vérité, il n'y en aurait pas de plua incontestable que la dichotomie pathologique adoptée par Thémison, Hoffmann, Brown, et moins ouvertement, mais de fait, par la presque totalité des autres médecins, soit anciens, soit modernes. Au reste, quiconque voudra étudier avec soin l'histoire de la pathologie, en lisant tous les écrits publiés sur la science des maladies, devra commêncer par celui dont il s'agit, après avoir lu les ouvrages légitimes d'Hippocrate; celui dont nous allons parler ne mérite pas moins d'attention.

Περί παθάτ ( Des affections ). Bale, 1544, in-8°.

Galien fait mention de ce livre, dont le style se rapproche beaucoup de celui d'Hippocrate. Les principes y sont purs, et les hypothèses assez rares. On serait donc tenté de croire à son authenticité, sans la déclaration formelle du médecin de Pergame, qui désigne Polybe comme en étant l'anteur.

Miel rar irric nabar ( Des offections internes ). Paris, 1637, in-80.

par Martini

Ce traité ne peut manquer d'appartenir à l'école de Cuide, car l'auteur y expose les principes et y recommande les médicamens àcres et héroïques qu'Hippocrate a blamés avec tant de force dans les Cnidiens. An tempa Hippocrate comme de nos jours, deux partis divisaient les médecins. Ce traité doit être consulté par tous ceux qui voudront connaître les adversaires qu'Hippocrate a souvent combattus, à raison de la hardiesse des moyens qu'ils mettaient en usage.

Reel une reviere (De l'epitepsie). Madrid; 1631, in-fol.

Erotien, Colins Aurelianus et Galien reconnaissent ce traité pour ap-Erotien, Golius Aurelianus et usaire amoulé et diffus qui y règne parquit partenir à Hippocrate; mais le style ampoulé et diffus qui y règne parquit l'in reste. l'auteur était, à ce du'il paraît, fort éclairé, car il ne croyait pas à l'influence des esprits sur le corps de l'homme, et n'avait recours qu'à des causes naturelles pour expliquer les phénomènes de la vie. Si J'on rapproche cette opinion si judicieuse de ce que dit Hippocrate sur l'impuissance des Scythes, on ne sera pas éloigné de penser que ce traité contient au moins nne partie de ses opinions sur l'épilepsie. Hapi marine ( De la demence).

Cette maigre compilation est indigne d'Hippocrate. On y tronve cités des passages du cinquième livre des Epidémiques, du Traité des maladies, de celui sur l'Epilepsie, et d'autres onvrages également apoor yphes.

Hist ajustione ut ( Des hémorrhoides ). Ce livre, dont il est fait mention dans Erotien et Galien, doit, snivant la remarque de Gruner, avoir un Cuidien pour auteur; car on y pouve des assertions contradictoires aux Aphorismes d'Hippocrate, et beauconp de remèdes très-irritans, tirés même des substances métalliques, y sont recommandés.

Hepi ofice ( De la vue ). Helmstaedt, 1792, in-80., par J.-H. Jugler, en grec et latin.

15.

Il est impossible d'attribuer cet ouvrage à Hippocrate, quand on l'a lu avec quelque attention. Les maladies des yeux y sont décrites d'une manière trop superficielle, et le style en est trop chargé d'ornemens. Du reste, on y trouve quelques préceptes utiles. Probablement il a été écrit par un Alexandrin.

Περί παρθενίων ( Des maladies des filles ). Paris, 1574, in-8°. - Lucques, 1582, ju-4°.-Francfort, 1591, in-8°. - Venise, 1635, in-fol. - Paris, 1636 in-8°.

Ce n'est qu'un simple fragment, à l'égard duquel Gruner conjecture avec beaucoup de vraisemblance qu'il a pour auteur celui du Traité de Pépilepsie.

pilepsie. Πιρί γυταικήπειος φύσ ( De la nature de la femme ).

Des principes entièrement opposés à cenx qui règnent dans l'ouvrage précédent, annoncent qu'il n'est pas du même auteur, et les purgatis preserits par celui-ci ne permettent guère de douter qu'il n'ait appartenu à l'école de Cnide.

Περί γυταιχείωτ ( Des maladies des femmes). Paris, 1585, in-fol., par Maurice Cordaeus, qui n'a donné que le premier livre. - Bale, 1586,

in-4°.

Autre production de l'école de Caide, si l'on en juge d'après la manière dont les maladies sont décrites, d'après les règles de pratique que l'anteur trace, et nieme d'après les remides qu'il prescrit. Cet ouvrage est divisé en deux livres.

Hasi à Digar ( De la sterilité).

11193 average de mont parté de ce "livre, qui est pou important, que J.A. D'hiritims considère comme un fimple appendic des précédens, et qui ca également écrit dans l'esprit, de l'école envilenne. L'anteur, qui suttribué la sérilité aux affections de mussau de tanche, ne conseille, pour y porter remide, que des substances âcres et irritantes, telles que les cantharides, la coloquinte, l'oxidé de ceivre, et autres semblable au

Histi resuvierse (De la superfeintion).

Galien attribue ce traité à lippocrate; mais il paralt être du même auteur que le précédent. On ne peut contester qu'il ne date d'une antiquité reculée, car l'auteur ny étale de connaissances anatomiques que celles

qu'on peut puiser dans la dissection des animaux.
Περί τραπατομάς τμβρύου (De l'exsection du fortus). Amsterdam, 1633,

in-12. Ce fragment, dont Erotien ne parle pas, non plus que Galien, n'est poilt d'Hippoerate. Mais, tout inutile qu'il est, et quoiqu'on en ignore l'auteur, il intéresse coumme monument historique de l'état de l'art des

accouchemens dans ces temps reculés.

Inci hais (Des olcires). Lyon, 1955, in-8°. Paris, 1638, in-8°. Paris, Prieste, 1639, in-8°. en français, Paris, 1658, in-8°. Quoique Eroties et Galien airet mis es traits au nombre drs fertis d'Hipportet, parail isequés l'ors es Er pas non plus jugi rindigne de figures, Countr le very le commendées, comme de la commendées, comme de very mit recommandées, comme dans tous les onvrages servited éculte écule.

Heri συρίγγαι ( Des fistules).

Erotien et m de voir suss mettre ce traité au moubre de ceux qui sont sont us de lume d'Hippocate, et l'écs a innivé son exemple. Gruner le soit une le se livres apocryphes, parce qu'il est respli de sublitiées d'hypfolhèses, et d'explications emprantes à la pathologie hamorale, dont l'inviction ne tranonte que jusqu'a Praxagoras.

Luja 'appar (De arriculations). Leyde, 1908, in-48.

Erotien, Galien et Palladius out parle de ce livre. Mais l'auteur fait preuve de comaissances anatomiques trop étendues, surtout en angélo-

229 lugie, pour pouvoir être Hippocrate. Il traite de fable l'histoire des Amazonea, que celui-ci rapporte sérieusement dans son Traité des airs. des eaux et des lieux. Il cite aussi plusieurs passages du Traire des glandes, attribué faussement au médecin de Cos. Toutes ces circonstances réunies démontrent assez que l'ouvrage est apocryphe.

Moχλικος (Levier). Paris, 1579, in-4°.

Quoique Erotien et Galien fassent mention de ce livre, on plutôt de ce fragment d'ouvrage , le style en diffère totalement de celui d'Hippocrate. Gruner le regarde comme une compilation faite d'après les Traités IIssi aymar, Repi aptour et Kar' intreffer.

Innianoixà ( Medecine veterinaire).

Ce traité informe, et dont il ne nons reste que des fragmens sans suite, n'a pas une seule des qualités qu'on admire à si juste titre dans les ouvrages. légitimes d'Hippocrate.

Enislozai (Leures). Venise, 1499, in-4º .- Francfort, 15/2, in-8º

- Halle, 1693, in-8°.

Cette collection n'est paint d'Hippocrate, mais de quelque sophiste inconnu. La lettre à Demetrius, qui est hérissée de subtilités, ne saurait être sortie de la main du fils d'Héraclide : mais il se peut fort bien qu'elle suit d'Hippocrate IV, médecin de Ruxane, au temps duquel Demetrius Poliorcetes occupait déjà le trône de Macédoine.

Il nous reste maintenant à faire connaître les éditions des Œuvres complètes d'Hippocrate, car nous ne parlerons pss plus des collections incomplètes qui ont paru, que nons ne nous sommes attachés à l'énumération de toutes les éditions partielles, pont lesquelles nous renvoyons an travail de M. Fischer et à celui de M. Pierce.

On n'en comaît que deux grecques. L'ans la première (Venise, 1526, in-fulio), il manque quelques livres; le texte en est assez currect. On n'y trouve pas une histoire de maladie qui doit être placée à la fin du troisièmo livre des Épidémiques. La seconde (Bale, 1538, in-folio), soignée par Janus Cornarins, a été revue sur trois manuscrits; elle est plus exacte que la

Les éditions grecques et latines sont au nombre de cinq. Celle de Jérôme Mercariali (Venise, 1588, in-falio); le texte a été imprimé d'après les deux précédentes et d'après les manuscrits ; la traduction est médiocre, et accompagnée de nntes. Celle d'Annee Foes (Erfert, 2595, in fol. -Ibid. 1821, in-fol. - Ibid. 1624, in-fol. - Ibid. 1645, in-fol. - Genève, 1557, in-fol.): la meilleure de teuter, accompagnée de variantes et de notes critiques. Celle de Jean-Antonides Van der Linden (Leyde , 1665, in-8°. - Réimprimée à Venise, 1,57, in-4°., sans le texte grec), dans laquelle on trouve le texte de l'oes et la traduction de Cornarius. Elle est remplie de fautes. Le seul avantage qu'elle présente consiste dans la beauté de l'impression et la commodité du format. Celle de Réné Chartier (Paris, 1639-1679, 13 vol. in-fol., avec Gslien), bunne édition, nisis trop coûtense. Celle d'Euenne Mack (Vienne, 1713 1719, in-fol.), dont il a paru deux volumes, et qui n'a pas été terminée, Xuus ne comptons pas celle des ouvrages aphoristiques d'Hippocrate donnée par

Jean-Rodolphe Zwinger (Bâle, 1748, in 8. ). Les traductions Istines sont : celle de Fabio Calvo (Rome, 1525, in fol-- Ibid. 1549, in-fol. - Ibid. 1610, in-fol. - Ibid. 1619, in-fol. - Bale, 1526, in-fol.) qu'on estime peu : celle de Janus Cornarius (Venise, 1545, in-8°. - Bale, 1546, in-fol. - Ibid. 1553, in-fol. - Paris, 1546, in-8°. - Lynn, 1563, in-8°. Eåle, 1553, in-fol., par Jean Culmann.-Lyon, 1562, in-8°. Eåle, 1563, in-fol. par Jean Culmann.-Lyon, 1562, in-8°. Lbid. 1564, in-fol. et in-8°. -Venise, 1575, in-fol. par Jean Marinelli, -Lyon, 1582, in-8°. -Venise, 1610, in-fol. par Jean Marinelli, -Vicence, 1610, in-fol. -Ibid. 1-37, in-fol., par Jean-Baptiste Paitoni - Lausanne, 1760. in-80., par Haller. - Ibid. 1784, in-80., par le même ) 4 enfin , celle de Foes (Francfort, 1596, in-8°. - Altenbourg, 1806, in-8°., par J.-F. Pierer).

Les Œavres d'Hippocrate ont été très unal traduites en français par Claude Tardy (Paris, 1667, in-6°.) et par André Dacier (Paris, 1697, in-8°.). Les Allemands en possèdent une excellente traduction faite par Jean-François-Charles Grimm (Altenbourg, 1781 - 1792, in-8°.), qui malheurensement u'est pas complète.

(A.-J.-L. JOURDAN et F.-G. BOISSEAU)

HIRSCHEL (Léos-Elle), médecin israellite, né, le 8 octobre 1741, à Berlin, étudia la médecine Handerwyk, puis dons sa ville natale, et prit le grade de docteur à l'Université de Halle. Après deux ans de ségour à Berlin, le mauvais état de sa fortune lui fit prendre le parti de passer en Pologne, où, pendant quedque temps, il escra l'art de guérir aves succès, tant à Posen qu'en divers autres endroits. Revenu enfin dans la capitale de la Prusse, après une assez longue tourriée en Allemagne, il y passa le restant de ses jours, et y termina sa carrière en 172-. On a de lui:

Dissertatio de morbis melancholico-moniacis. Halle, 1763, in.4°.
Betruchtungen ueber den innertichen Gebrauch des Mercurii mblimati
correstio und des Schierings. Berlin, 1763, in.6°. - Ibad, 1765, in.6°.
Co livre fut vivement attaqué par Plenk. L'anteur répondit par le
suivant:

Beytrage is den Betrochungen weber den innerlichen Gebrauch der Mercurü inschlinati corrotisi wird des Schierings, worinnen die Einwarfe des Herra Joseph-Jacob Plenk's, Medicus der Wundurung und Celunthulef zu Wien, gegen dieselben wiederdetze werden, nebst einem Schreiben gegen dessen Traktoetgen, betielt: Nove et facilis methodus argentum vium agris vonerde labe irfectie seibhendi. Berlin, 1767,

in 8°. Gedanken, die Heilungsart der hinfallenden Sucht betreffend. Brelin, 1767, in 8°. - Ibul. 1770, in 8°. - Trad. en français par Francheville, Paris, 1769, in 8°.

Paris, 1769, in 8°.

Gedanken von der Starrsucht oder Cutalepsis; nebst einigen Zusact-

zen zu den Gedanken , die Heilungsart der hinfallenden Sucht betreffend. Betlin . 1769, in 80.

Briefe neher verschiedene Gegenstaende aus dem Reiche der Arzney-

Serge were vertreutene Gegenstende aus den Actens der Armywissenschaft, Berlin, tome 1, 1983; II, 1963; III, 1971, in-8-Abhandlung von den Forbauung-und Forbereiungemitteln ber den Pocken; nebt einem Anhange von der vorauglichen Wirksamkeit und dem ausgebreiteten Nutzen des Brechweinsteins. Berlin, 1770, in-8-Medicuische Nebenstunden. Berlin, 1772, in-8-

Hirschel est auteur de quelques articles dans les Berlin. Mannichfultigkeiten, le Berlin. Magazin et les Berlin. Sammlungen. (1.)

HIRSCHING (GUILLAUME-SMON-CAMÉRIE), père de Frédéric Charles-Gottlob Hirsching, auteur d'une vaste biographie allemande des personnages les plus célèbres du dix-huitieme siècle, auquit le 6 éveire 1726 à Windsheim. Sa mère, aux soins de laquelle il demeura confié de bonne heure, l'envoya, en 1743, à l'Université de Baireuth, nouvellement établie; mais il y resta psu, et s'empressa de passer à celle d'Enague, qu'il quitte elle-même bienté pour celle d'léns, où il prit le grade de docteur en 1747. L'année suivante, il revint dans sa ville natale. Une pratique étendue et heureuse he tarda pas à lui procurer une grande réputation qui lui valut, en 1754, la place de médecin pussionné à Mainbernheim, et celle ensuite de médecin des baillages d'Ulfenheim et de Creylingen. Il mourut à Uffenheim le 18 mai 1770. Se productions littéraires sont, outre divers mémoires insérés dans les Fraenhiche Sammlangen, publiées par Delius, les ouvrages suivans:

Dissertatio de anadynis swicté sie sliciti. Iena, 1947, în-4º.

Dissertatio de anadynis swicté sie sliciti. Iena, 1947, în-4º dem Ginfel des agenannen Kehreberges hervorquellenden aehr meetzlichen Gesund-brannen, zum Unterrielit dezer, so sich dessen in Zukunft bedienen wollen. Rothenborg, 1752, in-4º.

Vermech skysikalisch - chymischer Lehrtegriffe in meglicher Preing des Wesen, des Besievendinese und der Wirsingunst der ao keruschtigen metalloerwondelenden Meistersturches und dessen vorgehlicht Nutsanwendung zu einem Algemeisen Genemitet in Austich einiger Verzunzegung einer Natur-und Grundforschenden Wissbegierde, entworfen. Leipsich, 1754, in 56.

HIRZEL (JEAN-GASPARD), né à Zurich, le 21 mars 1725, était le fils d'un médecin distingué, qui se fit un devoir de l'initier de bonne heure aux mystères de l'art de guérir, et l'envoya, en 1720, à Vienne, pour y suivre les lecons de Swieten, Stoerck, Haen, Jacquin, Quarin, Leber, Cranz, Homberg, et Stoll. Après deux années de séjour dans cette grande école, il se rendit à Halle, puis à Erlangue, et revint enfin à Zurich, où il passa le reste de sa vie; il mourut, le 20 septembre 1785, près de cette ville, dans une terre qu'il possédait à Katzen-Rutihof, Contemporain de Bodmer, de Breitinger, de Gessner et de Haller, il partagea l'enthousiasme général pour les sciences et la littérature qui réguait alors dans la Suisse. Pendant long-temps il se chargea gratuitement de l'instruction des élèves sage-femmes, et fit des cours de médecine théorique et pratique. Il fut aussi l'un des premiers membres de la Société helvétique, créée en 1762, et qui l'admit dans son sein en 1772. On sait que cette compagnie célèbre a réuni pendant une trentaine d'années tout ce que la Suisse comptait d'hommes éclairés et zélés pour le bien public. Hirzel fut aussi assidu aux séances que sa pratique le lui permettait, et, depuis 1776 surtout, époque où il en devint membre ordinaire, lut frequemment des mémoires, dans lesquels, comme dans tous ses autres écrits, on reconnaît un bon observateur et un homme animé du plus ardent patriotisme. Il mourut subitement le 19 février 1803, époque où il était revêtu du caractère

de premier médecin de sa ville natale, qui lui est redevable de plusicurs établissemens d'éducation publique et de police médicale. Ses écrits sont :

Dissertatio de animi læti et erecti efficaciá in corpore sano et cero. speciatim grassantibus morbis epidemicis. Leyde, 1746. iu-4º.

Die Wirthschaft eines philosophischen Bauers. Zurich, 1761, in-4°. - Ibid. 1774, in-8°. - Trad. en frauçais par Deslaudes, Paris, 1763,

C'est le tableau de la famille d'un cultivateur suisse, espèce de philosophe praticien, uniquement livré aux travaux de l'économie rurale et domestique, et s'en occupant en observateur qui se propose de contribuer aux progrès de la science agronomique. Hirzel eu preud occasion de faire connaître une série de faits et d'expériences sur les diverses bran-

ches de l'agriculture. Ce livre fit sensation en Europe, et fut traduit dans presque toutes les langues.

Tagebuch der Witterungsbeobachtungen durch das Jahr 1762. Zurich,

1763, in-40 Denkmahl Hrn. D. Zellweger errichtet. Zurich, 1765, in-4°. Das Bild eines wahren Patrioten in einem Denkmahl Hrn. Blaurers

Don Wartense. Zurich, 1767, in 8°. - Ibid., 1775, in 8°.

Dor philosophische Kaufmann. Zurich, 1775, in 8°.

Die Seligkeit ehelicher Liebe. Zurich, 1775, in 8°.

Lobrede auf Hrn. Buergermeister Heidegger. Zurich, 1778, ia-8°. Hirzel an Gleim, ueber Sulzer der Weltweisen. Winterthur, 1780, 2 vol. in-8°.

Zwo Reden die Vorzuege der Zergliederungskunst und die Wege zur Kenntniss der Menschen in Ruecksicht auf die Arzneykunst. Zurich, 1782, in-8°.

Lesebuch fuer das Prauenzimmer ueber die Hebammenkunst, Zurich , 1784, in-8°.

C'est son principal ouvrage, qui n'a rieu de remarquable, sinon d'être écrit dans la forme la plus couvenable pour remplir le but que l'auteur se proposait en le composant, celui d'être compris par les élè es sagefemmes.

Neue Pruefung des philosophischen Bauers, nebst einigen Blicken au den Genius dieses Johrhunderts und andere den Monschen interessirende Gegenstnende. Zurich, 1785, in-8°.

Auserlesene Schriften zur Befoerderung der Landwirthschafts und der haeuslichen und buergerlichen Wohlfahrt. Zurich, 1792, 2 vol. in-80.

Hirzel, der Greis, an seinen Freund Heinrich Meister, ueber wahre Religiositaet mit Toleranz verbunden. Zurich, 1800, in 8°.

Hirzel a traduit en allemand l'ouvrage de Linguet contre le pain ( Zurich, 1780, in 8°.), et l'Avis au peuple de Tissot (Zurich, 1762, in 8°. - Ibid, 1763, in 8°.- Augsbourg et Inspruck, 1766, in 8°.- Zurich, 1785, in 8°. ). Il a inséré quelques pièces dans le Schweitzerisches Musenalmanach, et divers articles tant dans les Zuerchische Abhandlungen, que dans les Ephemeriden der Menschheit, et le Magazin fuer die Naturkunde Helvetiens de Hoepfner. (A.-J.-L. J. )

HOBOKEN (NICOLAS DE), né à Utrecht en 1632, étudia . l'art de guérir en cette ville, où il fut nommé, en 1663, prosesseur extraordinaire de médecine et de mathématiques. Le comte de Bentheim-Steenfort lui accorda bientôt après le titre

de médecin à sa cour. Au bout de six aus, il quitta l'Univer, sité d'Utrecht pour passer à celle d'Harderwyk, où il avait obtenu une chaire de médecine et de mathématiques. L'époque de sa mort u'est pas connue. Nous avons de lui plusieurs ouvrages, dont voici les titres :

Novus ductus salivalis Blasianus in lucem protractus. Utrecht, 1662, in-12.

Cet opuscule contient deux lettres de Blaes, et deux d'Hoboken. Celuici réclauce, en faveir de son maltre, la découverte du conduit excréteur de la paroide, attribuée à l'éteon par Bartholin, mais qu'on troive déjà indiquée, d'une manière confuse et obscure, il est vrai, dans les écrits d'anatomiste ribus anciens.

De politicæ prudentiæ studio, epistola. Utrecht, 1663, in-12. De sede animæ, seu mentis humanæ in corpore humano. Arnheim,

De sede animæ, seu mentis humanæ in corpore humano. Arnbeim 1668, in-4°.

C'est, dit Hoboken, dans toute la masse du cerveau, du cervelet ét de la moelle alongée, que réside l'aune, et dans aucune partie déterminée de ces organes.

Oratio de observato hodiè circa medicinom ahusu et inordinatione, et de doctoribus promotis, proprio medicinae faciendae et consiliorum dundorum jure, Utrecht, 1668, in-4°.

Anatomia secundina humana, quindecim figuris ad vivum proprid authoris manu delineatis illustratu. Accedit Spicilegium Epistolarum rem potissimum generatoriam referentium. Utrecht, 1669, in 8°. - Ibid. 1675, iu-8°.

Très-bonne description du placenta, du cordon ombilical et des membranes du foctus. Cet ouvrage curieux est trop peu connu. Les planches en sont fort exactes.

Cognitio physiologica medica accuratissima methodo tradita, qua hu-

mani corporis functiones et hominis actiones explicantur. Utrecht, 1670, in -6°.

Cognitionis medicæ physiologiæ delineutio tabularis. Utrecht, 1670, in 161.

Oratio de medicorum nobilitate. Utrecht, 1670, in 4°. - Ibid, 1675.

in-4°. - Ibid. 1683, iu-4°.

De professionis medica cum mathematica conjunctione. Utrecht, 1670,

in-1º.

Anatomia secundina vitulina, trigenta octo figuris proprid authoris manu delineatis illustrata. Utrecht, 1675, in-8°.

Medicina physiologica ex recentiorum principiis exposita. Utrecht, 1685, in-4°.

Cc n'est qu'une seconde édition de la Cognitio physiologica, et une pure compilation, sans aucune idée neuve. (A)

HOCK (WENDLIN), né à Brackenau, dans le Wutemberg, reçui le bonnet de docleur à l'Université de Bologne, et passa une partie de sa vie à Rome. C'est là tout ce qu'on sait de son histoire. Il nous reste de lui un ouvrage sur les maladies ve-nériennes, dont il a puisé presque tous les matériaux dans Torella, à lamenar, Pinctor et Schelling. Ce n'est donc qu'un compilateur, ou, pour parler plus exactement, un plagiaire sans pudeur, dont le témoignage n'a aucone valeur, quoiqu'il dit ét invoquel par les partisans de l'absurde hypothèse suivant

laquelle les maux vénériens tirent leur origine du nouveau monde. L'ouyrage de Hock a pour titre :

Mentagra, sive tractatus de cousis, presservativis, regimine et curá morbi Gallici, vulgò mala Franzos. Venise, 1502, in 4°. - Sirasbouig , 1514, in 4°. - Lyon, 1531, in 8°.

Inséré dans la précieuse collection de Luisini, cet ouvrage y a été singuli-rement tronqué.

Hock (Jean Daniel), pseudonyme sous lequel C.-F.-A. Hochheimer,

a publié un unigre manuel sur les affections syphilitiques.

You der Kenutniss und den vorzueglichsten Heilungsmitteln aller Arten venerischer Zufuelle. Léipnick, 1732, in-8°.
(2.)

HODGES (Natasaael), fils d'un prédicateur puritain, naquit au château de Kensington, prês de Londres. Il étudia la
médecine à Oxford, et prit ses grades dans cette célébre université. Résolu d'extercer l'art de guérir dans la capitale, il le
fit agrègre au collège des médecins, qui l'admit sans difficulté.
En 1055, durant la peste qui ravagea Loudres, Hodges rendit
de grands services aux habitans de cette ville, que la plupart
de ses confrères avaient quittée, à l'exemple de Sydenlann.
Fidèle à ses devoirs, Il paya de sa personne pendant tout le
cœurs de l'épideimie. Ce dévouement fut mai récompensé, car
Hodges mourtu pauvre et oublié, en 1634, dans les prisons
publiques, où ses créanciers l'avaient fait jeter. On lui doit les
deux couvrages suivans :

Vindiciæ medicinæ et medicorum. Londres, 1650, in-8°.

Auushoyia, sive pestis nuperæ apud populum Londinensem grassantis

Asiussayia, sise pestis nuperes apud populum Londinensen grassantis narratio. Londres, 1672, in:8°. Trad. en anglais par Jean Quincy, Londres, 1715, in:8°; Ibid. 1720, in:8°.

Wadd Alacit table in paragraphy of the pasts done il place for the control of the con

Hodges décrit très bien les symptomes de la peste, dont il place la cause dans l'air. Les sudorifiques et les stimulans font la base de la methode thérapeutique qu'il couseille contre cette maledie. (0.)

HOECHSTETTER (Patarre), médecia alleniand, escret. Tart de guérir avec beaucoup de succès à Augsbourg, sa ville natale, jusqu'en 1635, époque où les hiographes placent sa mort. On peut dire, à soa d'oege, qu'après avoir moutré beaucoup de prédilection pour les remèdes spécifiques et pour les antidotes, il finit par perdre confiance en plusieurs de ces agens, et par se persuader que beaucoup d'autres sont réellement dangereux. Nous avons de lui dix décades d'observations, dont il ne publis que les six premières; les autres l'out été par son fils, Jean-Philippe, qui les a réunies avec les précédentes, en 1674.

Rariorum observationum medicinalium decades tres. Vienne, 1624, in-8°.

Rariorum observationum medicinalium pars secunda, continens decades tres sequentes. Vienne, 1627, in-8°.

Rariorum observationum medicinalium decades sex antea edita, quibus nunc accessere quatuor decades alias. Francfort et Léipzick, 1674, in-80.

HOEFER (WOLFGANG), médecin de Freisingen, dans la Haute-Bavière, vint au monde en 1614. Fils d'un professeut en médecine, qui remplit pendant plus de trente ans une chaire à Ingolstadt, et qui ne mourut qu'en 1647, à l'âge de soixantedix-huit ans, il étudia lui-même dans cette Université, où il regut les honneurs du doctorat, en 1653, à son retour d'un voyage en Italie et en France. Après sa promotion, il pratiqua pendant quelque temps, avec succes, tant à Straubing qu'à Lintz, et finit par être appelé à Vienne, en qualité de médecin de la cour impériale. Il mourut dans cette capitale, laissant un ouvrage intitulé :

Herculis medici, sive locorum communium medicorum tomus primus. Vienne, 1657, in-4°. - Ibid. 1664, in-12. - Nuremberg, 1665, in-fol. -Ibid. 1675, in-4°.

HOENN (JEAN-CORNEILLE), né à Nuremberg, le 4 mai 1650, fut placé par ses parens à l'Université d'Altdorf, où il prit le grade de docteur, en 1675. Admis quatre ans après dans le sein du Collège des médecins de sa ville natale, il ne fournit pas une longue carrière, car la mort l'euleva le 7 janvier 1684. On présume qu'il était membre de l'Académie des curieux de la nature, dans les éphémérides de laquelle on trouve un article de sa façon. Du reste, il n'a publié à part qu'un très-mince opuscule intitulé :

Ammonii apiera yeur apiela bepareures, quo quis rectius cognoscit morbum, eo rectius sanat. Altdorf, 1675, in 4º.

HOEPFNER (JEAN-GEORGES-ALBERT) , né à Berne, en 1759, exerça la pharmacie et la médecine à Biel, et, après avoir tenu pendant quelque temps une officine dans sa ville natale, finit par renoncer aux affaires, et goûter les douceurs de la vie privée. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont voici les titres :

Abhandlung ueber die Bereitung des Brechweinsteins. Weimar, 1782,

Magazin fuer die Naturkunde Helvetiens. Zurich, tome I, 1787; II,

1788; III, IV, 1789, in-8°. Allgemein Helvetisches Magazin zur Befoerderung der innlaendischen Naturkunde und der damit verbundenen Kuenste und Wissenschaften. Winterthur, 1799, in-80

C'est la continuation du recueil précédent. Helvetische Monatsschrift. Berne, 1801 - 1803, in-8°.

Ce journal n'a eu que huit cahiers; il a été publié tous les mois par cahier de six feuilles.

Gemeinnuetzige Schweitzerische Nachrichten seit dem Februar 1801.

Berne, 1801, in-4º. Continuation de l'Helvetischer Zuharer de Zeender, dont le gouver-

nement helvétique avait défendu la publication. Ueber die Ursachen des Verfalls des Eidgenoessischen Bundes, die Fehler und Vorzuege der neuen Helvetischen Konstitution; nebst einem Versuche, ein Bundessystem mit einer Centralregierung fuer die Schweits zu vereinigen. Zurich et Léipzick, 1801, in-40.

Ideen und Vorschlaege zu einem gemeinnuetzigen Lese-Institut fuer alle, die nicht allein Unterhaltung, sondern auch Belehrung und Un-

terricht suchen, Berne, 1802, in-8°.

Helvetischer Anzeiger. Berne, 1802 - 1803, in-40.

HOESSLE (Jean-Georges), né le 24 févriér 1746, à Weikershofen, dans la Souabe, mort le 17 mars 1807, fut nommé directeur de l'Institut médico-chirurgical de Dillingen, place qu'il perdit à la suppression de cet établissement, conservant seulement celle de médecin pensionné de la ville. Il est auteur de plusicurs ouvrages :

Krankengeschichte der A.-M. Zettlerin, welche zehn Jahre lang ohne Speise und Trank lebte. Augsbourg, 1780, in 80.

Der gesunde und kranke Mensch; eine kurze Uebersicht medicinischer Kenntniss, zum Gebrauch der chirurgisch-medicinischen Pflanzschule in Dillingen. Augsbourg, 1791, in-80

Lehrsaetze der Geburtshuelfe. Augsbourg , 1794 , in-80.

Kurzer und gruendlicher Unterzicht, we die jetzt an mehrern Orten herrschenden hitzigen Kranheiten am sichersten zu heilen sind, und wie man sich vor dentelben am besten verwahren koenne. Dillingen, 1800, in-8°.

HOFFINGER (JEAN-GEORGES), né à Cronstadt, dans la Transylvanie, remplit pendant quelque temps la place de médecin pensionné à Zalatna, puis à Orowitza, dans le bannat de Témeswar. Nomme ensuite médecin de la ville de Schemnitz, en Hongrie, il termina ses jours à Vienne, en 1792, laissant les écrits suivans :

Sendschreiben an J.G. Wolstein weber den Gebrauch des Tubacks.

Schemuitz, 1790, iu-8°. Sendschreiben ueber den Einfluss der Anquickung der gold und silberhaltigen Erze auf die Gesundheit der Arbeiter. Vienne, 1790, in-8°. Vermischte medicinische Schriften, Vienne, 1791, in-80.

HOFFMANN (CHRISTOPHE-LOUIS), né à Rheda, dans la Westphalie, en 1721, conseiller et médecin d'abord de l'évêque de Munster, puis de l'électeur de Mayence, avec lequel il se retira à Aschaffenbourg, remplit pendant quelque temps la place de professeur à Burg-Steinfurt, et mourut le 28 juillet 1807, à Elifield, où il s'était établi depuis plusieurs années. Nous ayons de lui :

vesicatoriorum .

Dissertatio physiologica de auditu. Iéna, 1746, in 4°. Dissertatio de attrahentium, nempe rubefacientium, fonticulorum et setaceorum actione, usu et abusu. Steinfurt, 1759, in-4º. Prolusio uova proponens methodum calculum vesica sinè vita peri-

culo in maribus secandi. Steinfurt, 1760, in-40. Prolusio, medicos reipublicæ eo esse præstantiores, qua, cæteris pa-

ribus , plures incolarum quotannis moriantur. Steinfurt , 1761 , in-4°. Von Gebrouche des Schierlings. Munster, 1762, in-8°.

Nachricht von einer guten Heilart der Kinderblattern und einem neuen kraeftigen Mittel bey bæsartigen und zusammenfligssenden Pocken. Munster, 1764, in-40.

Bestaetigung der besondern Kraft des neuen Mittels bey bæsartigen und zusanumensliessenden Pocken. Munster, 1765, in-4°. Abhandlung von den Pocken. Mnnster et Hamm, tome I, 1770; II, 1788 . in-8°.

Anhang zum ersten Theile von den Pocken. Manster, 1776, in-8°. Geschichte eines Ohrenwehes, Cassel (Paderborn), 1776, in-40,

Unterricht von dem Kollegium der Aerzle in Muenster, wie der Unterthan bey allerhand ihm zustossenden Krankheiten die sichersten Wege und die besten Mittel treffen hann, seine verlohrne Gesundheit wieder zu erhalten, nebst den Muensterischen Medioinalgesetzen, Muns-

ter, 1777, in-8°. Rede von dem Nutzen, den ein gehoerig eingerichtetes medicinisches

Fach in einem Staate stiften kann. Goettingue, 1777, in-40.

Geschichte einer mit seltenen Zufaelle verknuepfien Brustkrankheit, nebst der misslungenen Operation, und demjenigen, was sich nach dem Tode bey der Oeffnung gefunden hat. Francfort et Leipzick, 1778, in-80. Nachtrag zum Anhange des ersten Theils von den Pocken, worinn die Recension, welche den Anhang verurtheilt und in den 33sten Band der allgemeinen teutschen Bibliothek geliefert ist, beantwortet wird.

Cassel, 1778, in-8°. Hessische Medicinalordnung und Gesetze. Cassel, 1778, in 80.

Von der Empfindlichkeit und Reitzbarkeit der Theile. Munster, 1779.

in-8°. - Mayence, 1792. in-8°.

Benatwortung der Einwuerfe, welche Hr. Dr. J.-A. Unzer ueber die Ansteckung, besonders der Pocken, in einer Beurtheilung der neuen Haffmannischen Pockentheorie geliefert hat. Munster, 1781, in-8°.

Vom Scharbok, von der Lustseuche, von der Verhuetung der Pocken im Angesichte, von der Ruhr, und einigen besondern Huelfsmitteln. Munster, 1782, in-8".

Berichtigung der ersten Gruende der Geometrie, nebst dem Beweise. dass ein einzeles Koerpertheilehen einen Raum einnimmt. Mayence, 1786, in-8°. Der Magnetist. Mayence, 1787, in-4°.

Nachtrag zum Magnetisten. Mayence , 1787, in-4°.

Von der Nothwendigkeit , einem jeden Kranken in einem Hospital sein eigenes Zimmer und Bett zu geben. Mayence, 1788, in-8°.

Bestaetigung der Nothwendigkeit, einem jeden Kranken in einem Hospitale sein eigenes Zimmer zu geben. Mayence, 1788, in-8°.

Opuscula latina inedici argumenti, separatim priùs edita, nunc verò in unum collects, typis recudi curevit et præfatus est Chavet. Munster, 1789, in-8°. Vermischte medicinische Schriften, herausgegeben von Chavet, Mnns-

ter, tome 1, 1790; II, 1791; III, 1792, in-80 Erklaerung von Eins. Mayence, 1790, in-80

Von den Arzneykraefich des rohen Quecksilbers, des Sublimats, des

abgesuessten Quecksilbers und der Quecksilber-Panacee. Mayence , 1796,

Ueber Aufklaerung. Mayence, 1796, in-80. (o.)

HOFFMANN (Curistopse-Théophile); né à Naitschau, dans le Vogtland, le 25 avril 1743, fit ses ctudes à Erford, et y prit le titre de docteur en médecine. Nommé, en 1773, professeur d'anatomie et de chirurgie à l'Université d'Alidorf, il passa, au bout de onze ans, à la chaire de thérapeutique et de matière médicale. En 1793, il entra au service de l'Autriche, et mourut à Vienne, le 11 novembre 1707, laissant :

Dissertatio de dystocid seu partu difficili in genere. Erford . 1768, in 4°. Anleitung zur Kenntniss und Kur der epidemischen Krankheit, welche in der graeslich-Giechischen Herrschaft Thurnau sowohl, als in den umliegenden Orten seit dem Anfang des jetzigen Jahres wuethet. Thurnau , 1772 , in-8°.

Programma quò ad orat, ausp. de fatis hæmorrhoidum, hab, invitat, simulque de excrescentia singulari in utero nuper reperta prafatur. Alidorí, 1774, in-4°.
Succincta descriptio ossium et musculorum corporis humani, cum XIX

tabulis æneis. Nuremberg, 1783, in-fol. En latin et en allemand

Ankuendigung einer Anstalt fuer arme Kranke zu Altdorf im Nuern-bergischen. Altdorf, 1786, in-8°.

Oratio de Petro ac Paullo, magni quondam nominis professoribus, Academire Attorfina diis tutelaribus , ipso Petro-Paullino festo publice

Academie Morfina dis tuteurous, 1920 Fevro-Faustino Jesto pomoce recitata. Aldorfi, 1983, 108-98.

Brite Nachricht von der Anstalt fiur arme Kranke zu Aldorf im Nuernbergischen. Aldorf. 1985 - Zweyte, 1988. - Dritte, vierte fuenste, sechste und siehente, 1989 - 1937 in 8°.

(a.)

HOFFMANN (FRÉDÉBIC), fils d'André Hoffmann, pharmacien distingué, et neveu de Laurent Hoffmann, naquit en 1626, et mourut le 21 mars 1675. Ayant fait ses études médicales à lena et à Wittemberg, il prit le grade de docteur dans la première de ces deux Universités. Par la suite, il devint médecin de l'archeveque de Magdebourg et de la ville de Halle. Ses écrits l'ont reudu peu célèbre, mais il fut le père du grand Hoffmann.

Positionum medicarum pentas. Iena, 1650, in 4°. . Dissertatio de odontalgiá. Iena, 1652, in 4°.

Dissertatio de singultu. Iena, 1667, in 4º. Opus de methodo medendi juxtà Walarianum seriem es Paracelsicis et dogmaticis principiis illustrata. Léipzick , 1668, io-4".

De modo curandi insultum apoplecticum; A la suite de l'ouvrage précédent.

Cardianastrophe admiranda, seu, cordis inversio memorabilis. Léipzick , 1671 . in-4°.

Histoire d'un femme dont les viscères se trouvaient tous du côté op-

posé à celui qu'ils occupent ordinairement.

Clavis pharmaceutica Schroederiona, cum thesauro pharmaceutico. Halle, 1675, in-4°. - Ibid. 1681, in 4°. - Trad. en allemand par Jesn-Ulric Mueller (1685) et par Georges Daniel Coschwitz (1693).

HOFFMANN (Frénéric), fils d'André, naquit le 10 février 1660 à Halle. Il manifesta, des sa plus tendre jennesse. un goût décidé pour les mathématiques. Son père, qui fut son premier guide dans l'étude de l'anatomic et de la chimic, étant mort en 1675, ainsi que sa mère, il se vit bientôt presqu'entièrement dépouillé, par un incendie, du faible héritage qu'ils lui avaient laissé. En 1678, il se rendit à lena, où brillait Georges-Wolfgang Wedel, et recut le bonnet de docteur dans cette ville en 1681, après avoir été suivre les leçons de Cramer sur la chimie à Érfurt. Son beau-frère, le chevalier de Minden, l'invita à s'y rendre; il consentit, et fut nommé médecin pensionné de cette principauté, Déjà il commençait à sentir les premières atteintes de l'hypocondrie, et à redouter les funestes atteintes de la phthisie pulmonaire; craignant les mauvais effets d'une vie sédentaire, il prit l'habitude de rester le moins possible dans l'inaction; il méditait en marchant, et plus d'une fois il dicta de cette manière, voulant ainsi allier le travail intellectuel et le soin de sa santé. Deux ans s'étaient écoulés lorsqu'il se rendit en Belgique, puis en Angleterre, à Londres et à Oxford; il s'enquit de tout ce que ces villes pouvaient offir de mieux en physique et en chimie; il s'entretint avec les hommes célèbres qui y cultivaient les sciences, et s'acquit l'amitié de R. Boyle, et de Crell. En 1688. il fut appelé à Halberstadt, en qualité de médecin de la province. La vogue des eaux célèbres de ce pays, lui fit faire diverses recherches sur les sources minérales. Vers la même époque, il se maria avec la fille d'un apothicaire de Clau+ sthal, avec laquelle il passa de nombreuses années dans tous les agrémens du bonheur domestique. Lors de l'érection de l'Université de Halle, Hoffmann fut choisi pour y enseigner la médecine, et ce fut à cette occasion qu'il prononça, en 1603. un discours dans lequel il s'attachait à combattre l'athéisme par des argumens tirés de la structure du corps humain. Chargé du choix de ses collègues, il s'adjoignit Georges-Ernest Stahl, qui n'était alors qu'un praticien du duché de Saxe-Weimar. Ce fut une belle action de la vie de Hoffmann que d'ouvrir la carrière à l'un des trois plus célèbres professeurs dont l'Allemagne s'honore d'avoir été le berceau. On le vit alors recommander sans cesse l'anatomie et la pathologie comme les seules bases solides de la médecine, et formant avec la médecine pratique le complément des études de l'homme de l'art. Renoncant sans hésiter aux dogmes anciens, lorsqu'ils ne lui paraissaient pas conformes à la vérité, il s'attachait à dévoiler le peu de fondement des hypothèses dont on avait jusque là obscurci le domaine de la science de l'homme en santé et dans l'état de maladie, et s'il ne put éviter lui-même de répandre quelques

hypothèses non moins igadmissibles, c'est que l'esprit le plus clairvoyant doit un tribut à la faiblesse de la raison humaine. Sa célébrité s'étendit tellement que l'on compta bientôt, parmi ses auditeurs, jusqu'à dix comtes et six barons, une foule de gens titrés, exemple singulier d'un hommage rendu au mérite par des hommes qui ne lui pardonnent guère d'être roturier. En 1704, il fut appelé à faire des recherches sur les eaux minérales de la Bohême, et il en découvrit une qui contenait du sulfate de magnésie; ce fut pour lui une nouvelle occasion d'écrire sur ces sources, qui ont paru, à quelques philosophes, une compensation suffisante des maux trop souvent incurables auxquels l'homme est en proje. En 1700, le roi de Prusse l'appela pres de lui de manière à ce qu'il ne lui fut plus possible de refuser, ce qu'il avait fait jusque-la; il accepta donc, quamquam bene intelligens, quam sit lubrica aulicorum virorum fortuna atque vita omnis libertatis et quietis ratione animi et corporis expers, a dit son biographe J.-H. Schulze. Hoffmann fut, des son arrivée à la cour de Prusse, l'objet de l'envie et des sourdes menées de Gundelsheimer. Fatigué des intrigues de cet obscur compétiteur, le célèbre professeur de Halle vint, en 1712, reprendre ses travaux chéris, disant : In aulis est splendida miseria, imo omnis aularum ratio liberalibus ingeniis est inimicissima. Il fut rappelé auprès du roi de Prusse pour lui donner ses soius dans une grave maladie que ce prince essuya, et à cette occasion, il en recut les marques de la plus haute cstime; la reine voulut que son portrait fût placé dans une des maisons royales. De retour à Halle, après une absence de huit mois, il n'en sortit plus. En 1737, la mort de sa femme fut pour lui l'occasion de la publication d'un sommaire de la doctrine chrétienne, dans la composition duquel il avait trouvé un allégement à sa profonde douleur. Comblé d'honneurs, possesseur de richesses noblement acquises, Hoffmann mourut le 4 octobre 17/2, après avoir consacré quarante-huit ans de sa vie à l'enseignement.

De tous les médecins qui se sont succédé depuis Hippocrate jusqu'à la fin du dix-esptisme siècle, l Hoffmann est clesti qui a proposé l'exystèmé le plus rapproché de la vérité, le moins churgé d'Uypothèse, le moins souillé de vaines applications dessciences accessoires à la médecine. S'il n'avait pas attaché sutant d'importance aux précadus esprits vitaux, qu'il est la fishèsese de regarder comme une chose démontrée, il mésiterait la première place parmi les médecins dognatistes s'il avait en le courage de passer un trait de plune sur toutes les sèveries de l'humorisme, aucun théoricien ne pourrait lui être comparé. Il a considéré le corps humain sous le seul point de vue qui impocte an médecin. Tandis que Stala tatribait tous les va cte de l'or-

ganisme à l'influence sentie on tacite de l'ame sur le corps, et que Boerhaave se traunait sur les pas de tons les dogmatiques qui l'avaient précédé, Hoffmann ose considérer le corps vivant comme une machine, non pas telle que les mécaniciens l'envisageaient. mais comme une machine dans laquelle s'opéraient des mouvemens d'unc mécanique supérieure, sous l'empire de propriétés départies à la matière organique. L'ame n'est pour lui que le principe de la conscience et du raisonnement. Il trace d'une main, à la fois respectueuse et hardie, la limite qui sépare la religion de la médecine, en définissant l'homme quod sit mens sive substantia intelligens et libere agens, unita cum corpore organico, artificiosissime constructo, vivo. Ainsi donc, il ne fait pas dependre la vie de l'ame, mais bien de l'organisme, et il ajoute: Neque vero mens est subjectum medicinæ, quia est naturæ indivisibilis et immutabilis, adeoque in eam directe medicina non ullam habet potestatem; sed subjectum medicinæ est vivum corpus, quod mentis tantisper instrumentum est, ejusque operationibus inservit. Hoffmann est le parfait modele du médecin qui veut à la fois rester fidèle à la religion et à la science, et qui sait que les destinées variables des théories de celle-ci ne penvent que nuire à celle-là. M. de Bonald a traduit et réduit en quelques mots la définition de l'homme par Hoffmann, en disant que l'homme est une intelligence servie par des organes : l'équité lui faisait un devoir d'indiquer la source ou il avait puisé cette peusée. Puissent les personnes qui consacrent leurs veilles à scruter la nature et les actes de cette intelligence. talerer enlin les médecins qui étudient sans relache l'action de ses instrumens! Hoffmann, que l'on ne peut accuser de n'avoir pas été pra-

ticien, n'affectait pas pour les théories ce dédain auquel on reconnaît aujourd'hui les médecins qui n'ont pas l'esprit assez vaste ni assez solide, et qui manquent des connaissances nécessaires pour s'élever à des principes généraux de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. Le caractère d'une théorie solide et conforme à la vérité, disait Hoffmann, est de pouvoir servir de guide dans la pratique. Rien de plus cironé que cette sentence, un bon théoricien ne peut être qu'un mauvais praticieu, car celui qui manque d'une bonne théorie ne sera jamais un habile praticien, lors même qu'il exerceraitla médecine pendant centains. On pourrait feanmoins reprocher à Hoffmanu d'avoir trop recommandé l'étude de la chimie, s'il n'avait cu des idées fort justes sur l'utilité dont cette science peut être au médecin. If ne la conscille que comme pouvant servir à faire connaître les substances qui sont employées dans la médecine pratique à titre de médicamens, ou dans l'usage ordinaire de la vie a celu i d'alimens. Tout en considérant le corps humain comme une machine hydraulique, il ne lui appliquait point cette immensité atérile de calculs qui ont jeté tant le ridicule sur les médeciniems. Exprengel aurait du le louer plutôt que le blauer d'avoit dit que l'homme est soumis aux lois d'une mécanique sublime, lois qui sont encore à trouver. Le génie d'Hoffmaan avait pressentic equ'onentrevoit aujourd'hui, etce qui sera pentètre demontré par la suite. On doit dire à sa louange que lorsquil parle du mouvement vital, c'est presque toujours avec une grande réserve, et d'une manière générale, sans chercher à dire en quoi ce mouvement consiste ji et ulte courage d'ignorer.

La vic, dit Hoffmann, est le mouvement circulatoire du sang et des lumeurs, produit par l'impulsion du cœur et des artères. Le mouvement vital a lien, soit dans le cœur et les artères, soit dans les muscles et les membranes; c'est un mouvement élastique vital de dilatation et de rétrécissement, d'expansion et de resserrement. On ne peut estimer l'état de santé et d'intégrité des parties internes du corps d'après l'aspect du sange Les fondemens de la pathologie sont l'histoire complète de toutes les maladies, tracée d'après des observations nombreuses dans lesquelles on a noté toutes les circonstances, et la connaissance approfondie de la structure et des mouvemens des parties dont le corps humain est composé. Il ne faut pas accorder trop à l'autocratie de la nature, dans le traitement des maladies. La maladie est une grande mutation, un grand trouble dans l'ordre et la proportion des mouvemens des solides et des liquides; il y a accélération ou ralentissement de ces mouvemens, soit dans la totalité, soit dans une partie du corps, avec lésion marquée des sécretions, des excrétions et des antres fonctions, et tendance, soit au rétablissement de la santé, soit à la mort, soit à d'autres maladies. Si les mouvemens sont accélérés, il y a spasme; dans le cas contraire, il y a atonie. Le spasme est universel ou local : il en est de même de l'atonie. Les canses des maladies sont les passions, les venins, les stases du sang ou des humeurs, la pléthore, la présence d'humeurs acides corrosives dans les premières voies, et toutes les conditions insalubres des agens qui sont en rapport avec le corps humain. Les parties nervoso-membraneuses et nervoso-musculaires sout celles que les causes morbifiques affectent de préférence.

Il n'y a dans tout le corps humain aucune partie qu's soit aussi souvent le foyer et la matiere des maladies que le canal nervoto-membraneux qui a reçu le nom d'estomac ou d'intestin. On doit placée le siège d'un grand nombre de maladies dans l'estomac et les premieres voies. Les fièrres, protque de tons genrée, soit bénignes, soit malignes, surtour les intermitrettes, et parmi celles-ci les quodidiennes, les tierces, simple

on doubles, bilieuses, cholériques, celles qu'on appelle lentes, ont leur fover et leur source dans la courbure du duodénum, Les maladies pestilentielles, la maladie hongroise, les sièvres malignes des çamps, celles qui proviennent de l'infection de l'air, ont principalement leur cause dans les premières voies, et manifestent le plus souvent d'abord lenr influence pernicicuse dans ces parties. Beancoup de maladies périodiques, parmi lesquelles figurent principalement les affections douloureuses et spasmodiques qui sévissent sur les parties éloignées, dépendent d'un amas de mauvais sucs dans les premières voies, Les cardialgies, les fortes anxiétés précordiales, les diarrhées, les dysenteries, les cholera; les tranchées convulsives des enfans, sont dus à une matière corrosive acide, bilieuse, fortement inhérente aux tuniques de l'estomac et des intestius. Les éructations habituelles d'un liquide acide, les anxiétés constrictives et les gonflemens douloureux sous les fausses-côtes. avec constipation, qui tourmentent sans relâche les hypocondriaques, ne signifient rien autre chose, sinon que le siège de la maladie doit être cherché dans l'estomac et les premières voies. Ceux qui sont affectés de maladies graves à la tête, telles que la melancolie, la manie, l'épilepsie, les douleurs intolérables, les convulsions, les vertiges mêmes, n'éprouvent trèsfréquentment ces maux que parce que leurs premières voies sont lésées, et ce qui le prouve, c'est qu'on se trouve soulagé après le vomissement ou la purgation. Les métastases des douleurs arthritiques, de la goutte, proviennent souvent d'une cause analogue; aussi les évacuans les rendent-ils plus tolérables. Qu'on ne nous accuse pas d'avoir péniblement cherché des

passages isolés dans les écrits d'Hossmann, pour faire croire qu'il a dit tout ce que M. Broussais professe aujourd'hui; nous ne faisons que traduire. Hoffmann lui-même n'est pas le premier qui ait remarque la frequence de l'affection des voies gastriques; mais personne avant lui, à l'exception de Van Helmont et de Sylvius, ne s'était attaché à signaler cette fréquence avec autant de soin; personne n'en avait parlé jusqu'alors avec autant de clarté et d'une manière aussi positive. Répétons que l'humorisme a seul empêché Hoffmann d'établir cette théorie rationnelle, dont il a si bien exprimé l'indispensable nécessité dans la pratique médicale. Dans le passage que nous venons de citer, il ne fait pas mention de ses nombreuses ouvertures de cadavres, qui lui auraient fourni des argumens plus concluans que ceux dont il fait usage. Toujours est-il, qu'en attribuant à Réga l'honneur d'avoir reconnu le premier l'importance de l'estomac daus les maladies, un médecin napolitain s'est montré plus jaloux de dépouiller la nation française que de faire preuve d'équité; Réga ne fut que le commentateur d'Hoffmann. M. Broussis surait mieur fait de rendre hommare un professeur de Halle qu'à un obscur Américain, copisir és sait de copisies. Au reste, dans tout ce qu'on vient de lire, et dans tout ce qu'on oppose à M. Broussis, on ne trodve per sui idée fondamentale et mère, que toute fièvre essentielle est uné gastro-entérite; il y a une erreur dans cette proposition, ituisi un moins elle appartient à M. Broussis, et sans lutals vérifé qu'elle renferme serait enfouie dans la poussière des biblionneurs de la France, que c'est au lit des malades et dans les restes des victimes de l'inflammation, qu'il a retrouvé cette vérité, méconnue par ceux qui osent aujourd'hui la reventiquer comme leur propriété.

Les idées d'Hoffmann sur les fièvres différaient beaucoup de celles de M. Broussais, quant au siège de ces maladies,

moins quant à leur nature.

· La théoric et la pratique d'Hoffmann, relativement aux sièvres, est ce qu'il y a de plus remarquable dans sa doctrine. Sous le nom de sièvres, il comprenait les sièvres intermittentes, la fièvre catarrhale bénigne, la variole, la rougeole, la fièvre pourprée, la rouge, et la blanche miliaire, les fièvres épidémiques, exanthématiques, catarrhales ou pétéchiantes. les pétéchiales vraies, la pestilentielle et l'ervsipélateuse, la syncopale. l'ardente ou cholérique, la stomachique inflammatoire, l'angine, la phrénésie, les fièvres pneumoniques, ou la pleurésié et la peripneumonie, l'hépatite, la fièvre néphrite, l'inflammation de la vessie, l'inflammation et la fièvre utérines, l'ophthalmie, la fièvre inflammatoire des intestins, celle par affection du mésentère : les fièvres lentes, hectiques, et les fièvres symptomatiques. Hoffmann a donc vu que toutes les maladiés qu'on désignait sous ces dénominations si variées sont, au fond, de même nature; s'il ne reconnut pas la source de leurs différences, c'est que le moment n'était pas encore arrivé où l'on. ne chercherait plus la nature des maladies que dans l'appréciation exacte des lésions organiques qui les coustituent. Holfmann, qui n'a pas craint de placer l'angine parmi les fièvres, croyait pourtant que si quelque maladic méritait d'être appelée universelle. c'était assurément la fievre; car, disait-il, elle agite fortement l'universalité du genre des parties nervenses, frouble profondément toutes les fonctions, et fait que le mouvement des solides, du cœur et des artères ne peut demeurer égal et régulier ; que le cours du sang et des autres humeurs cesse d'être libre et naturel; que les sécrétions et les excrétions n'ont plus lieu comme il convient, et que l'esprit lui-même délire. Il définissait la fièvre, considérée en général : une affection spasmodique de tout le système nerveux et vasculaire, jointe à upe

lésion de toutes les fonctions, et provenant d'une cause irritante qui détermine une contraction plus intense dans les parties nerveuses; de telle sorte que les fluides vitaux se portent de la périphérie vers le cœur, et des gros vaisseaux vers les parties intérieures; ensuite de quoi, la systole du cœur et des artères étant angmentée, ces fluides sont reportés dans les vaisseaux resserres de la circonférence, jusqu'à ce que, le spasme cessant, les excrétions se rétablissent, et la fièvre fiuisse : d'où il conclut que la cause formelle ou fondamentale de la fièvre consiste dans une affection spasmodique de tout le système nerveux et fibreux, provenant specialement de la moëlle vertebrale, et se propageant successivement des parties exterieures aux parties intérieures. Pour peu que l'on compare ces principes avec ceux de Callen et de Brown, l'on se convaincra que ces deux auteurs ont puisé également dans Hoffmann ce que sa théorie de fièvre avait de plus défectueux. Si Hoffmann a rendu quelques servicés à la médecine, eu préparant les destinées du solidisme, il faut avouer que sa doctrine a exercé une facheuse influence sur la marche de la pathologie et sur les destinées du genre humain, en consacrant, avec plus de force qu'on ne l'avait encore fait, l'erreur palpable de l'universalité des fièvres. Des vues pratiques assez saines rachètent en partie l'erreur qu'il commit en ne voyant pas dans ces maladies des affections locales, seulement plus ou moins étendues.

Hoffmann est du petit nombre des médecins qui ont su établir un système régulier de physiologie, de pathologie et de therapeutique. En vain on pretendrait que partout on retrouve l'idee du spasme ou de l'atonie, et qu'il ne capporte qu'à ces causes toutes les maladies. Les esprits superficiels ignorent combien il en coûte de travail et de méditation pour coordonner ainsi toute la science autour de quelques idées mères, surtout lorsqu'on s'impose la tâche d'épurer tous les matériaux que l'on met en œuvre. C'est ce qu'a fait Hoffmann Chez aucun des médecins qui l'ont précédé, chez aucun de ceux qui lui ont succédé, on ne retrouve la réunion d'une méthode brillante de simplicité à un talent descriptif peu commun , l'accord parfait des préceptes avec les principes, une théorie poursuivie avec une rare persévérance et un grand bonheur dans ses ramifications, et des faits nombreux exposés avec une clarté, une brieveté et un caractère d'exactitude admirables. Hossmann ne sut pas moins remarquable en thérapeutique; s'il prodigua sa liqueur minérale, s'il préscrivit trop souvent les toniques, du moins il préférait les diffusibles, et il doit être place au premier rang des praticiens qui, sans abuser de la saiguée, s'en servaient avec avantage dans une foule de maladies qu'aujound'hui on craint d'attaquer par la lancette, ou contre lesquelles

on se borne à prodiguer les sangsues, selon qu'on est imbu d'une doctrine dans laquelle la physiologie tenait peu de place, ou que l'on adopte en fanatique les propositions thérapeutiques, trop générales, d'un réformateur de nos jours.

Hoffmann doit être placé, dans une histoire méthodique de la médecine, à la tête des médecins de l'Allemagne, à côté de Stahl, avant Boerhaave, et nou loin de ces grands peintres des maladies, qui ont honoré la Grèce. Si ses idées, déposées dans une tête ardente dépourvue de connaissances anatomiques, ont degénéré en une doctrine meurtrière, entre les mains de Brown, elles n'ont pas laissé que de contribuer à préparer les succès de la réforme qui vient de s'opérer en France. Ce que fait l'orgueil caché sous le masque du patriotisme doit être révélé par la bonne foi.

La chimie réclame également Hoffmann, elle lui doit plusieurs découvertes. Ce médecin la cultiva avec succès, et dans un fort bon esprit, car il ne lui demandait que des agens de guérison, et jamais des explications que la physiologie seule peut fournir à la pathologie, au moins dans la pluralité des cas.

Il a étudié les huiles essentielles mieux qu'on n'avait fait avant lui, et fait connaître celles qui s'enflamment par leur mélange avec l'acide nitrique; il a connu l'éther nitrique, développé les inconvéniens et les dangers de la vapeur du charbon, et analysé des eaux minérales, alors fort négligées; il entrevit la yéritable cause de l'oxidation des métaux, car il dit que leur revivification ne tient pas tant à ce qu'ils recouvrent un principe qu'ils avaient perdu, qu'au contraire à ce qu'ils en laissent dégager un qu'ils avaient absorbé. Il est l'inventeur de plusieurs preparations pharmaceutiques composées, telles que le baume de vie , l'élixir viscéral, l'essence balsamique , les pilules balsamiques, dont il eut le tort de tenir la composition secrete, tout en vantant prodigieusement leurs vertus médicinales. Il sayait que plusieurs sulfates partagent, avec le spath de Bologne, la propriété de luire dans l'obscurité, quand on les a fait chausser entre deux charbons ardens.

Ses ouvrages sont :

Dissertatio de menstruo ventriculi. Iéna , 1679, in 4º. Dissertatio de autochirid. léna, 1681, in-4º. Dissertatio de cinnabari antimonii, Iéna, 1681, in-4º.

Dissertatio de morbo convulsivo ex spectro viso. Iena, 1682, in-4º. Exercitutio medico - chymica de .cinnabari antimonii ejusque eximiis viribus usuque in morbis secretiori, quo ipso via ex illa veram panaceam conficiendi operitur. Adjecta sunt experimenta et ratiocinia varia curiosa. Leyde, 1685, in-12. - Francfort, 1689, in-80. - Halle, 1746,

Kurzer Unterricht von denen in Fuerstenthum Halberstadt zu Hornhausen wieder entsprungenen Gesundbrunnen. Halberstadt, 1689, in.40. Exercitatio acroamatica de acidi et viscieli pro stabiliendis omnium

HOFF

morborum causas et alcali shuidi pro ilisdem dobellandis buussicientid. Francsort-sur-le-Mein, 1689, in 4°.-Trad en allemand, par J. Li. Hoyer, Dresde , 1704 , in-80

Cet onvrage est dirigé contre la théorie chimique des maladiea que Corneille Bontekoe avait proclamée en Hollande, Hoffmann y démontre à quel point sont dans l'erreur les médecins qui prétendent établir la pathologie et le thérapeutique entières sur la doctrine de l'acidité et de l'alcalinité des humeurs.

Dissertatio epistolaris de affectu cataleptico rarissimo ad G.W. Wedelium, Francfort-sur-le-Mein, 1692, in-40

achina humana structura, De athæo convincendo ex artificiosissimá m oratio, habita d. 27 martii cum munus professorium auspicaretur. Halle, 1693, in-4°. Dissertatio de generatione salium. Halle, 1693, in-4º.

Dissertatio de infusi veronica efficaciá praferendá theá. Halle, 1603, in-40. Dissertatio de saliva et ejus morbis. Halle, 1693, in-4º.

Nova febrium intermittentium hypothesis ex ipsis principiis mechanicis

deducta. Halle, 1693, in-4°.

Dissertatio de medicamentis specificis, eorumque agendi modo. Halle,

1693, in-4°. Dissertatio de chinæ modo operandi, usu et abusu. Halle, 1693, iv 4º.

Dissertatio de caloris ducis et flamma natura atque offectibus in res creatas. Halle, 1693, in-4º.

Medicinæ mechanicæ idea universalis. Halle, 1693, in-4°.

Cette thèse offre les premières bases du système d'Hoffmann, developpé dans toutes ses autres dissertations. Dissertatio de nitro, ejus natura et usu in medicina. Halle, 1693, in-4º

Programma præmissum disputationibus de fundamentis totius mecheina, juxta normam moderna philosophia mechanica per aphorismos breviter traditis. Halle, 1694, in-4º.

Programma de salivá. Halle, 1694, in-4°. Programma de febrium nová hypothesi. Halle, 1694, in-4°.

Programma de chinæ operandi ratione. Halle, 1694, in-40 Programma de medicamentorum prudenti applicatione. Halle, 1694,

Theoremata physica, convellentia fundamenta novæ hypotheseos, omnia corpora naturalia constare ex materia et spiritu. Halle, 1694, in-40

Ad celeberrimi cujusdam viri, fundatoris novæ philosophiæ spiritualis scriptum brevis et modesta responsio, cum vindicatione philoso-

phire experimentalis mechanica. Halle , 1694, 10-4°. Fundamenta medicina ex principiis mechanicis et practicis in usum philiatrorum succincte proposita. Halle, 1694, in-8°. - Ibid. 1703, in-8°. Dissertatio de corporibus illorumque principiis et affectionibus. Halle,

1695 , in-4°. Dissertatio de corporum motu ejusque caunis. Halle, 1695, in-4º.

Dissertatio de corporum motionibus ex gravitate ortis, Halle, 1695, in-40. Dissertatio de prudenti medicamentorum applicatione in tempore. Halle,

1695, in-4°. Dissertatio de metallurgid morbiferd. Halle, 1695, in-4º.

Dissertatio de malignitatis naturá et origine in morbis acutis. Halle ..

Dissertatio de somnambulatione. Halle, 1695, in-4°.

Dissertatio de pane grossiori Westphalorum, vulgo Bonpournilel. Halle, 1605, in-4.

Programma de vapore carbonum fossilium innoxio. Halle, 1695, in 4º. Programma de modo veterum balsaniandi corpora. Halle , 1695 , in-4°. Programma de anima ac corporis commercio, Halle, 1695, in 4°.

Programma de mechanicá febrium doctriná Hippocraticá. Halle, 1696,

Dissertatio de febris quartanæ tutá ac felice curatione. Halle, 1696, Dissertatio de apepsiá. Halle, 1696, in-4°.

Dissertatio de amputatione membrorum sphacelatorum corumque se-

curá medela. Halle, 1696, in-4º. Dissertatio de purgantibus specificis. Halle, 1696, in 4º.

Dissertatio de salis volatilis genesi, usu et abusu in medicina. Halle, 1696 , in-4°.

rogramma de hieme tepidá. Halle, 1606, in-4°.

Dissertatio de fermentorum morbificorum ejectione è mediciná. Halle, 1697, în-4°. Dissertațio de universali agente în corporibus, Halle, 1697, în-4°

Dissertatio de fistularum nová, tutá ac compendiosá sanatione. Halle, 1697, in-4°.

Dissertatio de salubritate fluxús hæmorrhoidalis, Halle, 1697, in 4º. Dissertatio de hydrope pericardii rarissimo. Halle , 1697 , in-4º.

Dissertatio de synoviá cjusque origine. Halle, 1607, in-4°. Dissertatio de hæmorrhagiarum genuiná origine utque curatione ex

principiis mechanicis. Halle, 1697, in-4°. Dissertatio de experimentorum quorundam chymicorum perversa ex-

plicatione. Halle, 1697, in 4º.

Dissertatio de remedio doloris podagrici genuino et simplicissimo. Halle, 1697, in-4°.

Dissertatio de inedia, morborum remedio. Halle, 1697, in 4º. Dissertatio de studiis facilitandis per regulas diæteticas et prolongandá

literatorum vitá. Halle, 1697, in-4º. Historia dentium physiologice et pathologice pertractata, Halle, 1698,

in-4°. Dissertatio de necessariá salivæ inspectione ad conservandam et res-Dissertatio de le xaupous seu sunguinem sistentibus. Halle, 1698, in-4°.

Dissertutio de anthelminticis. Halle, 1698, in-4º. Dissertatio de remediorum evacuantium mechanicá operandi, ratione. Halle, 1698, in-4°.

Dissertatio de mechanicá operandi ratione medicamentorum alterantium. Halle , 1698 , in-4°.

Dissertatio de reguli antimonii medicinalis analysi chymico-medica. Halle , 1698 , in-4°.

Petri Poterii opera omnia practica et chymica, cum annotationibus et addimentis. Accessit nova doctrina de febribus ex principiis mechanicis soliile deducta, cum indice locupletissimo. Francfort-sur-le-Mein, 1698, in-4°.

Dissertatio de necessitate physices in praxi medica. Halle, 1699, in 4°. Historia variolarum epidemice Halæ grassantium. Halle, 1699, in-40. Dissertatio de mirabili sulphuris antimonii fixati efficacid in medicind. Halle, 1699, in-40.

Dissertatio de causis caloris naturalis et præternaturalis in corpore. Halle, 1699, in-4°. Dissertatio de natura mordorum medicatrice mechanica. Halle, 1699,

Dissertatio de affectibus hareditariis, illorumque origine. Ha'le,

, 699, M-4°.

HOFF

Historia sebris maligna epidemice petechizantis, hactenas Hala grassantis. Halle, 1699, 10-4°.

Dissertatio de animo sanitatis et morborum Jabro. Halle, 1699, in 4°. Dissertatio de præcipuo studiosorum morbo, ejusque causis. Halle, 1699, in 4°. 1099, in 4°. These's selectiores ex philosophicis et medicis. Halle, 1699, in 4°.

Theses selectiones ex philosophicis et medicis. Halle, 1099, in-1 Dissertatio de terebinthind. Halle, 1099, in-4°. Dissertatio de regimine prægnantium Halle, 1699, in-4°.

Dissertatio de pleuritide et peripneumonid. Halle, 1699, in-4°.

Demonstrationes physicae curiosae experimentis et observationibus m

chanicis ac chymicis illustrata. Halle, 1700, in-4°.

Dissertațio de membris fracțis. Halle, 1700, în-4º. Dissertațio de potenția ventorum în corpus humanum, ubi simul agitur

de ascensu et descensu argenti vivi in barometro. Halle, 1700, in 40.

Dissertatio de morbis mentis. Halle, 1700, in 40.

Dissertațio de mercurio et medicamentis mercurialibus selectis, ad expugnidades sine salivatione morbos corporis humani rebelles. Halle, 1700, în 4°.

Dissertatio de pulverum sternatatoriorum vero usu et abusu. Halle, 1700, ño-4º.
Dissertatio de diarrhaed in februsus malignis aliisque acutii morbis

salutari. Halle, 1700, in 4°.

Dissertatio de remedits antodontalgicis. Halle, 1700, in 4°.

Dissertatio de opiatorum nova caque mechanica operandi ratione.

Disseitatio de podagra retrocedente in corpus. Halle, 1700, in-4°, Observationes barometrico-meteorologica et epidemica Halenses ann 1710; priemissa sunt curiosa physica meditationes circà ventorum causas, vures et operationes in corpora humana ac barometron. Halle,

1701, in. 4°.

Dissertatio de motu, optimá corporis medicatione. Halle, 1701, in. 4°.

Dissertatio de morbo nigro Hispocratis, Halle, 1701, in. 4°.

Dissertatio de succhari historia naturati et medica Halle, 1701, in. 4°.

Dissertatio de peregriantombas aminista canal histolicadis, Halle,

1701, in-4°.

Observationes quadam practica circà febres tertianos hoc anno grassantes. Halle, 1701, in-4°.

Dissertatio de prudeuti medicamentorum continuatione. Halle, 1701,

Dissertatio de prudeuti medicamentorum continuatione. Halle, 1701, in-40.

Dissertatio de conversione morbi benigni in malignum, sive generalization medici. Halle, 1701, in-40.

tions veneni in corpore per imperitiam medici. Halle; 1701, in 4°.

Dissertatio de caryopiyilis aromaticis. Halle, 1702, in 4°.

Aphorismi quidam practici. Halle, 1702, in-4°.

De officio boni theologici ex idea boni medici, 1,950 natali serenissimi regii principis in actu promotionis, habita oratio. Halle, 1702, in-4°.

Pulsuum theoria et praxis examinata, Halle, 1702, in-4°.

Pulsuam theoria et praxis examinata. Halle, 1702, 11-4°. 6
Dissertatio de genuind opii correctione et um. Halle, 1702, in 4°.
Dissertatio de morbis foctum in utero materno. Halle, 1702, in 4°.

Disertatio de generatione salium morbosorum in corpore humano. Halle; 1702, ini-f<sup>0</sup>. Disertatio de morbis incongrais. Halle, 1701, ini-f<sup>0</sup>. Disertatio de curiotă pulli gallinaces in Jamind cachetică formati

historid. Halle, 1702, in-4°.

Dissertatio de salubritate febrium, quá simul respondetur ad contro-

versiam motam de pulsuum differentid. Halle, 1702, in-5°.

Dissertatio de atrophid. Halle, 1702, in-4°.

Dissertatio de balsamo Peruviano. Halle, 1703, in-40. ... 1

Dissertatto de prudenti virium medicamenti exploratione. Halle, 1703, Dissertatio de erroribus vulgaribus circà topicorum usum in prazi.

Halle, 1703, in-4°. Dissertatio de natura et præstantia vini Rhenani in medicina. Halle,

1703, in-4°. Dissertatio de bradypepsid sive tardiori ventriculi concoctione. Halle,

1703, in-jo. Dissertatio de fortioribus purgantibus ex prazi medică ejiciendis. Halle, 1703, in-40.

Dissertatio de ulcerum atiologia vera, et circà curam cautelis. Halle, 1703, in-40.

Dissertatio de luxationum synthesi in genere. Halle, 1703, iq-4°. Dissertatio de potentiá diaboli in corpore. Halle, 1703, in-4°. Dissertatio de anatomiá publicá. Halle, 1703, in-4°.

Dissertatio de methodo examinandi aquas salubres. Halle, 1703, In-40. Dissertatio de auditu difficili. Halle, 1703, in-4º. Oratio de rationis instructæ excellentia in rebus divinis et humanis.

Halle, 1704, in-40 Dissertatio de annorum climactericorum rationali et medica explica-

Dissertatio de morbis lienis. Halle, 1704, in-4°. Dissertatio de purgantibus selectis et minus cognitis. Halle, 1704, in-40.

Medicus sui ipsius. Halle, 1704, in-4°. Dissertatio de ægrá affectu raro pustulari scorbutico laborante. Halle, 1704, in-4°.

Dissertatio de pathologia duumviratu Helmontiano. Halle, 1704,

Dissertatio de affectu rarissimo perpetui succi nutritii ez thorace stillicidii. Halle, 1704, in-4°.

Dissertatio de bile, medicina et veneno corporis, Halle, 1704, in-4°. Dissertatio de specificis antispasmodicis, Halle, 1704, in-40.

Dissertatio de temponibus anni insalubribus. Halle, 1705, in 4º. Dissertatio de praxi clinica et compendiosa febrium cum cautelis. Halle,

1705, in-4°. Dissertatio de compendiosa et clivica praxi inflammationum cum cautelis. Halle, 1705, in-4°.

Dissertatio de thermis Carolinis. Halle, 1705, in-4º. Dissertatio de temperamento fundamento morum et morborum in gen-

tibus, Halle, 1705, in-40. Dissertatio de compendiosa et clinica praxi hamorrhagiarum cum cautelis. Halle, 1705, in-4°.

Dissertatio de morbis endemiis, seu quibusdam regionibus propriis.

Halle, 1705, in-4°.

Crisium natura et explicatio rationalis. Halle , 1706 . in-40.

Dissertatio de salubritate Hassia. Halle, 1706, in 4º. Dissertatio de compendiosá et clinica prazi dolorum cum cautelis. Halle . 1706 . in-4°.

Dissertatio de inflammatione ventriculi. Helle, 1706, in 4°.

Dissertatio de siderum in corpore lumano influxu medico. Halle, 1706, in-40.

Dissertatio de methodo vitam longam acquirendi ejusque caussis. Halle, 1707, in-40. Dissertatio de asthmate convulsivo cum hydrope pectoris Halle, 1707.

Dissertatio de compendiosá et clinicá convulsionum prazi cum cautalis. Halle, 170% in-fo.

HOFF

251

Dissertatio de anetomes in praxi medică usu. Halle, 1707, in 4°.

Dissertatio de compendiosă et clinică affectuum spasmodico-convulsi-

vorum praxi cum cautelts. Halle, 1707, in 4°.

Dissertatio de compendiosa et clinica praxi affectuum spasmodicorum

cum cautelis. Halle, 1707, in-4°.

Dissertatio de morte subita præcavenda. Halle, 1707, in-4°.

Dissertatio de legibus natura in corporum productione et conserva-

tione. Halle, 1707, in-4°.

Idea fundamentalis universa medicina, ex sanguinis mechanismo, methodo ficili et demonstrativa in unum terromum edurante. Halle

thodo fucili et demonstrativă în usum tyronum adornata. Halle, 1707, in- 100. En traduiant cet opuscule, on donnerait une exposition presque complète de la doctrine d'Hoffmano, qui dispenserait, jusqu'à un certain point,

de parcourir les innombrables opuscules de cet auteur.

Dissertationes physico-medica curiosa selectiores, ad sanitatem tuen-

dam maxime pertinentes, Leyde, 1708, 2 vol. in-82.

Dissertatio de dacoteno, multorum norborum el Halle, 1968, incêl. Dans cette thèse, dont le suite esa hein ndiago par le tire, on tranve le gerne de la doctrine, de M. Broussir, qui, an teste, remonte bien puls hatt, prinqu'on de retrouve êma andes tives attribaés à Hippocrate. En fasant, cette remurque, nouv se précedous pas que l'Essame se tertouve, seve outes les imprée qu'il contiera, d'ana les ouveages d'Hippocrate ni d'Hoffmann, mais que les idees, dont M. Broussis s'avoge le privilège, o s'avaient pas été complètement méconnec avant loir, de privilège, o s'avaient pas été complètement méconnec avant loir.

Dissertatio de natura et artis effectu in medando. Halle, 1708, in 4º.
Dissertatio de morbis ex atonia cerebri nervorumque nascentibus. Halle,

1708, in-4º.
Dissertatio de origine et natura pestis. Halle, 1708, in-4º.

Dissertatio de methodo curandi pestem. Halle, 1708, in 19 Kurze doch gruendliche Beschreibung des Salzwerks in Halle, Halle, 1708, in 19

Desiderala anatomico-physiologica. Halle, 1709, in 4°. Gruendliche Untersuchung von der Pest-Ursprung und Wesen.

nebst angehengten Bedenken, wie man sich vor selbiger praeserviren und sie sicher euriren kenne. Betlin, 1710, in 4. Circa nitrum observationes physico-medica. Halle, 1712, in 4.

Dissertatio de aquid, medicina universali. Halle, 1712, 1114.

Dissertatio de actidularum et thermarum ratione ingredientum et vi-

rium convenientid. Helle , 1712, in-4°. in-6°.

Dissertatio de præmatura morte et morbis præcavendis. Halle, 1713, in-4°.

Dissertatio de ratione, praside auversa medicina. Halle, 1713, in-4°. Dissertatio de plethord, insufficiente morborum causa. Halle, 1713,

Dissertatio de medicamentis insecuris. Halle, 1713, 10-4°.
Dissertatio de natura, optima febrium pessilentialium medicatrice.

Halle, 1713, in-4°.

Dissertatio de medicamentis infidis. Halle, 1713, in-4°.

Dissertatio de medicamentis selectioribus. Halle, 1713, in-4°.

Septem leges sanitatis. Halle, 1713, in-4°.

Dissertatio de pancreatis morbis. Halle, 1713, in 4°.

Dissertatio de curá aveneceá, von der Habercur. Halle, 1714, in 4°.

Dissertatio de curd avenuted, von der Habereur, Halle, 1714, in 4. Dissertatio de magno venæ sectionis ad vitam sanam et longum remedio. Halle, 1714, in 4.

Dissertatio de morbis cum colore cutis depravato. Halle, 1914, in-4.

Dissertatio de remediorum benignorum abusu et noxd. Halle, 1714.

Dissertatio de usu interno camphora securissimo et præsta Halle, 1714, in-4º.

Dissertatio de usu respirationis in arte medica. Helle, 1714, in 4°. Dissertatio de medicamentis balsamicis. Helle, 1715, in 4°.

Dissertatio de praxi clinica morborum infantum. Halle, 1715, in-4°. Dissertatio de prastantia malorum citriorum in medicina. Halle, 1715,

a-4º. Dissertatio de prazi clinicá et compendiosa morborum ex uteri villo.

Halle, 1715, 164.

Districted to practicitied et compendiosi morborum ex vivio glandulum et lympho ortorum Halle y 1715, in 40.

Gruendliche Anweiung, sole ein Mensch vor den frechseingen Tody.

Lebenart sich

Gruendliche Anweisung, we ein Mensch vor den fruchsteiten Tod; und allerhand Arten Krankheiten, durch ordentliche Lebensart sich verwahren kenne. e., 1915-1928, 9 vol. in 89. Dissertatio de verwinniverus undicina principio. Halle, 1915, in-4°.

Dissertatio de succincta pathologia ex principio medicina deductiona.

Halle, 1715, in-40. Dissertatio de morborum orta et causis corum proximis, Halle, 1715, in-40.

Dissertatio de corporum dispositione ad morbos. Halle, 1715, in-4º. Dissertatio de æris intemperie multerum malorum cousdi fialle 1715,

in-4º.
Dissertatio de imprudenti medicatione multorum morborum causă.

Dissertațio de diata vițio multorum morborum causd. Halle, 1715,

Dissertatio de verá morborum sede. Halle, 1715, in-40. Einleitung zu einen Collegio physico specialissimo , darin die Historia naturalis aller Laender in Europa dociret, und mit curieusen experimentis und rationibus illustriret werden soll, mit Anzeigung des Nutzens in der OEkonomie, Commercien, gemeinen Wesen und Erhaltung

der Gesundheit. Halle, 1715, in-4°. Dissertatio de generatione februm. Halle, 1715, in-4º. Dissertatio de generatione mortis in morbis. Halle, 1715, in-4º.

Heilsame Vorschlaege, wie der grassirenden Seuche unter dem Hornviel vorzubwien, und was por Mittel dazu dienlich, auf Gutbefinden des Collegii Sanitatis zu Halle herausgegeben. Halle, 1716, in-8°. Dissertatio de sulphuribus metallorum. Halle, 1716, 10-40.

Dissertatio de differentid medici et practici medicina. Halle, 1716,

Dissertațio de transmutatione morborum. Halle, 1716, in-4º. Dissertatio de morbis ex atus prodeuntibus. Halle, 1716, in-4. Dissertatio de passione iliaca. Halle, 1716, in-4º.

Dissertatio de aquæ natura au virinte in medendo, Halle, 1716,

Gruendliches Bedenken und physikalische Anmerkungen von toedlichen Dampf der Holzkohlen, auf Veranlussung der in Jena beym Ausgang des 1715ten Jahres vorgefallenen traurigen Begebenheit. Halle, 1716, in-4°.

Dissertatio de sphacelo ex causa interna feliciter curato. Hallo, 1717,

Dissertacio de athletis veterum corumque diata et habitu. Halle, 1713.

Dissertatio de consensu partium, pracipuo pathologia et prazeos mediere fundamento. Halle, 1717, iq-40.

Dissertatio de eð, quod plurimi juxta regulas artis nascuntur. Halle, 1717, in-40.

Dissertatio de e6, quod plurinii aegrotorum moriantur magis juxta leges artis quam natura. Halle, 1717, in-4. Dissertatio de e6, quod plurini aegrotorum moriantur contrà leges

artis. Halle, 1717, in-4°.

Dissertatio de eé, quod nemo ægrotorum moriatur ex morbo. Halle,

1977, in 4°.

Dissertatio de casu ægri ophthalmid laborantis. Helle, 1717, in 4°.

Dissertatio de arcand medendi methodo. Halle, 1717, in 4°.

Observationes et cautela circa thermarum usum et abusum. Halle, 1717, in 42.

Dissertatio de morborum causis recte cognoscendis. Halle, 1717, in 4°.

Dissertatio de distetità sacra scriptura medicina. Halle, 1718, in 4°.

Dissertatio de difficultatibus in medicina addiscenda. Halle, 1718,

h-4. Historiatio de febre purpurată malignă. Halle, 1718, in-4º Di ssertatio de prestantia remediorum domesticorum. Halle, 1718, in-4º

Dissertatio de præstantid remediorum domesticorum. Halle, 1718, 16-4°. Dissertatio de erroribus circà venena vulgaribus. Halle, 1718, in-4°. Dissertatio de markis rectè distinguentis. Halle, 1718, 19-4°.

Dissertatio de morbis recté distinguentis. Halle, 1718, 10-4°. Dissertatio de hydrope ascite. Halle, 1718, in-4°. Dissertatio de fistula ani feliciter curanda. Halle, 1718, in 4°.

Dissertatio de fistulă ani feliciter curandă. Halle, 1718, în 4º.

Dissertatio de modo operandi remedioruni physico-mechanico. Halle,

1718, in 1º.
Dissertatio de piaguediné seu succo superfluo nutritio. Halle, 1718,

Fundamenta physiologia. Halle, 1718, in 8°. - Ibid. 1746, in 8°.

Dissertationum physico-medicarum selectiorum decas. Leyde, 1719, a vol. iu-8°. Medicira retionalis systematica. Halle, 1718-1740, 9 vol. in-4°.-Trad. ch français, par Jacques-Jean Brahier, Paris, 1759-1743, 9 vol. in-12. Le praticier qui vent conalitre la méthode thérapentique d'Hoffmann

peut se borner à la lecture de est ouvrage qui, au reste, est ce qu'Hoffmann a fait de meilleur en médecine. Il se compose d'un grand nombre de dissertations qui avaient été successivement soutenues dans l'Uni-

versité de Halle.

Dissertatio de verd morbi hypochondriaci sede, indole ac curatione.
Halle 1190, in 49.

Dissertatio de vera pathologia fundamentis. Halle, 1719, in 4°.

A l'exception de quelques idets propres à l'auteur, cette dissertation
offre encore le plus grand intérêt. C'est dans des ouvrages de ce genre
par le réfennateurs devraient alter apprendre l'art d'écrire en médecine,

que les reformateurs devraient aller apprendre l'art d'écrire en médecine. Dissertatio de palpitatione còrdis. Halle, 1719, 11-3. Dissertatio de prestantissimis medendi legibus. Halle, 1719, 10-4.

Dissertatio de millefolio. Halle, 1719, in-4°.

Dissertatio de millefolio. Halle, 1719, in-4°.

Dissertatio de mediciná Hipporratis mechanicá. Halle, 1719, in-4°.

Dissertatio de praparatione ad lectionem veteram medicina auctorum. Halle, 1719, in-5. Programma de medicina ab omni hypothesi vindicanda. Halle, 1719,

m-19. Dissertatlo de certo mortis in morbis præsagio. Halle, 1720, in-19. Medicina consultatoria, wortnen unterschiedliche ueber einige schwere

Casus ausgenrheitete Consilia medica, auch Responsa Facultatis medica enthalten. Halle, 1721-1739, 13 vol. in 4°. Dissertatio de medicina smetica et purgante post iram veneno. Halle,

M. Broussais donne de grands éloges à cette thèse, ce qui prouve qu'il

a ouvert au moins une fois les œuvres d'Hoffmann. Nons indiquerops plus loin une thèse dont il ne parle pas, et dont il anrait du parler, puisqu'elle contient une grande partie des opinions qu'il propage en ce mo-

Dissertatio de hepatis inflammatione verá rarissima, spuriá frequentissima. Halle, 1721, in-46.

Valetudinarium virginale. Halle, 1721, in-40.

Dissertatio de excellenti balneorum ex aqua dulci usu in affectibus internis. Halle, 1721, in-40.

Dissertatio de noxá potús frigidi. Halle, 1721, in-40. Dissertatio de modo historias morborum recte consignandi et in usum applicandi. Halle, 1721, in-40.

Observationes et cautiones practice in curatione calculi. Halle , 1721 ,

n-4°. Dissertatio de salium mediorum excellente et purganto virtute. Hallo, 1721, in-4°. Dissertatio de vini Hungarici excellente natura, virtute et usu. Hallo,

1721 , in-4° Gruendlicher Unterricht, wie ein Mensch nach den Gesundheits Regeln der heiligen Schrift und durch vorsichtigen Gebrauch weniger auserlesenen Arzneyen, ingleichen durch Vermeidung unbedaechelicher Medi-

corum und des Missbrauchs der besten Nahrungs-und Arzney-Mittel, sein Deben und Gesundheit lange conserviren koenne. Ulm, 1722, in-8°. Dissertatio de morbis œsophagi. Halle, 1722, in-4º.

Dissertatio de balneorum artificialium ex scoriis metallicis usu medicæ Halle , 1722 , in-4°. Dissertatio de oculorum procidentid. Halle, 1722, in-40.

Dissertațio de putredinis dectrină amplissimi în medicină usus, Halle

1722, in-1º. Dissertatio de scirrho hepatis, Halle, 1722, in-4°.

Dissertatio de situ erecto in morbis periculosis valde noxio. Halle, 1722 . in-4".

Kurzer doch gruendlicher Bericht von dem Lauchstaedter martialtschen Genindbrunnen. Halle, 1722, in-4°. Historia inflammationis ex principils anatomicis et mechanicis deducta.

Halle, 1722, in . 40 Observationum physico-chymicarum selectiorum libri tres. Halle, 1722,

n.4°. - Ibid. 1736, in.4°. Dissertatio de fontibus medicatis Lauchstadiensibus. Halle, 1723, in.4°. Dissertatio de venæ sectionis prudenti administratione. Halle, 1723;

in-40. Dissertatio de vera motiam febrilium indole ac sede, Halle, 1923, in-40. Dissertatio de cauto et incauto sedativorum usu. Halle, 1724, in-4º. Dissertatio de exulceratione vesica. Halle, 1724, in-40

Dissertatio de incontinentia urinæ in partu difficili. Halle, 1724, in 4°. Dissertatio de fato physico et medico, ejusque rationali explicatione. Halle, 1724, in-40.

Dissertatio de sinaissa praxem medica. Halle, 1724, in-40. Examen chymico-medicum fontis Sedlicensis in Bohemia. Halle, 1724,

in-4°. Gruendlicher Bericht von dem zu Sedlitz in Boehmen neu entdeckten bittern purgirenden Brunnen. Halle, 1724, in 4°.

Dissertatio de præcipuis medicatis Germaniæ fontibus corumque examine chymico medico. Halle, 1724, in-40. Gruendlicher Bericht vom Selterbrunnen, Halle; 1724, in-40.

Observationes de cauto et præstantissimo vomitor 1725 , in-40.

HOFF

255

Dissertatio de manna ejusque præstantissimo in medicina vou. Halle, 2725 . in-4°.

Dissertatio de purpure genulna origine, indole et curatione. Halle, 1725 , in-4º: Dissertațio de valetudine senum tuenda, Halle, 1725, in 4º.

Dissertatio de seri lactis virtute longe saluberrima. Halle, 1725, in-4º.

Dissertațio de morbis ex nimid et intempestivă Venere oriundis. Halle, 1725, in-4°. Dissertatio de agro hydrope ex quartand laborante et restituto. Hille. 1725 , in-4°.

Opascula physico-medica, antehac scorpum edita, jam revisa, aucha, emendata et delectu habito recusa. Ulm . 1725-1726 . 2 vol. in-80.-Halle.

1739, in-8°.

Dissertatio de proceritate corporis ejusque causis et effectibus. Halle,

1926, in-4°. Dissertatio de febribus intermittentibus et cognoscendis et curandis.

Dissertatio de ignorată uleri structură multorum în medicină errorum

fonte, Halle , 1726, in-4°. Dissertatio de morbis hepatis ex anatomid deducendis, Halle, 1726,

in-4º. Dissertatio de connubió aquarum mineralium cum lacte longe salu-

berrimo. Halle, 1726, in 4°, Dissertatio de dysenteriá auni MDCCXXVI epidemicá. Halle, 1727,

in-4°. Dissertatio de aeris potentiá in epidemicorum morborum generatione. Halle , 1727 , in-4".

Dissertatio de specifica quorundam remediorum efficacia. Halle, 1727. in-40.

Dissertatio de judicio ex sanguine per venæ sectionem emisso. Halle, 1727 , in-40. Dissertatio de vesicatoriorum præstanti in medicina usu. Halle , 1727,

in-40. Dissertatio de fonticulorum usu medico. Halle, 1727, in-4º.

Dissertatio de morbis et spasmo vesica. Halle, 1727, in-4º. Programma de optimá mechanicá in mediciná philosophandi methodo. Halle, 1728, in-40.

Summa totius doctrinæ christianæ paucis aphorismis in ordinem et connexionem relata à medico christiano. Halle, 1728, in 4°. Dissertatio de recto corticis chines usu in febribus. Halle, 1728, in 4°.

Dissertatio de medicis, morborum causis. Halle, 1728, in-4º. Dissertatio de atatis mutatione morborum causa et remedio. Halle. 2728 . in-40

Observationes clinica circa curationem quartana. Halle, 1728, it-f.

Dissertatio de apoplexid. Halle, 1728, in-4°. Dissertatio de febribus mesentericis. Halle, 1728, in-4°.

Dissertatio de potentià et impotentià anima humana in corpus organicum sibi junctum. Halle, 1728, in-4º. Dissertatio de morbis oculorum pracipuis recte medendi ratione. Halle, "

1728 , in-4°. Dissertatio de noxis ex remediis domesticis încongrue applicatis. Halle,

1729, in-4°.
Dissertatio de febre erysipelaced. Halle, 1729, in-4°. Dissertatio de cataracta. Halle, 1729, in-4°. Dissertatio de vomitu cruento. Halle, 1729, in-4°.

Dissertatio de diatá virginum. Halle, 1720, in-4º.

Observationes medico-forenses selecta de lassonibas externis; abortivis, veneuis ac philtris. Halle, 1729, in 40.

Dissertatio de atate conjugio opportund. Halle, 1729, in-4°. Dissertatio de fonte medicato Lignicensi. Halle, 1729, in-4°. Dissertatio de aqua frigida salubritate. Halle, 1729, in-4°. Dissertatio de vena sectionis abusu, Halle, 1730, in-4°.

Dissertatio de venæ sectionis abusu. Halle, 1750, in 4°.
Oryctographia Halensis, sive fossilium et mineralium in agro Halensi
descriptio. Halle, 1730, in 4°.

De hæmoptysi selectæ quædam observationes. Halle, 1730, in-4°. Dissertatio de hæmorrhagid uteri. Halle, 1730, in-4°.

Dissertatio de immoderată hæmorfioidum fluxione. H-lle, 1730, in-4°. Dissertatio de hemorrhagia cerebri. Halle, 1730, in-4°. Dissertatio de fontis Spadani et Schwalbacensis convenientid. Halle, 1730, in-4°.

Dissertațio de mediciad simplicissimă summa efficacia. Halle, 1731, in-6°.

Dissertatio de dolore cephalico. Halle, 1731, in-49.

Dissertatio de dolore cardialgico. Halle, 1731, in-4º. Dissertatio de dolore ex ealculo renum. Halle, 1731, in-4º.

Dissertatio de dolore et spasmo, ex calculo felleo. Halle, 1731, în-46. Dissertatio de metastasi, sive sede morbo mutudi, Halle, 1731, în-46. Dissertatio de acidalis Veteraquensibus în Silesid. Halle, 1731, în-46. Dissertatio de genuind chlorosis indole, origine et curatione. Halle,

1731, in-4°.
Gruendliche Untersuchung des Spa-Wassers und Schwalbacher Brun-

nens, Léipziek, 1731, in-8°. Dissertatio de cognoscendá corporis humani naturá ex effectu reme-

diorum. Halle, 1732, in-4°.
Dissertatio de acido vitriolo vinoso. Halle, 1732, in-4°

Dissertatio de senectute ipsă morbo. Halle, 1732, in-4º. Dissertatio de vero universæ medicinæ principio in structură corporis

humani mechanica reperiendo. Halle, 1732, in-4°. Dissertatio de vera mali epileptici causă. Halle, 1732, in-4°. Casus de purpură scorbutca pragresso hemorrhoidum fluxu nimio.

Halle, 1732, in 4°.

Dissertatio de tussi convulsivá. Halle, 1732, in 4°,

Dissertatio de vomitu. Halle, 1733, in 4°,

Dissertatio de abortu-Halle, 1733, in-4°. Dissertatio de singultu. Halle, 1733, in-4°.

Dissertatio de gravitate avis ejusque elasticitate in machinam corpori humani. Halle, 1733, in-4°.

Dissertatio de necessario sanis nedico. Halle, 1733, in-4°. Instruttio de norbi hysterici vera indote, sede, origine et curd. Halle, 1733, in-4°.

Dissertatio de spasmis pharyngis. Halle, 1933, in-4°.

Dissertatio de morbo Lazari, Halle, 1733, în. 6º. Dissertatio de spannis gulo inferioris et de nauseá. Halle, 1733, in. 6º. Dissertatio de motuam convultivorum verá sede et indole, Halle, 1733,

in-4º. Prafatio de modo agendi medicamentorum et physicis quibusdum circà camphoram experimentis tractutui D. Trailes de usu camphora

præmissa. Breslau, 1734, in-8°.

Consultationes et responsa medicinalin, Halle, 1734, 2 vol. in-\$\frac{4}{2}\cdot\ Amsterdam, 1734-1735, 3 vol. in-\$\frac{4}{2}\cdot\ - Francfort, 1734-1735, 2 vol. in-\$\frac{4}{2}\cdot\ - Francfort, 1734-1735, 2 vol. in-\$\frac{4}{2}\cdot\ - Francfort, 1734-1735, in-\$\frac{4}{2}\cdot\ - Medicus politicus, sive Regulæ prudentiæ secundum quas medicus medicus processes de la constant de la constan

juvenis se dirigere debet. Leyde, 1738, in 4°. - Halle, 1746, in 8°. - Traden français, par Jacques-Jean Bruhier, Paris, 1751, in 12. Abhandlung von den vornehmsten Kinderkrankheiten. Francfort.

2741, in-8°.

Avec la vie de l'auteur par J.-H. Schulze, qui a été aussi publiée à part en latin (Halle, 1730, in-40.). Diaetetica oder Unterricht wie ein Mensch sein Leben conserviren kœnne. léna, 1743, in 8°.

Abhandlung von der Jungfern-Diaet. Willimberg, 1743, in-80. Pen de temps avant la mort de Hoffmann, les frères Detourges, li-

braires de Genève, commeno rent en cette ville la publication d'une édition complète de ses œuvres, mais des latines senlement. Les quatre premières parties de cette collection, formant six volumes in folio, parurent eolai publia un supplément en denx volumes (1740), et un second en trois volumes (1753-1760), dans lesquels il fil entrer des opusonles que la presse n'avait pas encore reproduits. La vie d'Hoffmann est jointe à cette préciouse collection : les quatre premières parties ont été réimprimers en 1748. La collection entière l'a été à Naples, 1753, 25 vol. in-4°, et 1763, 27 vol. in-4°., et à Venise, 1745, 17 vol. in-4°.

(A.-J.-L. JOURDAN CL F .- G. BOISSEAU)

HOFFMANN (FRÉDÉRIC), médecin à Altenbourg, no dans cette ville, où il est moit, le 15 novembre 1783, a publié :

Commentatio de gonorrheea virulenta indole verè venered. Iéna 1778, iff-80. - Trad. en allemand, Francfort et Léipzick, 17-8, in-80. Ex ungue leonem! Le titre seul de cette brochure annonce qu'elle ne

renferme que des idées surannées. Anweisung, wie die schaedlichen Folgen des Bisses von einem wuetenden Thiere zu vermeiden, und wie Personen, die von solchen verletzt verden, zu behandeln sind, auf hohen Befehl bekannt gemacht.

Altenbourg , 1781 , in-8°. Weber Tripper und Tode. Copenhague, 1781, in 80.

HOFFMANN (GASPARD), fils d'un forgeron, vint au monde le 9 novembre 1572, à Gotha, dans la Thuringe. A l'âge de dix-neuf ans, il suivit les cours de l'Université de Léipzick; mais une maladie assez grave ne tarda pas à le mettre dans la nécessité de revenir au sein de sa famille. Après avoir recouvré la santé, il partit pour Strasbourg, où il passa deux années. S'étant ensuite rendu à Nuremberg, il fut sur le point de renoncer à la carrière des lettres, que son peu de fortune ne lui permettait pas d'embrasser, lorsque la générosité d'un notaire de cette ville, qui avait beaucoup de goût pour les sciences, et qui pourvut pendant sept ans aux frais de son instruction, lui permit de continuer à Altdorf les études qu'il avait commencées avec succès dans les deux autres Universités. Le zèle qu'il déploya reçut une récompense flatteuse. La Faculté de médecine, dont il avait suivi les cours avec une rare assiduité. sous Taurellus et Scherbius, lui accorda la pension qu'elle avait contume de faire à un élève distingué par ses talens. afin de le mettre en état de voyager. Hoffmann se rendit à Padoue, pour y entendre le célèbre Fabrice d'Aquapendente. Il parcourut ensuite la plus grande partie de l'Italie, et vint se faire recevoir à Bale, où le doctorat lui fut conféré, en 1605. L'année suivante, il obtint d'être agrégé au Collége des médecins de Nuremberg. Quelques mois après, une maladie épidémique se déclara dans la ville, et y fit de grands ravages. La conduite d'Hoffmann, en cette occasion, fut si noble et si généreuse, que, pour lui accorder une récompense digne de lui, on lui conféra, en 1607, la chaire de médecine théorique, devenue vacante par la mort de son ancien maître Taurellus. Il la remplit avec distinction jusqu'à sa mort, arrivée le 3 novembre 1648, C'était un homme fort érudit, et très-versé dans la connaissance des langues grecque et latine. Son respect aveugle pour les anciens, son attachement exclusif à la doctrine d'Aristote, et le peu de ménagement avec lequel il soutenait ses opinions, lui attirerent beaucoup d'ennemis, dans le nombre desquels on distingue Thomas Bartholin et le fils de Riolan. Il ne laissa échapper aucune occasion d'attaquer Galien, se déchaînant avec aigreur contre ce médecin, et se faisant un malin plaisir de relever ses plus petites fautes. Mais sa critique, partout superficielle, atteste qu'il-était plutôt entraîné par un esprit enclin à la satyre, que guidé par des connaissances étendues et solides. On n'a-pas de peine à se convaincre qu'il était plus érudit qu'observateur, et qu'en particulier, quoiqu'il ait beaucoup écrit sur l'anatomie, il avait peu ou point disséqué. Sans la peine que Riolan fils prit de le critiquer , personne n'eut songé à lui marquer une place dans l'histoire de l'anatomie. Ce qu'il a laissé sur la médecine pratique n'est également qu'un amas de compilations, car il n'avait guère vu de malades. Le nombre de ses ouvrages est assez considérable.

Lectiones caniculares de febribus malignis. Bile, 1606, in-40. Theses de lumbricis, Bale, 1605, in-4°.

Theses de medicina. Altdorf, 1608, in-4°. Dissertatio de natura officio in sanitatis negotio. Altdorf, 1613, in-4°. Dissertațio de alimenti excrementis. Alidorf, 1613, in-4º. Dissertatio de nervorum origine. Alidorf, 1615, in-

Dissertatio de usu lienis, secundum Aristotelem. Altdorf, 1613, in-40. Léipzick , 1615 , in-80.

Dissertotio de usu venarum et arteriarum mesaraicarum. Altdorf,

Dissertatio de spiritibus, Alidorf, 1616, in-4º.

De ichoribus, et in quibus illi apparent, affectibus, collectanea. Léiptick, 1617, in-8°. De usu cerebri, secundam Aristotelem, diatriba. Léipzick, 1617, in-8º.

Ces deux opuscules ont été réimprimés ensemble et avec celui sur la sale ( Leyde, 1659, in-12).

Dissertatio de usu veha arteriosa et arteria venosa. Alidorf, 1618,

Variarum lectionum libri VI, vi quibus loca multa Dioscoridis. Athenai, Plinii, Hippocratis, Aristotelis, Galeni, aliorumque, qud illustrantur, qué explicantur. Lépsick, 1619, in-80.

Dissertatio de hepate, ejusque usu, secundum Aristotelem. Altdorf,

1619, in-4º.
Dissertatio de cerebro et spinali medulia et nervis. Aludorf, 1622,

Dissertatio de pulmone ejusque usu secundim Aristotelem. Altdorf, 1622, in-4°:

Dissertatio de sanguine. Altdorf, 1622, in-40.

Dissertatio de generatione hominis. Altdorf, 1623, in 40-

Dissertatio de partibus similaribus humani corporis. Alidorf, 1625, in-4°.

Commentarii in Galeni de usu partium corporis humani, lib. XVII cum variis lectionibus in atrumque codicem, gracum et latinum. Franc-fort, 1925, in-fol.

Apologia apologia pro Germanis, contrá Galenum: qua simul ventilatur questio: Quibus in morbis venæ sectio purgationi sit præferenda? Anherg, 1626, in-4°.

Dissertatio de fucultatibus naturalibus ministrantibus. Aldorf, 1626, in-10.

10-3".

De thorace, ejusque partibus, commentarius tribartitus, in qua discutuatur precipus ea, que inter Aristotelem et Galenum controversa unt. Francotrt, 1627, infol.

Problema, cur natura focerit duo vasa sanguissua, venas et arterias. Aldorf, 1627, in-4°.

De generatione hominis, libri IV, contrà Mundinum Mundinium; adjecta seutentia ejusdem de formarum origine, secundum Aristotelem. Francfort, 1620, in fol.

Problema: an spiritus nutriantur externo aere. Alidorf, 1627, in-4°. Claud. Galeni de ossibus, ad tyrones liber, greec. Lat. cum notis perpetuis. Francfort, 1629, in 60.

Pathologia parva, qud methodus Gāleni practica explicatur, quam olim Franciscus Frizintelica promiserat. leva, 1650, in-8. Animadversiones in Comitis Montant libros quinque de morbis, et

Thomae Erasti anatomen corumdem, necnon Ant. Erastica ejusdem Montqui, cum auctario de causa continente. Aunterdam, 1641, in-12. Mothodos docenda ac discenda medicina. Altdorf, 1641, in-49.

De locis affectis libri tres, quibus pramissus septenarius controversiarum huic focientium. Nuremberg, 1642; in 12. Relnio historica judicii acti in Campis Elysiis coram Rhadamantho

contrà Galenum. Nuremberg , 1642, in 12.

Institutionum medicarum libri VI. Lyon, 1645, in 4.
De medicaments officinalibus, tam simplicibus, quam compositis, libri duo. Accesserunt quasi paralipomena, qua vel ex animalibus, vel ex mineralibus petuntur, opus trigenta annorum. Patis; 1646, in 4.

ex mineration petunitar, opus rigenta annovas: Asps. (cop.) in-q. -Franciot, 1,665, in-q. -Pro veritate: quo tractatu continentur opella Dvs. 1. Adrested Belini II. Exercitationes juwniles, contra Parinanum, alloque XVII. neotericos, Ill. Ant. Argenterius. Item Anti-Fernelius. Necnon Aucustini Boccii diuntatuo de svincipatu paritima corporis: Lidovici

neotericos, III. Ani. Asgenterus, tiem Anti-rerucius, vecnos Augustini Buccii disputato de principalu partina coporie: Ludosici Buccaferrea oratio de codem negotio: Jul-Ces. Claudini quastiode sede facultatum principuum, cum epicrisi (. Hoffmanni. Liputacollatio doctrina Aristotelis cum doctrina Galeni de animă; Pathologia

narva : denique rejectanea pathologica de morbis forma et materia, à Pernelio Argenterioque per somaium visis. Paris, 1647, in-4°. Institutionum suarum epitame, in sex libros digestu. Paris, 1648, in-12.

- Francfart, 1670, in-12. - Heidelberg, 1672, in-12.

Isagoge medica, duobus orationibus propasita, edente Jac.-Paner. Brunone, cujus accessit aratio de vilá, moribus et scriptis laudati Hoffmanni, Altdarf, 1661, in-12. - Leipzick, 1664, in-12. - Ibid. 1678, in-12. Tractatus de febribus. Tubingue, 1663, in-12.

De calida innato et spiritibus, systagma, cum præfatione de sectis philosophorum. Franciari, 1667, in 40. De partibus similaribus, liber singularis, defectum suppleturus ejusdem argumenti litri, quem Galenus se scripsisse ait. Francfort, 1667.

in-40. Apologia pro Galena, sive yene reuaderer libri III. Tomus priar continet isagogica et physiologica; pasterior patholagica, Lyon, 1668, in-; o Praxis medica curiosa, hac est Galeni methodi med. lib. XIV Versio nova, commentariis et castigationibus illustrata, Item Galeni de sanitate tuenda lib. IV nova versio, cum commentariis. Accedunt orationes C. Hoffmanni. IV. De dicteria illo: medice vivero esse pessinie vivera. Item Ja. Gearg. Valckameri aratio in Hoffmanni laudem. Omnia curante Sebast. Scheffero. Franciari, 1080, in-4°.

Paematum sacrorum centuria IV. Alidorf, 1651, in-8°.

Il ne fant pas confandre ce médecin avec un autre du même nom.

HOFFMANN (Gaspard), de Lemberg, qui flarissait dans la seconde moitie du scisième sircle, et qui, apres avoir rempli pendant quelque temps une chaire à l'Université de Francfart-sur-l'Oder, fut appelé à la eaur de l'électeur de Brandebaurg , en qualité de médecin de ce prince. On a de lui quelques Causultations et Lettres médicales, que L'aprent Scholz a fait imprimer avec celles de Crata. Il est sussi auteur d'un Traité sur les eaux minérales de Hirschberg, que le même Scholz a inséré dans ses Cansilia medica. (1.)

HOFFMANN (GEORGES-FRANÇOIS), médecin allemand, ne . à Markbreit, petite ville du comté de Schwarzemberg, sur le Mein , le 30 janvier 1760, étudia l'art de guérir à Erlangue; où il prit le grade de docteur, en 1,86. Devenu, trois ans après, professeur extraordinaire dans cette Université, il la quitta, en 1793, pour aller remplir la chaire de botanique à Gættingue. Depuis 1804, il est professeur de botanique à l'Université de Moscou. Ses ouvrages sont :

Enumeratio lichenum iconibus et descriptionibus illustrato. Erlangne, tonte I, fasc. I, II, 1784; III, 1786; IV, 1790: tome II, fasc. I, II, III, IV, 1791-1794; tome III, fasc. I 1796, in-4\*. Histaria salicum iconitus illustrata. Leipzick; tome I, fasc. 1, 11, 1785; III, 1786; IV, 1787; tome II, fasc. I, 1791, in-fal.

Dissertatio de vario lichenum usu. Erlangue, 1786, in-4º. Dissertatia sistens observationes bolanicas, Erlangue, 1787; in-40.

Vegetabilia cryptogamica. Accedunt tabula anew VIII. Leipsiet, fasc: I, 1787; II, 1790, in-4º. Plantæ crustaceæ seu lichenosæ æri incuz et vivis coloribus insiemitæ.

adjectis synonymis, descriptionibus et animadversionibus. Léiptick, 1788 Commentatio de vario lichemum usu, Léipnick, 1787, in-80.

Mémoire qui a remporté le premier prix au jugement du l'Academie de Lyon en 1786.

Nomenclator fungorum, Berlin , 1789, in-80.

Il n'a paru de cet ouvrage que le premier fascicule, traitant des agaries. On le trouve sussi dans le hutième volume de l'Allgemeine Geschichte der Natur de Martini, à laquelle Hoffmann a travaillé depuis ce même volume. Nomenclator fungorum. Pars I. Agarici continuatio prima, indice

locupletata. Berlin, 1799, in-8.

Plantae lichemase delineatæ et descriptæ, Léipzick, tome I, Isse. I, Plantae lichemase delineatæ et descriptæ, Léipzick, tome I, Isse. I, II, 178, 171, 179, 1796, in-fol, Teutschland's Flora, oder botanisches Taschenbuch auf das John 1791. Erlangue, 1790; in-12. - Ibid. 1800, in-12. - Ibid. 1802, in-12. - Ibid. 1803, in-12. - Ibid. 1804, in-12. - Zweiter Theil, fuer das Jahr 1795.

1905, in-12.
Programma. Hortus Gouingensis. Géottingue, 1793, in-fol.
Abbildungen der Schwaemmen. Berlin, 1793, in-fol.

Il en a para trois cahiers, contenant trente planches

Vegetabilia in Hercynias subterraneis collecta, iconibus, descriptioni-b.s. et observationibus illustrata. Nuremberg et Londres, 1797, in-fol. Compendium florae britannica, auctorum J.-B. Smith. In usum florae

rmanicæ edium. Erlangue, 1801, in-8°. Phytographische Bluetter; verfasst von einer Gesellschaft Gelehrten. Gottingue, 1803, 2 cahiers in 8°.

Genera umbelliferarum. Moscou, 1815, in 80. - Ibid. 1816, in-80.

HOFFMANN (JEAN-ADAM), né à Schoenfeld, dans le pays de Schwarzemberg, le 8 mai 1707, fit ses études à Heidelberg, où il prit le doctorat en 1740. Après s'être exercé pendant quelque temps à Wurtzbourg dans l'art de dissequer, il vint pratiquer celui de guérir à Heidelberg. En 1743, il fut nomme professeur à Erlangue; mais il y resta fort peu de temps, car, en 1747, il accepta une chaire à l'Université d'Herborn, où il mourut le 7 janvier 1781. La presse n'a reproduit de lui que deux opuscules académiques.

Dissertatio de viribus corticis Peruviani. Heidelberg, 1740, in-4º Gratio de usu et virtute aquæ simplicis. Herborn, 1747, in-4º. (1.)

HOFFMANN (Jean-Maurice), fils de Maurice, naquit à Altdorf, le 6 octobre 1653, et alla faire son cours de philosophie a Herspruck, dans la Franconie. Après l'avoir terminé, il étudia la medecine dans sa ville natale, ainsi qu'à Francfortsur l'Oder, puis se rendit à Padoue, passa deux années entieres dans cette ville, parcourut ensuite l'Italie, et revint enfin a Altdo f, en 1674. L'année suivante, l'Université lui contera le grade de docteur. Devenu professeur extraordinaire d'anatomic, en 1677, il obtint la chaire ordinaire bientet après, et, au bout de cinq ans, il fut en outre chargé de professer la chimie, enseignement auquel il joignit, de son propre gré, celui de la hotanique. En 1709, il shandonna la chuite d'ana-

tomie, et conserva sculement celle de médecine pratique, en possession de laquelle il demeura jusqu'en 1713, époque où, cédant enfin aux pressantes sollicitations dont on l'accablait depuis long temps, il vint se fixer auprès des princes de la maison d'Anspach, à la cour desquels il termina sa carrière, le 31 octobre 1727. L'Académie des curieux de la nature l'avait adopté, en 1684, sous le nom d'Heliodore, et, en 1721, il devint directeur de cette compagnie savaute. Ses ouvrages ont pour titres :

Dissertatio de Asseração, seu microscosmi Acolia. Altdorf, 1680, in 40 Dissertatio de agro astlmotico. Alidorf, 1681, in-4º.

Dissertatio de ossium carie. Alidorf, 1681, in 4º.

Dissertatio de naso, faciei promontorio. Aitdorf, 1681, in-4º. Dissertatio de dolore. Altdorf . 1682 . in-40.

Dissertatio de glandulis renalibus. Altdorf, 1682, in-4°. en Dissertatio de cuticulá et cute. Altdorf, 1685, in-4°.

Dissertatio de medicamentis martialibus. Alidorf, 1685, in-4°. Dissertatio de anorexiá. Alidorf, 1685, in-4°. Dissertationes anatomico-physiologica, ad Joh. van Horne microco

num annotatæ. Altdorf , 1085 , in-fo. Commentaire sur l'anatomie de Van Horne, au texte duquel Hoffman a joint les remarques historiques ou les descriptions anatomiques insérées .

dans les auteurs qui l'ont précéde. Dissertatio de odoramentis et suffimentis. Altdorf, 1686, in-40.

Dissertatiu de vená portæ. Altdorf, 1687, in-4°. Dissertatio de gustu. Altdorf, 1689, in-49

Dissertatio de liquore gastrico. Altdorf, 1689, in-40.

Dissertatio de pericardio. Alidorf , 1690 , in-4". Dissertatio de suturis cranii lumani. Altdorf. 1691, 1040.

Dissertatio de salivatione mercuriali. Alidorf, 1691, in-40. Dissertatio de nervis. Altdorf, 1602, in-40.

Dissertatio de aere morbifico. Alidorf, 1694, in 40. Dissertatio de omento. Altdorf, 1695, in-4

Dissertatio de fluidorum catholicorum feetus motu. Altdorf, 1695, Dissertatio de diluvio microcosmi peculiari, sive hydrocephalo. Alt-

dorf , 1695 . in-4° , Dissertatio de secretione animali. Altdorf, 1695, in-4º.

Idea machine humane anatomico-physiologica, ad observationes re-centiores conformata, et ad methodum lectionum solennium accomodata. Alidorf; 1703, in-4 Série de vingt dissertations dans lesquelles l'auteur donne la descrip-

tion de presque toutes les parties du corps. Ce livre ne contient rien de nenf, mais on y trouve tout ce qu'on savait en anatomie à l'époque où il fut écrit. Plora Altorfina delicia hortenses, locupletiores facta, sive appen-

dix catalogi horti medici Altorfini, plantarum novarum accessiom aucta. Altdorf, 1703. in-16. Supplément aux ouvrages sur le même sujet que le père de l'anteur

nal punica. Dissertatio de pancreate. Altdorf, 1706, in 4°. Dissertatio de ptarmographid. Altdorf, 1711, 10-4°. Disquisitio corporis humani anatomico-pathologica ra

ationibus veternm ac recentiorum confirmata. Alidorf, 17:3, 10-40.

Sorte d'anstomie médicale, en vingt dissertations. L'anteur insiste peusur la description des parties, mais a'étend beaucoup sur les maladies, auxquelles elles sont sujettes.

· Sciugraphia methodi medendi , primis designata lineis. Altdorf , 1713 ,

ia-4°.
Acta laboratorii chimici Altorfini, chimiæ fundamenta, operationes præcipuas, et tentamina curiosa; ratione et experientia suffulta, com-Public par les soins de J.-H. Schulze.

Syntagma pathologica-therapeuticum, ad Jo. Hartmanni praxin chia miatricum concinnatum. Léipzick , 1728 , in-4°. (1.)

HOFFMANN (JEAN-MICHEL), conseiller et médecin du comte de Salms-Roedelheim, à Francfort-sur-le-Mein, naquit dans cette ville, en 1741, et y mourut le 13 janvier 1799. Nous ne citerons ici que ceux de ses ouvrages qui ont rapport à la médecine, car il a aussi écrit sur d'autres sujets.

Dissertatio de mercurii sublimati virtute in affectibus internis. Stras-

bourg, 1766, in-4º.

Unpartheyische Nachricht und Beurtheilung an das vernuenftige Publicum, von dem beruechtigen Tisserunt, und dessen Bemuehung. kroenfigte, taube, stumme, bucchlichte, lahme, mit der fallenden Sucht behaftete, und dergleichen, mit seinen Haende zu heilen. Francfor1-sur-le-Mein, 1769, in-80.

Gedanken und Anmerkungen ueber die Kuren des M. Tisserant. Francfort-sur-le-Mein, 1773, in 8°.

Allgemeinnuetzliches Wochenblatt, besonders zur Erhaltung der

unschnetzbauen Gesundheit und Heiterkeit des Gemueths, zum Besten der Hausarmen die zu Betteln zu schaamhast sind. Francfort-sur-le-Mein, 1787, in 8°.

Abhandlung ueber die Bleichsucht, Jungfernkrankheit, Schleimfieber

und waesserige Aufgedunsenheit. Francfort-sur-le-Mein, 1788, 3 cah. Abhandlung vom Ursprung und der Heilung der meisten und gefachr-

lichsten Wassersuchten. Francfort-sur-ie-Mein, 1788, in-8°.

Abhandlung von allen angenehmen und unangenehmen Leidenschaften der Menschen, und ihren Wirkungen auf die Zufriedenheit und Gesundheit. Francfort-sur-le-Mein, 1788, in-8°. (1.)

HOFFMANN (MAURICE), né le 20 septembre 1622, à Furstenwald, petite ville de la movenne Marche de Brandebourg, fut très-néglige par ses parens, auxquels la peste et la guerre, qui désolerent pendant long-temps cette partie de l'Allemagne, ne permettaient pas de s'arrêter long-temps dans un même endroit. La mort de son père et de sa mère, qui eut lieu en 1638, lui fournit l'occasion de sortir de l'état d'ignorance dans lequel il était demeuré jusqu'alors. Recueilli par Noessler, son oncle maternel, qui enseignait l'art de guérir à Altdorf, il fit rapidement ses humanités et son cours de philosophie, et passa cusuite sur les bancs de la Faculté de médecine. Des qu'il eut fait quelques progrès dans cette dernière science, il se rendit

en 1641, à Padoue, où il cultiva d'une manière spéciale l'anatomie et la botanique, dans lesquelles il acquit beaucoup d'habileté. Après trois ans de séjour en cette ville, il revint à Altdorf, et s'y fit recevoir docteur. L'Université ne tarda point à l'admettre au nombre des professeurs, car il obtint une chaire extraordinaire d'anatomie et de chirurgie des l'an 1648, et l'année suivante on lui accorda le titre de professeur ordinaire, que la mort de Gaspard Hoffmann laissait vacant. En 1653, il succéda aussi à Jungermann, et sut alors chargé d'enseigner la botanique. La mort termina sa longue carrière, le 20 avril 1608. Thomas Barthelin lui attribue la découverte du canal paneréatique, dont on fait généralement honneur à Wirsung. Ses ouvrages ont pour titres :

Dissertatio de humoribus. Altdorf. 1649, in-40.

Dissertatio de purgationis modo. Alidorf, 1652, in-4°

Dissertatio de motu cordis et cerebri , sauguinisque ac spirituum animnlium perpetuo, pro vitæ continuatione, per corpus commentu. Altdorf , 1653, in-4".

Dissertatio de transitu sanguinis per septum cordis impossibili, contra Galerum et Riolanum, anatomicum Paris., ejus defensorem. Altdorf, 1659 , in-4°

Dissertatio de transitu sanguinis per medios pulmones sacili, contra Riolanum, ejus osorem. Altdorf, 1659, in-40 Dissertatio de sanguine, ejusque missi observatione. Altdorf, 1661,

in-4°. Synopsis institutionum medicina, ex sanguinis natura vitam longiorem, artem breviorem promittens. Altdorf, 1661, in -8". - Padoue, 1664,

Synopsis institutionum anatomicarum, ex sanguinis naturá partium plernrumque vitnm declarans, ordine dissectionis commodo. Accedit

delineatio anatomes physio-pathologico-chirurgicae. Alidorf, 1661, in-80. - Ibid. 1681, in 40. Prudentiæ medicæ, ex sanguine, pro salute mortalium, ogendorum rationes exponentis fundamenta. Altdorf, 1662, in-8°. - Ibid. 1672, in-8°.

- Ibid. 1690, in 80 Botanotheca Laurembergiana, hoc est methodus conficiendi herbarium vivum. Altdorf, 1662, in-4°. - Ibid. 1693, in-4°.

Dissertatio de lacrymis, Altdorf, 1602, in-40. Dissertatio de alimentorum coctione prima, seu chylosi, salva et læsa. Altdorf, 1662, in-4°.

Dissertatio de pica. Altdorf, 1662, in-4°. Flora Altorfina delicia sylvestres; sive catalogus plantarum in ogre Altorpino locisque vicinis sponte nascentium, cum lapidum fungorumque historia, item topographia Altorfina, tubula anen expressa, in ust excursionum botanicarum. Altdorf, 1662, in-40. - Ibid. 1677, in-40.

Sciagraphia morborum contagiosorum, ex noturd sanguinis præci vendorum et curandorum, per disp. XL exhibita. Altdorf, 1666, in-80. - Ibid. 1699, in-8°. Dissertatio de meliceria, sive articulorum lasorum inundatione aut

diluvio. Alidorf, 1670, in-4° Dissertațio de lactis et chyli statu naturali et praternaturali. Alidorf. 1673, in-4°.

Plorilegium. Altorfinum, sive tabula, loca et menses exhibentes qui-

bus plante exotice et indigene sub celo Novico viger ac florere solent.

Dissertatio de rebus non naturalibus, sanguinem mutantibus. Altdorf, 16:0. in-40

Gruendlicher Bericht von denen grassfrenden Pest-fiebern. Altdorf, 1680 , in-4º Dissertatio de procidentia uteri. Altdorf, 1694, in-4º.

Montis Mauriciani descriptio, sive catalogus plantarum, quæ in illo et vicinis eidem locis occurrunt. Aldorf, 1694, 10-4°. Il a inséré quelques articles dans les Actes de l'Académie des Curieux de la nature

HOFFMANN ( Adolphe-Frederic ) a écrit:

De rebus physiologicis nove hypotheses. Erford, 1731, in 40. HOFFMANN (Adrien) a certii: Dirsertatio de ortu et incremento fictis humani. Leyde, 1758; in 40.

HOFFMANN' (André) a publié: Dissertatio de tentigine, seu nimid excrescentid clitoridis. Iena, 1671,

in-4°.

Dissertatio de fracturis cranii. Wittemberg, 1671 - in-4°. HOFFMANN (André) est auteur des deux opuscules suivans:

Dissertatio de phiebotomia. Halle, 1701, in-4°. De renum et vesicæ calculo. Custrin, 1703, in 4°.

HOPPMANN ( Bernard ) a fait imprimer une

Dissertatio de scorbato. Strasbourg, 1700, in-4º. Horriann (Charles Auguste), pharmacien à Weimar, né à Chem-nits, le 24 février 1755, s'est fait comnaître par plusieurs ouvrages estimés. Brweiterte Tabelle weber einige vierzig Mineralwasser und Gesund-brunnen Teutschlands, welche in neuern Zeiten nach ihren sowohl fluechtigen als festen Bestandtheilen genauer untersucht werden , zur bequemen Uebersicht fuer Physiker, Aerzte und Brunnenliebhaber, Weimar, 1789, in-fol

Tabellarischer Entwurf der pharmaceutischen Scheidekunst nach ihren Operationen, fuer Freunde und Liebhaber dieser Kunst. Weimar,

Tabellarische Uebersicht aller zur pharmaceutischen Scheidekunst gehoerigen Werkzeuge und Geraethschaften, nebst kurzer Beschreibung der Anwendung derselben. Weimar, 1791, in-fol.

Tabellarische Bestimmung der Bestandtheile der merkwuerdigsten Neutral und Mittelsnize in hundert Theilen nach Bergmann, Kirwan; Wiegleb, Wenzel und andern Scheidekuenstlern, nebst Bezeichnung ihrer Aufloesbarkeit sowohl in Wasser als Weingeist and die Bemerkung der eigenthuemlichen Schwere der Kaerper, Weimar, 1791, in fol

· Ueber den Hopfen, und chemische Untersuchung desselben in Ruecksicht seiner Anwendung zum Bierbrauen, Erford, 1792, in-8°.

Taschenbuch fuer Aerzie, Physiker und Brunnen freunde ; zur bequemen Uebersicht der Resultate aller in neuern Zeiten genauer untersuchten Gesundbrunnen und Baeder Teutschlands. Weimar, 1793, in-8º. -1bid, 1798 , in-8°.

HOPPMANN (Charles-Philippe) a laissé :

De cetate juvenili contrahendis sponsalibus et matrimoniis idonea Kenigsberg, 1721, in-4°. HOFFMANN (Chretien) a laissé ;

An ex homine et bruto generari possit homo, Iéna, 1621, in-40. Dissertatio de strumis , ubi omnia ad ejus nffectus theoriam atqu proxin pertinentia exhibentur. Cassel, 1673, in-40.

Horraans (Chretien-Maurice), auteur d'une Dissertatio de enteroscheocele, Nuremberg : 1690, in-40-

HOFFMANN (Christophe-Jacques) a laissé:

Dissertațio de aliquis musculorum differențiis. Altdorf, 1772, la 40. HOPPMANN ( Conrad-Philippe ) a éerit :

Dissertatio de insignioribus puerperii temporibus. Konigsberg, 1713,

in-4º.
HOFFMANN (Daniel), membre de l'Académie des Curienx de la nature, sous le nom de Niceratus, mort le 21 avril 1752 à Tubingue, où il était professeur et doyen de la Faeulté de médeeine, a publié :

Dissertatio de podagrá. Tubingue: 1717, in-10. Dissertatio de diarrhaed ac ardente febre, è quibus plerisque exteris Lutetia Parisiorum agentibus, periculum imminet. Tubiugue, 1717, in-40. Annotationes medica ad hypotheses Governas de generatione foeths ejusque partu, tum naturali, tuni violento; quibus præniissa est dissertatiu epistolica de utilitate peregrinationis gallicanse, junctumque de hino methodi studium experimentale physicam applicandi ad scopum medi-

specimen. Francfort, 1719, in-40. L'auteur prétend, contre l'opinion de Gouey, que la semence du malo

pénètre jusque dans la cavité même de la matrice. Rarissima cerebri quassatio cum notabili substantia deperditione. Tu-

bingue, 1719, in-4°.

Cas chirorgical digue de remarque, et dont Haller fut témoin. Il s'agit d'un enfant qui guerit très bien d'une plaie de tête avec déperdition-considerable de substance au cerveau.

Vita machine humana ad partes internas potissimum relata. Tubin-

ne, 1746, in-4°. Ce médecin est auteur de divers articles dans les Ephémérides des

Curieux de la nature. HOFFMANN ( Georges - Prédéric ), médeein à Francfort-sur-l'Oder , est autenr des ouvrages suivans : Wie koennen Frauenzummer frohe Muetter geminder Kinder und selbst

dabey gestard und schoen bleiben? Francfort et Leipziek, tome 1, 1789; II, 1794; III, 1795, ia-8°.
Frunkfurter medicinische Annalen fuer Aerzte, Wundaerzte, Apo-

theker und denkende Leser aus allen Staenden, Francfort-sur-le-Mein, 1780-1790, in-8°. En commun avec J.-N. Mueller.

Fortgesetzte medicinische Annalen fuer Aerzte, Wundaerzte und Apotheker, Francfort-sur-le-Mein , 1791-1793, in-80.

Avec le même. Medicinischer Rathgeber fuer Aerate, Wundaerate, Apotheker und denkende Leser aus allen Staentlen; oder Fortsetzung des medicinischen Wochenblattes, Francfort-sur-le-Mein, 1794-1796, in-80.

Avec le même Etwas zur Beherzigung fuer Menschen, deren ihre Gesundheit lieb

it. Franefort-sur-le-Mein, 1793, in-8°. Gemeinnuetziger Rath, wie man sich bey herrschenden Krankheiten ueberhaupt und besonders in gegenwaertiger Epidemie von der Anstec-

kung sichern kann. Franefort-sur-le-Mein, 1794, in-8°. Versuch einer medicinisch-praktischen Abhandlung weber die Ursa-

chen und Heilmittel der Konvulsionen, oder sogenannten Gichien, bey Schwangern , Gebaehrenden und Kinbetterinnen. Francfort-sur-le-Mein , 1795, in-8°.
Fuer Hypochondristen, Nervenkranke, Gichtpatienten und Auszeh-

rende, nebst diaetetischen Vorschriften in verschiedenen andern Krankheiten, und einem Anhange, wie man sich bey ploetzlichen Ungluecks-füellen zu verhalten habe. Francfort-sur-le-Mein, 1795, in-8°. Medicinisches Repertorium weber Gegenstaende aus allen Faechern

der Araneywissenschaft zur Unterhaltung und Belehrung fuer Kundige und Unkundige. Francfort-sur-le-Mein, 1798, 4 vol. in-89

HOFFMANN (Godefroy Auguste), avocat a Leipzick, Dresde et Nossen, né à Leissnig, dans la Misnie, en 1700, et mort en 1775, a publié l'on-

vrage suivant, sur la chimie appliquée sux arts, Chymie zum Gebrauch des Haus-Land-und Stadtwirthes, des Kuenst-Chysia: zum Geormen des Igens James James Gers, Mangheturers, Fabricantens und Handwerkers, Leipzick, 1758, in-8- Coqin, 1758, in-8- Fibid, 1774, in-8- Fibid, 1779, in-8- Hormans, CanaChreiten), medeen on dirs-equitime necle, a publié:
Tructatus de venæ sectione. Leipzick, 1668, in-8-

· HOFFMANN (Jean-Paul) , dont on a:

Dissertatio de forcipe Sinellii in praxi obstetricia anteponenda vecti

Rooningriano, Leyde, 1766, in 4°.

HOFFMANN (Laurent), célèbre médecin de Halle, mort en 1630, à l'age de quarante-huit ans, fut élèvé, par l'empereur Ferdinand 11, aux parties de l'age de quarante-huit ans, fut élèvé, par l'empereur Perdinand 11, aux parties médecin. rang de comte palatin. L'électeur de Saxe le choisit aussi pour médecin. On a de lui :

De vero usu et fero abusu medicamentorum chymicorum commentatio.

Halle, 1611, in-qe

Rosavium minerale spagyricum. Halle, 1611; in 40. 0 10 On lui doit une édition, enrichie d'une preface, des Consilia medica de Belthasar Brunner (Halle, 1617, in-40.) HOFFMARS ( Pierre) a composé un opuscule intitulé:

Dissertatio de somno et vigilid lena, 1597, in-4º. (1.)

HOFSTADT (JEAN - TRIERRY), medecin de Dusseldorf, exerça pendaut quelque temps la profession de pharmacien à Hanau, se rendit à Wittemberg, en 1691, et prit le grade de docteur en médecine dans cette Université. Il pratiqua ensuite l'art de guerir à Heidelberg. On lui doit quelques ouvrages.

Theatrum therinca calestis Hofstadiana. Francfort, 1680, in-12, Dissertatio de theriacá coelesti. Wittemberg,, 1692, in 4º Panacon coelestis Hofstadiana, oder Beschreibung des himmlischen Theriaks. Hanau, 1693, in-80. (z.)

HOFSTETER (JEAN-ADAM), né à Chemnitz, en Hongrie, le 17 avril 1660, était fils d'un prédicateur luthérien, qui fut, chassé de son pays pour cause de religion, et qui se réfugia d'abord à Goerlitz, puis à lena. Hofsteter suivit son père dans cette espèce d'exil, ctudia la philosophie à Halle, suivit les cours de la Faculté de médecine de Leipzick, et prit, en 1687, le bonnet de docteur à lena. Quelque temps après, il se rendit à Copenhague, où il ne tarda pas à être nommé conseiller et médecin du Roi. L'époque de sa mort u'est pas connue, On a de lui :

Dissertatio de anorexiá seu fame abolitá. Iéna, 1687, in 4º.

Kurze Brlacuterung der Frage: ob der naturliche und reingewachsene Zinnober, als eine Arzney in dem menschlichen Leib ohne Gefahr ge-braucht werden kænne? Leipzick, 1708, in-8°.

Gueta des natuertichen Zinnobers. Schleswig, 1711, in-4°.

Apologie de l'ouvrage précédent contre Jean-Godefroy Becker. (0.)

HOGHELANDE (TRIBAUT DE), ainsi nommé du lieu de se naissance, village à une demi-lieue de hildelbuurg, paraît étre le même qu'Ewald d'Hoghelande, cité par quelques his bliographes. Quoi qu'il en soit, il vivait au serzième siècle, et il nous a laissé plusieurs ouvrages attestant son goût pour les réveries de l'elchimie.

De alchymice difficultations liber, in quo docentur quid scire, quidque vitare debet vera chymice studiosus nd perfectionem aspirans, Cologne, 1594, in-12. -Trad, en allemand, Francfort, 1600, in-4°.; Gotha, 1746,

Réimprimé dans le Théatre chimique et dans la Bihitothéque de Manget. La laphit, philosophici conditionibus liber, quo abditissimerum authomum Gebri et Lullii methodica continetur explicatio, et chymittarum omnium opere tanquam ad normam examinantur, utrum in perfectionis vide consistant, neene. Golgos, 1555, in-16.

Historia aliquot transmutationis metallicee, pro defensione alchimice, contrà hostium rabiem adjecta est Lullii vita et alia quadam. Cologue, 1604, in-8. 2. Trad. en allemand, Léppite, 1,604, in-8.

Merces alchymistarum in singulari et plurali numero. Francfort-surle-Mein 10to, in-4°.

HOGHELANDE (Corneille de), théologien suivant les uns, méderie selon les autres, a cerit un ouvrage, moitié théologique, moitié physique, qui a pour titre : a

Contactones, quibus Dei existentia, item anima spiritualitas et possibilis cum corpore unio, demonstrintar. Necnon brevs historia acconomic corporis animalis proponitur, ao mechanice explicatur. Amsterdan, 1646, in-12.

HOHENLOHE - SCHILLINGSFUERST (ATEXANDE, PAISAZ DA), chevalier de Male, anétite ute place dans ce Dictionaire, au même titre que Gassner. Il y a peut-être même, plus de droits encore, il voa « gard à la différence de temps dans lesquels ont paru ces deux thaumaturges, et surtout it l'on considère que, malgré la tendance au mystième qui factifie la baitoin germanique par-d'essus tous les autres peuples européens, l'enthousissme pour le surnaturel, avait pris mille part, depuis le trop celèbre euré de Bondorf; un developpement pareil à celui qu'il à acquis, au grand ctonnement de l'Europe entire, dans l'ougest et le midi de l'Allemagne.

Le prince de Hohenlohe est le fils d'un général autrichiem. Né le 17 août 1793, il a commencé se deudes à Vienne, les a continuées au seminaire de Presbourg, et les a terminées, en 1814 et 1815, à Ellwangen, ville de la Sounbe, duns fâvelle Gessner rémplit autrelois les fonctions de curé pendant quelque temps. C'est dans ce dernier lieu qu'il a reçui les ordrés sacrés. Au resour d'un voyage qu'il fit ensuite à Rome, le roi de Bavière lui a conféré, le 8 juin 1817, le titre de conseiller surauméraire au vicantie de l'évedée de Bamberg.

A dater de cette époque, le prince de Hohenlobe essuya en plusieurs endroits de se faire un nom dans l'éloquence de la chaire. Son titre de prince, plus encore que ses talens oratoires, lui concilia les suffrages de la multitude, que tout ce qui brille ne manque jamais d'éblouir. Il réussit principalement à se mettre bien dans l'esprit des femmes, qui sont un auxiliaire si puissant pour quiconque médite de frapper un grand coup sur l'imagination des peuples. La critique, saus affecter de sévérité, trouva ample sujet à s'exercer dans les sermons qu'il fix imprimer, et le monde littéraire fut bientot convaincu que sa place n'était pas marquée parmi les écrivains du premier ordre. Ce fut à peu près dans le même temps que le prince entreprit de convertir le docteur Wetzel; cette tentative, sur l'issue de laquelle il foudait saus doute l'espoir d'une grande renommée, et qui fit effectivement beaucoup de bruit, demeura sans succès. D'un autre côté une petite brochure, qu'il publia en 1820, sur les liens qui attachent les catholiques au Saint-Siège, dévoila ses principes ultramoutains, qui le mirent en rapport avec tous les partisans de ce système, entr'autres avec Martin Bergold, curé à Hassfurt.

Bergold avait un beau-frère, appelé Martin Michel, mais plus connu dans le pays sous le nom de Schulzes-Maertle, qui était né à Unterwittighausen, village du grand-duc de Bade, situé à cinq lieues de Wurzbourg. Nous devons faire connaître ce personnage qui, malgré son obscurité, a joue un grand rôle dans les scènes thaumaturgiques dont nons parlerons bientôt. Depuis vingt ans, Martin Michel exploitait, a son profit, la crédulité et l'ignorance de ses voisins. Il était parvenu à se faire une réputation assez étendue dans le pays, par les cures qu'il prétendait opérer au moyen de prières et d'exorcismes. Des bruits accrédités porteraient à croire que son ayeul avait des relations avec Gassner; dont les manœuvres passèrent de père en fils dans la famille, Quelques personnes assurent aussi qu'il doit sa prétendue science à un certain Ambroise Fahrmann, de Gerlachsheim. Quoi qu'il en soit, à l'époque où il connut le prince de Hohenlohe, il travaillait dans l'ombre et le secret, pour se soustraire à la vigilance de la police, qui avait les yeux ouverts sur toutes ses actions, et malgré l'injonction expresse du vicaire-général de Brnchsal, qui, ayant désapprouvé publiquement ses manœuvres en 1819; lui avait défendu de les continuer. Suivant ce thaumaturge obscur et subalterne, on peut et l'on doit même prendre encore aujourd'hui à la lettre ces paroles de l'Evangile : Vous guérirez des malades en mon nom, etc., et le pouvoir d'opérer ces merveilles existe encore de nos jours, en sorte qu'on peut faire maintenant des miracles, comme au temps des apôtres , pourvu que l'opérateur et l'opéré aient tous deux pleiue et entière confiance en Jésus-Christ et en sa toute-puissance. Aussi commençait-il toujours par ranimer

la foi dans ses malades; après quoi , il conjurait l'esprit malin , au nom de Jésus-Christ, faisait le signe de la croix, et ordon-

nait au malade de se lever, de marcher, etc.

On ne peut que former des conjectures sur les motifs qui déterminèrent le prince de Hohenlohe à profiter du savoirfaire de Michel, en le transportant sur un théâtre plus vaste, L'ambition n'y fut sans doute pas étraugère, car on assure qu'il aspirait déjà depuis long-temps à la dignité épiscopale. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire que la première scène du drame qu'on se proposait de jouer en public, fut concertée . entre les deux principaux personnages, qui se rencontrerent, quinze jours auparavant, chez le curé Berthold, et qui partirent . ensemble de Hassfurt pour se rendre à Wurzbourg.

Le prince de Hohenlohe connaissait déjà les dispositions favorables de la population de cette ville. Cependant il résolut d'apla-Efr encore le terrain pendant quelques jours, par des sermons préparatoires, dans le nombre desquels on en distingue un sur la puissance de la foi et sur la prééminence de la religion catholique. Lorsqu'il crut avoir préparé convenablement les esprits "de la multitude, il se décida enfin à agir, mais avec cette hablleté particulière aux grands, qui leur permet, suivant la manière dont tourneut les événemens, de rejeter le blame sur les petits qui agissent avec eux, ou de s'approprier le mérite et les profits du succès. Michel, qui était retourné à Hassfurt, fut rappelé à Wurzbourg, et introduit, le 20 juin, chez la princesse Mathilde de Schwarzenberg.

Cette princesse, agée maintenant de dix-neuf ans, fut atteinte, dans sa huitieme année, d'une paralysie pour laquelle on réclama en vaiu les secours des médecins célèbres de divers pays. Elle vint, au mois d'octobre 1819, à Wurzbourg, où elle se confia aux soins du docteur Textor, chirurgien habile, et du célèbre mécanicien Heine. D'après la déclaration que ce dernier a insérée dans le Correspondant de Nuremberg, en date du 4 juillet 1820, son état était tellement améliore, quinze jours auparavant, c'est-à-dire le 20 juin, qu'elle pouvait alors se lever et se tenir debout, taudis qu'autrefois il lui était impossible de le faire, qu'elle faisait agir ses membres sans la moindre. peine, et que, si on ne lui permettait pas encore de marcher, .. c'était dans la seule crainte de la fatiguer par de trop grands efforts.

Tel était l'état des choses, lersque le 20 juin, entre dix et onze heures du matin, le prince de Holienlohe parut chez la princesse, accompagné de Michel. Ce dernier seul agit, et le prince se borna au rôle de spectateur. Michel sit une prière en même temps que la princesse, et lui commanda de se lever. La malade sortit du lit sans le secours de personne, se débarrassa

des machines dont elle était entourée, allà dans la cour et le jardin, et parut le lendemain matin à l'église pour y rendra grâce à Dieu. On voit, pag ce qui précede, que cet événement u'avait en réalité rien de bien extraordinaire, et que, chez une personne doute, comme la princesse parail, l'être, d'une imaginațion très-vive et d'une sensibilité très-active, il était assez facile de le calculer.

Cependant le peuple, qui en fut informé, cria sur le champ au miracle; mais la renommée proclama le nom du prince, sans parler de Michel. Celui-ci fut des-lors oublié, ou si l'on en fit encore mentiou, ce fut pour dire que le prince avait un' pouvoir de guerir bien supérieur au sien, et qu'en sa qualité de prêtres il pouvoit encore exalter singulièrement ce pouvoir, Tel étalt le langage de quelques écrivains : faut-il donc s'étonner d'après cela si le peuple n'eut pas de peine à croire qu'un prêtre prince faisait de bien plus grands miracles qu'un paysan, Il paraît toutesois que le démon de la jalousie n'aiguillonna pas Michel. Comme la police de Wurzbourg se montrait favorablement disposée en faveur de son élève; devenu son patron, il dut se ressentir aussi de cette bienveillance, ne plus rencontrer d'obstacles, comme par le passé, et se trouver délivré des persécutions. Adssi, moins ambitieux, moins desireux du brilfant que du solide, se contentait-il d'opérer dans un petit cercle, laissant le prince agir sur la masse du peuple. Cependant il se vantait souvent de ne pas lui avoir révelé tous ses secrets, et l'on assure que beaucoup de personnes de marque lui accordaient secrétement la préférence.

Quoi qu'il en soit, absoité après la scène de la princesse Mathiède, les maldes fallicerent de toutes parts autour du prince, qui, acceptant alors le rôle qu'êt lui officit, se mit a opeir d'après la méthode qu'il avait vu employer à Michel. Il rests jusqu'ou 2 juillet à Wurtbourg, qu'il remplit chape jour de guérisons, dont le récit, grossfrar l'exagération naturelle au vulgaire, se répandit aussité de tous les côtés. Protégéjusque-lapar les autorites; il put multipliér à soir gét les marcacles au milieu de la multitude qui se pressait sur ses pas, can à prêne le jour paraissait ji, que la rue qu'il sur ses pas can è prêne le jour paraissait ji, que la rue qu'il déjà encombréed une foule de malades. Si un étunger, ignorant ce qui se passait, fût entre diors dans cette rue, il autour pu se croire transporte au milieu d'un hôpital ceutral destiné pour tout un royaume.

Le prince quitta Wurzbourg le 2 juillet, et revint à Bamberg, où le bruit de ses cures miraculeuses s'elait défa répandu, mais où les choses ne prirent pas une tournure aussi agréable y pour lui. Le magistrat suprême de la ville, Mr. Horuthal, 272 homme sage et échairé, fit examiner quelques uns des individus qui passaient pour avoir été gueris par le prince, et qui furent trouvés à peu pres tous dans le même état qu'auparavant. Alors il défendit de faire aucune tentative de guérison ailleurs qu'en présence d'une commission spécialo, et dans un local désigné. Le prince comparut devant les examinateurs le 5 juillet, mais aussitot il s'esquiva sur la place publique, et commeuça ses opérations dans la foule, où il était bien plus certain du succès. La commission le fit inviter plusieurs fois à revenir dans son sein, mais il eut beaucoup de peine à quitter un lieu si favorable à ses projets. Persuade cependant de la profonde impression qu'il avait produite sur le peuple, il finit par obeir. La commission lui présenta vingt-quatre malades de toutes espèces, sur lesquels il pratiqua ses manœuvres, et dont aucun ne se trouva mieux après qu'avant. Alors M. Hornthal lui fit promettre de ne plus agir sans se concerter avec les autorités; mais à peine le prince fut-il delivré d'une surveillance incommode; qu'il recommenca comme par le passé. Enfin, le 8, une injonction sévère du magistrat lui fit sentir qu'il ferait bien de quitter Bamberg. En conséquence, il se rendit le lendemain à Wurzbourg, où sa présence ranima l'enthousiasme populaire, et où il resta jusqu'au tr. Ce jour-la il partit pour les caux de Brueckenau, où le prince royal de Bavière, cédant à l'entraînement général, l'avait invité de venir. Ce fut la qu'il écrivit, le 16, une lettre dans laquelle il soumettait ses miracles au jugement du Saint-Siège, et qu'il adressa directement au pape, quoiqu'il ne put ignorer la décision du concile de Trente, portant que nul miracle nouveau ne sera admis, s'il n'a été reconnu et approuvé par l'évêque. Sans doute il craignait de n'être pas appuyé pa: le vicariat de Wurzbourg, qui avait montré peu de sollicitude pour ses miracles, et l'avait même traité avec un dédain affecté dans une occasion solennelle.

Cependant un ordre du ministre, daté du 11 juillet, défendit les miracles sur les places publiques, et ordonna qu'ils fussent faits en présence d'une commission nommée d'office. Les malades devaient tous être munis d'un certificat du médecin et du magistrat de l'endroit, attestant leur état, et les essais, ne pouvaient être tentés qu'à Bamberg. Le vicaire de Bamberg transmit cet ordre au prince, et lui enjoignit de revenir dans la ville. Mais le prince de Hohenlohe, loin d'imiter ce saint qui, même après sa mort, se montra docile aux ordres de son abbé, et cessa de faire des miracles sur son tombeau des que celui-ci le lui eut défendu, désobéit à l'autorité temporeile et à l'autorité spirituelle. A la vérité, il publia, le 28, à lirueckenau, une déclaration, dans la quelle, parlant beaucoup HOHE

d'obéssance aux lois; il congédiait les malades attirés par la crédulité; maisi lopéra le mûne jour, continus plusieurs jours de suite, et alla même remplir de ses cures la ville de Fulde. Il fallut un second ordre pour le faire revenir à Bamberg. Ce fut le g août seulement qu'il qu'itta définitivement Bruckenau; mais il ne put s'empécher d'aller passer encore quelques jours his Wurzbourg, théâtre de ses premiers operations, jusqu'à ce-qu'enfie la police, se rappelant l'ordre émané du ministère, lui prescrivit de partir.

Le prince arriva le .13 à Bamberg, où il voulut reprendre ses exercices publics; minis la commission s'y opposa. Alors, pour se soustraire à une épreuve qui n'élait pas un petit obstacle à ses vues, il mit tout à fait de côté le respect que, jusqu'à ce moment, il avait conservé, du moius en paroles, pour les lois, et déclara aux magistrats, qui le pressaient de se soumettre à l'examen de la commission, qu'il devait plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. En conséquence de cette déclaration, les unagistrats lui défendirent d'operer, sous peine d'être pani, et prirent des mesures sévères à cet égard. Le vicariat épiscopal consura anssi sa conduite, en mêute temps qu'il lai défendit de moiter eu cheire et de confesser.

Mais il arriva ce qu'on avait déjà vu au temps des convulsionuaires de saint Médard , c'est-à-dire que les prétendus miracles changerent de forme pour échapper à l'œil vigilant de la police. Comme les malades ne pouvaient plus comparaître en personne, ils s'adressèrent par ecrit au prince; celui-ci leur assignait un jour et une heure où il devait prier pour eux, et où eux-mêmes, après s'être confessés et avoir recu la communion. uniraient leurs ferventes prières aux siennes, avec une pleine consiance dans la miséricorde infinie et l'assistance de Jésus-Christ. Cette nouvelle méthode réussit, et elle paraît durer encore aujourd'hui. Mais le peuple perd bientôt de vue les miracles, quand ils ne se pratiquent plus que dans l'ombre. Aussi la grande vogue du prince de Hohenlohe est-elle passée, surtout depuis le voyage qu'il vient de faire à Vienne. Les écrits de plusieurs théologiens respectables, tels que M. Gratz, professeur à l'Université de Ronn, et de quelques médecins habiles, M. Pfeufer entr'autres, ont, sinon dessille tous les yeux, au moins répandu trop de lumières sur de ténébreuses manœuvres, pour qu'on puisse craindre sérieusement de voir se réveiller les fureurs du fanatisme et de la superstition, dont, sans la prudence de quelques hommes courageux et la fermeté du gouvernement bavarois, elles menaçaient de désoler l'Allemagne méridionale. Notre beau pays n'avait poiut à craindré

cette contagion, et, ce qui le prouve assez, c'est que le prince de Hohenlohe n'a pas jugé à propos d'y venir.

L'Europe est trop éclairée maintenant pour ne pas se mettre en garde contre la tactique usée d'une ambition qui cherche en vain à ressaisir un sceptre brisé par la force irrésistible de l'o? pinion. Nous n'en voulons pas d'autre preuve que la sage reponse du Saint-Siège à la missive du prince de Hohenlohe. Cette lettre, datée du 8 novembre, respire à la fois la bonté et la prudence; on voit que la cour de Rome n'avait rien plus à cœur que de ne pas admettre trop précipitatument des faits mal constatés. Il demeure constant que le prince de Hoheulohe n'a pas opéré de miracles, qu'il n'a fait que séduire une multitude avide d'illusions, et profiter avec adresse du puissant empire que l'action cérébrale exerce sur toutes les autres actions vitales, lorsqu'elle se trouve portée au plus haut degré de tension. Dans les places publiques, au milieu d'une foule ignorante, chaque tentative était couronnée de succès, chaque essai passait pour un miracle; mais à huis clos, devant une assemblée d'hommes éclairés, en présence de médecins judicieux, toutes les opérations sont demeurées sans succès, ou les faibles résultats qu'elles ont produits quelquefois n'ont offert rien qui différat de ce qu'un homme habile obtient tous les jours, quand il sait menager, conduire et diriger avec sagesse l'activité spéciale du cerveau. Tout d'ailleurs, dans une place pablique, se réunissait pour en imposer à des juges incompétens et prévenus. Ignorance complète de l'état antérieur des malades, défaut absolu de notions sur la nature de leurs maladies, et légéreté dans l'examen des diverses circonstances d'événemens auxquels on avait foi d'avance, il suffisait au peuple, et plus encore au prince, du moindre mouvement exécuté par un paralytique ou un goutteux, pour que la cure parût indubitable, et qu'on criat partout au miracle, car si le vulgaire exige d'un médecin guérison radicale, même du mal le plus incurable, un rien lui fait croire qu'il a tout obtenu du guérisseur qui sait captiver son esprit. Nul thaumaturge, peut-être, n'a suivi un système mieux combiné que le prince de Hohenlohe. Quel malade, en effet, à qui l'on ne demande que de la consiance en Dieu, osera dire qu'iln'est pas guéri, osera surtont l'avouer en présence d'un peuple ameuté, qui ne verra deslors en lui qu'un misérable indigne de toute pitié, puisqu'il est repronvé par la miséricorde divine, et qui l'accablera de tous les mauvais traitemens que le fanatisme peut suggérer à une foule aveuglée! Une femme a déclaré, devant la commission de Bamberg, que cette crainte l'avait portée à feindre une guerison qui n'avait rien de réch Tous les récits des partisans du

HOLL

prince, de M. Baur, de M. Scharold, de M. Onymus, sout incomplets, décousus, surcharges d'épisodes inutiles, denués des détails les plus nécessaires, en un mot, parfaitement conformes à ceux de la Légende. Il n'en fallait pas davautage, sans doute, pour soulever les passions; mais pour faire renaître les siècles d'ignorance et de barbarie, il faudrait, ne pouvant pas éteindre tout à coup les lumières, commencer d'abord par effrayer les hommes instruits, mais timides, et persécuter, proscrire ceux qui montrent du courage, pour les réduire au silence. C'est ce qu'on aurait essayé inutilement de faire en Allemagne; et ce qu'on ne tentera pas non plus chez nous, dans un pays qui se glorifie à juste titre d'être le centre et le foyer des iumières et de la civilisation. A.-J.-L. JOURDAN )

"HOLLAND (PRILÉMON), médecin anglais de Chemellfort, petite ville du comté d'Essex, fit ses humanités à Cambridge, et se fit agréger, en 1585, au Collège d'Oxford. Il se tivra ensuite à l'étude de la médecine, et prit même le grade de docteur. Mais, suivant toutes les apparences, il négligea la pratique de l'art de guérir, et consacra tous ses momens à la direction de l'école de Coventry, dans le comté de Warwick. Il mourut le o février 1636, agé de quatre-vingt-cinq ans. Nous avons de lui une traduction latine de la pharmacopée de Bauderon (Lon-

dres, 1630, in-folio).

HOLLERUS (BLAISE), médecin de Viviers, dans le bas Languedoc, qui florissait au seizième siècle, s'est principalement distingué parmi les commentateurs d'Hippocrate et de Galien, On a de lui :

Morborum curandorum, ex Galeni prescipue sententid, brevis insti-tutio, utilis medicis et chirurgicis, Bele, 1556, in-8°. In jusjurandum Hippocratis commentarius. Bale, 1558, in-80.

In Hippocratis librum de natura hominis commentarius. Strasbourg,

Medica artis theorica, libris duobus succincte comprehensa, atque medicinæ studioso apprime necestaria. Strasbourg, 1565, in-8°. - Cologne, 1572, in-8°.

HOLLING (EDMOND), médecin anglais, né à York, fut recu docteur à Ingolstadt, où il enseignait et pratiquait l'art de guérir au commencement du dix-septième siècle. On a de lui plusieurs ouvrages intitulés :-

De chylosi, hoc est, prima ciborum quæ in ventriculo fit concoctione, pro veteri medicorum schola, disputatio, Ingolstadt, 1502, in-80, De salubri studiosorum victu, hoc est, de litterator tudine conservandà, vitaque diutissime producendà, libellus. Ingolstadt, 1602, in 8º.

Medicamentorum aconomia nova. Ingolstadt, 1610, in-80 .- Ibid. 1615,

Ad epistolam quandam à Martino Rulando de lapido Bezoar, et fovite luis Hungarus typis editum, responsio. Ingolstadt, 1611, in-80

HOLST (JACQUES), de Tonningen, dans le duché de Sleswig, étudia les mathématiques et la médecine à Copenhague, où il vint se mettre sur les bancs, après avoir successivement visité plasieurs autres Universités, et où il reçut le bonnet de docteur, en 1653. Peu de temps après sa promotion, il alla pratiquer à Husum ; mais il revint bientôt dans sa ville natale, et y mourut vers l'an 1680, laissant:

Dissertatio de flammulá cordis liber. Copenhague . 1669, in-8°. Protropium doctrinæ medicæ novæ de febribus. Copenhague, 1657,

On tronve quelques lettres de lui, une entr'autres sur les usages de la lymphe, dans la Correspondance de Thomas Bartholin. Il a laissé manuscrit un Commentaire sur la médecine de Celse, dont Jean-Henri Seclen a donné uo essai à Lubeck. HOLTZEMIUS (PIERRE), médecin hollandais, né à Deven-

ter, dans l'Over-Issel, exerça l'art de guérir à Cologne, où il était médecin de l'électeur, et où il mourut, le 20 avril 1651. Quelques-uns des ouvrages dont nous allons faire connaître les titres, sont attribués, par les bibliographes, à son fils, qui portait le même prénom, et qui mourut également à Cologne, le 30 octobre 1659.

Pronosticon vitæ et mortis, libris duobus, versu rhithmico, conscriptum Cologne, 1605, in-8°.

Besenta hellebori extracta. Cologne, 1616, in-8°.

Descriptio funtis medicati S. Antonii, vulgo Tilleborn dicti, propè

Ander vacum, Cologne, 1620, in-8°. Essensia hellebori rediviva. Cologne, 1623, in-80. Ibid. 1573, in-12. Pharmacopæa, sive, Dispensatorium Coloniense. Accedit examen

simplicium medicamentorum, carmine rhithmico. Nomenclatura chymicorum et abstrusorum vocabulorum cum notis chymicis. Cologne; 1627, De admiranda curatione scroti, post gangrenam delapsi, epistola;

Dans la 5° centurie des Observations chirurgicales de Fabrice de Dissertatio de tribus principiis chymicis et nova recentiorum medendi

methodo, Francfort, 1666, in 80. (z.) Avec les œuvres de Poterius.

HOMBERG (Guillaume), chimiste célèbre, naquit le 8 janvier 1652, à Batavia, où son père, gentilhomme saxon, était employé au service de la compagnie des Indes hollandaises. Sa première éducation fut très-négligée, et la carrière militaire fut celle dans laquelle il debuta; mais les circonstances avant ramené sa famille en Hollande, il changea bientôt de gout, et se mit à l'étude avec beaucoup d'ardeur, Quand il eut номв

terminé ses humanités, il alla étudier le droit aux Universités d'Icna et de Léipzick, et, en 1674, il se fit recevoir avocat à Magdebourg. C'était précisement l'époque où Otton de Guericke, premier magistrat de cette ville, ctonnait l'Europe par l'invention de la machine pneumatique et par ses expériences sur le vide. Homberg, quoique attaché sincèrement à sa profession, ne put résister au désir d'approfondir les mystères de la nature; il se delassait en étudiant la botanique et l'astronomie. Sa passion toujours croissante pour l'histoire naturelle, et les persécutions de ses amis, qui voulaient le marier, pour le fixer au barreau, dont ils le voyaient avec peine s'éloigner de plus en plus, le décidérent à voyager, et d'abord il alla en Italie. Durant une année qu'il passa à Padoue, il s'appliqua d'une manière spéciale à l'anatomie et à la botanique. Son séjour dans les autres villes de cette contrée ne lui fut pas moins avantageux; partout il saisissait avec avidité l'occasion d'acquerir quelque connaissance nouvelle. D'Italie il vint en France, puis passa en Angleterre, où Boyle l'accueillit fort bien; delà, il revint en Hollande, et, après y avoir suivi les lecons de Regnier de Graaf, il alla prendre le grade de docteur en médecine à Wittemberg. Mais la médecine ne fut pas plus capable que la jurisprudence de fixer son caractère inquiet. Toujours tourmente du desir d'apprendre, il reprit le cours de ses voyages, visita l'Allemagne, la Hongrie, la Bolicine et la Suede, et vint une seconde fois en France, Il était sur le point de quitter ce dernier royaume, et d'after mener une vie plus tranquille au sein de sa famille, lorsqu'en 1682, Colbert parvint à l'arrêter, en lui faisant des offres très-avantageuses. La même année il quitta la religion protestante, dans laquelle il était né, abjuration qui le fit déshériter par son pèrc. Cette disgrace et la mort du ministre le mirent bientôt dans le plus grand embarras. En 1685, il alla ponr la seconde fois à Rome, et y pratiqua l'art de guérir. Au bout de quelques années, il revint à Paris, où il entra, en 1691, à l'Académie des sciences, qui lui confia son laboratoire de chimie. Le duc d'Orleans, qui aimait passionement les sciences naturelles, le prit auprès de lui en 1702, et lui donna une pension, avec le laboratoire le mieux fourni qu'aucun chimiste eut encore possédé. Deux ans après ce prince le choisit, aussi pour son premier médecin, Homberg, attaché à la France par tant de libéralités, resusa les offres de l'électeur palatin, épousa la fille de Dodart, et mourat le 24 septembre 1715, des suites d'une dysenterie mat soignée. Il n'a publié aucun ouvrage à part, mais on trouve quarante-huit memoires de sa façon, dans le Recueil de l'Académie des sciences, à dater de l'an 1602. Ses principales recherches sont celles qui ont rapport à l'extraction du phusphore contenu dans l'urine, au phosphore de Bologne, et a l'art de sabriquer des pierres gemmes artificielles."

HOMBERG (Jean-David), chirurgien d'un des hôpitanx de Breslau. né dans cette ville en 1752, y termina ses jours en 1785. On a de lui: Chirurgische Krankheitsgeschichte, welche die vorzuegliche Heilkrast der aeusserlich gebrauchten Pervanischen Rinde in allerhand

Schneden bestaetigen. Francfort-sur-l'Oder, 1773, in-8°.

Anatomische und chirurgische Fragen und Antworten zum Nutzen und Gebrauch derer, welche sich der Heilungskunst besleissigen wollen. Breslau, 1774, in-80. (3.)

HOME (EVERARD), baronnet, chirurgien du roi d'Angleterre, premier chirurgien de l'hôpital de Saint-Georges, professeur d'anatomic et de chirurgie au Collége royal de chirurgie, et président de la société royale de Londres, est un des praticiens les plus habiles et des plus laborieux des trois royaumes. L'auatomie humaine, l'anatomie comparce et la chirurgie lui sont redevables d'un grand nombre de recherches et de découvertes utiles. Il a publié:

A dissertation on the proprieties of pus. Londres, 1788, in-4°. An account of a child with a double head, in a letter to John

Dans les Philosophical transactions, 1790.

Observations on certain horny excrescences of the human body;

Dans les Philos. transac., 1791.
Some facts relative to the M. John Hunter's preparation for the Croo nian lecture;

Dans les Philos. transac., 1794. blood, inflammotion, and gun-shot wounds; with the life of the author. Londres, 1794, in-4°. Trad. en allemand , par E.B.G. Hebenstreit, Léipzick, 1790, in-80. The Croonian lecture on muscular motion ;

Dans les Philos. transac., 1795.

Some observations on the mide of generation of the kanguroo, with a particular description of the organs themselves;

Dans les Philos, transac. , 1795.

Practical observations on the treatment of stricture in the urethra and in the cesophagus. Londres, 1795-1803, 3 vol. in-80. - Trad. en allemand par Samuel Hahnemann, Leipzick, 1800-1804, 2 vol. in-80. A description of the anatomy of the sea-otter, from a dissection made in the year 1795;

Dans les Philos. transac., 1796.

Observations on the changes which blood undergones when extravasa ted into the urinary bladder and retained for some time in that viscers, mixed with the wine : Dans les Philos, transac., 1796

The Croonian lecture, in which some of the morbid actions of the straight and cornea of the eye are explained, and their treatment considered;

Dans les Philos. transac., 1797.

Practical observations on the treatment of ulcers on the legs, considered as a branch of military surgery. Londres, 1797, in 80. "Irad. on alle; mand par L.F. Frorien, Leipzick, 1799, in 88.

Digonal, Hundle

HOME

On account of the orifice in the retina of the human eye, discovered by professor Scemmerring, to which are added proofs of this appearance being extended to eyes of other animals; Dans les Philos. transac., 1798

The Croonian lecture experiments and observations upon the structure

of nerves; Dans les Philos. transac. , 1799

Some additions to a paper read in 1790, on the subject of a child with a double head:

Dans les Philos, transac., 1799.

An account of the dissection of hermaphrodite dog, to which are

prefixed some observations on hermaphrodites in general; Dans les Philos. transac., 1799.

Some observations on the structure of the teeth of graminavorous quadripeds, particulary those of the elephant and sus Æthiopicus;

Dans les Philos. transac., 1799.

The Croonian lecture on the structure and uses of the membrana tym-

pani of the ear ; Dans les Philos, transact, 1800.

Some additional remarks on the mode of hearing, in cases, where the

membrana tympani has been destroyed; Dans les Philos. transac., 1800

Some observations on the head of the ornithorhyncus paradoxus; Dans les Philos. transac., 1800.

The Croonian lecture on the irritability of nerves ; Dans les Philos. transac., 1801.

Observations on the structure and mode of growth of the grinding teeth of the wild boar, an animal incognitum;

Dans les Philos. transac., 1801. The Croonian lecture on the power of the eye to adjust itself to diffe-

rent distances, when deprived of the crystalline lens; Dans les Philos. transac., 1802.

A description of the anatomy of the ornithorhyneus paradoxus; Dans les Philos, transac. , 1802 A description of the anatomy of the ornithorhyncus hystrix;

Dans les Philos. transac., 180: Observations on the structure of the tougue, illustrated by cases in

which a portion of that organ has been removed by ligature; Dans les Philos. transac., 1803. Some remarks on the structure of the orifices found in certain poisonous snakes, situated between the nostril and the eye, and the descri

tion of a bag connected with eye met with in some snakes s Dans les Philos, transac., 1804.

Description of the parts, which perform the voluntary expansion of the skin of the neck in the cobra de capello, or hooked snake of the east Indies ; Dans les Philos, transac., 1804.

Observations on cancer connected with histories of the disease. Londres , 1805 , in 8°. An account of the small lobe of the human prostate gland not before

taken notice of by anatomists; Dans les Philos, transac., 1806.

Observations on the shell of the sea-worm found on the coast of Sumatra, proving it to belong to a species of teredo, with an account of the anatomy of the teredo navalis;

Dans la Philos, transac., 1806.

Observations on the camel's stomach , respecting the water, it contides

and the reservoirs, in which that fluid is inclosed: with an account of some particularities in its urine;

Dans les Philos. transac., 1806.

An account of two children born with cataracts in their eyes, to show their sight was obscured in very different degrees; with experiments of determine the proportional knowledge of objects acquired by them im-

mediatly after two cataracts were removed;

Dans les Philos. transac., 1807.

Observations on the structure of the different cavities, which constitute,

the stomach of the whale, compared with those of ruminating animals, with a view to ascertain the situation of the digestive organ;

Dans les Philos. transac., 1807.

Observations on the structure of the stomach of different animals, with a view to elucidate the process of converting animal and vegetable substances into the process of converting animal and vegetable.

Dans les Philos. transac:, 1807. On the structure and uses of the spleen;

Dans les Philos, transac., 1808.
Further experiments on the spleen;

Dans les Philos. transac., 1808. Observations on Mr. Brande's paper on calculi;

Dans les Philos transac., 1808.

On the anatomical structure on the whomsat;
Dans les Philos, transac., 1808.

On the nature of intervertebral substance in fish and quadrupeds; Dans les Philos, transac, 1800,

Hints on the subject of animal societions communicated by the society for the improvement of animal chemistry;

Dans les Philos. transac., 1809.

Anatomical account of the squalus maximus:

Dans les Philos, transac., 1809.

John Hunter's treatise on the venereal disease. Londres, 1809, in-8°.

- Ibid, 1818, in 4°.

En publiant ce traité de Hunter, M. Home y a fait plusieurs additions

importantes.

On the case of a man, who died in consequence of the bite of a rattlesnake, with an account of the effects produced by the poison;

Dans les Philos, transac, 1810.

On the gizzards of grozing birds;

Dans les Philos. traume., 1810.

On the mode of breeding of the oviparous thank, and the acration of the fatal blood in different classes of animals;

Dans less Philos, transace, 1810.

Experiments to prove that fluids pass directly from the stomach to the circulation of the blood, and from thence into the cells of the spleen, the gall bladder, and urinary bladder, without gaing through.

the thoracic duct;
Dans les Philos. ransec., 1811.
Proctical observations on the diseases of the prostate gland, bondres, 1811. 1 vol. in-8°. - Ibid. 1818, 2 vol. in-8°. - Trad. en Irançais, par-

Marchaol, Paris, 1820, 1830.

An account of some particularities in the structure of the organ of heaving in the balena misticens of Linneus;

Dans les Philos. transac., 1812.

Observations intended to show that the progressive motion of snakes is partly performed by means of the ribs;

Dans les Philos, transoc., 1612.

On the different structures and situations of the solvent glands in the digestive organs of birds, according to the nature of their food and particular modes of life; Dans les Philos, transac.; 1812.

A description of the tolvent glands and gizzards of the ardea argala, the casuarius emu, and the long-legged casowary from New South Wales ; Dans les Philos, transac., 1813.

Experiments to ascertain the congulating power of the secretion of the gastric glands;

Dans les Philos. transac. , 1813.

On the tusks of the Narwhale t Dans les Philos, transac., 1813.

On the formation of fat in the intestines of living animal;

Dans les Philos, transac., 1813.

Additions to an account of the anatomy of the squalus maximus, con tained in a former paper, with observations on the structure of the bronchial artery :

Dans les Philos. transac., 18:3. Observations on the functions of the brain;

Dans les Philori transac., 1814. Some account of the fossil remains of an animal, more nearly allied to fishes, thou to any of the other classes of animals;

Dans les Philos, transac 1814. On the influence of the nerves upon the action of the arteries;

Dans les Philos. transac. , 1814.

Lectures on comparative anatomy. Londres, 1814, 2 vol. in-4°. On the structure of the organs of respiration in animals, which appear to hold an intermediate place between those of the class pieces and tho vermes, and in two genera of the last mentioned class;

Dans les Philos, transac., 1815.

On the mode of generation of the lamprey and myxine; Dans les Philos. transac., 1815.

Some account of the feet of those animals, whose progressive motion can be carried on in opposition to gravity; Dans les Philos, transac., 1816.

Experiments and observations to prove that the beneficial effects of many medicines are produced, through the medium of the circulating blood, more particularly that of the colchicum autumnale upon the gout; Dans les Philos. transac., 1816.

An Appendix to a paper on the effects of the colchicum autumnale on gout

Dans les Philos. transac., 1816.

On the formation of fut in the intestine of the tadpole, and on the use of the yelk in the formation of the embryo in the eng; Dans les Philos. transac., 1816.

Some further account of the fossil remains of an animal, of which a description was given to the society in 18:4;

Dans les Philos. transac., 1816.
Further observations on the feet of animals whose progressive motion can be carried on against gravity;

Dans les Philos, transac., 1816. An account of the circulation of the blood in the class vermes of Linnœus, and the principle explained in which it differs from that in the higher classes ;

Dans les Philos. transac., 1817. An account of some fossil remains of the runoceros, discovered by

HOME

Mr Whithy, in a casern inclosed in the limestone rock, from which he is forming the Breakwater at Ply mouth;

Dans les Philos. transac., 1817. On the passage of the oven from the obserium to the uterus in

Dans les Philes, transac., 1817.

Further observations on the use of the colchicum autumnale in gout ;

Dans les Philos. transac., 1817.

The distinguishing charactere between the ova of the sepia and those of the vermes stracee that live in water, explained;

Dans les Philos, transac., 1817.
Some account of nests of the Java swallow and of the glands, that

secrete the micus of which they are composed; Dans les Philos, transac., 1817.
Observations on the gastric glands of the human stomach, and the

contraction which takes place in that viscers;

Dans les Philos. transac., 1817. Additional facts respecting the fossil remains of an animal, on the subject of which two papers have been printed in the Philosophical transactions, showing that the bones of the sternum resemble those of

the ornithorhyncus paradoxus;

Dans les Philos. transac., 1818. The Croonian lecture on the changes the blood undergones in the act of coagulation:

Dans les Philos . transac., 1818.

Some additions to the Croonian lecture, on the changes the blood undergones in the act of coagulation; Dans les Philos. transac. , 1818.

A description of the teeth of the delphinus Gangeticus;
Dans les Philos, transac., 1818.

The Croonian lecture on the conversion of pus into granulations of new Aesh:

Dans les Philos. transac., 1819.

On corpora listea ;

Dans les Philos, transac. , 1819.

An account of the fossil skeleton of the proteosaurus ;

Dans les Philos, transac., 1819. Reasons for giving the name proteosaurus to the fossil skeleton of animal which has been described; Dans les Philos, transac. 1810

On the ova of the different tribes of opossum and oraithorhyncus;

Dans les Philos, transac., 1819. Croonian lecture, a further investigation of the component parts of the blood:

Dans les Philos. transac., 1820. On the milk tusks, and organ of heaving of the dugong;

Dans les Philos. transac., 1820.

On the mode of formation of the canal for containing the spinal monrow, and on the form of the fins (if they deserve that name) of the involeosaurus:

Dans les Philos, transac., 1820.

Observations on the human wrethra, thowing its internal structure, as it appeared in the microscope of Francis Bauer., Esq.; Dans les Philos. transac., 1820.

An account of a new mode of performing the high operation for the

Dans les Philds, transac. 1820.

Particulars respecting the anatomy of the dugong, intended as a sup plement to sir T .- S. Roffles, account;

Dans les Philos, transac., 1820.

On the black rete mucosum of the negro, being a defence against the scorching effect of the sun's rays;

· Dans les Philos, pansac., 1821.

Croonian lecture. Microscopical observations on the following subjects. On the brain and nerves; showing that the materials, of which the are composed, exist in the blood, on the discovery of valves in the branches of the vas breve, lying between the villous and muscular coast of the stomach; on the structure of the spleen;

Dans les Philos. transac., 1821

An account of the skeleton of the dugong, two-horned rhinoceros and tapir of Sumatra sent to England by sir Thomas Stomford Raffles; Dans les Philos. transac., 18at.

On the peculiarities, that distinguish the manatee of the West Indies from the dugong of the East Indian seas; Dans les Philos. transac., 1821. (LEFEVRE).

HOME (FRANÇOIS), medecin du siècle dernier, qui occupait une chaire de professeur de matière médicale à l'Université d'Edimbourg, où il exerça la médecine avec distinction, a publié : ..

De febre remittente. Edimbourg, 1750, in-8°.

On the contents and virtues of danse spaw, Edimbonrg, 1751 , in-80. Principia medicine. 1758, in 89. - Trad en français, par M. Gastelier. Paris, 1771, in-8°.

The principles of agriculture and vegetation. Edimbonrg, 1758, in-80,

Medical fucts and experiments. Londres, 1758, in-8°. Inquiry into nature, cause and cure of the croup, 1765, in-fol. Ouoique nous avons sur cette maladie des connaissances plus positives

qu'a l'époque où l'auteur écrivait, néanmoins son ouvrage mérite d'être consulte. Clinical experiments, histories and dissections. Londres, 1781, in-80.

(LEFÈVRE) HONAIN, médecin syrien, de la tribu des Obadités, qui professaient le nestorianisme, naquit à Hyrato, ville de la Mésopotamie. En médecine, il eut pour maître, Jean, fils de Massowich, généralement connu chez nous sous le nom de Mésue, A la connaîssance de l'arabe il joignait celle de la langue grecque, en sorte que les premiers califes abassides le chargerent de traduire les ouvrages scientifiques des Grecs; et même de faire plusieurs voyages dans la Grèce; où il rassembla une multitude de livres sur toutes les parties de la philosophie, Son principal mérite est d'avoir été traducteur à la fois infatigable et exact, justice que tous les biographes s'accordent à lui cendre. Les Arabes lui doivent des versions d'Hippocrate, de Galien, de Pline, d'Alexandre d'Aphrodisée, de Paul d'Egine, etc. Mais il avait composé en outre un grand nombre de traités sur la médecine et la dialectique, dont on trouve les fitres dans Casiri." L'un des plus remarquables est son futroduction à la médecine, écrite dans l'esprit de la doctrine de Galien (Isagge in artem parvam Caleni. Strasbourg, 1534), quoiqu'on y rencontre aussi quelques traces du méthodisme. Les partisans des forces occultes y trouveront amplement de quoi satisfaire leur goût pour ces subtilités ontologiques qui ont tant entravé la marche de la physiologie, et qui l'empébenet accore aujourd'hui de prendre pleimement son essor. Honain monurt en 874, l'an 26 de l'hegyre.

HOOGSTRATEN (Davis nz), në a Rotterdam, le 14 mass e 168, dittal les belles-lettres et la midecine k Leyde, or dit as fit recevoir docteur. S'étant ensuite établi à Dordrecht, il demeura dans cette ville jusqu'à l'époque où celle d'Ansterdam l'ai accorda une place dans son gymanse. East devenu sourd en 1723, il fut obligé de renoncer au titre de conrecteur, qu'il vavil fini par obteiffir. Deux ana parès, le 3 i novembre, il moutant, des suites d'une chute qu'il fit dans l'un des canaux de la ville, durant une auit très-bameuse. Le sebles-lettres, qu'il aimait passionnément, lui firent négliger peu à peu la médecine, sur l'aquelle il n'a écrit que la dissertation suivante :

De hodierno medicina statu ad Nicolaum Van der Kappen. Dordrecht, 1683, in 8°. (z.)

HOORNE (JEAN DE), célèbre anatomiste hollandais, naquit à Amsterdam, en 1621. A peine avait-il terminé son cours de philosophie, qu'il étudia la médecine à Utrecht, où il se fit remarquer, parmi ses condisciples, par son assiduité au travail. Au bout de plusieurs années, le désir de perfectionner les connaissances qu'il avait acquises; le détermina à faire un voyage en Italie. Mais à peiue fut-il arrivé dans ce pays, qu'oubliant le motif qui l'y avait appelé, il entra au service de la république de Venise, dans les troupes de laquelle il servit pendant quelque temps. L'art militaire ne put cependant pas lui faire oublier les sciences, qui avaient eu autresois tant d'attrait pour, lui, de sorte qu'il finit par y renoncer. Ce fut alors qu'il suivit les cours publics dans les plas célèbres Universités d'Italie; ainsi qu'à Bàle et à Montpellier. Après avoir reçu le titre de docteur à Bâle, il revint à Amsterdam, où l'on ne tarda pas à lui consier une chaire d'anatomie et de chirurgie, qu'il remplit jusqu'en 1633, époque où il en accepta une semblable à Leyde. Ce fut dans cette dernière ville qu'il termina sa carrière, le 13 janvier 1670.

Hoorne jouissait, parmi ser contemporains, d'une grander réputation que le temps a ternie, parce qu'elle tenait moins h son mérite réel qu'à son adresse et à son savoir-faire. Il y auxiti tependant de l'injustice à ne pas convenir que l'anatomie hid doit quelques progrès, et qu'il contibba beaïcoup à té-

HOOR

285

pandre le goût de cette science, que lui-même avait puisé dans les lecons du célèbre Swammerdam. On peut lui reprocher de s'être arrogé plusieurs découvertes dont l'honneur appartenait à d'autres. C'est ainsi, par exemple, qu'il voulut disputer à Pecquet celle du canal thoracique, quoique tout son mérite, sous ce rapport, se borne à être l'un des premiers qui l'ont décrit dans l'homme. Ses ouvrages sont :

Epistola de anevrysmate. Palerme, 1644; in-8º. Avec l'opuscule de Thomas Bartholin sur le même su

Exercitationes anatomicæ I et II ad observationes Fallopii anatomic

et earumdem examen per Vesalium, addità ubique epicrisi. Leyde, 1649, in-4º.

Nos-us ductus chyliferus, nunc primum delineatus, descriptus et eruditoru m examini propositus. Leyde, 1652, in-4º.

De ductibus salivatibus disputationes. Leyde, 1, 1656; II, 1656; III. 1657, in 4°. L'auteur y décrit le canal dont la découverte a été attribuée depuis à

Warthon. On ne trouve pas ces dissertations dans l'édition de Pauli. Dis sertatio de nutritione. Leyde, 1658, in-4°.

Dissertatio de ægilope. 1659, in-4º.

Stenonio de glandulis oris disputanti. Leyde, 1661, in-40.

Microcosmus, seu brevis manuductio ad historiam corporis humani, in gratiam discipulorum edita. Leyde, 1660, in-12. - Ibid. 1662, in-12. - Ibid. 1665; in-12. - Léipzick, 1675, in-12. - Trad. en français, Genève, 1675, in-12. - en hollandais, Amsterdam, 1684, in-8º. - en allemand, Halberstadt, 1679, in-12.

Ce mannel, quoique très-conrt, fut fort estimé dans le temps, à cause de la larté et de la précision qui y régent partont. On y trouve pud déia libroriginaux, mais l'état de la science est présenté avec beaucoup d'ordre et d'une manière très-lumineuse. Jean-Maurice Hoffmann a publié un commentaire sur cet ouvrage (Altdorf, 1685, in-4°.). Waarschouwing aan alle liefhebbers der Anatomie tegens de gepre-

sene wetenschap derselve V an L. D. Bils. Leyde, 1660, in-4°. Réflexions judicieuses sur les forfanteries et les hypothèses de Bils. Microtechne, id est, brevissima chirurgiæ methodus. Leyde, 1663,

ine12. - Ibid 1668, in-12. - Leipzick, 1675, in-12. - Trad. en anglais, Londres, 1730, in-12. - en allemand, Halberstadt, 1679, in-8°.; Ibid.

1685, in 12. en hollandais. Amsterdam, 1684, in 8°. Ce manuel de chirurgie a les mêmes qualités et les mêmes défauts que

le précédent. Hoorne y suit pas à pas les traces de Fabrice d'Aquapen-Dissertationis anatomico-medica para prior de partibus in ore contentis. Leyde, 1666, in-4°.

Prodromus observationum suarum circa partes genitales in utroque sexu. Leyde, 1668, in-12. - Ibid. 1672, in-40

Observationes anatomico-medica, annotationibus recentiorum in anatomicis, pariter ac chirurgicis industriam patefacientibus adauctee. Amsterdam , 1676 , in-12.

Publié par Just Schrader, Hoorne a donné une édition des Œuvres de Botalli (Leyde, 1660,

in-8°.), et du Traité des os de Galien (Leyde, 1665, in-12). Jean Guillaume Pauli a publié la collection de ses œuvres sous le titre

· Opuscula anatomico-chirurgica. Léiptick, 1707, in-8°.

Hoonse (Jean de), on Jean de Born, se à Stockholu en 1955, da parens hollandis, fit aes duéde à Leyde, et panse neueur quojquin i traupe en France et en Angleterre. S'etant fait recevoir docten; à Leyde na 1969, il revis l'année saivant dans la capitale de la Surde, où il fat nommé médecin de la ville en 1907, pais archittre du roi en 1720, et termina sa carrière en 1946. On a de lui:

Dissertatio de partu præternaturali. Leyde, 1690, in-40.

Swenska vael oefwade Jordegumina. Stockholm, 1697, in 8°. - Ibid. 1715, in 8°. - Trad. en allemand, Stockholm, 1721, in 8°. - Ibid. 1765, in 8°. - Ibid. 1765, in 8°.

HOPF (Ceréties Tréophile), né à Bahringen, le 15 juillet 1765, et nommé, en 1794, professeur extraordinaire de médecine à l'Université de Tubingue, à mis au jour les ouvrages suivans:

Dissertatio quá instruendæ meteorologiæ medicæ consilia instituuntur. Tubingue, 1790, in-8°. Commentarien der neuern Arzneykunde. Tabingue, 1793-1800, 6 val.

in-8°.

Theorie de principio, febres inflammatorias epidemicas gignente, ru-

dimenta. Tubingue, 1794, in 4°. Tubingue, 1795-1800, in 5°.

Grundress einer systematischen Abtheilung der einfachen und zusammengesetzten Arzneykoerper. Tabingae, 1803, in-8°. (0.)

HOPFEYGAERITNER (PRILIPPE-Frénéric), né à Stattgart, fut nommé, en 1794, médecin pensionné de cette ville, ob.iot l'année suivante une place de médecin à la cour, et se brâlle la cervelle le tré décembre 1807, laissant quelques outvrages intitules:

Einige Bemerkungen ueber die menschlichen Entwickelungen und die mit denselben in Verbindung stehenden Krankheilen. Stuttgart, 1792, in-3°.

Beytraege zur allgemeinen und besondern Theorie der epidemischen Krankheiten. Stuttgort, 1755, ia-57. Beobachtungen und Untersuchungen weber die Pockenkrankheit. Stutt-

gart, 1799, in-8. Untersuchungen ueber die Natur und Behandlung der verchiedenen Arten der Gehirnwassersucht. Sinttgart, 1802, in-8.

Il a publié avec G. Jaeger non nouvelle édition, revue et augmentée, de la Pharmacopœa Wirtembergica (Stuttgard, 1786, in 8°.). (1)

HOPPE (DAVID-HEREI), né à Vilsen, près de Hoya, daus le Hanovre, fut destiné par ses parents à la pharmacie, et mis de très-bonne heure en apprentissage che un fapothicaire de Hambourg. Il passa deux années daus cette ville, où il prit le goût de la botanique, et se familiarisa avec le système de Linné, Elant passé eu 1-62 à Halle, il profits avidement des facilités que cette ville lui offrait, pour augmenter la masse de ses consissances, principalement en histoire autrellé et en chimic.

HOPP

Au bout de deux années, il alla habiter pendant quelque temps Wolfenbuttel, et en 1786, il se rendit à Ratisbonne, où, quatre aus eusuite, il établit, conjointement avec Martins et Stallknecht, la société de botanique, devenue depuis si célèbre, et qui enrichit encore aujourd'hui la science de ses importans travaux. En 1792, il alla étudier la médecine à Erlangue, prit le titre de docteur au bout de trois ans, et revint ensuite fixer son sejour à Ratisbonne. On a de lui :

Extypa planturum Ratisbonensium, oder Abdruecke derjenigen Pflanzen, welche um Regensburg wild wachsen. Ratisbonne, 1787 - 1743, in-fol.

Recueil de huit cents planches.

Botanisches Taschenbuch, fuer die Anfaenger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst. Ratisbunne, 1790, in 8°. Réimprime tous les aus jusqu'en 1811.

Enumeratio elytratorum circà Erlangum indigenarum, secundum systema Fabricianum, observationibus iconibusque illustrata. Erlangue, 1795, in-8°

Entomologisches Taschenbuch fuer die Anfanger und Liebhaber dieser Wissenschaft. Ratisbonne, 1796, in-8°. - Ibid. 1797, in-8°. Ecty pa plantarum selectarum, oder Abdruecke auserlesener Pflanzen.

Ratisbonne, 1796, in-fol.

Recuell de vingt-cinq planches.

Herbarium vivium plantarum rariorum, prætertim Alpinarum, exhibens plantas à societatis botanicæ Ratisbonensis sodalibus in variis Germaniæ regionibus collectas et botanophilis comunicatas. Ratisbonne 1798-1799, in-fol.

Allgemeine botanische Bibliothek des igten Jahrhunderts. Nuremberg 1807 , in-8°.

Hortus botanicus Ratisbonensis, continens plantas in speciminibus siccis quas muxima partis in horto botanico Ratisbonensi coluntur. Ratisbonne, 1807-1809, in-fol

Horre (Jean-Tobie), épicier de Gera, s'est beaucoup occupé d'his-

toire naturelle, principalement de botanique. On a de lui : Kurzer Bericht von den knollichten und essbaren Erdoepfeln, oder denen Solanis tuberosis esculentis, welche in der Haushnltung sehr dienlich und einem Landgut vielen Nutzen schaffen koennen, Gera. 1745, in-40 .- Wolfenbuttel, 1747, in-40. Anmerkungen neber die sogenannte aberglaeubische Todenuhr ; To-

denkrache oder Raben, Welieklage, u. s. w, welche Todeszeichen seyn denkreace oder Russen, retenange us. v. vreace sollen. Geis, 1/35, in 4. "Vollesbuttel, 1/37, in 4." Viere Buschreibung versteinerter Gryphi en, dass solche aumeckge-filiebene Zusgen der allgemeien Suendfluch, nebst undern Fossilien, so um Gera besindtch sind. Gen., 1/35, in 4. Nachrielte von den Eichen - Weiden und Dornenrosen; ingleichen

Machinett von den Eienen-19 eiten und Dornenrosen; ingteichen von den Eibelen oder Wasserjung fern. Leipzick, 17/8, in-§\*.
Antwort auf die Zweifel, welche I.-F. Schreiber von den Weidernosen und verteindrett Gryphien entgegengtetett. Geis, 1748, in-§\*.
Bericht von dem unlaengut in Sschue entdeckten Führritune, dessen

Gebrauch und woraus er entstehe. Wolfenhuttel et Léipzick , 1748, in-4°. Systematischer Schauplatz aller einheimischen und auslaendischen

von den Hambarger Zuckerbildern; nebst Beschreibung von dem Nutsen des Linagrosts in Brandschaeden. Berlin, 1750, in-4°.

Merkwierdigkeiten des Pflanzenreichs. Berlin, 1752, in 89.
Beschreibung der estbaren Kracuter und Pflanzen, welche um Genø wachten, und ber theurer Zeit get zu gebrauchen sind Gera, 1775, in 89.
Abhandlung von der Begattung der Pflanzen. Altenborre. 1773.

Abhandlung von der Begattung der Pflanzen. Altenbourg, 1773 in-8°.

Geraische Flora, Iéna, 1774, in-8°-

HORCH (Christophe), fils d'un chirurgien de la garde du roi de Prusse, naquit à Berlin, en 1667. Initié par son père même aux mystères de la médecine, il fut envoyé a l'Université de Kænigsberg, en 1684, et y passa trois aunées, durant lesquelles il publia un petit Traité de philosophie, d'après les principes du cartésianisme. En 1687, il revint dans sa ville natale, et se rendit bientôt après à Breslau, où l'attirait la reputation du célèbre charurgien Purmann. Au bout de quelque temps, il fit un voyage à Berne, prit même du service dans l'armée que les Suisses entretenaient alors en Italie, et passa bientôt après dans celle du duc de Wurtemberg. La mort de son père l'avant mis dans la nécessité de revenir en Prusse, il sollicita son congé, et alla prendre le grade de docteur à Padoue, en 1602, sous la présidence de Patin. Avant fait une seconde campagne en Flandre, sous les ordres du comte de Flemming, il obtint, l'année suivante, la place de chirurgien en chef et d'inspecteur du service chirurgical des armées de Prusse. En 1703, le roi le choisit pour son médecin, charge dans laquelle il fut confirmé par Frédéric-Guillaume. La mort termina sa carrière le 20 avril 1754. Indépendamment de diverses observations éparses dans les Ephémérides des curieux de la nature, et de quelques opuscules académiques dénués de

HORN (Barrafersy), fils d'un bourgmestre de Greifenberg, en Poméranie, saquit le 24 juin 1614. Au sortit de ses premières études, il fint envoyé an gyanase de Dantzick, pois à l'Université de Komigsberg, où il s'appliqua spécialement à la médecine. Un voyage qu'il fié à Leyde lui inspirà un golà encore plus vil pour cet art, qu'il revint pratiquer dans sa ville atalle. Ayant pris le grade de docteur à Gripswald en 1641; il fixa son sejout à Stualsund, et mourat dans cette ville en 1664, laissand deux petits ouvrages, qui ont pour titres.

tout intérêt, il a publie (Berlin, 1688, in-8°) une traduction allemande de la Pratique médico-chirurgicale de Muys.

Bedenhen vom Podagra, darinnen kuerzlich berichtet wird, 1) was das Podagra ser; 2) wovon es enstehe; und 3) wie es zu curiren. Stralsund, 1642, iv-12. Valts medicus Hippocraticus, seu prognosticorum liber commentariis

Vales medicus Hippocraticus, seu prognosticorum liber commentarii illustratus. Siralsund, 1654, in-8°.

HORN (Ennest), professeur depuis 1806 au Collége médico-chirurgical de Berlin, né le 24 août 1772, à Brouswick, nommé, en 1804, professeur d'abord à Wittemberg, puis à Erlangue, a publié:

Usber die Wirkungen des Lichts auf den lebenden menschlichen Koerper, mit Ausnahme des Schenss. Ktonigsberg, 1999, in 8°. Beytrege zur medicinischen Klink, gesannnelt auf meinen Reisen

durch Deutschland, die Schweitz und Frankreich. Bropswick, 1800, 2 vol. in-8°.

Versuch einer praktischen Nosologie der Fieber. Bronswick, 1800, in-8°.

Archiv fuer medicinische Erfahrung. Berlin, 1801-1823. Il paralt tous les deux mois un cabier de ce journal, qui subsiste

Veber die Erkenntniss und Heitung der Pneumonië. Francfort-sur-le-

Ueber die Erkenniniss und Heitung der Pneumonië. Francfort-sur-le-Mein, 1802, in-8°. Taschenbuch suer Aerzte und Wundaerzte. Berlin, 1803, in-8°.

Handbuch der praktischen Arzneymittellehrefuer Aerzte und Wund-

oerzte. Berlin, 1803, in-8°. - Ibid. 1805, in-8°.

De opij abusu, tam respectu veteris, quam novæ medicorum doctrinæ.

Wittenberg, 1804, respectu veteris, quam novæ medicorum doctrinæ.

Wittemberg, 1804, in 8°.

Handbuch der medicinischen Chirurgie. Berlin, tonie I, 1804; II,

1806, in-8°.

Grundriss der medicinisch-chirargischen Arzneymittellehre. Berlin,

1804, in-8°. - Kersuch weber die Natur und Heilung der Ruhr. Erford, 1806, in-8°. Anfangsgruende der medicinischen Klinik. Erford, 10me I, 1807; II,

1808, in-8°. Ueber den Werth der medicinischen Erfahrung und ueber die Mittel sie zu erlangen Berlin, 1807, in-8°.

Klinisches Taschenbuch juer Aerzie und Wundaerzte. Berlin, 1807,

Rechtfertigendes Erkentniss der Konigl. Preuss. Kammergerichts, in der wider mich gefiehrten Criminal-Untersuchung, als Darstellung der Verhachtnisse zwischen mir und den Hrn. Geh. Medicinalrath Dr. Kohlrausch. Berlin, 1812, in-8.

Erfahrungen weber die Heilung des ansteckenden Nerven-und Lazarethfiebers, und den Mittel seine Entstehung und Verbreitung zu verhueten. Berlin , 1814, in-8°.

HORN (GASPARD), në a Freyberg, dans la Misnie, en 1583, etudia la medecine à Wittenberg, prit le grade de docteur à Bâle en 1616, pratiqua ensuite l'art de guérir pendant sept ans à Dresde, occupa la place de médecin pensionné à Plauen dans le Vogtland, et vint dix ans après remplir les mêmes fonctions dans sa ville natale, où il mourut en 1633. Il s'était beautopoccupé de rectifier les crreurs contenues dans la chimie de Geber, qui fut imprimée après an mort, avec un ouvrage des façon initiulé: Medulla alchemiae Gebricæ, par les soins de Georges Horn (Leyde, 1636, in-12). On ne le confondra pas avec un autre écrivain du même nom, Christophe Horn, auteur des deux ouvrages suivans:

Hortulus medicus Hippocraticus, spagyricus, Helmontianus. Cassel,

Dialogus de ouro medico philosophorum. Francfort, 1615, in-8°. Réimprimé dans le tome V du Théatre chimique. Un autre Gaspard Horu, né à Dresde en 1590, reçu decteur à Altdorf

en 1626, admis, en 1633, dans le Collége des médicins de Nuremberg, et mort le 37 août 1643, a écrit, avec le secours de Jean Roctenbeck, un petit ouvrage intitule; Speculum scorbuticum, oder eigentliche Beschreibung des Scharbocks.

Nuremberg, 1633, in-8°.

HOROZCO (Christophe de), médecin espagnol du seizième siècle, avait fait d'excellentes études lorsqu'il se livra à celle de la médecine, qu'il enseigna ensuite publiquement à Sala. manque. On a de lui :

Castigationes in interpretes Pauli Æginetæ. Venise, 1536. Annotationes in interpretes Aciti medici præclassimi, nempè Bop-tisam Montanum Verbensem, et Janum-Cornarium Zuiccaviensem medicos. Bale, 1536. (B. et L.)

HORST (GRÉGOIRE), neveu de Jacques Horst, vint au monde à Torgau en 1578. Après avoir fait ses humanités à Helmstaedt et à Wittemberg, il entreprit un voyage en Allemagne, s'arrêta à Bâle pour étudier la médecine, et y prit le bonnet de docteur en 1606. La même aunée il fut appelé à Wittemberg pour remplir une chaire qu'il abandonna au bout de quelques mois, trouvant plus d'avantage à accepter la place de médecin pensionne à Saltzwedel. En 1608, le landgrave de Hesse lui accorda une chaire à l'Université de Gicssen, et le nomma son premigr médecin; mais Horst, d'un caractère inconstant, ne put résister, en 1622, aux instances des magistrats d'Ulm, qui cherchaient depuis long-temps à l'attirer dans leur ville. Il y termina sa carrière le quoût 1636. Sa réputation était si grande, qu'on lui donna le surnom d'Esculape d'Allemague. Les honneurs et la célébrité dont il jouit ne parlent guère en faveur des lumières du siècle qui le vit naître, car les nombreux ouvrages qu'il a laissés ne contiennent aucune idée saillante, ni rien qui annonce un médecia capable 'de s'élever au -dessus des préjugés de la routine et de la scolastique.

Dissertatio de anima facultatibus. Wittemberg, 1603, in 49.
Nobilium exercitationum de corpore et anima liber. Wittemberg, 1601, in-8°. - Ihid. 1607, in-8°.

sertatio de somno et somniis, Wittemberg, 1606, in-4º. Dissertatio de elementia et temperamente. Vittemberg, 1666, in-4°.
De naturali conservatione et cruentutione cudavaram. Wittemberg, 1666, in-8°. Plate 1606, in-8°. P

Dissertatio de sanitate corporis humani. Wittemberg , 1606, in-4.

Scepsis an corpus humanum post mortem durare possit colore floridun et incorraptum et an fluxus sanguinis cadaveris humani occisi præsentiam interfectoris indicet. Wittemberg, 1606, iu-8°. De corpore humano exercitationes. Giessen, 1606, in-12.

Dissertatio de pudisions. Wittemberg, 1607, in-\$°. - Francfort,
De naturel humand libri duo. Wittemberg, 1607, in-8°. - Francfort, 1612, in-4°. Tructatus de scorbuto, sive de magni Hippocratis lienilus, Plinique

stomacace et scelotyrbe. Giessen, 1609, in-10. - Ibid. 1615, in 80. Medicarum institutionum compendium. Wittemberg, 1609, in-80. Ibid. 1630 , in-89.

Centuria problematum medicorum. Wittemberg , 1610 , in 80. - Nuremberg, 1635, in-4°.

Decas pharmaceuticarum exercitationum. Gicssen, 1611, in-80. - Ulm. 16:8, in-40. - Ibid. 1628, in-40. Dissertatio de naturé amoris; additis resalutionibus, de curé furoris

matorii, de philtris. atque de pulsu amantium. Giessen, 1611, in-40, . Marbourg , 1627, in-40. De morbis corunique causis liber. Giessen , 1612 , in-40. - Marbonry ,

1629, in-4°. De tuenda sanitate studiosorum et litterotorum libri duo. Giereon.

1615, in-80. - Ibid. 1617, in 12. - Marbourg, 1628, in-80. - Ibid. 1648, in-12. Anatome corporis humani, mense octobri 1617 instituta, memoria

causa, in gratiam spectatorum tubula comprehensa, et ad librum primum de naturd hominis accomodata. Girssen, 1617, in-fol.

De natura motas animalis et voluntarii exercitatio. Giessen, 1617, in-40.

De natura thermarum dissertatio. Girsen, 1618, in-4º.

De causis similandinis et dissimilitudinis in fatu, respectu parentum. Giessen, 1619, in-4º. Conciliator enucleaius, seu Petri Aponensis differentiarum philoso-

phorum et medicorum compendium. Girssen, 1621, in 80, . Febrium continuarum et malignarum prognosis. Girssen, 1622, în-40 Observationum medicarum singularium libri qualuor priores, accessit apistolorum et consultationum liber. Ulm, 1625; in 4°. Nuremberg,

1652, in-4°. Observation um medicarum singularium libri quatuor posteriores, accessit liber secundus epistolarum et consultatianum. Ulm, 1628, in-4º .-

Nuremberg, 1637, in 40. - Francfort, 1661, in 40. Centuria problematum medicorum. Accedit consultationum et epistolarum medicinalium liber tertius. Ulm, 1636, in-4º.

Herburium Horstonium, seu de selectis plantis et radicibus libri due. Marhourg, 1630, in-8". Complementum ad librum secundum Epistolarum et consultationum

medicinalium Ulm, 1631, in-4º. - Heilbrona, 1631, in-4º. Institutionum physicarum libri duo. Nuremberg , 1637, in-4

Les œuvres de Horst ont été réunies, du moins pour la plupart, et ... publiées ensemble sous le titre suivant : Opera medica. Nuremberg, 1660, in fol. - Gouds, 1661, 2 vol. in-fo.

HORST (Jacques), né à Torgau, le 1er mai 1537, étudia la

philosophie et la médecine à Francfort-sur-l'Oder, où il prit tous ses grades. Après avoir exercé l'art de guérir à Sagan, à

19.

Schweidnitz et à Iglau, il obtint la place de médecin ordinaire des états de la Basse-Autriche. L'Université de Helmstaedt lui accorda, en 1584, une chaire qu'il accepta, et dans laquelle il mourut le 21 mai 1600. Sa mémoire serait oubliée depuis long-temps, s'il n'avait pas su se procurer une célébrité peu digne d'envie, en adoptant sans examen l'histoire de la dent d'or, et cherchant à expliquer ce prétendu phénomène, qu'il fit dépendre de l'influence des constellations sous lesquelles l'enfant de Schweidnitz était venu au monde. L'enfant, disait-il, naquit le 22 décembre 1586, époque où le soleil se trouvait en conionction avec Saturne dans le signe du belier; cette circonstance détermina une augmentation considérable de chaleur, et accrut la force nutritive à tel point qu'au lieu d'une substance ossense, ce fut de l'or qui se tronva sécrété, Horst établit ensuite, sur ce fait miraculeux, une série de prophétics, attestant la crédulité et l'ignorance qui régnaient en Europe de son temps. Outre une traduction allemande du traité De occultis natura miraculis de Levinus Lemnius, ce médecin, peu recommandable à tous égards, a publié :

Ordnung der Arzneyen und Apotheken in der Stadt Metzeritsch in Meissen. 1578, in-8°.

Precationes medicorum pia. Helmstaedt, 1585, in-12. - Francfort, 1666, in-12. Dissertatio de memoriá boná conservandá. Helmstredt , 1585, in-4°.

Simplicia selecta. Marbourg, 1585, in-4°. Herbarium Hortstianum, seu de selectis plantis et radicibus libri duo

Helmstaedt, 1587, in-8°. Von den wunderbaren Geheimnisse der Natur, und deren frucht-

baren Betrachtung. Léipzick, 1588, in-4°. Dissertatio de temperamentis. Rostock , 1588, in-4°. Dissertatio de secundis corporis humani elementis. Rostock, 1588,

in-4°. Dissertatio de corpore humano, ejus partibus et facultatibus. Rostock

1588, in 4º. Dissertatio de actionibus corporis humani et ejus partium, et modo secundum quem fiunt. Rostock, 1588, in-4°.

De dispositione corporis humani et ejus partium. Rostock, 1589,

De sanitate et ejus causis, Rostock, 1589, in-4º.

De aureo dente maxillari pueri silesii, utrum ejus generatio naturalis fuerit. Leipzick, 1595, in-8°. et in-12. - Trad. en allemand, Leipzick, 1506, in-8°. On trouve avec ce traité une dissertation De natura, differentiis et

causis eorum qui dormientes ambulant, seu de noctambulonibus. Epistolæ philosophicæ et medicinales. Léipzick , 1596, in-8°.

Opusculum de vite viniferd, ejusque partibus. Helmstaedt, 1587, in-80. - Marbourg , 1630 , in-8°.

Disputationes catholica de rebus secundum et præter naturam. Wittemberg, 1609, in-8°. - Ibid. 1630, in-8°.

Bnarratio libri Hippocratici de corde, und cum explicatione questionis an intrà pericardium vivi hominis vel ad alendum, vel ad reficiendum or natus humor inveniatur. Francofort, 1653, in 4°.

HORST (Izs.-D.NILL), fils alné de Grégoire Horst, était de Griesen, où il apquit en 1620, fit ses études médicales, et parvint au henoneurs de deronal. Comme professeur de médicales de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme del comme de la comme de la comme de la comme

Positionum anatomicarum decades decem. Marbourg, 1638, in-4°.
Programma ad anatomen canis gravidæ invitat. Marbourg, 1639,

in-1°.

Anatome corporis humani tabulis comprehensa. Marbourg, 1639, in-1°.

Anatomia oculi. Marbourg, 1641, in-4°. Ruminatio delectionis nova sectas Sennerto-Paracelsicas D. Freitagii. Marbourg, 1640, in 4°.

Compendium physica Hippocratica. Marbourg, 1646, in-80. - Darmstadt, 1662, in-40.

Manuductio ad medicinam. Marbourg, 1648, in-8°. - Ibid. 1657, in-12.
- Ulm, 1660, in-12.

- Ulm, 1656, in-12.
 - Pharmacopea galeno-chymica catholica, post Renodaeum, Quercetanum, aliosque hujus generis celeberrimos utriusque medicinæ doctores practicos adornata. Francfort, 1651, in-fol.

Malva arborescens lutea. Giessen, 1654, in-8°. Decas observationum et epistolarum anatomicarum. Francfort, 1656,

in-4°.
Indicium de chirurgiá infusoriá J.-D. Majoris. Franclott, 1659, in-12.
- Ibid. 1665, in-12.

Physica Hippocratea Tackenii, Helmontii, Cartesii, Espagnet, Boylasi, etc., aliorumque recentrorum commentis illustrati. Francfort, 1882, in-8\*.

Horst (Gisbert), médecin d'Amsterdam, mort à Rome en 1556, a écrit :

De turpetho et thansid. Rome, 1545, in 4°. Honst (Gregoire), fils cadet de Grégoire Horst, né à Ulm, le 20 dé-

eembre 1626, y móurnt le 31 mai 1631. Il avait étudit la médeciot à Machourg et Lispitck, pris le grade de doctent à Padoue, et obtenu que chaire au gyunasse d'Ulm. Outre une édition de Marcellus Donatus, et one du Trait de a animats ude Contrad Gener, il a publiè: Dissertatio de marid. Giesseo, 1677, in-4\*.

Specimen anatomic practice in accoltenti diessend aliquot philiatris especimen anatomic practice in accoltenti diessend aliquot philiatris

Specimen anatomic practice in academia Giessen's aliquot philastris exhibitum. Adjecta sunt quadam de moxá. Giessen', 1678, ivi4°.

(0.)

HOSER (Joseph-Charles-Educard), médecin à Prague, ne le 30 juin 1770, à Ploschkowitz, dans le cercle de Leutmeritz,

en Bohême, s'est occupé principalement de la minéralogie. On trouve beaucoup de remarques intéressantes sur cette science dans ses divers écrits, qui ont pour titres :

Beschreibung vom Karlsbade. Pragne, 1797, in 8°. Beschreibung von Franzensbrunn bey Eger. Pragne, 1799, in 8°. Das Riesengebinge in einer stattstisch topographischen und pittoresken Uebersicht. Vienne, 1803-1805, 2 vol. in-8°. (1.)

HOTTON (PIERRE), né à Amsterdam, le 18 juin 1648, d'un ministre de la religion réformée, appartenait à une famille d'origine française. Etant allé étudier la médecine à Leyde, il y fut promu au doctorat en 1672, et se livra ensuite à la botanique, qu'il aimait passionnément. Jaloux d'observer la nature elle-nième, il entreprit un voyage en Danemarck, afin de reconnaître les plantes qui croissent dans cette contrée. Les magistrats de Leyde l'en rappelèrent pour lui consier la chaire de Paul Hermann, qui partait pour les Indes, Hotton la remplit jusqu'au retour du titulaire, à la mort duquel, en 16,5. il en devint lui - même possesseur. La mort, qui mit fin à sa carrière le 10 janvier 1709, ne lui permit pas de mettre la dernière main à un ouvrage dans lequel il se proposait de concilier ensemble ia méthode d'Hermann et celle de Tournefort. On n'a de lui que deux opuscules, intitulés :

Positiones quadam medica. Leyde , 1672, in-4°.

De re herbaria sermo academicus, quo rei herbaria historia et fata adumbrantur. Leyde, 1695, in-4°.

On trouve aussi une observation de lui dans les Transactions philosophiques et une lettre dans la Correspondance de Schelhammer. (z.)

HOVEN (FRÉDÉRIC-GUILLAUME DE), ne à Ludwigsburg en 1760, médecin de la cour de Wurtemberg, nomme en 1802 professeur à l'Université de Wurzbourg, et en 1807 directeur de tous les hospices de Nuremberg, est avantageusement connu par divers ouvrages, dont les principaux sont ; ·

Versuch neber das Wechselficher und seine Heilung, besonders durch die Chinarvide. Winterthur, 10me 1, 1789; II, 1790, in 8%. Geschichte eines epidemischen Frebers, welches in den Jahren 1792

und 1793 in dem Wuertembergischen Markislecken Asperg gehervich hat: nebst Bemerkungen ueber die Natur dieses Fiebers. Iena, 1795, in-80 Versuch ueber die gegenwaertige herrschende Rindviehseuche. Tubin-

gue, 1797, in 8º.
Vertheidigung der Erregungstheorie gegen einige hauptsaechliche
Einwacefe, Ludwigsburg, 1802, in 8º.
Die Vorzuge der Brownischen Praxis vor der Nicht-Brownischen.

Ludwigsburg, 1803, in-8°.

Handbuch der proktischen Heilkunde. Heilbronn, et Rothenbourg,

18c5; 2 vol. in-80; - Ibid. 18c8. in-3

Grundtaette der Heilkunde. Rothenbourg, 1807, im 6. Praktische Fieberlehre. Nuremberg, 1810, im 8. Versuch ueber die Nervenkrankheiten. Nuremberg ; 1813, in-80.

HOULLIER (JACQUES), dont le nom latinisé s'écrit Hollerius, naquit à Etampes, on ignore en quelle année. Reçu docteur à la Faculté de Paris, sous le décanat de Jean Tagault, il fut élu doyen en 1546, et continue l'année suivante. La médecine et la chirurgie furent cultivées par lui avec un succès. égal. Malgré les soins pénibles d'une pratique étendue, il ne negligea pas la littérature médicale, dans laquelle son nom est devenu célèbre. Son principal mérite fut de travailler assidument à ramener aux principes d'Hippocrate les esprits courbes sous le joug de l'école galeno arabique. Cependant, s'il reroussa les subtilités et les discussions oiseuses, s'il baunit les inutiles recherches sur les causes prochaines des maladies, il ne sut pas apprécier la noble simplicité de la thérapeutique d'Hippocrate, et adopta en grande partie les remèdes favoris et la polypharmacie dégoûtaute des Arabes. Une maladie à laquelle il succomba en 1562, ne lui permit pas de mettre la dernière main à ses nombreux ouvrages; dont il ne publia luimême aucun, et dont les éditions qui parurent de son vivant furent données par ses disciples, d'après les cahiers écrits sous sa dictée, suivant l'usage alors adopté dans les écoles.

Ad libros Galeni de compositione medicamentorum secundum locas, periochie acto. Paris, 1543, in-16. - Francfort, 1589, in-12. - Ibid. 1603, in-12.

. De materia chirargica libri tres. Paris, 1544, in fol. - Lvon, 1547, in-8°. - Paris, 1552, in-8°. - Ibid, 1571; in-8°. - Lyon, 1588, in-8°. - Francfort, 1589, in-12, - Ibid, 1603, in-12, - Paris, 1610, in-fol.

Cet ouvrage est ordinairement joint aux Chiviegica institutiones de J. Tagault. Il se distingue par beaucoup d'ordre et de clarié. Ce fut Houllier qui proscrivit la méthode d'appliquer le seton avec un fer chand', et qui la remplaça par celle dont on se sert anjourd'hui: De morborum curatione. De febribus. De peste. Paris, 1565, in 8".

Par les soins de Didjer Jacot.

De morbis internis libri duo, authoris scholiis et observationibus illusteati. Paris , 1571, in-8° . - Venise , 1572 , in-8° . - Lyon , 1578 , in-8° . -

com. Para, 1971, 1082. Venire, 1572, 1082. Lyon, 1579, 1082. Francfort, 1589, 1082. Had 1083, 1012. Paris, 1611, 1082. Get ourrage, écrit dans le golf de lous cent des méderins du quaterine siècle, ne renferme sholment rire de nouven. C'est une production médiocre, quoing l'aller disc qu'elle est au supress Oraccional. Magni Hipporture cocce presegue, Lyon, 1570, in foll. Gette édition, groupe et laine, a été publice par l'est controlle de médie du me 1000. Elle a le medie du me 1000. Elle a le me 1

cellentes remarques. C'est un ouvrage fort important.

In Aphorismos Hippocratis commentarii septem. Paris, 1579, in 80. .. tbid. 1583, in 80. - Leipzick, 1597, in 80. - Francfort, 1597, in 16. - Ibid. 1604, in-80, - Lyon, 1620, in-80, - Genève, 1646, in-80, - Ibid.

Ce commentaire n'est pas moins célèbre que l'ouvrage précedent.

Tous les ouvrages de Houllier, à l'exception des deux derniers, ont été rassemblés sons le titre de: Opera practica. Paris, 1612, in-4°. - Genève, 1623, in-4°. - Ibid. 1635.

in.4°. - Paris, 1674, in-fol.

Le premier éditeur de cette collection fut Chartier. On y trouve aussi des annotations de Duret, élève de Houltier, des remarques d'Antoine Valet, des commertaires de J. Hautia, et la thérapeutique des femmés en couches par J. Lebon.

HOUSTOUN (GUILLAUME), médecin et botaniste anglais, alla fort jeune dans les Indes occidentales, en qualité de chirurgien. A son retour, après avoir résidé deux ans à Leyde, il' y prit ses degrés en 1728 et 1729, sous Boerhaave. Ce fut en cette ville qu'il commença une serie d'expériences sur les animaux, dont quelques - unes furent faites de concert avec Van Swieten. Ces expériences, dont les résultats sont consignés dans le 39° volume des Transactions philosophiques, constatèrent, contre l'opinion communément reçue, que les animaux ne peuvent vivre et respirer quelque temps, lorsque l'air se trouve admis dans les cavités des deux plèvres. Il paraît qu'Houstoun fut élu membre de la Société royale de Londres après son retour de Hollande, et qu'il partit immédiatement ensuite pour se rendre aux Indes occidentales. Ce fut delà qu'il envoya la première description authentique qu'on connaisse de la plante qui fournit le contra-yerva. L'influence du climat le sit périr en 1733. Son nom a été donué, par Gronovius, à un genre de plantes (Houstonia) de la famille des rubiacées. On a de lui :

Reliques Houstoniane, sen planturum in America meridionali, à Guitation Houstons collectarum icones, Londres, 1981, 1959, Cet ouvrage, orné de vinge-six planches, a été public par Joseph Banks. Il contient les caractères et les descriptions de quinne geures et de onze expèces, jouies indigénes des cuvirons de Vera-Crus.

Il ue faut pas confondre l'auteur, comme l'ont fait quelques biographes, avec Robert Houstoun, autre chirurgien anglais, son contemporain, qui a publié, en 1726, un Traité, eu laugue anglaise, sur les hernies et la manière de les guérir.

(12)

HOWARD (Jass) maquit à Enfield ou à Hacknais, vers 1797. Son pive, qui, sprès avoit été marchad lapiuser, éduit retire de bonne heure du commerce, le mit en apprentique dans une maison où il se faissit un grand debti d'épicerie. À la mort de son père, qui lui laissa à partager avec une seune une fortune asser considerable, Howard quitui les occupations auxquelles on l'avait destiué, sans consulter ses goûts, qui, caient d'acquefrir, en voyageant, des connaissances diverses, aans les diriger alors vers un but spécial. Howard voyages donc d'abord en France et en faite, et y recueillit de bonnes observations sur les hommes et les choses, les mours et les inscitutions de hieralisance de ces deux helles parties de l'Europé,

On voit qu'en étadiant les hommes il aimait à les trouver heuteux et bons, et nourissait l'espoir de les voir meilleurs et plus fortunés. En 1752, il épous, par des moifis de reconnissance, une veuve qui avait yingt ans de plus que l'ui, habituellement malade, et qui ne céda qu'à des instances réitérées. Ils vécurent trois ans dans une parfaite union.

Admis dans la Société royale de Londres en 1755, il s'embarqua en 1756 pour Lisbonne, afin d'observer les ravages du fameux tremblement de terre arrivé l'année précédente. La frégate le Hanovre, sur laquelle il faisait sa traversée, fut prise par les Français; il fut retenu quelque temps prisonnier de guerre, et dans cette situation affligeante, il se livra à des réflexions qui out déterminé la plus grande partie des utiles travaux de sa vie. Devenu libre de retourner en Angleterre, il partit pour Loudres, et traversa une seconde fois l'Italie, Etant veuf; il se remaria en 1758, et quitta sa propriété de Cardington près Bedfort, pour aller s'établir dans le Hampshire, où il resta trois ou quatre ans. Revenu à Cardington, qu'il adopta définitivement pour sa résidence habituelle, il y devint le bienfaiteur le plus actif des indigens, qui abondent et se multiplient de jour en jour dans cette Angleterre, si riche par son sol, son industric et son commerce qui embrasse le monde. La manière qu'Howard employa pour secourir les pauvres valides fut de leur procurer un travail proportionné à leur âge et à leurs forces, moven bien preférable et surtout plus politique et plus. moral que l'usage trop répandu, et souvent fastueux, de donner sans discretion au premier venu, et d'entretenir avec la mendicité la faincantise et tous les vices qu'elle fait naître. Il secourat également les infirmes, les vieillards et les orphelins avec des soins particuliers et assortis à leur position respective.

Howard perdit as seconde frame a la suite d'une couche laborieuse. Ou a dit que l'enfant qu'il en eut pe fut point élevé avec des soins couveuables. On a été jusqu'à seciaser le père d'une exigence et d'une sévérité déplacées S'il ent le malbrer de mériter ce reproche, il en fut cruellement paut, car cet enfant, borné dans ses facultés, finit par perder l'usage de la

raison.

Howard fut nommé en 1-75 haut-sheriff du comté de Bedfort. On sait que les fonctions de cette magistrature consistent à veiller à l'exécution des lois, à nommer les jurés, et à faire capédier les jugemens, Howard syant fait, et a cette qualité, beaucoup d'observations sur les meurs, les habitudes, la anté et les besoins des prisonniers, il en présenta des 1-74 le résultat aux commancs. Les plans et les anellorations proposés furent éxaminés et discutés avec attention, et Howard regut raburg à exples occasion, des remerciemens de cette chambée 298

représentative, récompense précieuse pour un citoyes quand elle est décennée par des décenseurs des libertés publiques et les généreux ennemis de toutes les oppressions privées. Cet heureux début aggrandit l'horizon d'Howard, et lui fit prendre parésolution de visiternon-seulement les prisons et les hôpitaux de l'Angleterre, mais même les établissemens de ce genre des pays étranges.

Deux actes du parlement, l'un pour le soulagement des hommes acquittés sur l'accusation de vol, et l'autre relatif aux soins à donner à la santé des prisonniers, furent dietés par les observations et sur le témoiguage d'Howard. Ces deux bills furent imprinés par ses soins et distribués à tous les geoliers

de l'Angleterre.

Telle était l'activité d'Howard, que, dans l'espace de douze ans, de 1775 à 1787, il fit trois voyages en France, quatre en Allemagne, cinq en Hollande, deux en Italie, un en Espagne, un en Portugal, et plusieurs autres dans les contrées septeutrionales et en Turquie. Joseph 11 ayant appris qu'Howard était à Vienne, désira le voir. Le philantrope s'excusa avec politesse, près du souverain, de ce que, suivant l'usage recu, il ne siechissait point le genon en l'abordant. L'empereur sourit avecbonté, et on doit peut-être à cette entrevue l'abolition de la génuficaion dans les états de la maison d'Autriche, et même. dans ceux qu'elle possède en l'alie, où les articulations sont trèsflexibles, L'entretien dura plusieurs heures, Howard fit connaître les vices qu'il avait observés dans les hôpitaux de Vienne, et il s'expliqua avec une grande franchise sur l'article, des prisons de cette capitale, où un exces de prudence ou bien de sévérité avait fait pratiquer des donjons destinés à une classe de détenus. « Comment, monsieur, lui dit Joseph 11', vous vous plaignez de mes donjons, et vous êtes d'un pays où « on pend par douzaines! - Sire, repondit Howard avec vivacité, j'aimerais mieux être pendu en Angleterre, que de vivre dans un de vos donjons. » Le prince mit à profit les idées d'Howard, et cependant, par une de ces habitudes qui temperent toujours la philosophie des tout-puissans, Joseph 11 ne put s'empêcher d'observer et de dire que ce petit Anglais n'était pas flatteur.

Howard se rendit de Vienne en Hollande, et de la en Angleterre, où l'héritage de sa sœur augmenta beaucoup son patrimoine, qu'il continua à employer à des objets de bienfaisance.

En 1-777, Howard public ses recherches sur les prisons de l'Angleterre et du pays de Galles, précédées d'observations sur plusieurs pays étrangers (Fhe state of the prisons, etc., ind<sup>4</sup>7). Il prit des arrangements pour que cet ouvrage, dont il distribuargatuitement un grand nombre d'exemplaires, fêt yeude au

plus bas prix, tillement que les planches, sbjet considérable;

La chambre des communes ayant accueilli les idées d'Howard sur la formation des maisons de correction, il fit, en 1778,

un voyage fort étendu sur le continent.

Se trouvant à Rome dans le vante et bel établissement de Saint-Michel, sur cêtte partie des bords du Thre que l'on appelle Rijna grande, le philiantrope fint frappé de cette inscription. Parun est coervere improbes pana, mis probos efficias disciplinds. C'etait la pensée d'Howard, l'aconiquement exprime, et le but desse travaux. Cette belle maxime, qu'il et à vouler voir gravée partout, devint l'épigraphe cherie de tous ses écrits sur les maisons de correction.

Revenu en Angleterre en 1779, et après avoir visité de nouveau les prisons d'Angleterre, du pays de Galles, d'Irlande et d'Ecosse, Howard fit paraître un supplément à son ouvage in-4°. En 1760 il donus une édition in-8°; de son ouvrage sur

les prisons, avec le supplément.

L'acte du parlement qui établissait en Angleterre des maisons de correction, plaçait à leur ête une commission de trois directeurs. Howard lat d'esigné le premier, et n'accepta qu'aux conditions qu'il aurait Fothergill pour collègue, et ne recevrait point de traitement. La mort de l'ami qu'il avait obtenu pour collaborateur, et le peu d'intelligence qui s'établit entre lui et le troisieme, magagirent Howard à donner sa démission en lawier et 5%?

Reprenant avec la même ardeur ses voyages et ses recherches, il se-transporta dans le nord de l'Europe, visita les prisons du Damearek, de la Suède, de la Russie et de la Pologne, et de nouveau celles d'Angleterre, d'Irlande et d'Ecosse: Sès vues se portièrent aussi sur les petites écoles publiques. Il fir paraître en 1784 un nouveau supplément in-fe, et dans la même anuée, une édition complète et in-5% de son travail sur même anuée, une édition complète et in-5% de son travail sur

les prisons.

L'anic active d'Howard s'ouvrit encore une autre carrière, il voulte téudier et combattre les contagions, et prit pour objet de ses recherches et son champ de bataille la peste et les lieux où elle se montre le plus firéquemient; ne conséquence il parette pour le Levant, vers la fin de 1-95. Du midi de la France, il se rendit en tuelle, de là a Multe, 2 Ante, 5 Smyrne et Constantinople. Elant dans cette dernière ville, il appui que la peste vennit de se manifester avec une grande violence à Smyrne; il y retourna de suite dans l'intention d'en partie avec la patente la plus brate, c'est-à-dire en se soumettant la plus riquoureme quarantaine, et se dirigee sur, le lazaret de Venise pour en riudier les règlemens.

L'Angleterre informée de ce dévoucment, et pénérée plan que jamais d'admiration pour Howard, voului lui deper une statue; une souscription fut ouverte à cet effet et hientit samplie. Il manifesta beaucoup de chaggin en apprenant cette nouvelle; il répéta à plusieurs reprises et écrivit aux souscripteurs pour les détourner de leur projet; N'ai-je douc pas, disait-il, un ami en Angleterre pour é opposer à un pareil dessein?

Edmond Burke, l'un des hommes les plus éloquens du siècle, fit publiquement à Bristol, dans une grande réunion, l'éloge

d'Howard,

C'est sans doute à cette époque que Delille, mêlant ses chants aux acclamations britanniques, adressa à Howard, dans son poème de la Pitié, des vers nobles et touchans qu'il terminait ainsi;

Reviens, il en est temps, reviens, com généreux; Le bonheur appartient à qui fait des heureux. Reviens dans la patrie, dans une paix profonde, Goûter la liberté que tu donnais au monde. Ton ceil chez ancun peuple, au palais d'aucun roi, N'a rieu vu d'antant rare et de si grand que toi.

Erasme Darwin, l'auteur de la Zoonomie, a aussi chanté Howard dans son poëme intitulé : le Jardin des Plantes.

Le plus grand mérite des recherches d'Howard est de présenter des tableaux comparaits. Ainsi, il résulte de seo sonrevaitoins que les prisons de Hollande sont propres et tranquilles; elles sont tous les ans blanchies avec de l'eau-de chaux; les maladies; qui y sont rares, sont traitées avec beaucoup de soins, Dans la plupart des prisons destinées aux criminels, ils, ont un bois de lit, une paillaisse et une couverture. La Hollande est d'ailleurs le pays de l'Europe où il se commet le moins de crimes.

Les prisons d'Allemagne sont moins propres et moins bignennes que celles de Hollande, mais ont presque toutes l'avantage d'être bâties sur le bord des rivières. Elles ont peu de prisoniers, à cause de la promptiude des jugemens. Ceux qui subissent des peines correctionaelles sont traités durement; leur nourriture se compose de pain et d'eau. On est moins sévère envers les criminels; quand ils sont condamnés, ils sont mieux logés et mieux nouries; ils voient librennen leurs parens, jeurs amis et les ministres de la religion. On exerce rarement des rigueurs inutiles dans les prisons d'Allemagne.

Les prisonniers sont beaucoup plus sévèrement traités en Danemarck, en Suède et en Russie. En général, les prisons sont malsaines et malpropres, et il est pourtant juste de faire observer qu'en Russie il n'y a point de cachots, et que la fievre, dite des prisons, paraît n'avoir jamais été observée dans ce pays,

au moins ayant les prisons pour foyer.

La Suisse a des prisons plus propres que celles des royames da Nord. Dans les maisons d'arrêt, les criminels ont chacun une chambre solidement fermée, et plus ou moins éclairée, suivant la nature de l'accusation. Ils sont chauffés et bien nourris. Dans les cantions suisses il y a rarement des criminels. Howard l'attribue principalement à l'influence de la morale religieuse. Lorsqu'il passa à Venies, la principale prison contenuit trois

ou quatre cents personnes.

A Naples, en 1781, on comptait, dans la prison principale (Vicaria) neuf cent quatre-vingt prisonniers.

Dans l'état romain, la Toscane et le Piémont, le nombre des prisonniers était comparativement beaucoup moins consi-

dérable.
Pierre-Léopold a fourni à l'Europe, dans ses établissemens en Toscane, les plus beaux modèles d'administration.

Dans la pinpart des villes d'Italie, on emploie les condamnés, et même les détenus correctionnellement, à des travanz publics, et, dans tous les cas, on les invite au travail par des récompenses qui adoucissent leur sort.

Les lois péales étaient, il y a peu de temps, en Italie, tont fait barbares. A côté de ces excès, et comme pour les tempérer, on trouvait une foule d'institutions qui venaient au secours des prisonniers, quelle que fût la cause de leur détention. La compassion croissait en proportion du malheur.

En Portugal, les prisonniers sont presque réduits à vivre d'ammônes. La justice n'est pas sévère, mais elle ne termine rien, et des hommes condamnés à la peine capitale demeurent ou au moins demeuraient souvent quelques années dans les prisons avant d'être exéculés. L'exportation au-delà des mers est une peine ou une commutation de peine fréquemment appliquée en Portugal.

Le régime des prisons en Espague est très-rigoureux. Les prisonniers, mal nourris et couverts de haillons, sont ordinairement entassés les uns sur les autres; souvent, ils sont chargés de fers, et plongés dans des cachots humides. Howard ne pau prénétrer dans ocus de l'inquisition; plus heareurs que lui, uous y sommes descendus en 1800, quand les portes étaient brisées, mais les instrumens des plus barbares supplices y étaient resées comme d'irrécusables témoius des horreurs qui s'y commettaient.

Howard avait aussi visité les prisons de Paris et celles d'une grande partie de la France. Leur état était déplorable, et on ne songeait point à l'améliorer, lorsque Gros de Besplas, prechant devant Louis xv le sermon de la Cêne, s'éleva, en exposant la situation des prisons, à un mouvement de la plus haute et de la plus pathétique éloquence. Cet homme de bieu avait été long temps chargé d'assister les criminels à leurs derniers momens. Il peignit l'horreur de ces cachots où il descendait souvent pour exercer son ministère de charité, « Là, dit-il, nous avons entendu des malheureux envier dans nos bras, comme un bienfait, l'instant qui les livrait au supplice, Grand Dieu! ajouta-t-il; sous un bon roi, des sujets envier l'échafaud!... » Ce beau discours, qui rappela les temps où Vincent de Paul élevait sa voix chrétienne dans les conseils des rois; fut le signal des plus utiles réformes. Les cachots souterrains furent comblés, et l'hôtel de la Force offrit à la capitale le modèle des perfectionnemens nombreux qui devaient honorer le règne de Louis XVI, et attester l'humanité de ce prince malheureux.

Howard continua à s'occuper des mêmes objets en 1786, 1787 et 1783, taut en Augleterre que dans plusieurs pays, nous ne dirons pas étrangers, car il était alors regardé comme citoven du monde, et il exerçait en Europe une espèce de mugistrature jusqu'alors inconnue.

M. Pruth, auteur d'un voyage agréable (Glanings, etc.). nous apprend qu'Howard, qui aimait beaucoup les animaux, leur avait élevé, dans une de ses propriétés, un hôpitul, et que cet établissement était aussi bien tenu que celui de Chelsea près de Londres, où on reçoit les invalides de l'armée de terre. Enfin, en 1780, il publia son estimable ouvrage sur les luza-

rets, les prisons, les maisons de correction et leur police ( An account on principal lazarettos, etc.). Un bill sanctionna tous

les plans du philantrope.

Après ce dernier succès il s'achemina de nouveau pour faire de nouvelles recherches en Russie, en Turquie, et autres parties

da Levant.

Il s'était habitué à un régime qu'aucun médecin n'oserait approuver. Il vivait très-sobrement, et en cela il faisait bien; mais il se revetait journellement d'une chemise et coucliait dans des draps mouillés. On prétend qu'il se croyait de la sorte tout à fait invulnérable, et pourtant, en assistant à Cherson une jeune personne malade, il se vit frappé d'une fievre contagieuse dont il mourut le 20 janvier 1790, dans la maison du banquier Markuf.

Potemkin, sur de plaire encore à Catherine 11 dans cette circonstance, régla lui-même le cérémonial des funéroilles d'Ho-. ward. Il réunit à un nombreux cortège civil et religieux, l'appareil pompeux des armes, et il ordonna d'incliner, avec respect, ses drapeaux victorieux devant la tombe de l'anii des houmes.

Le jour même où la nouvelle de la most d'Howard parvint en Angleierre, on songea hij diever cette statue qu'il avactur raisou de refuser. La modestie et même les calcula de la prudence doivent engager le repouser ces hommages, car les statues élevées aux morts sont celles qui restent le plus saîrement et le plus long-temps debout.

L'Angleterre avait accumulé dans l'abbaye de Westminster tant de trophèces, que sa reconanissance n'y teouvist plus de places à donner. Elle a conversi la cathédrale de Saint-Paul de Londres en un uutre pantificon qui dépliconsacré à sont Paul de Londres en un uutre pantificon qui dépliconsacré à sont teu ational, le sera aussi désormais à la mémoire de ses grands lommes. Cest là qu'on a delevé la statue d'Howard, que ses bienfaits envers l'humanité placent au moins de niveau avec les gloires les plus tégitimes.

Voici la liste des ouvrages d'Howard.

Trois mémoires insérés dans les Transactions philosophiques: 1º. Sur les élegrés du froid qui a règné à Cardington en 2763, 10me LIV. 2º. Sur la temperature des coux de Bath, 10me LVII. 3º. Sur la chaleur du sol au l'enque, 10me LIX.

The state of the prisons in England and Wales, with preliminary observations and account of some foreign prisons. Londres, 1777, in-4.

Appendix, etc. 1780, in 4°.
The state of the prisons, etc., containing the additional matter of his Appendix. Londres, 1780, in 3°.

Appendix, etc. 1784, in 4°., et dans la même année Howard fit pataltre une édition complète et in 8°. de son travail sur les prisons. Le tout a été traduit en français en 1788, 2 vol. in 8°., et cn allemand

par Ludwig, Léipalek, 1991, 10-89.

An account of the principal Inzarvetos in Europe, with various papers relative to the plague, together with Godher observations on some foreign prisons and hispitals; with additional remarks on the present, of those in Great Briven and Ireland. Loudees, 1980, in-§\*. Trad. co

français, par F.-P. Bertin, 1801, in-8°.

On y a joint une traduction du Traité de Méad sur la peste.

Howard avait traduit du français et publié, en 1780, le Tableau de la Bastille, et il traduisit de l'italieu et publia, en 1780, le nouveau Gode pénal de Pirre Léopeld, grand-due de Tocane.

Aikin publia à Londres en 1791, in-8°, une vie étendue du philantrope, sous le titre de : Tableau du expetère et des services publics de 1. Howard. Cet ouverage a été traduit en français, par M. Boulard, et a paru à Paris en 1806, in-12.

HOWE (GUILLIURE), né à Londres en 16:19, devint, à Plage de ils-ibuit aus, boursier du collège de Saint-Jeand-Oxford, où il, pirit le degré de bachelier, en 16:11, et celui de moutre-ès-arts, en 16:15. Aussité après, il entre dans la cartière de la médecine; mais il ne parait pas avoir jamais reque grade de docteur, quoiqu'on lui accorde communément ce sitre. Ayant servi, avec beaucoup d'autres dudains, dans les teupres de Chales s'', il flu récampencie de son sele par la

. place de capitaine de cavalerie. Après la défaite complète des rovalistes, il reprit ses études médicales, à la fin desquelles il pratiqua l'art de guérir à Londres, où il mourut, au mois de septembre, en 1656, laissant un ouvrage, intitulé :

Phytologia britannica, natales exhibens indigenarum stirpium sponte emergentium. Londres, 1650, in-12.

Les plantes sont rangées d'agrès Pordre alphabétique de leurs noms latins. On en compte mille deux cent vingt, parmi lesquelles se tronvent Howe a publié une partic des papiers de Lobel sous ce titre:

Matthia de Lobel M. D., Botanographii regii eximii, stirpium illus-

trationes , plurima eluborantes inauditas plantas subreptitiis Joh, Parssoni rapsodiis; spartim gravatæ, ejusdem adjecta sunt ad calcem Theatri botanici Augramara. Londres, 1655, in-40.

HOYER (JEAN-GEORGES), médecin allemand, né à Muchlhausen, le 23 août 1663, appartenait à une famille patricienne. Ses parens l'envoyèrent à lena en 1684, pour y étudier la médecine. Il revint au bout de trois années dans sa ville natale, sans avoir pris aucun grade, et pratiqua aussitôt l'art de guérir; mais ayant obtenu peu de succes, il ne tarda pas à se rendre à Copenhague, dans l'espérance d'une meilleure fortune, et y arriva en 1689. Il se proposait de passer en Hollande, et de la en Angleterre, quand la nouvelle d'un incendie qui avait consumé tout son patrimoine, le mit dans la nécessité de changer son plan de conduite. Se trouvant donc réduit aux seules ressources de son art, il revint en Allemagne en 1603, et alla prendre, l'année suivante, à Halle, le grade de docteur, dont le défaut lui avait nui beaucoup jusqu'alors aupies des malades. S'étant fixé ensuite dans sa ville natale, il y mourut en 1737, le 4 avril. L'Académie des curieux de la nature l'avait admis au nombre de ses membres en 1605, sous le nom d'Apollodore. Il a laissé divers écrits intitulés:

Dissertatio de saliva et ejus morbis. Halle; 1694, in-4". Eigentliche Untersuchung der Saeure und des Schleims. Halle, 1696,

C'est pne traduction du traité De acido et viscido d'Hoffmann Programma in funere Viri M. Christophori Scribonii , Gymnasii patrii

quondam rectoris, Halle, 1696, in-fol.

Dissertatio epistolica de Mulhusina territorii finitimorumque locorum onstitutione epidemica anno 1700 observata, ad Lucam Schroeckhium.

Halle , 1701 , in-12.

Beschreibung und Gebrauch des Theriaci coelestis. Halle, 1702, in-12. Panegyricus imperatori Josepho I in homnuagio, mediante Alberto Antonio, comite de Schwarzenburg et Hohenstein, præstito exhibitus. Halle, 1705, in-4°.

Ausfaehrliche Untersuchung der ansteckenden pestilenzialischen Seu

che, welche etiiche Jahre her in Europa grassiret. Gotha, 1714, in-8°. Brueuerte und verbesserte Medicinal - Apotheker - Chirurgorum und andere Ord nungen , sammt bey gefuegter Taxa derer Apotheker-Waaren , HUBE

Arzueyen, und ertheilten Privilegien in der Kaiserlich freyen und des Heil, Reichi-Stadt bluehlfrausen, Muchibausen, 1714, im 60.

L. Blumentrost's Haus-und Reise-Apothek, oder Beschreibung der miserleiensten und bewoelrteiten Arzeyen, nach ihrer Zubereitung, Kraft, Gebrauch und Vorsichten, Leipzick, 1736, in-89.

Catastrophe auspicatissima, quel sacratissimus Cesar, Imperator et Arbiter Carolus Maximus, in Homagii Muhiusini actu Legato de Metch, etc., subjectissimo prastando, panegyrico admirata et venerata. Muchlhauen, 1717, in fol.

Erklaerung des von Jurisconsultis et Medicis sogenannten Poculi abortivi, anstatt einer Apologie entegeen die einfaeltige Beschuldigung eines unbesonnenn verhehrten Critici vielder die so genannte balsamische Bewahrungs-Tinctur. Francfort et Leipzick, 1728, in 8th. (1.)

HUBER (Francous), në la Genève en 1750, avait quince ansi lorsqu'il pedit la vue. L'impression du froid et le mirage d'une neuge éllouissaire, pendant une muit qu'il vétait égaré dans la campagne, fureut la cause de ce fachear accident. Malgré son infirmité, qui semblait devoir l'éloigner pour toujours de l'étude des sciences, il s'adomn à l'histoire naturelle, et ne cessa den faire l'objet de ses occupations. Aldé de sa femme et de l'ançois Burnens, ce dennier lui servant de lectur, de secrétaire et de prosecteur, il parvint à enrichir la science d'observations curieuses qui se trouvent consignées dans des ouvrages redigies par un de ses fils, et intitufés:

Nouvelles observations sur les abeilles. Paris, 1795, in-12. - Genève, 1814. 2 vol. in-8°.

Dans cet ouvrage Huber fait connaître de quelle manière s'opère la fécondation de la reine, par l'approche des faux bourdons. Ce phénomène était reue insur'alors ignorés.

l'était reute jusqu'alors ignoré.

Mémoire sur l'influence de l'air et de diverses substances gazeuses dans la germination de différentes plantes, Genève, 1801, in-80.

Cet ouvrage renferme l'expose des expériences et des observations des les Semples son amiliant sompliers son amiliant son amilia

qu'il avait faites, sur la germination, avec Jean Semebier son ami. Huber, fila du précédent, a publié l'un des ouvrages sur l'histoire naturelle les plus remavquables du siccle, sous le titre modeste de: Essai sur l'histoire et les mours, des fourmit indigènes, 1 vol. 10-80. -Trad. en applias, 1 vol. 10-12, 1806.

HUBER (Jras-Jacques), fils d'un pharmacien, naguit la Balle, le 1 appendre 1-70; Il fit ses études à Berne, sous la direction de Haller, alla les terminer à Strasbourg, prit le grade de docteur, en 1933, dans as ville natile, et y fit admis, l'année suivonte, parmi les membres du Collège de médecine. En 1935, il fit un voyage à Paris, et obtint le tirte de médecin du prince de Bade-Durlach. Lorsqu'Haller accepta la chaige de l'Université de Goettinge fui variet conferée, el jeta les yeux sur Haber, pour remplir auprès de lui les fouctions de prosecteur, et il lui fit obtenir, en 1738, la place de professeur, extraordinaire d'anatomie. Huber, qui cultivait aussi la botanique avec succès, parcourut la Suisse pour ce mudier les

plantes, et communiqua ses observations à Haller, qui en protita pour la rédaction de la Flore d'Illevièue. En 1742, il fut nomme professeur d'anatomie et de chirurgie au gymnase de Cassel, no il termina sa carrière, le 6 juillet 1778. Il était membre de l'Académie des Curieux de la nature, sous le nom d'Arétée 1. On trouve quelques Mémoires de sa façon dans le recueil de cette compagnie, sinsi que'dans les Acta helvetica et les Transactions philosophiques. Il a publié en outre:

Dissertatio de bile. Bale, 1733, in-4º.

Positiones anatomico-botanica, pro vacanti cathedrá anatomico-botanicá defensæ. Bale, 1733, in-4°.

Programma de medullá spinali. Gosttingue, 1739, in-4º.

Programma de partu difficili, ex prolapsu brachii, lectionibus de arte obstetriciá habendis promissum. Gottingue, 1950, in 4°. Commentato de medalla spinisti, speciatim de nervis ab ed provenien

tibus. Gettingue, 1741, in 4°.

Huber place la dernière paire cervicale parmi les nerfs vertébraus. Il a donné une figure assex exacte de la moelle épinière et des nerfs qu'elle fournit.

Commentatio de vaginæ uteri structurá rugosé, necnon de hymene.

Gottingue, 1742, in-4°.

Programma de miris vis externæ ac imprimis imaginationis in mulieres gravidas, indeque in embryones esfectibus. Cassel, 1913, 11-4°.
Epistola anatomica ad D. Wigandum de nervo intercostali deque

Epistola anatomica ad D. Wigandum de nervo intercostali deque nervis octavi et noni paris et de accessorio. Gattingue, 1744, in-4°. Programma de foraminis ovalis arteriosique canalis structural et usu.

Cassel, 1745, in 4%
En voulant rectifier quelques assertions trop exclusives des anatomistes,

Huber commet des erreurs palpables. Ainsi, par exemple, il prétend, contre tout évidence, que la valvale d'Enstachi n'est jamais su percée, ni frangée. Cet opascule donns lieu à une discussion entre lui et Haller. Cogitationes tomultuarie de aere aque electro economize animali fumulantibus et imperantibus. Lissed, 1,747, 11-3-4.

Programma sistens observationes ac cogitationes nonnullas de monstris demonstrationibus suis anatomicis præmissas. Cassel, 1748, in-4°.

Satura medica, programma ad felicem prazin clinicam ducens, et

imprimis naturam medici magistram tradens. Cassel, 1750, in-4°. Programma sistens observationes nonnullas circà morbos nuperorum heic aliquot annorum epidemicos, per reciprocum aris humani et atmospherici commercium illustratos. Cassel, 1755, in-4°.

Programma sistens observationes aliquot anatomicas aliaque dicta certè necessaria. Cassel, 1760, in-4°.

Programma sistens animadversiones nonnullas anatomicas. Cassel, 1763, in-4°.

Programma de cicutá. Cassel, 1764, in-4°.

Programma de erroribus aliquot rei medicæ popularibus. Cassel, 1767,

in-4°.

Oratio de chirurgiæ cum anatome nexu. Cassel, 1767, in-4°.

Programma memorium instaurati Athenasi pie celebrandum indicens.

Programma memoriam instaurati Athenas; pie ceteoranaum inatcens. Cassel, 1769, in-4°. Programma invitatorium ad celebr. diem natalem Friderici Hass. L.

Cassel, 1769, in-fol.

Programma de aere economiæ animali famulante. Cassel, 1770, in-iº.

Programma de aere economica animali famulante. Cassel, 1770, in-\$\frac{\psi}{2}.\$
Invitatio ad negotia anatomica in novo theatro tractanda. Cassel, 1777, in-\$\frac{\psi}{2}.\$

(1)

HUCHER (Jras) naquit, vers le milieu du seizième siècle, à Beauvais, cod dans les carvirons de cette ville de l'ancienne Picardie. Ses parens s'étaient illustrés de temps immémorial dans la carrière des armes. Son père, Hucher d'Auneuil, vaillant capitaine, périt à la bataille de Saint-Quentin, ne laissant à son îlis que l'exemple de sa vie. Hucher fut même obligé, en 1570, pour pouvoir prouver l'état et les services de sa famille, de recourir à une enquête judiciaire, dans laquelle le maréclial de Danwille, l'un des fils du connétable Anne de Moutmorenci, et depuis connétable lui-même, déposa comme témoin principal.

Nous voyons, dans l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier que, des 1566, Hucher avait été reçu bachelier, sous la présideuce de Laurent Joubert, et qu'il fut admis au doctorat, sous celle de François Feynes, en 1567. Enfin, nous apprenons, d'une manière certaine, qu'il devint professeur en 1570, doyen en 1578, chamelier en 1573, et qu'il mourat,

en 1603.

On a dit, sans preuves suffisantes, que Hucher fut nommé, en 1598, médecin ordinaire du roi Henri IV. Il est sir qu'il n'en remplit point les fonctions, et il est probable, s'il eut jamais ce titre, que ce fut un homezar spécial décerné à son mérite, sans exiger aucun service. A l'époque de la révolution, tous les professeurs de la Faculté de médecine de Montpellier étaient qualifiés, dans les actes publics et privés, du titre de conseiller médecin ordinaire du roi.

A la mort d'Hucher, François Ranchin fit placer, sur la façade des Écoles de médecine, une inscription, que nous rapportons ici pour plusieurs motifs, entr'autres, parce qu'elle est très-honorable pour celui dont nous parlons, puisqu'elle lui fut consacrée par l'estime la plus flatteuse, celle de ses collèges, et parce qu'elle donne aussi une idée du goût de cette

époque.

D. M.
Joannis Hucheri, Bellovaci,
Saluiis publicæ conservatorés,
Professorés regit et cancellarii,
Qui postupàm codum nostrum medicum
Difinissimé diti susientavit Allas,
Defunctus est in hoc Montepello, anno MDCIII.

La famille d'Hûcher a subsisté à Montpellier, dans des places honorables, jusqu'au moment où elle s'est éteinte, à la fin du deruier siècle, dans la personne de Duchi de Cannelles, procureur général à la cout des comptes, aides et finances.

Hucher a laissé les ouvrages suivans :

De febrium differentiis, signis et curatione, libri IV. Lyon, 1601,

De prognosi medica. Lyon, 1602, in-8°.

De sterilitate, libri IV. Genève, 1609. Accedit liber de diætá et the-

rapeia puerorum. Genève, 1610, in-8°.
On trouve aussi dans la collection des Œuvres de Laurent Joubett (Lyon, 1582, in-fol.) les thèses on triduanes d'Hucher dans son con-

cours pour le professorat. Voici leurs titres : An febrium putridarum duo sint præcipua remedia, venæ sectio et frigidæ potas? Affirmat.

An febrium intermittentium et continuarum eadem sit curatio? Affirm. An ad curationem febris hecticæ frigerantia et humectantia sunt ex usu? Affirm.

An ad dextrum usum medicamentorum purgantium conferat indicatio

ab aere sumpta? Affirm.

Quinze propositions, plus ou moins intéressantes, se rangent sous ce titre, sans avoir toujours avec lui un rapport très direct. ,

Joan. Hucheri pro philosophica Monspeliensis Academia libertate ad ejusdem principes doctores medicos, Oratio X calend, Martii habita, anno 1567.

Ce discours donne une juste idée de la philosophie d'Hucher, et on n'est point surpris qu'en traitant de la stérilité et d'une soule d'autres objets, il se soit élevé au-dessus des préjugés de son siècle.

(R. DESGENETTES)

HUDSON (Guillaume), botaniste et pharmacien anglais, naquit, en 1735, à Kendal, dans le Westmoreland. Pendant long-temps, il occupa la chaire de botanique au jardin de pharmacie de Chelsea. Il mourut le 23 mai 1793. On n'a de lui qu'un seul ouvrage, sa Flore d'Angleterre, dans laquelle les plantes sont rangées d'après le système de Linné, qu'il avait été un des premiers à adopter en Angleterre.

Flora anglica. Londres, 1762, in-8°. - Ibid. 1778, 2 vol. in-8°.

HUENERWOLF (JACQUES-AUGUSTE), médecin pensionné de la ville d'Arnstadt en Thuringe, sa patrie, fut admis, en 1685, dans le sein de l'Académie des Curieux de la nature, sous le nom d'Actuarius. Il a inséré un très-grand nombre d'observations dans le recueil de cette compagnie, et publié en outre,

Dissertatio de variolis. Giessen, 1669, in-4º. Anatomia paronia. Arnstadt, 1680, in-80. Fecundi gynacei mysteria, oder sonderbare Frauenzimmergeheimnisse. Francfort et Leipzick , 1690 , in-8°. (0.)

HUFELAND (CHRISTOPHE-GUILLAUME), conseiller et medecin du roi de Prusse, depuis 1801, directeur de la Charité à Berlin, et professeur au Collège médico - chirurgical de cette ville, est ne à Langensalza, le 12 août 1762. Reçu docteur à l'Université de Tubingue, il fut d'abord revêtu du titre de HUFE

300

médecin de la cour de Weimar; puis eu 1793, il devint professeur ordinaire à Iéna, et en 1796, conseiller et médecin du duc de Saxe - Weimar et Eisenach. Ses ouvrages sont :

Dissertatio sistens usum vis electricae in asphyxid experimentis illustratum. Gettingue, 1783, in-4º.

Bemerkungen ueber die kuenstlichen und natuerlichen Blattern zu Weimar im Jahre 1788. Leipzick, 1789, in-80. - Ibid. 1793, in-80. -Ibid. 1798, in 80.

Neueste Annalen der franzoesischen Arneykunde. Leipzick, tome I,

1791; II, 1793; III, 1800, in 8°. Veber die Ungewissheit des Todes und das einzige untrucgliche Mittel, sich von seiner Wirklichkeit zu ueberzeugen und das Lebendigbegraben unmoeglich zu machen; nebst einer Nachricht von der Errichtung eines Leichenhauses in Weimar. Weimar, 1701, in-80. - Graetz, 1791, in-8°.

Erfahrungen ueber den Gebrauch und die Kraefte der sauren Schwer-

erde in verschiedenen Krankheiten. Erford, 1792, in-8°.

Ueber die wesentlichen Vorzuege der Inokulation, voltkommene und unvollkommene Blaettern und andere dahin einschlagende Punkte. Léipzick, 1792, in-8°.

Ein Wort an seine kuenftigen Zuhoerer zur Ankuendigung seiner

anzufungensten Vorlesungen. Leipzick, 1796, in-80.

Aufklaerungen der Arzneywissenschaft, aus den neuesten Entdeckungen der Physik, Chemic, und andern Huelfswissenschaften. Weimar, 1793-1794, in-8°.

Vollstaendige Darstellung der Kraefte und des Gebrauchs der salz-

sauren Schwererde in Krankheiten. Berlin, 1794, in-8°. Erinnerungen an alle Muetter, denen die Gesundheit ihrer Kinder am Herzen tiegt. Bielefeld, 1794, in-80.

Gemeinnuetzige Aufsactze zur Befoerderung der Gesundheit, des Wohlseyns und vernuenftiger medicinischen Erfahrung. Leipzick,

1794, in-8°.

Ideen ueber Pathogenie, oder Einfluss der Lebenskraft auf Entste-hung und Form der Krankheiten, als Einleitung zu pathologischen Vorlesungen. Iena , 1795 , in-8°. Ueber die Ursachen Erkenntniss und Heilung der Skrofelkrankheit.

Berlin, 1795, in-8°. - Ibid. 1797, in-8°. - Trad en français, par Bous-

quet, Paris, 1821, in-8°.

Journal fuer die praktische Arzneykunde und Wundarzneykunst. Berlin , 1795, in-80.

Ce journal continue de paraître par cahiers tous les mois-Kunst, das menschliche Leben zu verlaengern. Berlin, 1796, in-80

- Ibid. 1798, in-8°. - Ibid. 1805, in-8°. - Ibid. 1806, in-8°. - Trad. enfrançais, Iena, 1999, ta-80.

Bemerkungen ueber das Nervenfieber und seine Complicationen, in-

den Juhren 1796, 1797 und 1798. Icha, 1799, in 8°.
Einrichtung und Gesetze des medicinischen Instituts zu Jena. Icha,

1798, in-8° Pathologie, zu akademischen Vorlesungen. lena, 1798, in-8°.

Guter Rath an Auetter, ueber die wichtigsten Punkte der physischen. Erziehung der Kinder in den ersten Jahren. Berlin, 1799., in-80. - Ibid. 1803, in-80. - Trad. en français, Francfort, 1800, in-80. Bemerkungen ueber die Brown'sche Praxis. Tubingue, 1799, in-8".

System der praktischen Heilkunde. Iena et Leipzick, tome 1, 1800; II, 1802-1805, in-8".

Nachrichten von dem Zustande des Krankenhauses der Charité im Jahre 1801. Berlin, 1802, in-80.

Il paraît tous les ans un compte rendu semblable.

Noethige Erinnerung an die Baeder und ihre Wiederherstellung in Deutschland. Weimar, 1801, in-8°. Ueber die Vergiftung durch Brandwein. Berlin, 1802, in-8°.

Ueber lauwarme Baeder. Francfort , 1802, in-12. - Trad. en français , par Wichelhausen, Manhelm, 1803, in-8".

Der Schlaf und die Schlafzimmer in Beziehung auf die Gesundheit

und einer Anhang das Leben zu verlaengern. Vienne, 1803, in-8°. Lebensretter bey dem Scheintode. Graciz, 1805, in-80

Dic Verhaeltnisse des Arztes, Berlin, 1806, in-80. - Ibid. 1808, in-80.

Bemerkungen ueber das im Jahre 1806 und 1807 in Preussen herrschenden Nervenfieber. Berlin, 1807, in-8°. - Trad. en français par Vaidy, Berlin, 1808, iu-8°.

Armenpharmacopæa entworfen fuer Berlin, nebst den Nachrichten von dem daselbst errichteten. Armenkrankenverpflegungsanstalt, Berlin,

Ankuendigung des Konigl. poliklinischen Instituts auf die Universitaet, in Berlin; nebst den Gesetzen, Berlin, 1811, in-8°.

Geschichte der Gesundheit, nebst einem physischen Charakteristik des

jetzigen Zeitalters. Berlin, 1812, in-80. Weber die Kriegspest alter und neuern Zeiten. Berlin . 1814, in-8°. Praktische Uebersicht der vorzueglichsten Heilquellen Deutschlands.

Berlin, 1815, in-8%. Versuch mit dem Besnardichen Mittel zur Heilung der Lustseuche.

Berlin, 1815, in-8°. Aufforderung an alle Aerzte Deutschlands und des Auslandes fuer die Beibehaltung der officinellen Namen der Heilmittel, Berlin, 1815, in-80.

HUGKEL, ou HUGGEL (JEAN-JACQUES), appelé en latin Huckelius, mort, en 1564, à Bâle, où il avait été reçu docteur en médecine, vers l'an 1550, et où il enseignait publiquement la langue grecque, a publié :

Van den heilsamen Baedern in Deutschland, Muchlhausen, 1559, in-8°.

De semiotica medicinæ parte tractatus. Bale, 1560, in-fol. Examen teprosorum. Bale, 1560, in-8°.

Von dem Aussatz, Muchlhausen , 1563 , in-8° . - Francfort , 1566, in-8°. On ne le confondra pas avec

HUECKEL (Barthelemy - Louis ), medeein pensionné de la ville de Dresde, doni on a : Abhandlung von Schafvieh, darinnen dessen Natur. Wartung und Nutzen , wie auch Krankheiten und Arznoyen beschrieben werden. Stut-

gard, 1745, in-8°.

Abhandlung von den Ziegen und zahmen Schweinen. Francfort, 1766, in 8°.

HULME (NATHANIEL), médecin anglais de beaucoup de mérite, qui mourut à Londres en 1807, à l'âge de soixante-quinzo ans, était membre du Collége royal de médecine de cette ville et de la Société des antiquaires, qui s'y trouve établie. H a publić ; "

Basy remedy, proposed for the relief of the stone and gravel, the scurry, gout, etc., and for the destruction of worms in the human body. Londres, 1778, in-8°. Trad. en allemand, Leipziek, 1778, in-8°.

Ce moyen est le gaz scide carbonique.

Libellus de naturá, eaussa curationeque scorbuti. To which is annexed a proposal for preventing the sourcy in the britisch navy. Londres, 1768,

Halme a remporté, avec M. Auvity, le prix proposé par la Société de médecine de Paris, Sur les enuses de l'endus cussement du tissu cellulaire, auquel plusieurs enfans nouveau-nés sont sujets, et sur le traite-

ment preservatif et curatif de cette maladie.

Ce mémoire a été imprimé dans les Mémoires de la Société de médecine de Paris, années 1787 et 1788. L'auteur considère l'eodorcissement du tissu cellulaire comme un ré-

sultat de l'inflammation du ponmon. Il vent qu'on le traite par la méthode dérivative appliquée sur la membrane muqueuse du canal digestif. Hulme est autenr de deux Mémoires, lus à la Société troyale de Lon-

dres, et qui sont intitulés : Experiments and observations on the light, which is spontaneously

emitted with some degree of permanency from various bodies;

Dans les Philosophical transactions, 1800. A continuation of the experiments and observations on the light, which is spontaneously emitted from various bodies; with some experiments and observations on solar light when imbibed by Canton's phosphors;

Même recueil, 1801. (LEFÈVRE)

HUMEAU (FRANÇOIS), né à Poitiers, vers l'an 1530, étudia la médecine à Montpellier, y prit le bonnet doctoral, et revint ensuite dans sa patrie, où il fut nomme professeur, en 1580. Il était doyen de sa Faculté, quand la mort l'enleva en 1594. Ou ne connaît de lui que deux opuscules, intitulés :

Traité sur le pourpre. Poitiers, 1575, in-8°. Tractatus de liene. Paris, 1578, in-8°.

HUMEAU (François), neven du précédent, reçu docteur à Poitiers en 1628, mourut doyen de sa compagnie en 1683. Il ne se fit remarquer que par son acharnement contre l'immortelle découverte de Harvey. In circulationem sanguinis Harveianam exercitatio anatomica. Poniers,

165q, in-4°.

HUMELSBERG (GABRIEL), médecin du seizième siècle, né à Ravensburg, dans la Souabe, fit ses études à Bologne, et pratiqua ensuite l'art de guérir à Isny. On lui doit de savans et utiles commentaires sur quelques auteurs anciens, dont il a donné des éditions estimées, parmi lesquelles on distingue celles de Sextus Placitus (Bale, 1539, in-40.), d'Antoine Musa et d'Apulée (Zurich, 1537, in-40.), de Quintus Serenus Sammonicus (Zurich, 1540, iu-4º .- Ibid., 1581, in-4º. ), et d'Apicius (Zurich, 1542, in-4° .- Amsterdam, 1709, in-8°.). (o,)

HUNAULD (FRANÇOIS-JOSEPH), fils de Réné Hunauld, medecin de Saint-Malo, naquit à Châteaubriant le 24 février 1701. Issu d'une famille dont presque tous les membres s'étaient consacrés à l'art de guérir, il embrassa la même carrière, et commença ses études à Angers, où il ne passa qu'une année, et se fit recevoir maître es-arts. A dix-huit ans, il vint à Paris, et lorsqu'il eut atteint sa vingt-unième année, il alla se faire recevoir docteur à Reims. De retour à Paris, il s'y livra tout entier aux travaux anatomiques, et s'attacha particulièrement à Winslow et à Duverney, qui le firent recevoir à l'Académie des sciences en 1724. Il y entra en qualité de chimiste adjoint, sculc place alors vacante, et ce fut en 1728 seulement qu'il put arriver à celle d'anatomiste, vers laquelle un goût décidé l'entraînait. A la mort de Duverney, en 1730, il le remplaça dans la chaire d'anatomie au Jardin du Roi. Cette même année, il prit le bonnet doctoral, et s'appliqua ensuite à l'exercice public de sa profession. Il mourut le 15 décembre 1742. Quoiqu'il éprouvat dans sa jeunesse une grande répugnance pour les dissections, il parvint à la surmonter, et à se faire , parmi les anatomistes, une réputation, que le temps n'a pas tout à fait détruite, en la restreignant néanmoins beaucoup. L'ostcologie fut la partie à laquelle il s'appliqua de préférence, et, malgré les progrès qu'a faits la céphalogénie entre les mains des modernes, on citera toujours avec éloge ses recherches sur les os du crane de l'homme. On lui doit aussi la description de quelques cas intéressans de monstruosités; nous citerons, entr'autres, celui d'un hydrocéphale, dont la surface du cerveau ne présentait aucune trace de circonvolutions. Les résultats de ses travaux sont tous consignés dans les Mémoires de l'Acudémie des sciences, car c'est avec doute qu'on lui attribue les deux ouvrages suivans, ou du moins le premier :

Nouveau traité de physique sur toate la nature. Paris, 1742, 2 vol. in-12.

Dissertation, en forme de lettres, au sujet des ouvrages de l'auteur du

livre sur les maladies des os. Paris, 1726, in-12.

Brochare anonyme contre J.-L. Petil, qui y est traité sans ménagement, et accusé de plagiat. Une lettre qu'on trouve à la fin contre les chirurgiens qui exercent la médocine, paraît être de Récéaulme de la Garance.

Discours une les fieures qui out régné les années dernières. Paris, 1666, 18-13.

HERATED (Pierre), grand cocle paternel du précédent, était t'Angers, où il enceptouri et exercei la métocient je la nues plusiours covraget. Discours physique un les propriécés de la saus et la present de present de la saus et la propriécé de la saus et la propriécé de la saus et la propriécé de la saus et la précent de la comment de

Dissertation sur les fièvres malignes qui règnent dans les saisons de l'été et de l'année et en particulier sur celles de l'année 1710. Angers, 1710, în-12.

Entretiens sur la rage et ses remedes, où, par occasion, on propose un nouveau système de la sangaification, et de quelques autres matieres importantes à l'art de guérir. Chiteau-Gonier, 1714, in-12. - Ibid. 1719, in-12. Projet d'un nouveau cours de médecine. Château-Gonlier, 1718, îp-12. Hunauld (Pierre), aute médecin d'Angers, a publié: Dissertation sur les vapeurs et les pertes de sang. Angers, 1756, in-12. (0.)

HUNCZOVSKI (JEAN), eelebre chirurgieu allemand, naquit en 1752 à Czech, dans la Moravie, où un ecclesiastique, allié de sa famille, se chargea de diriger sa première éducation. Il alla faire ensuite ses cours de philosophie à Olmutz, et commo il se destinait à la profession de chirurgien, il servit dans la boutique de barbier que tenait son père. Aussitôt qu'il eut atteint sa dix-neuvième année, il s'empressa de se rendre à Vienne, pour y faire des études régulières. Une dame de la cour, à laquelle il était recommande, voulut bien se charger de réparer les torts de la fortune envers lai, et lui fournit l'argent nécessaire pour aller suivre la clinique de Moscati, à Milan. La mort de cette dame l'obligea, au bout de deux ans, à reprendre la route de Vienue, où bientôt ou le compta parmi les disciples les plus assidus de Steidele et de Brambilla, Ce fut à cette époque qu'il se hasarda pour la première fois dans la carrière littéraire, en publiant une traduction de l'ouvrage de Genga. Jusqu'en 1777, il vécut dans une situation peu heureuse, lorsqu'enfin Joseph 11 le fit voyager dans les pays ctrangers, sur la recommandation de Brambilla. Hunezovski passa deux années à Paris, et treize mois à Londres. En 1780, il revint à Vienne par Turin et Milan. L'année suivante, il obtint une place de professeur à l'école médico-chirurgicale nouvellement établie. En 1791, il accompagna Léopoid 11 à Naples, et au retour de ce voyage il fut nommé chirurgien ué l'empereur. La mort termina son honorable carrière le 4 avril 1798. On a remarqué qu'avec toutes les qualités nécessaires à un grand chirurgien, il fit peu d'opérations dans le cours de su vie. A son retour en Allemagne, il voulut imiter la hardiesse des chirurgiens français et anglais; le succès ne couronna pas ses premières tentatives, et il sentit qu'en ne changeant pas de conduite, il se perdrait dans l'esprit du peuple autrichien, chez lequel les lumières sont loin d'avoir fait autant de progrès que dans les autres contrées de l'Allemagne. Les ouvrages originaux d'Hunczovski sont :

Medicinisch-chirurgische Beobachtungen auf seinen Reisen durch England und Frankreich, besonders ueber die Spitaeler. Vienne, 1703, in-8°. Anweisung zu chirurgischen Operationen. Vienne, 1785, in-8°. - Ibid. 1787, in-8°. - Ibid. 1704, in-8°.

Ueber die neuere Geschichte der Chirurgie in K. K. Staaten. Vienne, 1787, in 40. Bibliothek der neuesten medicinisch-chirurgischen Literatur. Vienne,

Public avec J.-A. Schmidt.

HUND ou HUNDT (MAGNUS DE), appelé quelquesois Magnus de Magdeborch , parce qu'il était de Magdebourg , vint au monde dans cette ville en 1440, et fut envoyé par ses parens à l'Université de Léipzick en 1482, où il étudia successivement la philosophie, la médécine et la théologie. Ayant obtenu le grade de bachelier en 1484, il publia, deux ans après, une édition de Juvénal ; en 1487, il devint maître ès-arts, et fut créé doyen de la Faculté de philosophie; en 1496, il enseigna la physique; en 1400, il prit le titre de docteur en médecine. S'étant ensuite adonné exclusivement à la théologie, il devint chanoine à Meissen, où il mourut en 1519. Nous ne citerons, parmi ses ouvrages, que ceux qui ont rapport à l'art de guerir :

Anthropologia de hominis dignitate, naturá et proprietatibus. De elementis, partihus et membris corporis humani. De juvamentis, nocumen-

mentas, partious et memora corporat numana, De juvamentus, nocumeria, accutentus, vitis, remedius et physionomi jusponm. De exercementus et exemutious. De upirita humano ejuspun entural, propietatious et opi-tus and para penaletis. Ledjusch, 1501, in 54.
Plastoer regarde Hundt commo le premier qui sit donné des planches d'abatomies; mais on en treave édi, en 1656, dans l'ouverge de Mundial, et es 1659, dans conti de Peiligk, Mochaen prétend même que le planches de Hundt ne sont qu'our marvaise copie de celles d'Alumini. Nuetzlich Regiment Sammt dem Bericht der Arzney wider etlicke Krankheit der Brust. Léipziek , 1529, in-4°.

Livre tout à fait insignifiant. (z.)

HUNDERTMARK (CHARLES-FRÉDÉRIC), fils du suivant, naquit à Zeitz, le 11 avril 1715. Dès qu'il eut terminé ses premières études, dans le gymnase de cette ville, il alla passer six années à l'Université de Léipzick, qui lui conféra le titre de docteur en 1740. Huit ans après, il y devint professeur extraordinaire. Chargé, en 1754, d'enseigner la physiologie, il passa presqu'aussitôt à la chaire d'anatomie, et mourut le 8 mai 1762, laissant un assez grand nombre d'opuscules académiques.

Commentatio de principibus diis artis medicæ tutelaribus apud veteres.

Commentation de principalos una des medicale discursous apad veteres.

Grecos et Romanos, Leipsick, 1735, in-5º.

Theses ex omni philosophid deceppta, Leippick, 1736, in-4º.

Dissertatio de incrementis artis medica per expositionem aegrotorum apad veteres in vias publicas et templa, Leipzick, 1739, in-4º. - Ibid. 1749, in-4°. Cette dissertation est encore estimes, ainsi que la première : toutes

deux intéressent l'historieu de la médecine. Dissertatio de singulari usu frictionis et unctionis in curatione morbo-

rum. Leipsick, 1740, 10-49.
Programma de sacchari Saturni usu interno salutari, in qua simul varia chemia capita illustrantur. Leipsick, 1741, in 49.
Programma de sulphuris anodyni specie ex vini vitriolique oleis commixtis oriunda, Léipzick, 1748, in 4º.

Dissertațio de mercurii vivi et cum salibus varie mixti summă în corpus humanum vi atque efficacitate, ejusque cum sulphure laxius vel arctius cunjuncti virtute in idem nulld. Léipzick, 1754, in 4°.

Opuscule rempli d'une érudition, prodiguée sans réserve et sans goût. L'auteur y propose nne théorie aussi ridicule qu'inintelligible de la ma-

nière d'agir du mercure sur l'économie animale. Dissertatio de enemate uterino. Léipzick, 1755, in-4°.

Dissertatio de osteosteatomatis casu rariore. Leipzick, 1757, in-4°. Cette thèse est du candidat F.-J. Titmann.

Programma de ozaná venereá. Léipzick, 1758, in-4°.

Hundertmark prétend que quand deux scorbutiques exercent ensemble le coit. Il peut aurveiri cher eux, nux parties gestisles, des affections ayant beaucong de ressemblance avec les symptions de la vérole, surtout si la femme est à l'époque de sex règles. Du reste, il conseille lo mercure combiné à l'écore de Winter pour la grérison des personnes atteintes à là fois da scorbut et de la syphilis... ez onque loonem. Dissertatio de teolié artificial. Léginich, 1758, in-4°.

Dissertatio de urina cretacea. Leipzick, 1761, in 4°

HUNDERTMARK (HENRI-ELIE), né en 1664, au mois de mars, à Lobestein, dans le Vogtland, fit son cours de médecine à Léipzick, accompagna ensuite Henri viit, comté de Reussen, dans les Pays-Bas, et profita de son séjour en Hollande pour se faire recevoir docteur à l'Université de Leyde. De retour en Allemagne, il s'établit à Zeitz, où il mourut le 21 novembre 1730, laissant :

Schmachtende Venus, Leipzick, 1700, in-8°. Medicinischer Extract von einem Dutzend der groessten und schwersten Krankheiten. Léipzick, 1712, in-8°.

HUNNIUS (FRANÇOIS-GUILLAUME-CHRÉTIEN), né à Capellendorf, près de Weimar, en 1765, mourut le 17 juin 1807, dans cette dernière ville, où il pratiquait la médecine. Collaborateur de la Gazette générale de littérature, qui paraît à Halle en langue allemande, il a publié aussi à part les ouvrages suivans:

Abhandlung ueber die Ursachen und Heilung der Ruhr und deren Complicationen. Iéna, 1797, in-8°.
Der Arzt fuer Schauspieler und Saenger. Weimar, 1798, in-8°.

Son frère, Antoine-Chrétien Hannius, après avoir exercé pendant quelque temps la profession de comédieu dans une troupe qui jouait à Weimar, et publié des romans, des facéties et une comédie, étndia la médecine, qu'il alla ensuite pratiquer à Philadelphie dons l'Amérique du nord.

HUNTER (GUILLAUME), l'un des medecins que l'Angleterre oppose avec le plus d'orgueil aux premiers praticiens des autres nations, vint au monde, le 2 mai 1718, à Kilbridge, dans le comté de Lauerk, en Ecosse. Lorsqu'il eut atteint l'âge de quatorze ans, son père l'envoya an Collége de Glasgow, où il etudia pendant cinq ans avec succes, et mérita l'estime des supérieurs par son application et sa bonne conduite. Sa famille désirait qu'il prît l'état ecclésiastique, mais il avait déjà trop d'indépendance dans le caractère et de droiture dans l'esprit, pour ne pas se dégoûter bientôt de la théologie. Quelques entretiens qu'il eut avec Cullen, qui débûtait alors dans la pratique à Ilamilton, acheverent ce que la raison avait commence, et le déciderent à embrasser la profession de médecin. Il s'établit donc, en 1737, dans la maison même de Cullen, auprès de qui il passa près de trois années, qu'il regarda toujours comme les plus heureuses de sa vie. En 1740, il alla profiter des leçons de Monro à Edimbourg, et après un an de séjour dans cette capitale, il se rendit à Londres, où Douglas l'accueillit et se plut à lui servir de guide. Ce célèbre accoucheur, déjà fort avancé en âge , le logea dans sa propre maison , se fit aider par lui dans ses travaux anatomiques, et lui confia l'éducation de son fils. Hunter devint alors aide-chirurgien de l'hôpital de Saint-Georges. En 1743, il lut, à la Société royale de Londres, un essai sur la structure et les maladies des cartilages qui encroutent les articulations. Ce sujet avait été négligé jusqu'alors, et Hunter le traita de manière à annoncer de profondes connaissances en anatomic. Il s'attacha surtout à y démontrer que les cartilages sont formes de fibres qui s'élevent perpendiculairement à l'extrémité de l'os. Bientôt il commença des cours d'anatomie, qui attirerent un grand concours d'auditeurs, lorsqu'après la mort de Douglas, Sharp lui abandonna son amphithéatre en 1746. L'année suivante, il fut reçu membre de la corporation des chirurgiens de Londres, et peu de temps après, il partit pour Paris, avec le fils de son ancien maître, et parcournt la Hollande avant de se rendre en France. Ce voyage n'interrompit pas les leçons publiques qu'il donnait en Angleterre, car il revint assez tot dans sa patrie pour les reprendre à l'époque accoutumée.

Hunter fii d'abord marcher de front l'anatomie et la chirurgier, mais, comme cette dernière lui inspirati une répuganne insu montable, il ne tarda pas à l'abandonner tout à fait. Dèslors tout son temps fui partiage dente l'enseignement de l'anatonie et la pratique de l'art des accouchemens. Il devint successivement acoucheme à l'hôpital de hildèlesex, puis à celui de la Maternité à Londres. Son ton et ses manières contribuèrent cependant plus que ses talens à le mettre en vogue, et à hai procurer une pratique infiniment plus étendue que celle de Saellie, dont les manières ducres et grossières éloignaisent de lai cetx même qui avaient le plus destime et de vénération pour sa grande habileté et la longue expérience. La mort de Maniangham, et l'éloignement de Sandys, qui étaient ators fes accoucheurs les plus recherchés de Londière, le laisséreut bientoi sans rivaux, et sa fortque s'acquit rapidement. En 1750, il obtint le titte de docteur à Glasgow, et, renouçant plout toujours à la chirurgle, il commença serieusement à exercer la médecine. La place de médecine de l'hospice de la Maternité lui fut doinée en 1755; l'aumée suivante le Collège des médecins de Londers l'aduit dans son sein, et bientot après il devlut membre de la Société de médecine. On trouve dans le premier volume des Actes de cette Société, qui partur en 1757, ses observations sur les dilstations de l'aorte, suivies de renarques sur les anétyrames en général. Les volumes suivans renferment d'autres mémoires de sa façon, parfui lesquels on distingue cetta qui traiteint de l'emplysème et de la symphysécotient. La Société, pour le récompenser des services qu'il lui avait rendus, l'étut président à la mort de Fothergill.

En 1762, Hunter mit au jour ses Commentaires, ouvrage dans lequel il soutenait, secu une excessive vivacité, les droits qu'il croyaît avoir à qu'clques découvertes auatomiques qu'on lui contestait. L'adversaire contre lequel il diriges principalement cet ouvrage, était Alexandre Mônrò, le jeune, professour d'Edimbourg, qui lui dispatait la priorité de ses reclaerchès sur l'injection des conduits séminifiers, sur cœu de la gland lacrymale, sur l'origine et les usages des vaisseaux lymphatiques, enfin sur l'absorption par les veines, Quelque temps après. Hunter acchèle d'occupations, s'associa pour collaborateur

Hewson, qui lui resta attaché jusqu'en 1767.

La Société royale accaeillí Hauter dans son sein en 1967. Il y lut, l'amée suivante, un Mémoire sur les ossemens fossies de l'animal de l'Ohio, dans lequel il reconnut un quadrupède différent de Héighant et de tous ceux que nous connaissons aujourd'hui. Plus tard, il s'occupa aussi de recherches sur les of sosiles qu'out trouve à Gibraltar, et donna la description du nyl-ghan, espèce d'antilope particulière aux Indes orientales. En 1768, l'unter devint membre de la Société des nuit quaires, et la même année, à l'établissement de l'Académie royale des beaux arts, le roi lui accorda le titre de professeur d'anatomie. Cette châire lui fournit l'occasion d'envisager la science de la structure du corps humain sons un point de vue entièrement neuf, celui de ses rapports avec la pcinture et avec en science de la structure du corps humain sons un point de vue entièrement neuf, celui de ses rapports avec la pcinture et avec en series de la sculpture.

Compte Hunter demeura cellbataire, et qu'il vivait avec une grande l'rugalité, il eut bientôt annasse une fortune considérable. Après s'être assuré l'indépendance à laquelle tout hommé de mérite doit aspirer, il résolut d'employer le surplus de ser richésés à l'établissement d'une école d'austomie, dont il voulut être le seul fondateur. Ayant acheté un terrain à cet effet, il y fit bâtir une maison spacieuse, offrant un vaste amphithéâtre, diverses salles paur les cours et les dissections, et d'autres destinées à contenir un muséum. La formation de ce cabinet, composé d'abord uniquement d'objets d'anatomie, mais dans lequel il rassemble enutite des fossiles, des livres, ades médalles, etc., l'occupa jusqu'à sa most, conjointement avec sa pratique et avec se cours, qu'il n'abandonna jamais. Ce cabinet a joui et jouit encore d'une grande celébrité. Après la mort du fondateur, survenue le 20 mars 1-953, il fat conifé a son neven, Mathieu Baillie. Les derniers momens de Hunter furent remarquables. Tourmenté depuis long-temps par de vives douleurs arthrifuques, ce médecin célèbre quitta la vie avec une trauquillité d'esprit peu ordinaire. « Si) avais assec de force pour tenir une plume, dissit-li), j'écrisair combien il aisé et doux de mourir. » L'Université de Glasgow possède actuellement son muséum. Ses ouvrages sout !

Medical commentaries. Londres, 1762, in-8°.

Anatomy of the human gravid uterus. Londres, 1775, in-fol. en anglais et en latin.

Cet ouvrage est enrichi de 34 planches, représentant les abjets der génadern naturelle, avec autant de vériri de que de précision. Le test a été rédigé par Baillie, et publié à part (Londres, 1794, in-8°). C'est dans cet ouvrage, pour l'equel son frier l'aida beaucoup, qu'on trouve la description de la membrane cadagne, qui porte son nom. Two introductory lectures to his anatomical course. Londres, 1°85,

in-8°.

Les mémoires qu'il a insérés dans les Transactions philosophiques et dans les Actes de la Société de médecine de Londres ont été traduits en allemand par G.-G. Kuehn (Léipzick, 1784-1785, 2 vol. in-8°). (es.)

HUNTER (JEAN) naquit au mois de juillet 1728, à Long Calderwood, dans le comté de Lauerk, en Ecosse. Il était le cadet de sa famille, et cette circonstance lui fut défavorable: car ses premières années se ressentirent de l'extrême indulgence d'une mère qui le chérissait, et dont la tendresse aveugle ne pouvait être tempérée par la sévérité salutaire du père, que l'âge et les infirmités empêchaient de surveiller l'éducation de son dernier fils. Hunter avait si peu de goût pour l'étude, qu'à peine savait-il lire et écrire à l'âge de vingt ans. Après la mort de son père, comme il paraissait annoncer de grandes dispositions pour les arts mécaniques, sa famille, qui se trouvait réduite à un état voisin de l'indigence, le mit en apprentissage chez un charpentier de Glasgow, Placé sur un théâtre aussi peu digne de lui, il ne laissa percer aucune étincelle du génie qui devait le faire monter un jour au premier rang des anatomistes et des chirurgiens de l'Angleterre. Mais, ayant entendu parler des succès que son frère obtenait à Londres, il résolut de l'aller trouver, et de lui demander à être employé auprès de lui comme aide d'anatomie. Guillaume accepta la proposition. Jean Hunter, qui se rendit à Londres au mois de septembre 1748, ne tarda pas à acquérir une grande habileté dans les dissections, Il embrassa bientôt après l'étude de la chirurgie avec uon moins d'ardeur, d'abord à l'hôpital de Chelsea, puis à celui de Saiut-Barthélemy. En 1755, son frère l'associa à ses leçons, et l'année suivante il obtint, à l'hôpital de Saint-Georges, une place de chirurgien, qu'il occupa pendant cinq mois. Cependant la fàcheuse influence que les exercices anatomiques exerçaient sur sa santé, ne lui permit pas de suivre plus long temps une carrière qu'il avait parcourue d'une manière si honorable; il se décida donc, en 1760, à prendre du service dans les armées. et il s'embarqua, en qualité de chirurgien, sur l'escadre que l'Angleterre envoya pour attaquer Belle - Isle, Eu 1763, il fit partie de l'expédition de Portugal, et au mois de mai de la même année, il reviut à Londres. Des-lors il se livra sans réserve à l'enseignement de l'anatomie et de la chirurgie, ainsi qu'à l'exercice de ce dernier art. Son nom devint bientôt célèbre parmi ceux des professeurs et des praticiens les plus habiles : anssi la Société royale l'admit-elle au nombre de ses membres en 1767. Il devint ensuite successivement membre du Collège des chirurgiens de Londres, l'un des chirurgiens de l'hôpital Saint-Georges, chirurgien extraordinaire des armées, inspecteur général des hôpitaux, chirurgien en chef de l'armée, et viceprésident du Collége vétérinaire de Londres. Une angine de poitrine unit fin à ses jours le 16 octobre 1793.

Jean Hunter a déployé une activité sans exemple et un zèle inlatigable pour le perfectionnement de l'antomie et de la chirurgie. Ses revenus, qui s'élevaientà une somme considérable, etiente consaccés aux frais des nombreuses expériences dont il a enrichi le domaine de la science, et à l'acquisition de tous les objets précieux d'histoire naturelle qu'il pouvait se procurer : aussi ne laissa-t-il pas de fortune, contre l'usage des praticiens anglais qui parviennent à une haute renomnée. La riche collection d'anatomie qu'il avait commercée des sa jeunesse, a été acquise, suivant son vœu, par le gouvernement, qui l'adonnée au Collège des chirurgiens de Londeres, sous la condition de la rendre publique, et d'en explique le contenu dans un certain nombre de lejons annuelles. C'est en 1810 que l'on un certain nombre de lejons annuelles. C'est en 1810 que l'on

a commencé ces leçons.

La découverte de Guillaume Hanter sur les lyunphatiques et sur les vaisseaux de la matrice fut en grande partie le résultat des travaux de Jean, qui en a fait lui-même de trèsimportantes dans l'anatonie et la costomie. Ainsi on lui doit une description plus exacte que celle qu'on possedait jusqu'alors, de la distribution des branches du nert offacull et decelui de la cinquième paire, ainsi que de celle des vaisseaux de la matrice, qu'il a poursuivis jusqu'a leur épanouissement dans le placenta. Il a découvert les vaisseaux lymphatiques dans les oiseaux, et tracé un exposé fidèle de la manière dont les testicules descendent peu à peu de l'abdomen dans la cavité des hourses. C'est lui qui a donné le nom de gouvernail au cordon fibro-celluleux, qui, en se contractant pour attirer le testicule hors du ventre, alonge les fibres du muscle petit oblique, lesquelles produisent le cremaster, et constitue lui-même le dartos par son épanouissement. La physiologie lui est redevable de quelques vues ingénieuses ; en effet, il soutenait avec raison que le sang est doué de la vitalité, et pensait que l'élasticité des artères diminue en raison du rétrécissement de leur calibre et de l'augmentation de leur force musculaire. Enfin, son nom ne figure pas moins honorablement dans les fastes de la chirurgie. C'est à tort cepeudant que le procédé opératoire qui consiste à lier l'artère femorale dans le cas d'anévrisme de l'artère poplitie, a été désigné sous le nom de méthode de Hunter, même en France, car ce procedé, dont Anel fut le véritable inventeur, avait été tiré d'un injuste oubli par Desault, qui, des 1785, développa les principes sur lesquels repose la théorie par laquelle on en explique les succès. Hunter a d'ailleurs publié des observations intéressantes sur l'anévrysme variqueux.

Indépendamment de Mémoires assez nombreux qui ont paru soit dans les Transactions philosophiques, soit dans d'autres recueils périodiques, il a laissé plusieurs ouvrages, en général mal écrits et diffus, mais remplis d'aperçus ingénieux et de con-

sidérations neuves.

Natural history of the human teeth, explaining their structure, use Jornation, growth and diseases. Londres, 1771; in-4°. - Snpplement, Ibid. 1778, in-4°. - Trad. en latin, par Boddaert, Léipzick, 1775, in-4°. - en allemand, Léipzick, 1780, 2 vol. in-8°.

On the venereal disease. Londres, 1786, in-4°. - Trad. en allemand, Leipziek, 1787, in-8° - en français par Audiberti, Paris, 1787, in-8°. Il ne s'adrait que d'assez légers changemens pour metire cet excellent traité en harmonie avec les doctrines du jour. Ce sut sans donte à son peu d'éradition que Hunter dut de rester fidèle à la nature dans son tableau des maladies véoériennes, et de ne nas partager les erreurs grossières qui défigurent encore aujourd'hui cette partie de la palhologie. Cependant, on se tromperait besucoup si l'on supposait qu'il n'a pas sacrifié aux préjugés recus; son livre contient le germe d'une théorie physiologique des maladies des organes génitaux, mais rien de plus.

Observations on the diseases of the army in Jamaica and on the best means of preserving the health of Europeans. Londres, 1788, in 8...

ments of preferring the aroun of competents induces, 1700, in 65.

Trade en allemand, Lépicide, 1793, io-8.

On the nature of the blood, inflammation, and guardot wounds, Londres, 1791, in 9. Trad. en allemand par E.B.-6. Hebenstreit, Lépiciek, 1797-1800, 2 vol. in 8. Cet ouvrage est fort remarquable, et doit se trouver dans la biblioile que de tous les médecins physiologistes, non parce que le professeut différens tissus organiques, cette assertion, déouée de fondemens, n'ayant été inspirée à M. Bronssais que par une animosité peu patriotique, mais parce que c'est, avec l'ouvrage de notre l'abre, ce qu'on a publié de

Observations on certain parts of the animal occoromy. Londres, 1787, in-9°. Trad. en allemand par A.-F.-A. Scheller, Bronswick, 1803, in-8°.

HUNTER ( Alexandre), médecin d'York, a publié:

Observations on the nature and method of cure of the phthisis pulmo-nalis, or consumption of the lungs, by the late William White, with the origin, progress and design of the York lunatic asylum. Londres, 1792, in-8°.

Outlines of agriculture. Londres, 1795, in-8°. - Trad. en allemand par

B. de Salis, Altona, 1799, in-8°.

A new method of raising wheat for a series of years on the same land. Londres, 1795, in 4e. - Ibid. 1797, in 4o.

An illustration of the analogy between vegetable and animal parturi-

tion. Londres, 1797, in-80. General view of a plan of universal and equal taxation. Londres,

1797 , in-8°. HUNTER (Jacques), vétérinaire anglais , a écrit , sur son art , un dictionaire intitulé:

A complete dictionary of farriery and horsemanship. Londres, 1796,

in-8°. Hunten (Jean), médecin des armées anglaises, a publié :

Dissertatio de hominum varietatibus et harum causis. Edimbourg, 1775, in-8°.

HUNYADI (François), d'Hunyad, dans la Transylvanie, fit ses études médicales en Hollande, et alla les terminer à Padoue, où il fut admis aux honneurs du doctorat. A son retour dans sa patrie, il devint medecin du roi de Pologne, Etienne Bathori, à la mort duquel, en 1586, il alla remplir la même place auprès de Sigismond Bathori, prince de Trausylvanie. On ne connaît de lui que trois pieces de vers latins, ayant pour titres :

Epigrammation in opus Hiet. Mercurialis de morbis puerorum. Ve-Notivum in ejusdem opus de veneuis. Venise, 1588, in 8°.

Versus lugubres posthumis Stephani Regis honoribus nuncupati. Cracovie, 1588, in-4°.

HUSSON (HENRI-MARIE), fils du lieutenant du premier chirurgien du roi à Reims, est né en cette ville le 25 mai 1772. Il fut envoyé au collége de Laon, où il commença ses études. qu'il acheva ensuite au collége Louis-le-Grand, pour lequel il avait obtenu une bourse en 1783. Au sortir de ses classes, il étudia la chirurgie sous Desault, et fut commissionné, en 1702, chirurgien sous-aide pour les armées de la Belgique et de la Hollande. L'année suivante, on le nomma aide-major, à cause de la manière distinguée avec laquelle il s'était acquitté de ses fonctions pendant le siège de Gertruidemberg et le blocus de Breda. En 1794, Husson quitta le service, et fut désigné. par son district, pour venir à Paris étudier la médecine à l'Ecole de santé, qui y avait été nouvellement organisée. C'est à cette Ecole, dont il fut un des bons élèves, qu'il prit, en 1700. le bonnet de docteur en médecine; peu de temps après, il y fut attaché en qualité de sous-bibliothécaire. Lors de l'importation de la vaccine en France, en 1800, Husson fut nommé secrétaire du comité destiné à constater et à étendre les bienfaits de cette belle découverte; et lorsque ce comité, établi d'abord par une société de souscripteurs, vint à faire partie, en 1804. des attributions du ministre de l'intérieur, Husson fut maintenu secrétaire du comité central de vaccine par le comte Chaptal. Le zèle et l'activité qu'il a déployés dans ses recherches sur la vaccine, le soin qu'il a mis à faire connaître les résultats. soit de ses travaux, soit de ceux de ses confrères, n'ont pas peu contribué à la propager dans toute la France. En 1806. Husson a été appelé à la place de médecin de l'Hôtel-Dieu, et, en 1809, à celle de médecin du Lycée Impérial. Depuis neuf ans, il fait, à sa visite de l'hôpital, des leçons de clinique. régulièrement suivies par un grand nombre d'élèves; car ce médecin est pent-être le senl des professents de clinique înterne des hôpitaux civils de Paris qui, dégagé de tout esprit de prévention, ait reconnu de bonne loi les avantages de la médecine physiologique sur l'ancienne doctrine médicale. Eu 1811, il a été nommé chevalier de l'ordre de la Réunion par Napoléon, dont il avait vacciné le fils, et en 1814, membre de la Légion-d'Honneur, par le roi, en récompense des services qu'il avait rendus aux soldats malades à l'hôpital de la Pitié, désolé alors par le typhus. Le docteur Husson est encore membre de l'Académie royale de médecine ; il a écrit ;

Essai sur une nouvelle doctrine des tempéramens. Paris, an VII , in-80. - Ibid. 1800. Recherches historiques médicales sur la vaccine, avec figurés, Paris, 1801. - Ibid. 1802. - Ibid. 1803. Cet ouvrage a été traduit en italien.

Notice historique sur la vie et les ouvrages de François-Xavier Biehat Elle se trouve placée à la tête d'une nouvelle édition du Traité des membraues, publié eu 1802, in-8°.

Rapports sur la vaccine, publiés chaque année par ordre du ministre de l'intérieur, depuis 1803 jusqu'en 1820. Paris, 15 vol. in-8°.

Dissertation sur la nécessité de ne point contrarier la marche des fièvres tierces jusqu'au septième accès ; Mémoires de la Société médicale d'étrulation , tome I.

Il est auteur de plusieurs articles, fort intéressans, qui se trouvent consignés dans le Dictionaire des sciences médicales.

(A.-J.-L. JOURDAN )

HUSSTY DE RASSINYA (ZACRABIE-TRÉOPRILE), né à Rast, dans la Hongrie, le 13 mars 1754, mort le 30 mars 1803

à Presbourg, où il exercait honorablement la medecine, a laissé plusieurs ouvrages intitulés :

Kritischer Kommentar weber die Oestreichische Provinzialpharmacopocen, mit einen Butwurfe zu einem gemeinnuetzigen verbesserten Dispensatorium. Presbourg. 1785, in-89.

Diskurs ueber die medicinische Polizey. Presbourg, 1786, 2 vol. in 8º. Nachere Aussuchrung eines Entwurfes zu einem verbesserten Dispen-

satorium. Presbourg, 1786, in 8°. Gehroente Preisschrift ueben die Verbesserung der K. K. Feldapo theken und des Studienwesens an der Josephsakademie zu Wien. Vienne 1796, in-8°. ldeen zur Verbesserung der oesterreichischen Provinzialpharmakopee,

besonders in medicinisch-praktischen Gesichtspunkte. Presbourg, 1797,

· HUSZTY (ETIENNE), de la ville d'Huszt, dans le comté de Marmarosch, en Hongrie, vint au monde en 1671. Après avoir fréquenté les Universités de Francfort-sur-l'Oder, de Francker et de Léipzick, il fit un voyage en Angleterre, et vint prendre , le grade de docteur en médecine à Halle. Etant ensuite retourné dans son pays natal, il y fut nommé, en 1700, professeur de philosophie au Collége de Debreczin. On a de lui :

Dissertationes I-IV de homine. Leyde, 1693, in-40.

Dissertatio de subjecto sanitatis et ejus divisione in elementa. L'esprick 1694, in-4°. Dissertatio de corporibus, Halle, 1695, in-4°.

Dissertatio de prudenti medicamentorum applicatione in tempore Halle, 1635, in-6 Oratio exhibens speciem, requinta verí ac legitima medici philosophi (0.)

HUTH (Georges-Léonnand), fils d'un marchand de Nuremberg, vint au monde en cette ville, le 29 mars 1705, et y puisa les premiers principes d'une éducation libérale dans le gymnase public. S'étant rendu, en 1724, à l'Université d'Altdorf, il fut reçu docteur en médecine au bout de quatre ans. Immédiatement après, il prit la route de Strasbourg, et vint même jusqu'à Paris, pour s'y perfectionner dans l'anatomie et la chirurgie. La reputation de Boerhaave l'attira ensuite en Hollande, où il resta deux ans. A son retour dans sa patrie, en 1733, il sut admis parmi les membres du collège des médecins de Nuremberg , et dès l'année suivante, il travailla avec beaucoup d'ardeur au célèbre Commercium litterarium. L'Academie des Curieux de la nature l'adopta en 1749, sous le nom d'Hygienus II. Il termina sa carrière en 1761, laissant, outre plusieurs traductions de livres français et anglais, les ouvrages suivans :

Angenehmer und nuetzlieher Zeitvertreib mit Betrachtung curieuses Vorstellungen allerhand kriechender, fliegender und schwimmender Thiere. Nuremberg, 1748, in-fol.
Sammlung verschiedener auslaendischer und seltener Voegel. Nurem-

berg, 1749, in-fol. HUTH (Jean-Christophe) a écrit:

Dissertatio de cardialgid. Strasbourg, 1699, in-4".

Hoth (Jean-Philippe) a' laissé : a Dissertatio de hemitritæo seu semitertiana. Strasbourg, 1663, in-4º.

HUTH ( Philippe ) est auteur d'une Dissertatio de ischurid. Wurzbourg, 1703, in-4º.

HUXHAM (JEAN), mort le 10 août 1768 dans un âge trèsavancé, était membre de la Société royale de Londres et médecin à Plymouth. Ce praticien, justement célèbre, est un de ceux qui ont le plus honore l'Angleterre. C'était un excellent observateur. On lui doit la description d'une maladie assez peu connuc, à laquelle on donne encore le nom de fievre lente perveuse d'Huxham. Il est du petit nombre de ceux qui n'ont pas méconnu la nature inflammatoire des fièvres dans la plupart des cas, et c'est en cela surtout que ses écrits ont , beaucoup moins vieilli que ceux d'un grand nombre d'auteurs aussi célèbres.

Observationes de acre et morbis epidemicis. Londres, 1744-1752, 2 vol. Son fils a public la continuation, Ibid. 1760, in-8°.

Essay on fevers and diseases. Londres, 1750, in-80, -Trad. en allemand, Augabourg, 1755, iu-8° - en français, Paris, 17.., iu-12.
Get ouvrage est la production la plus remarquable d'Huxham; si elle n'est pas exempte des desauts qui déparent les écrits de presque tous les médecius anglais, elle est infiniment supérieure aux divers écrits publiés postérieurement sur les fièvres en Augleterre, sans en excepter ceux de

Medical and chymical observations upon antimony. Londres, 1755. in-80. - Trad. en sllemand, Baireuth, 1759, in-80. Dissertation of the malignant ulcerous Fore-Throat. Londres , 1757 ,

in-8°.

Ses œuvres réunies ont été imprimées sous le titre suivant : Opera physico-medica. Léipzick, 1764, 3 vol. in-8°.

(o.) Par les soins de G.-C. Reichel.

HUXHOLZ (WOLRAD), medecin du prince de Hesse-Cassel, né le 11 juillet 1618, à Lippstadt, dans la Westphalie, mort à Cassel le 5 avril 1671, avait fait ses études à Groningue, et rempli pendant quelque temps la place de médecin pensionné à Lennep. On n'a de lui qu'un maigre manuel d'accouchemens pour les sage-femmes.

Unterricht der Hebanimen. Cassel, 1652, in-8°. HURROLE ( Jean-Henri), fils du suivant, mort à Cassel en 1752. auteur d'une

ICHE

325

Dissertatio de epilepsia Rinteln, 1701, in 4°. . Huxnotz (Jean-Louis), fils de Wolrad, mort a Cassel le 9 juillet

Dissertatio de fœtu monstroso in agro Marpurgensi edito. Marbourg ,

Dissertatio de fontanellis. Marbourg, 1673, in.4°: (0.)

ICCUS, de Tarente, vivait quelque temps avant Hippocrate. C'était un modèle parfait de modération en tout genre. Sa sobiété passe en proverbe che les Grects, qui dissient un repas d'Accus, pour désigner un repas où il n'y avant rien de superfue. Lecus 'attacha principalement à corriger le régime des alhètes, en démoutant la puissante influence que le genre de vie excres sur la vigeueu de l'homme. Voilà pourquoi Platon lui attribue l'invention de la gymmastique médicale, dont Hérodicus distitutelfois fer regardé comme le véritable fondateur, puisque ce fut lui qui, le premier, la réduisit en principes, et la présenta sous une forme systématique. (6).

ICHER (PIERRE) naquit à Montpellier, le 11 janvier 1658. Son père, qui était procureur de la chambre des comptes, prit un grand soin de son éducation. Il lui fit d'abord étudier les belles-lettres, grecques et latines, dans sa patrie, et comme sa famille était protestante, il l'envoya ensuite à l'Académie de Genève, où il se livra à l'étude des sciences physiques. Icher se décida à étudier la médecine, encore qu'il ent été fortement engagé par les siens à suivre le barreau. Recu docteur en 1680, il suivit la pratique de Barbeyrac, et commença à voir luimême des malades, lorsqu'il fut attaqué d'une affection soporeuse, qui mit sa vie en danger. Une langueur qui en fut la suite, le fit renoncer à la pratique de la médecine, qu'il n'exerça plus que pour un petit nombre de parens et d'amis. Réduit à la retraile, qui avait pour lui des charmes, il reprit avec ardeur l'étude des belles -lettres. La plupart des ouvrages de littérature ancienne qu'on a trouvés dans son cabinet, sont enrichis de notes marginales de sa propre main. Il avait fait surtout d'importantes remarques sur Aristophane et sur le dialecte attique qui règne dans les ouvrages de ce poête. A la formation de la Société royale des sciences de Montpellier, Icher fut appelé à en faire partie, comme physicien. Il ne pouvait plus se livref aux expériences, pour lesquelles il avait eu beaucoup de talens ; mais il fut très ntile à cette compagnie savante, en lisant, en

analysant les ouvrages nouveaux, sur lesquels il faisait ensuite des rapports judicieux et étendus. Icher mourut à Montpellier le 22 mai 1713, et son éloge fut fait par Gauteron.

(B. DESCRIPTES)

IMPERATO (FERRANTE), apothicaire de Naples, qui vivait vers la fin du seizieme siècle, a publié, sur l'histoire naturelle, un ouvrage fort estimé de son temps, que plusieurs auteurs l'accusent d'avoir fair rédiger, à prix d'argent, par un certain Nicolas-Antoine Stegliola. Cette accusation n'est pas appuyée de preneye suffisantes. L'ouvrage a pour titre:

Istoria naturale, nella quale si trutta delle diversa conditione de minere, pietre preziose, e altre curiorita, con varie istorie di piante e aninali. Naples, 1592, in-fol. - Venise, 1692, in-fol., pat les soins de J.-M. Ferro. - Trad. en latin, Cologne, 1693, in-4°; Leipzick, 1693, in-4°.

La seconde édition italienne renferme six cent soixante-neuf figures en bois. (1.)

IMPERIALI (JEAN-BAPTISTE); issu d'une famille génoise, dont plusieurs membres sont devenus célèbres dans la république des lettres, vint au monde à Vicence en 1568. Vérone fut le théâtre de ses premières études, qu'il fit avec beaucoup de. distinction. Il fréquenta ensuite l'Université de Bologne, où il suivit assidûment les cours de Mercuriali, de Massaria et de Pendosi. Delà il vint à Padoue, où il prit ses degrés en médecine, et se lia intimement avec Piccolomini, dont l'exemple lui inspira le goût de la poésie latine. Etant enfin revenu dans sa ville natale, il y acquit bientôt une si grande réputation. que, résolu d'y passer le reste de ses jours, il refusa les avantages qui lui furent offerts en diverses occasions pour l'attirer à Venise, à Messine, et même à l'Université de Padoue, dont les directeurs lui proposèrent la chaire que la mort de Fonseca laissait vacante. Plus jaloux du bonheur domestique que de l'éclat des grandeurs, il ne voulut pas quitter ses compatriotes ; et mourut au milieu d'eux, le 26 mai 1623. Doué d'une grande facilité et d'une imagination brillante, il cultiva les belleslettres avec succès, et prit surtout pour modèle Catulle; mais il ne suivit ce grand poète que de loin, quoique ses poésies latines aient quelque chose de la douceur du chantre de Lesbic. A l'âge de vingt-deux ans, il publia une apologie de la doctrine de Massaria, sou maître, contre les attaques d'Horace Augenio. On a en outre de lui un ouvrage intitalé :

Exotericarum exercitationum libri duo. Vicence, 1602, in 4°. - Venise, 1603, in 4°.

IMPERIALI (Jean), fils du précédent, né de même à Vicence, en 1602, étudia la médécine à Padoine, la prairiqua dans sa patric avec succès, et mourus vers l'an 1654, laissant;

Penis anni 1630 descriptio historico-medica. Vicence, 1631, in-fe. Museum historicam et physicum. In primo illustrium litteris virorum imagines ad vium expressa continentur, additis elogiis corum vitas ac mores notantibus. In secundo animorum imagines, sive ingeniorum namorum recontinentur.

tura perpenduntur. Venise, 1640, in-4°.

La première partie a de frimaçime à la mite des descurbems d'Allatine (Hambourg, 1911, in-f.). Le nombre des forçes qu'elle resurrement est de sinqueste-quatre. La seconde partie est extrémenent remarquable, et mérite d'être signales en unord'hei, qu'on envisage la hiologie sons un point de vue plus philosophique. D'autieur, à la suite d'observation de la compartie de la compartie de la compartie de la compartie de la destance de la compartie de la com

Le notte Barberine, ovvero de quisiti e discorsi fisici, medici, etc. Venise, 1663, in-4°.

INGENHOUSZ (JEAN), célèbre naturaliste et chimiste hollandais, vint au monde à Breda en 1730. Nous ignorons en quelle Université il fit ses études ; mais, après avoir pris le grade de docteur, il exerça pendant quelque temps l'art de guérir dans sa ville natale. Les circonstances l'ayant appelé ensuite parmi les Anglais, il s'y fit bientot remarquer par des talens, que ces insulaires surent apprécier. Pringle, qui présidait la Société royale de Londres, non content d'applaudir à ses travaux assidus, ne cessa depuis lors de lui témoigner la bienveillance la plus délicate et la plus flatteuse, et lui donna une preuve éclatante d'amitié dans une occasion solennelle, en le désignant à Marie - Thérèse, lorsque cette princesse, désolée d'avoir perdu deux de ses enfans, victimes de la petite-vérole, le consulta sur le choix du médecin auguel elle devait confier l'inoculation de la famille impériale. Ingenhousz se rendit surle-champ à Vienne, et inocula, avec le plus grand succès, les princes et princesses de la maison d'Autriche. L'impératrice lui témoigna sa reconnaissance, en lui accordant une pensionconsidérable, avec le titre de conseiller aulique, et la place de médecin de la famille impériale. Ingenhousz jouit de ces avantage jusqu'à la fin de ses jours. L'aménité de son caractère lui avait concilié l'estime particulière de Joseph 11, qui l'admettait souvent dans son intimité, aimait à le visiter dans son cabinet, et prenait plaisir à répêter des expériences de physique avec lui. Après un séjour de quelques années à Vienne, Ingenhousz retourna en Hollande, voyagea en France et en Allemagne, et se fixa enfin à Bowood, maison de campagne du marquis de Lansdown, près de Londres, où il moutut le 7 septembre 1700. Son nom se rattache à l'histoire des points les plus importans de la physique et de l'histoire naturelle. On lui. doit l'emploi des plateaux de verre dans la construction des.

machines électriques, dont l'anglais Ramsden s'était donné ponr l'inventeur; il assure avoir commencé à s'en servir dès l'an 1764. Il a fait d'importantes recherches sur la différence de vitesse avec laquelle la chaleur se propage dans des métaux différens, confirmé les expériences de Thomas Percivall sur la nutrition des plantes, et constaté que les végétaux vivans émettent de l'oxigene lorsqu'ils sont exposés à la lumière, tandis qu'à l'ombre ils exhalent du gaz acide carbonique. C'est lui aussi qui a le premier introduit l'usage du dernier gaz dans la médecine. Les résultats de ses longs et utiles travaux sont consignés dans les ouvrages suivans :

Expériences nor les régisteux spécialement eur les propriété qu'il est un leur de la leu

Ingenhouse a traduit en latin (Leyde, 1778, in-8°.) le traité du calcul, du son but et de la goutte, par N. Hallane. On dui doit une anatomie de la torpille. Pluisieurs Mémoires de sa façon ont été insérés dans les Tran-Bactions philosophiques, le Journal de physique, et les Acies de l'Académie des sciences de Rotterdam.

INGOLSTETTER (JEAN), médecin de Nuremberg, né en 1563, s'appliqua aux lettres dans l'Université d'Altdorf, où , après avoir pris le grade de maître ès-arts, il fit marcher de front l'étude de la théologie et celle de la médecine. En 1588, l'emploi de vice - recteur du Collége d'Amberg étant venu à vaquer, il en fut pourvu, et l'occupa pendant quatorze années, durant lesquelles il ne negligea point l'art de guérir, qui lui avait inspiré une véritable passion. A vant été nommé, en 1601, médecin pensionné de la ville, il quitta la place de recteur, et alla prendre le bonnet doctoral à Bâle. Revenu ensuite à Amberg, il y pratiqua jusqu'à sa mort, arrivée le 15 février 1619. Indépendamment de quelques lettres, qui ont été insérées dans la Cista medica de Hornung, il a publié divers opuscules polémiques, tous relatifs à la ridicule histoire de la dent d'or. L'opinion qu'il embrassa dans cette circonstance ne fait pas honneur à son jugement. De même que Ruland, il n'élevait pas le moindre doute sur la réalité du fait; mais, au lieu de l'attribuer à des causes naturelles, comme le praticien de Ratisbonne, il s'efforça de prouver que c'était un événement surnaturel, un véritable miracle.

Dissertatio de natural naturalium et non naturalium, opposita demonstration judicii Martini Rulandi de aureo dente. Léipzick, 1586, in-4º. De aureo dente peur Silesti responsio, que demonstratur neque etcem, neque cjus generationem esse naturalem. Léipzick, 1596, in-8º.

De natura occultorum et prodigiosorum dissertatio ad Jacobum Holseium, qua responditur ipsius libello de aureo, qui putabantur, dente. Léipziek, 1597, in-8°. - Ibid. 1598, in 8°. (1-)

INGRASSIA (JEAN-PRILIPPE), né en 1510, aux environs de Palerme, suivant les uns, ou à Rackersbourg, dans la Basse-Styrie, selon d'autres biographes, étudia la médecine à Padoue, où il prit le bonnet de docteur en 1537. L'éclat de sa réception le sit connaître honorablement dans toute l'Italie, et lui valut plusieurs offres avantageuses, parmi lesquelles il fit choix de celle d'une chaire à l'Université de Naples, Les lecons qu'il donn a dans cette ville sur la médecine et l'anatomie, attirèrent un concours prodigieux d'élèves, et ses succès, comme praticien, lui valurent le surnom d'Hippocrate sicilien. Philippe 11, roi d'Espagne, le nomma, en 1563, proto-médecin de la Sicile et des îles adjacentes, place importante dont les hautes attri-butions lui permirent de remédier un peu au désordre qui réguait alors dans la principale branche de l'art de guérir et d'interdire l'exercice de cette profession à ceux qui manquaient de capacité. L'activité qu'il déploya lors de la peste qui ravagea Palerme en 1575, lui mérita la reconnaissance de cette ville, qui la lui témoigna en lui assignant une forte pension, que son rare désintéressement ne lui permit pas d'accepter. Il termina sa carrière le 6 novembre 1580. Les anatomistes ont donné son nom aux petites ailes du sphénoïde, appelées depuis os ingrassiaux par M. Geoffroy Saint-Hilaire, quoique la description qu'il en a donnée ne soit guère meilleure que celle de Galien. Du reste, on doit convenir qu'il a rectifié beaucoup d'erreurs de Vésale en ostéologie, et décrit les os avec une précision minutieuse, qui ne laisse presque rien à désirer. Les meilleurs critiques s'accordent à lui accorder l'honneur de la découverte de l'étrier, l'un des quatre osselets de l'oreille interne. Ses ouvrages sont :

Intropologia. Liber quó multa adversas barbaros medicos disputantur. Venise, 1544, in-8°. - Ibid. 1588, in-8°.

Scholia in iatropologiam. Venise, 1549, in-8°.

De tumoribus prater nabiram, torms primus, Naples, 1553, in-fol.

Ce n'est qu'un commentaire sur quelques livres d'Avicenne.

Raggionamento fatto sopra l'infermita epidemica dell' anno 1558. Palerme, 1560, in-4°.

Constitutiones et capitula, necnon jurisdictiones regis proto-medicatis, officis, cum pundectis ejusdem reformatis. Palerine, 4564, in 4° - Ibid. 1567, in 4°.

Quastio de purgatione per medicantentum, aque obiter cuam de sunguinis missione, an sextá die possit fieri. Veniso, 1573, in fol. Galeni ars medica, Venise, 1573, in-fol.

De frigidd potu post medicamentum purgens epistola. Venite, 1575, in-4°. - Milan, 1586, in-4°.

Informazione del pestifero e contaggioso morbo, il quale offige e have

Afflio la città di Palermo, e moltre altre città e serre del rugao di Si-cilia, nell' anno 1575 e 1576. Palermo, 1576, in-fe. - Trad. en latin par Joachim Camerarius, Nucremberg, 1683, in-8.

Methodus dandi relationes pro mutilatis torquendis, ante à torturd excusandis, pro deformibus, venenatisque judicandis; pro elephantiacis extrà urbem propulsandis, sivè intus urbem sequestrandis, vel fortassis publicè conversari dimittendis. Venise, 1578, in·fol. - Ibid. 1637, in·fol. In Galeni librum de ossibus doctissima et expersissima commentaria.

Messine, 1603, in-fol. - Venise, 1604, in-fol. Cet ouvrage, rempli d'érudition, est divisé en vingt-quatre livres. On (A.-J.-L. L.)

y tronve quelques figures, copiées de Vésale.

ISENFLAMM (HENRI-FRÉDÉRIC), né à Erlangue le :20 juillet 1771, reçu docteur en 1791, à l'Université de cette ville, puis professeur extraordinaire d'anatomie, de physiologie et de médecine à l'Université de Dorpat, avec le titre de conseiller de l'empereur de Russie, a publié :

Dissertatio de absorptione morbosá. Erlangue, 1791, in-8°.

Dissertatio continens nonnulla de mota lingua. Erlangue, 1793, in 8°. Dissertatio continens brevem dispositionem sceleti humani variis in

ntatibus. Erlangue, 1798, in-8°. Inscriptio foraminum, fissurarum et canalium capitis ossei. Erlangue, 1795, in-8°.

Beytrage fuer die Zergliederungskurst. Leipzick, 1800 - 1803, in-8°.

Publié en commun avec J.-C. Rosenmueller. Beschreibung der aeussern und innern Beschaffenheit einer angebohrnen vorgefallenen umgestuelpten Harnblase und der dazu gehoerigen Theile eines maennlichen Koerpers. Dorpat, 1806, in-80.

ISENFLAMM (JACQUES-FRÉDÉRIC), né à Vienne, le 21 septembre 1726, fut élevé avec beaucoup de soin par ses parens, qui l'envoyerent de bonne heure an gymnase de Presbourg, où l'habileté et le mérite des instituteurs attiraient alors un grande concours d'élèves. Après un assez long séjour en cette ville, la guerre qui éclata entre les Turcs et l'Autriche, et la peste qui étendit ses ravages en Hongrie, le mirent dans la nécessité de la quitter. Il revint donc dans le sein de sa famille, avec laquelle il se réfugia de nouveau à Presbourg, au bout de deux ans, pour échapper aux désordres dont Vienne fut le théâtre à la mort de l'empereur Charles IV. La mort de son père interrompit une seconde fois ses études, qu'il alla terminer à Neustadt. En 1744, il se rendit à Erlangue, pour s'y adonner à la médecine. Des qu'il eut obtenu le grade de docteur, il fit un voyage en Souabe, à la suite d'un gentifhomme malade, et tourna ensuite ses pas vers la capitale de l'Autriche. La religion protestante, qu'il professait, ne permettait pas qu'il fût admis au sein de la Faculté de médecine; mais elle n'empêcha pas que ses conscib

ISEN 331

fussent recherchés par une foule d'étrangers de distinction, et . qu'on n'accueillit quelques - uns de ses écrits dans les gazettes litteraires. En 1762, il fit une tournée en Hollande et en France. Deux ans après, l'Université d'Erlangue lui offrit une chaire, qu'il accepta sans balancer. Cette place lui donnait pour attributions d'enseigner l'anatomie théorique et pratique, la physiologie, la pathologie, la thérapeutique spéciale et la médecine légale. Il la remplit avec une rare assiduité, qui lui concilia l'estime générale, à laquelle il acquit encore de nouvesux litres en refusant les chaires qui lui furent proposées par les Universités de Gœttingue et de Pavie. La mort termina sa carrière le 28 janvier 1793. Il n'a laissé aucun ouvrage volumineux, ni marquant; mais, en général, ses opuscules et ses dissertations académiques annoncent une connaissance approfondie des divers sujets sur lesquels il a écrit :

Dissertatio de congestionum mechanismo. Erlangue, 1749, in-4º. Versuch von den Ursachen der gegenwaertigen Brust-Krankheiten. Vienne, 1762, in-80

De spiritu in morbis tentamen. Vienne, 1762, in-80. Programma de tunicá cellulosá. Erlangue, 1764, in-4º.

Dissertatio de anamid verá. Erlangue, 1764, in-40.

Methodus plantarum medicinæ clinicæ adminiculum. Erlangue, 1764, n-40.

Dissertatio de cauto specificorum usu et commendatione. Erlangue, 1785, in-40.

Disseratio de mutadiona varietate. Estague, 1965, in 4º.
Disseratio de excertitione mondroum contie. Estague, 1965, in 4º.
Disseratio de excertitione mondroum contie. Estague, 1965, in 4º.
Disseratio de docibus. Estague, 1966, in 4º.
Disseratio de dysenterio efficiate. Estague, 1966, in 4º.
Disseratio de dysenterio efficiate. Estague, 1966, in 4º.
Disseratio de remedis importat et venentais. Estague, 1967, in 4º.

Dissertatio de rotatione femoris. Erlangue, 1767, in-4°.
Dissertatio de vasis nervorum. Erlangue, 1768, in-4°.
Oratio in natal. Frid. Carolina M. B. dictá de principe in populo et

populo in principe quasi vivente. Erlangue, 1769, in-4

Dissertatio de remediis arteriocis. Erlangue, 1769, 11-4°.
Dissertatio de difficili in observationes anatomicas epicrisi. Commentatio I. Erlangne, 1771; II, 1772; III, IV, 1773; V, 1776; VI, 1779;

Oratio de diverso pathematum animi in corpus imperio. Erlangue,

1773, in-4°. Dissertatio de musculorum pathologié. Erlangue, 1974, in 4°. Versuch einiger praktischen Anmerkungen ueber die Nerven, zur Erlaeuterung verschiedener Krankheiten derselben, vornemlich hypo-

shoudrischer und hysterischer Zufaelle. Erlangue, 1774, in-8°.

Dissertatio de vi corporum primitiva. Erlangue, 1775, in-8°.

Farben Donat, oder erleichterte Anfangsgruende der lateinischen

Sprache. Erlangue, 1776, in-8°.
Versuch einiger praktischen Anmerkungen ueber die Muskelt, zur Erlazuterung verschiedener verborgener Krankheiten und Zusaelle. Ex-

langue, 1978 . in-80. -

Glutinis animalis cum vegetabili comparatio respectu nutritionis. Exlangue, 1778, in-4º.

Bissertatio de linguá squalidá. Erlangue, 1779, in 4º. Dissertatio de coussis prædisponentibus. Erlangue, 1780, in 4º. Versuch einigen praktischen Annerkangen weber die Knochen, zur Erlaeuterung Ferschiedener Krankheiten und Zufaelle. Erlangue, 1782,

Dissertatio de physionomia pathologica. Erlangue, 1782, îu-4º Versuch einiger praktischen Anmerkungen neber die Eingeweide, zur Erlaeuterung verschiedener verborgenen Krankheiten und Zufaelle.

Erlangue, 1784, iu-80.

Dissertatio de gingtymo. Erlangue, 1785, in 8°. Dissertatio de similitudine viscerum. Erlangue, 1785, in 4°. Dissertatio de extremitatum analogia. Erlangue, 1785, in-4º.

Dissertatio de concrementis polyposis. Erlangue, 1787, in-4°.

Arthritidis et rhumatismi diagnosis. Erlangue, 1787, in-4°. Dissertatio de morbis amatorus. Erlangue, 1787, in-4°. Dissertatio de deglutitionis mechanismo. Erlangue, 1790, in-4°

Dissertatio de phihisi nasali. Erlangue, 1790, 10-4°.

Dissertatio de visu. Erlangue, 1790, in-4

Dissertatio de veneni effectu. Erlangue, 1790, in 4°. Iscuflamm a traduit de l'allemand en français l'Histoire de la mouche Ircafianm a traduit de l'allemand en français l'Ilitoire de la mouelhe (Auremberg, 1966, in-fol. - John (1-796, in-fol.), et les Nouvelles de-couvertes dans le règne végétal (Nuremberg, 1779, in-fol. - Ibid. 1796, in-fol. - Ibid. 1796, in-fol.) du baron de Glérleen, a jaini que l'Ilitoire des nouvelles xo-laibse par J.-F. Esper (Nuremberg, 1774, in-fol.), le 1<sup>12</sup> volume de l'Histoire naturelle des quadraphèles par Schreiter (Erlanque, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations entomologiques de Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations et les Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations et les Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations et les Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations et les Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations et les Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup>), et les Récréations et les Roesel (Nuremberg, 1775, in-f<sup>2</sup> tome I, 1778; II, 1779, in 8°.). Jean - Chrétieu - Frédéric Isenflamm, son fils, a publié un volume sculement de ses dissertations académiques, dout il se propossit de donner la collection (Erlangue, 1793, in-4°.). On trouve qualques observations et articles du père dans les Actes de l'Académie des Curieux de la nature, ainsi que dans les Gazettes littéraires de Vienne et d'Erlangue. (A.-J.-L. JOURDAN)

ITARD (J.-E.-M.-G.), né en Proyence, médecin de l'Institution royale des sourds-muets, chevalier de la Legion-d'Honneur, membre titulaire de l'Académie royale de médecine, était chirurgien interne à l'Hôpital militaire d'instruction de Paris, lorsqu'à la suite d'un concours, il fut nommé chirurgien aide-major de cet établissement; peu de temps après; on voulut lui donner une autre destination loin de la capitale, mais l'heureux moment de l'indépendance était arrivé pour lui, il donna sa démission, fixa pour toujours sa demeure à Paris, et fut nommé, en 1799, à l'institution des sourds-muets. Là, il ent de nombreuses occasions d'étudier les altérations morbides de " l'organe de l'ouïe; des succès remarquables sur les malades. qui venaient en soule le consulter, étendirent sa réputation au loin; depuis lors il reçoit des mémoires à consulter de toutes les parties de l'Europe. Les maladies de l'oreille n'ont pas été senles le sujet de ses recherches. Un homme de talent éclaire toutes les parties de la science sur lesquelles il porte ses re-

gards. Nous nous plaisons d'autant plus à lui rendre cet hommage, qu'il n'est affilié à aucune des coteries qui dispensent la reputation. Les articles de M. Itard sur les hydropisies, dans le Dictionaire des sciences médicales, sont des monographies bien supérieures à tout ce qu'on avait publié antérieurement. Ce médecin a fait mieux qu'imaginer le cathétérisme de la trompe d'Eustache, il l'a établi sur des règles d'une simplicité et d'une solidité parfaites. Parmi les guérisons qu'il a obtenues, à l'aide d'instrumens de son invention, dont l'usage est trop peu répandu, on peut citer celle du père de M. le docteur de Lens. Cette cure a été d'autant plus remarquable, que, depuis trois ans, le malade était soumis à diverses méthodes de traitement, toutes également infructueuses. La relation de ce fait intéressant est consignée dans la Bibliothèque médicale et dans le Journal universel des sciences médicales pour l'année 1820. M. Itard a fourni plusieurs Mémoires pleins d'intérêt à ce dernier recueil, dont il est un des plus anciens collaborateurs. Ses principales publications sont :

De Celacction d'un homme rauvage, on des premiers deseloppemens physiques et mommes de jeune santege de l'Acyron, Prinz, 1863, in-87. Un enfant de onze on doute ans trouvé enlièrement in dans les bois de la Cause, cherchant des glandes et des recises dont il fissis in nour-riture, pris ensuit à Saint-Sersin, et confié anx soins de M. Iurd, est empt de cet optiende, L'auveur y rend compte des myeus qu'il a mis en naspe pour augmenter en luits semblités, exciter et régulariser l'ecfond des organe des sons, et éréculler l'intelligence de sons, et éréculler l'intelligence de sons, et éréculler l'intelligence.

Rapport sur les nouveaux développemens et l'est actuel du sauvage

de l'Aveyron. Paris, 1807, in-80.

« C. memoire, dit le secrétaire de l'Inațitu écrivant su ministre de Inațitu feirvant pun nom de cette Société, conient l'Exposé d'une suite de phécombres singuliere et intéressins. d'observations fines et judicieuxes, et présente une combinaison de procedés instruçuifs, propres à fourair des nouvelles données à la science, et dons la commissance ne pourrait des nouvelles données à la science, et dons la commissance ne pourrait des nouvelles données à la science, et dons la commissance ne pourrait des nouvelles données a la science se presente qui se l'iverta à l'éda-de l'autre nou maisir qu'allurer es présonde de l'autres nou maisir qu'allurer sa présonde de l'autres nou maisir qu'allurer sa présonde fonde sagacité.

Mémoire sur les médications de l'oreille interne;

Dans le Journal universel des sciences médicales, tomes III et IV. On trouve, dans ce mémoire, l'histoire du jeune sound-muet auquel M. Itand rendit le sens de l'ouie par la perforstion de la membrane du tympan et le cathétérisme de la trompe d'Eustache.

Mémoire sur le bégayement; Dans le même recueil, tome VII.

Traite des maladies de l'oreille et de l'audition. Paris, 1821, 2 vol.

m-8° avec planches.
Excellente monogra

Excellente monographie des organes du sens de l'onte, dans laquelle l'auturn décrit avec sou ces organes ches l'homme et ches les animuss , retrace l'histoire des recherches anatomiques sur l'orcille, depuis Galien jusqu'à not juvez, soomet à ane critique l'umineute tentes les opinions demises sur les différentes parties qui la composent, depuis Alcanden juyqu'à M. Marcel, et, enfin, donce sor la nature et le traitement des unaladies dont elle peut être affectée, une suite de chapitres dans lesquels il se montre aussi grand observateur qu'habile praticies. Cet ouvrage contient plus de choses neuves que la plupart de ceux qu'on a publics depuis vingt ans, et antr'autres nne monographie compléte de la surdimulté. Nous devons, à cette occasion, faire remarquer que les personnes qui, dans ces derniers temps, ont admiré les procédés à l'aide desquels des sourds-muets ont recouvré en partie l'enage de la parole saus cresor d'être sourds, ont ignoré que ces procédés étaient dus entièrement à M. Itsrd.

On a de cet anteur un Mémoire sur le pneumo-thorax, publié en 1803. Des journalistes, mal informés, lui ont attribué nne traduction fort né-Des journaisses, mas miorenes, sei ont attribue me tranccion fort ne-gligée de l'Aygénée de Willich, les notes sjoutées à celte traduction sont seules de lui; parmi ces notes, il en est nec qui se rapproche des idées de M. Geoffroy Saint-Hilaire sur l'analogie des parties les plus disparates en apparence dans les différentes classes d'animanx.

(g.)

ITTIG (JEAN), né à Schleusingen, dans la Franconic, le 8 octobre 1607, étudia d'abord la théologie; mais ayant pris gout pour la médecine, il s'y appliqua bientôt exclusivement, et reçut le bonnet de docteur à Léipzick en 1644. Il mourut le 21 juillet 17-6, dans cette ville, où il avait été successivement professeur de logique et de physique, et bibliothécaire de l'Université. Sa thèse roule sur l'ictère. On ne connaît de lui que quelques opuscules académiques sur des questions de pliilosophie, et divers articles insérés dans les journaux de Léipzick, auxquels il travailla pendant plusieurs années.

ITTNER (FRANÇOIS+ GEORGES-IGNACE), né à Mayence en 1720, mourut le 46 décembre 1795 en cette ville, où il était devenu successivement professeur d'anatomie et de botanique, professeur de médecine, conseiller de la cour de justice, médecin de l'électeur et médecin de la garnison. Après avoir pris le grade de docteur, étant déjà revêtu du titre de professeur, il alla passer deux années en Hollande, pour s'y perfectionner dans la botanique et l'anatomie. Nous avons de lui :

Theses de principiis in genere corporis materialis constitutivis et mo ventibus. Mayence, 1742, in-4°.

Vita longava à morbis falce messis tempore triná inaugurali questione

vindicata Mayence, 1752, in-4°.

Dissertatio de petechiis. Mayence, 1757, in-4°.

Dissertatio de febribus inflammatoriis. Mayence, 1762, in-4°.

Dissertatio de noxis et abusu potús coffeæ in corpus humanum, Mayence,

Dissertatio de morbis puerperorum. Mayence, 1771, in-4°.

Dissertatio de peripneumonid. Mayence, 1773, in-4°.

Dissertatio de peripneumonid. Mayence, 1773, in-4°.

Theses de hydrope pectoris. Mayence, 1776, in-4°. Theses de brancho. Mayence, 1781, in-4°.

JACCHAEUS (GILBERT), né dans le nord de l'Ecosse, Aberdeen, fit d'assez bonnes études dans cette ville, et alla les terminer en Allemagne, à Helmstaedt. De la il se rendit à Herbron, puis à Leyde, où bientôt il fut attaché à l'Université, comme professeur de philosophie, c'est à-dire du jargon aristotélicien et pédantesque qu'on parlait alors dans toutes les écoles de l'Europe. Recu docteur en 1611, il mourut dix-sent ans après, laissant trois mauvais manuels, l'un de philosophie. l'autre de physique, et le troisième de médecine. Ce dernier a pour titre : .

Institutiones medica. Layde, 1624, in-12. - Ibid. 1631, in-12. - Ibid. 1654 , in-12.

JACCHINUS (LEONARD), médecin du seizième sièle, était d'Ampurias, ville de la Catalogne en Espagne. Après avoir enseigné pendant quelque temps la médecine à Florence, il accepta une chaire que lui offrit l'Université de Pise, et la remplit avec tant d'éclat, que Cardan n'hésite pas à déclarer qu'il. était le plus grand médecin de son temps. Enthousiaste des idées de Galien, il attaqua celles des Arabes avec beaucoup de véhémence. Ses ouvrages, qui ne méritent guère qu'on secoue la poussière dont ils sont couverts au fond des bibliothèques , portent les titres suivans :

Adversus Avicennam, Mesuen et vulgares medicos omnes tractatus. Venise, 1533, in-4° .- Lyon, 1540, in-4°. De numero et entitate indicationum liber. Lyon, 1537, in-8°.

Oratio apologetica, præcognitionem ex medicina ut plurimum certan

esse, si nihil delinquatur. Lyon, 1552, in-8°.

Opuscula elegantissima, nempè : præcognoscendi methodus : de rationali curandi arte; de acutorum morborum curatione. Bale, 1563, in-4° - Ibid. 1567, in-8°. - Ibid. 1589, in-8°. - Lyon, 1622, in-4°

Commentaria eruditissima in nonum librum Rhazis de partium morbis opera et industria Hieronimi Donzellini emendata et perpolita. Bale,

opera et manus l'assonni 1854, in 49. — La company de l'action 1854, in 49. — Lyon, 1577, in 89. — 186d. 1622, in 49. — 181e, 1625, in 49. — 181e, 1625, in 189. — 181e, 1625, in 189. — 181e, 1625, in 189. — 181e, 181 (o.).

JACKSON (ROBERT), médecin à Stockton, dans le comté de Durham, et directeur des hôpitaux de l'île de Wight, a fait, en 1778, la guerre d'Amérique en qualité de chirurgien

336

dans un régiment anglais; il a également servi dans les armées de la Belgique et de Saint-Domingue, durant les guerres que les Anglais entreprirent alors contre la France. On lui doit quelques ouvrages estimés:

On the fevers of Jamaica, with some observations on the intermittent fevers of America and an appendix, containing some hints on the means of processing the health of soldiers in hot climates. Londres, 1791, in-8°. Irad. en allemand par K. Sprengel, Létpsick, 1795, in-8°.

no-y-related in the continuous parts of the parts of the Vest-Indies; to which is added on explanation of the principles of milliary disciplination and economy, with a tokenne of medical arrangement for armites before continuous parts of the cont

Cet onvrage renferme des documens importans sur les moyens hygiéniques à employer pour les prisons et les armées de terre et de mer. C'est un des plus importans et peut-être le plus remarquable parmi tons cenx que l'Angleterre possède sur le même sujet.

tons cenx que l'Angleterre possède sur le meme sujet.

Remarks on the constitution of the medical department of the British

army, with a detail of hospital management and an attempt to explain

the action of causes in producing fever and the operation of remedies

in effecting cure, Londres, 1803, in-8° - Ibid, 1808, in-8°.

in effecting cure. Loadres, 1803, in 8°. - Ibid. 1808, in 8°. A letter to the editor of the Edinburg-review. Loadres, 1804, in 8°. System of arrangement and discipline for the medical department of armies. Loadres, 1805, in 8°.

Exposition of the pratice of affusing cold water on the surface of the body as a vemedy for the cure of fever. Londres, 1808, in 8°. Sketch of the history and cure of femile deseases more particularly as they appear in the West Indies among the soldiers in the british

army. Londres, 1817, in-8°.

Shetch of the history and cure of contagious fevers. Londres, 1819, in-8°.

(Lerkyrr)

JACOBAEUS (MARGIE), de Ripen, dans le Danemark, pitit le bonnet de docteur en médecine à l'Université de Padoue, en 1598. A son retour dans le nord, il eserça l'art de guérir, d'abord à Ripen, puis à Arhusen, où il acquit taun de reputation, que le roi le choisit pour premier médecin en 1614, et lui accorda, peu de temps après, la prelature d'Arhuseu. Il mourut dans cette ville en 162a, à l'age de soitante-dix ans. On a de lui planieurs observations dans les Actes de l'Académie de Copenhague.

JACOBAEUS (OLICER), petit-fils du précédent, vint au monde le 6 juillet (150, a Artusen, dans le Jutland, ô à son père ciait civêque. Sa mère était fille de isaspard Bartholin. En (6), il alla terminer ses études le Copenhague, o îl îl pit les degrés de docteur en philosophie et en médecine. Immédiarment après, il parcouret la France, l'Itale, la Hongrie, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre, profitant partout avec avidité des moyens d'instruction qui pouvaient s'offrit à lui.

De retour dans sa ville natale, en 1679, il n'y dementa pàs long-temps, car, dei l'annie suivante, le roi de Daneniarck le nomma professeur de philosophie et de médecine à l'Université de Copenhague. Il mourat le 18 juin 1791, l'aissant plusieurs observations intéressantes dans les Mémoires de l'Académie, et, en outre, les ouvrages suivans:

De ranis dissertatin. Rome, 1676, in-12. Paris, 1676, in-8°. - Ibid. 1682, in-8°. - Oratin in abitum Thomas Bartholini. Copenhague, 1681, in-6°.

Oratia in obitum Thomae Bartholini. Capenhague, 1681, in-4°. Compendium institutionum medicarum. Copenhague, 1686, in-8°.— Ibid. 1694, in-8°.

De rants et lacertis dissertatio. Copenhague, 1686, in 8°.

De oleo montis Zibinii, seu petroleo agri Mutinensis. Capenhague,

De oleo montis Zibinii, seu petroleo agri Mutinensis. Capenhague, 1690; in 8º. Museum Regium, sive Catalogus rerum tam noturalium, quom arti-

nuseum Regium, see catalogus rerum tum naturatum, quam araficialium, qua in basilica bibliotheca Christiani V Hafnia asservantur. Copculagae, 1696, iu-8°.

Copenhague, 1696, in-8°.

Jaconaus (Jean-Adolphe), fils du précédent, est auteur d'un traité
intitule:

De structuré et vegetatione plantarum. Capenhague, 1727, in-8°.

Jaconagus (Jean), de la même famille que les précedens, étudia la médecine à Oxford, où il fut reçu docteur en 1674, et revint ensuite l'exercer dans le Danemarck, sa patrie. Il u'a rieu écrit. (0.)

JACOPI (Joseph), professeur d'anatomic comparée et de physiologie à l'Université de l'avie, mourut à la ficur de l'àge, en join-1813. Il était adjoint à son maître, M. Scarpa, à l'école de chiurgie pratique. Sa pette a vivement affligé tous ceux qui l'ont conn. Il était suttout montré très-brillant dans l'euseignement. On a de lui:

Prospetto della scuola di cirurgia pratica della regia Universita di Pavia per l'anno scolastico 1811 e 1812. Milan, 1813, in-8°. (LEFÈTRE)

JACQUIN (Nicolas-Jasten), cellèbre botanite, né à Leyde la 6 février pryg, est nort à Venne le 2 d'octobre 181; Son campatriote V an Swieten, à qui ses rapides progrès dans l'églude de la médecine l'avaient fait conantire, l'attira auprès de lai, as sein de la monarchie autrichieme. Arrivé dans la capitale des ciats hieréditaires, Jacquin s'y adouna d'une manière spéciale la batanique, Le goût qu'il moorta pour cette branche de l'histoire naimelle, ayant détermine l'empereur François s'é à l'envoyer en Amérique, pour y recueillir des végétaux incomms, il partit en 1755, et pendant cinq annose qu'il passa dans le nouveau-monde, non-seulement il parcourut les Antilles, depuis la Jamaïque jusqu'a Curaçao, mais encore li visita le continent voisin. L'imfluence fâcheuse que le climat exerca sur sa sante, ne l'empécha pas de faire une ample récolte de

plantes, quoique le champ dans lequel il glanait eut dejà été moissonné par plusieurs voyageurs habiles. De retour en Europe, il publia ses découvertes, dont il enrichit le jardin de Schoenbrunn, qui ne tarda pas à devenir, par ses soins, l'un des plus beaux de l'Europe, et où l'on admire surtout les plus vastes serres qui aient été construites jusqu'à ce jonr. Jacquin fut ensuite nommé directeur du jardin de l'Université, où il occupait aussi les chaires de chimie et de botanique. La science des végétaux, à laquelle il devait sa gloire et sa fortune, ne l'empêchait cependant point de se livrer à l'exercice de l'art de guérir, qu'il pratiquait avec assez de succès pour mériter la reputation de médecin habile. Créé baron en 1806, en récompense de ses nombreux et utiles travaux, il fut successivement admis dans le sein de la plupart des sociétés savantes de l'Europe. Son nom a été donné par Linné à un genre de plante (jacquinia), de la famille des sapotiliers. On a de lui les ouvrages suivans :

Enumeratio systematica plantarum quæ in insulis Caribaeis vicinad America continente detexit, novas aut jam cognitas emendavit. Levde, 1760, in-8°. Enumeratio stirpium plerarumque, quæ sponte crescunt in agro Vin-

dobonensi et in montibus adjacentibus. Vienne, 1762, in-8°.

A la suite de cette flore, qui ne consiste qu'en un simple catalogue de noms, on trouve des observations sur les plantes les plus rares et sur quelques végétanz exotiques.

Selecturum stirpium Americanarum historia. Vienne, 1763, in fol. - Ibid. 1781, in fol. - Mannheim, 1788, in 8°.

Cet ouvrage est orné de cent quater ingitrois planches coloriées, dont les dessins avaient été faits par l'auter lui-même. Les planches ue se trouvent point dans l'édition de Mannbeim.

Observationum botanicarum P. I-IV. Vienne, 1764-1772, in-fol. Observations détachées et sans ordre systématique.

Seriand von de la companya de la colo pingui, et Blackians de France chiques de Color de la color pingui, et Blackians de France chiques de la color del color de la color de la color de la color del color de la color del color de la color de la color de la color del color de la color de la color de la color del color de la color del color de la color de la color del c

torum descriptio. Vienne, 1771, in-fol. On y trouve trois cents figures de plantes, qui out été dessinées sous

les yeux de l'auteur. Flora Austriaca, sive plantarum selectarum in Austria Archiducatu spontè crescentium icones ad vivum coloratæ et descriptionibus ac syno aymis illustrata. Vienne, 1773 - 1777, in-fol. Ce magnifique ouvrage contient cinq cents planches. Aucune flore ne

peut être comparée à celle-là, Miscellanea Austriaca, ad botanicam, chemiam et historiam natura-

miscettaned Functioned, and organization, chemism et mitoriam natura-lem spectantia. Vienne, tome 1, 1798; II, 1781, in-4°. Selectarum stirpium dimericanarum historia. Vienne, 1780, in-Iol. Icones plantarum rariorum. Vienne, tome I, 1781-1786; II, 1787-

1789; III, 1790-1791; IV, 1792-1794, in-fol. Le nombre des planches est de cent.

Anfangsgruende der medicinisch-praktischen Chymie, zum Gebraue seiner Vorlesungen. Vienne, 1783, in-80. - Ibid. 1785, in-80. - Ibid. 1791, in-8°. °
Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia.

Vienne, tome I, 1786; II, 1787; III, 1790; IV, 1790, in-4°.
Oxalidia monographia. Vienne, 1775; 10-4°.
Pharmacopea Austriaca provincialis emendata. Vienne, 1794, in-8°.

Plantarum rariorum horti Casarei Schoenbrunnensis descrip randrum rurorum nort convers consonorum unur manare et coner. Viene, 1797-1801, 9 vol. in-fol.

Stepeliarum in hortis Findobonansibus culturum descriptiones, figuris coloratis illustrate. Viene, 1806-1807, in-fol.

JACQUIN (Joseph-François de), fils da précédent, qui marche hono-

rablement sur les traces de son pere, et qui habite en ce moment Vienne, sa ville natale, où il enseigne la chimie, a traduit en allemand le Traité de Camper sur la meilleure forme à donner aux souliers (Vienne, 1783, in-8°.), et coopéré avec Stoerk et Schosulan à la Pharmacopée d'Autriche. Il a publié en outre ;

Beytraege zur Geschichte der Voegel. Vienne, 1784, in-4°.

Lehrbuch der allgemeinen und medicinischen Chemie. Vienne, 1703, 2 vol. in-8°. - Ibid. 1798, in-8°. - Ibid. 1808, in-8°. - Trad. en latin, Vienne, 1794, in-8°.

JADELOT (NICOLAS) naquit à Pont-à-Mousson en 1738. Il obtint au concours, à l'age de vingt-cinq ans, la chaire d'anatomic et de physiologie vacante à l'Université de cette ville ; et devint bientôt un des meilleurs professeurs de l'école. Cinq ans après, il s'établit à Nanci, où l'Université avait été transférée. Partageant son temps entre l'enseignement, le travail du cabinet et une pratique très-étendue, il acquit une grande réputation. Il mourut en 1793, à l'âge de cinquante-cinq ans. Outre plusieurs dissertations latines sur les causes de la mort subite (1749), sur l'usage des verres concaves dans la myopie. (1760), sur les différentes révolutions qu'a éprouvées l'art de guérir (1766), sur un agneau dépourvu de tête (1784), sur les maladies produites par la suppression de la transpiration insensible (1793), et quelques opuscules en faveur de l'Université de Nanci, etc. (1790), il a encore écrit,:

Tableau de l'économie animale. Nanci , 1766 . in-40. Mémoire sur la pulsation des artères. 1771.

Cours complet d'anatomie. 1773.

Cet ouvrage n'est point fini.

Eloge historique de Bagard, médecin ordinaire du roi de Pologne. 1793, in-8°.

Physica hominis sani, sive explicatio functionum corporis hamani

1781, 2 vol. in-12. Pharmacopce des pauvres. 1784, in-8°,

Son fils, actuellement médecin de l'hôpital des Enfans de Paris, n'a rien écrit qui mérite d'être cité. (F.-G. BOLLSEAU)

JAEGER (CHRÉTIEN-FRÉDÉRIC), né à Stuttgard, le 13 octobre 1730, et fils d'un médecin de cette ville, fut d'abord destiné à la théologie, qu'il abandonna, après plusieurs années

340 d'étude, pour se livrer à la médecine. L'Université de Tubingue, qu'il fréquenta, était alors illustrée par Sigwart, Gmelin et Mauchart. En 1764, il se rendit à Leyde pour y suivre les lecons d'Albinus, Gaub, Van Royen et Allemann. Après avoir parcouru la Hollande et une partie de l'Allemagne, il revint à Tubingue, où le doctorat lui fut conféré en 1767, sous la présidence d'OEtinger. Quelque temps après, Mauchart étant » venu à mourir, il obtint une chaire dans l'Université, avec le titre de medecin du grand-duc. A la mort de Gmelin, en 1768, la place de professeur de botanique et de chimie lui fut accordée. On a de lui :

Dissertatio de antagonismo musculorum. Tubingvo, 1767, im4".
Dissertatio sistens observationes de festheu recens natis, jam in utero
metais et patridis, cam solyanted especial. Dissertatio de spiritu salis ammoniate cam cace voda, preceduajone
de ejus è spiritu salis ammoniaci cam cace voda, preceduajone
de ejus è spiritu salis ammoniaci cam alcali faco parato differentia. Pu-

ingue, 1768, in-4°. Dissertatio sistens experimenta de submersis, cum subjuncto examine

hanomenorum in iis observatorum. Tubingue, 1769, in-4°. Dissertatio de cantharidibus eorumque actione et usu. Tubingue, 1769,

Dissertatio de metastasi lactis. Tubingne, 1770, in 4º... Dissertatio de genesi calculi urmarii. Tubingue, 1770, in 4º. Dissertatio : phthisis pulmonalis casu notabiliore et epicrisi illustrata.

Tubingue, 1772, in-4°.

Dissertatio de Cambogice guttæ succo sive gummi, guttæ officinali. Tu-

bingue, 1777, in-40. Programma : an in summo cuneationis capitis gradu præferenda sit methodus Sigoultiana hactenus usitatæ capitis perforationi vel et sectioni Casarea? Tubingue, 1779, in-4°.

Dissertatio corticis peruviani in phthisi pulmonali historiam et usum exhibens. Tubingue, 1779, in-40. Disquisitio medico-forensis, quá casus et annotationes ad vitam fortis

neogeni dijudicandam facientes proponuntur. Ulm , 1780, in-4°. Examen rationum sectionem ossium pubis oppugnantium vel limitantium. Tobingue, 1780, in-40.

Medicinische Anweisung wegen der tollen Hundswuth, nebst einer Forschrift fuer die Dorfbarbierer. Stattgard, 1782, in 4°.

Ueber die Natur und Behandlung der krankhaften Schwaeche des Ueber die Naur din Amanagard, 1807, in 4°. Il a garveillé la publication de la seconde partie de la nonvelle édition de la pharmacopée wartenbourgeoise, publicé en 1786; et, de concert de la pharmacopée wartenbourgeoise, publicé en 1786; et, de concert

avec Hopfengaertner, la sixième édition de ce même ouvrage, publiée en JAEGER (Charles-Christophe-Frederic), fils de Chretien-Frederic, né à

Tubingue en 1773, et médecin à Suttigard, a publié: Dissertatio acidum phosphoricum tanquam morborum quorundam causam proponens. Stutigard, 1793, in-4°.

Ueber das Leuchten des Phosphors in atmosphaerischen Stickgas.

Weimar, 1705, in-3°.

JARORA (Herbert), médecin-naturaliste au service de Hollande, vi-vait aux Indes orientales, vers la fin du dix-septième siecle. Les Actes de l'Academie des Curieux de la nature contiennent trois Mémoires de lui,

5.000 le

qui traitent de l'indigo et de sa préparation, de la sémentine, et du cachou, que l'antenr assure être prodnit par une acacie.

JARGER (Jean-Baptiste), médecin à Rheingau, a publié:

Die anhaltende Fieber, und Untersachung ihrer Kenn-und Unterscheidungszeichen, ihrer Krankheitsmaterie und ihrer Sitze, deren entfernten und naechsten Ursachen , dann ihrer Loesung und Heilart. Coblentz , 1790, in-8°.

JAEGER (Jean-Christophe), chirurgien à Francfort-sur-le-Mein, né à Nuremberg le 102 mars 1740.

Funfzig praktische chirurgische Cautelen fuer angehende Wnnduerzte. Francfort-sur-le-Mein, tome I, 1788; II, 1789; III, 1790; IV, 1792,

Beytraege zur Erlaeuterung der Entstehungsursachen und der Heilarten des Gliedschwammes, nach eigenen Erfahrungen. Francfort-sur-le-Mein, 1789, in-80.

Beytruege zur Kriegsarzneywissenschaft, welche auf die Erhaltung der Gesundheit der Goldaten, auf die Kriegshospitueler und auf die in-nerlichen Krankheiten und ausserlichen Verwundungen der Soldaten

Bezug haben. Francfort-sur-le-Mein, tome I, II, 1794; III, 1795, in-8°.

Medicinisches praktisches Handbuch der gewochnlichsten unserlichen Feldkrankheiten mit den noethigen Recepten. Francfort-sur-le-Mein, 1795,

Umriss des Zustandes der Wundarzneykunst bey den alten Roemern , vorzueglich zu den Zeiten des Celsus. Francfort-sur-le-Mein , 1789, in-80.

- Ibid. 1799, in-8°. Sammlung chirurgisch-praktischer Vorfaelle mit Anmerkungen und Cautelen fuer angehende Praktiker der Wundarzneykunst. Francfortsur-le-Mein , 1797 , in-8°.

JAEGER (Jean-Henri), nó à Gættingne, le 15 jnin 1752. Spicilegium de pathologiá animali et generatione æquivocá. Gættingne, 1775 , in-4º.

JAEGER (Jean-Ludolphe) a publié : Chemisch-physikalische Nebenstunden, oder Betrachtungen ueber einige

nicht gemeine Materien. Hof, 1780, in-8°. Memorabilia Bismuthi, das ist chemisch physikalische Abhandlung zu nacherer Kentniss des Minerals, Wissmuth und Magnesia, wie auch Animonium fumininum genannt. Nuremberg , 1782 , in-8°. (1.)

JAGEMANN (JEAN-MICHEL-AUGUSTE), né à Dingelstaedt en 1740, professeur extraordinaire pendant quelque temps h l'Université d'Erford, et nommé, en 1775, médecin de la ville de Duderstadt, est auteur de quelques opuscules :

Programma de iis, quæ circà morbos epidemicos in Eisfeldia, terra Moguntina, ex curá electoris principis et regiminis facta sunt. Erford, Circa annos 1770 - 1772 liber epidemiorum de acutá passim epidemica

febre Erford , 1772 , in-40. Dissertatio de nostrá et Tuscorum mediciná. Esford, 1772, in-4º.

JAHN (FBEDERIC), médecin à Meiningen, né en cette ville le 25 févier 1766, est auteur d'un assez grand nombre d'articles sur l'art des accouchemens et la médecine pratique, tant dans les Archives de Stark, que dans le nouveau Magasin de Baldinger, et dans les Actes de l'Académie des Curieux de la nature. On a en outre de lui :

Dissertatio de utero retroverso. Iéna, 1787, in-8º.

Réimprimée dans Frank Delect. opuse. médic. vol. VI, nº. 13. Versuch eines Handbuchs der populaeren Arzneykunde. liena 1990,in-8º. Auswahl der wirkumsten einfuchen und zusammengesetzten Arzneymittel, oder praktische Materia meducu. Erfort, tome 1, 1797; 11, 1800,

mutet, oder praktische Materia medicu. Erfort, tothe l, 1797; ll, 1800, in-8°. - Ibid. 1807, in-8°. - Ibid. 1818, in-8°. Beytrag zur Berichtigung der Urtheile weber das Brownische System.

Iéna, 1799, in-8°.

Neues System der Kinderkrankheiten, nach Brownischen Grundzaetzen und Erfahrungen ausgearbeitet. Arnstadt et Rudolstadt, 1803, in-8°. - Ibid, 1807, in-8°.

Ueber den Keichhusten. Rudolstadt, 1805, in-8°. (2.)

JALLABERT (Lovis), fils d'Etienne, ministre du saint Evangile, professeur de philosophie, et de Michel Franchiu, naquit à Genève en 1712, et mourut en 1768.

Livré avec beaucoup de succès à l'étude et à l'enseignement de plusieurs branches des sciences, il en fit quelques applications heureuses à la médecine. C'est à ce titre que son nom se

trouve placé dans cette Biographic médicale.

Privé fort jeuue de son père, Jallabert commença l'étude des mathématiques et de la plysique sous les professeurs Calandrini, Cramer et Delarive, ses concioyens, qui le prirent dans une singulière affection. Il eut également le bonheur d'être chéri par le pasteur Alphones Frorein, qui l'engagea à réunir à ses études celle de la théologie, et il fit dans cette partie des progrès assez-rapides pour étre proma un ministère en 1757.

Les magistrats de Genève créerent dans la même année, en faveur de Jallabert, une chaire de physique expérimentale. Avant d'en prendre possession, et pour se rendre plus capable de l'occuper, il visita la Suisse, la Hollande, l'Angleterre et la France. Il acquit de précieuses lumières en fréquentant les Bernoullis, Musschenbrock, Desaguliers, s'Gravesande, Reamuur, Mairan, Buffon, et Nollet, Jallabert, de retour à Genève en 1739, ovuvit un cours de physique expérimentale par un discours qui avait pour titre: De philosophiæ naturalls necessitate; illimeque et matheseux concordid.

Peu de temps après, Jallabert fut associé à Beaulard et à Abauzit dans la direction de la Bibliothèque publique de Genève, qu'il disposa avec plus d'ordre, et dont il fit comfitteles richesses, en publiant des extraits de ses mauuscrits les plus

intéressans.

Jallabert se distingua dans sa chaire de physique par la solidité de ses doctrines, l'art difficile, et, par conséquent, rare de bien faire les expériences, enfiu, par une juste application de ces mêmes expériences à la pratique et au perfectionnement des arts les plus utiles à la société. Il prosonex aussi, dans plus sieurs circonstances, et particulièrement aux distributions des prix de l'Acadèmie de Genève, des discours très-remarquables. Les objets qu'il traita furent l'histoire et la théorie des éruptions du Vesave; la cause de la couleur des Nègres; l'examen des effets attribués à l'imagination des mères enceintes; les amours des plantes, ou le mode de leur reproduction; des observations sur les crues sabites et pasageres des eaux du la de Genève. Dans un dernier discours, il combatit l'opinion de quelques savans sur le bouleversement général que paraît avoir éprouvé le globe terrette. Jaillabert précendit prouver qu'avant le deluge l'arrangement du globe était le même qu'au chait que le monde entier ne forme qu'an chaite immense dont on ne aurait ôter un senl annean saus détruire l'harmonie générale qui doit y régner.

La santé de Jallabert s'altéra; il alla , en 17/62, à Montpellier, où elle se réabliq au bout de sept à huit mois. La Sociéé poyale des sciences de cette ville voulut omer sa liste de son non, et ce fut pour obtenir cette faveur-qu'elle sollicitos la création d'une classe d'associés étrangers. Jallabert appartenait déjà h ce titre à l'àcademie royale des ciences de Paris, et il

était correspondant de la Sociélé royale de Londres.

A son retour à Genève, Julisbert éprouva de nouveau que ce climat ne lui convenait point autant que celui de nos provinces méridionales. Il s'assujétit à une sorte de régime, modéra son ardeur pour l'étude, et fut entièrement dispensé de

remplir les fonctions de pasteur.

Ce fut en 1748 qu'il fit consuitre au public sei long et précieux travaux sur l'électricité. C'est un modèle de méthode en ce genre. La pensée philosophique qui dominait ses travaux, et qu'ifat tonjours picente à l'esprit de Jallabert dans ses reclierches et ses expériences, c'est que la nature récompense plus volontiers la patiente de ceux qui l'étudient que la curiosité de ceux qui veulent la déviner. Il are était pas moins persuadé que les conjectures ne sont point inutiles, et que ce serait arrêter les progrès de la physique que de les baunir entièrement.

Jallabert appliqua le premier, avec avantage, l'électricité au traitement d'un paralytique, et comme quélques autres libylaciens très-recommandables de ce temps, il crut, avec trèp de précipitation, à la vertu de ce moyen de guérion. De longues expériences ont appris que l'électricité qui soulage parfois dans les paralysies peu prononcées ne les guérit jaumia quand elles ont intenses et chrouiques.

Jallabert fut promu, en 1752, à la chaire de mathématiques et de philosophie devenue vacante par la mort de Cramer.

On ne doit point oublier de dire que Jallabert avait des con-

naissances étendues en histoire naturelle, et qu'il avait formé une riche collection de médailles.

Il n'est point permis dans les républiques, comme dans quelques autres formes de gouvernemens, de se dispenser de prendre part aux affaires de l'état. Des 1746, Jallabert était entrédans le Conseil des deux cents, où il avait fait voir que l'esprit des sciences et celui de l'administration ne sont point incompatibles. L'estime générale l'appela, en 1757, à la place de conseiller d'état, et peu après il fat que milieu des divisions de la république, elevé au syndieut. Comme tous les savans et les hommes de lettres jetés dans les affaires publiques, il regretta souvent la paix d'une vie studieuse; mais ici-aucune ambition ne l'avait égaré, il accomplissait un devoir, et payait à la patrie la dette que lui doivent tous les citoyens appeles à l'honneur de la servit.

Rendu à la vie privée, Jallabert avait repià la culture des sciences qu'il chérisait, lossqu'il fit, dans un voyage, une chute de cheval dont il mourut en peu d'heures. Ou trouva dans ses papiers des projets de mémoires sur la théorie-de la terre; sur la congelation du mercure; sur l'élévation de l'ean en vapeurs; sur la force des liquides dans l'état d'expansibiliré. Il avait aussi rédigé un cours complet de chimie. Sa correspondance très-étendue offrit un recueil précieux pour l'histoire des sciences.

Les travaux de Jallabert sont insérés dans diverses collections, telles que le Musœum Helveticum, les Mémoires de l'Académie des sciences de Paris et autres.

L'ouvrage le plus étendu de Jallabert est celui qui a pour titre : Expériences sur l'électricité, avec quelques conjectures sur la cause de ses effets. Genève, 1748, in 8°.

De Ratte, secrétaire perpétuel de la Société royale des sciences de Montpellier, prouonça, le 14 décembre 1773, devant cette compagnie, l'éloge de Jallabert qui fut imprimé dans la même ville eu 1774, in. 6. (B. precenteures)

JAMES (ROSERT), médecin anglais, devenu célèbre par la poudre qui porte son nom, vint au monde en 1703, dans le comté de Stafford, à Kinverston. Ayant pris le grade de li-cencié à Oxford, il exerce successivement l'art de guérit à Keffield, Litchfield, Dirmingham et Londres. En 1755, il se li recevoir docteur en médecine la Cambridge. Il mourat le 23 mars 1776. La composition de la poudre qu'il debitait, et qui dut une véritable mine d'or, tant pour lui que pour ses descendams, n'est pas bien connue, attendu qu'il la tenait soignement cachee. Pearson, qu'il Pavait analysée, la suppossit composée de phosphate de chaux et d'oxide d'antiumine. Celle qu'on débite encore aujourd'llui sous, le môme, nom, est un

JANK

mélange de sulfate de potasse avec du phosphate de chaux et d'antimoine, qu'on obtient en calcinant ensemble un mélange d'os brûlés à blanc, de nitre et de sulfure d'antimoine réduits en poudre. On ne la regarde plus aujourd'hui comme un fébrifuge presqu'infaillible, vertu qu'on lui attribuait il y a un demi-siècle, soit en Angleterre, soit même en France. James, qui passe pour avoir éte un médecin fort habile, a laissé plusicurs ouvrages :

Medicinal dictionary. Londres, 1743 - 1744, 3 vol. in-fol. - Trad. en français par Diderot , Eidons et Toussaint , et revu par J. Bosson , Paris,

1746-1748, 4 vol. in-fol,

Cet ouvrage important, qui semblait an-dessus des forces d'un senl homme, fait le plus grand honneur à James, et lui suppose une immense érudition. C'est un tablean de ce qu'or avait écrit de mieux jus-qu'alors sur les diverses parties de l'art de guérir; un pareil travail a dû exiger de longues et pénibles recherches. Il n'est plus au conrant aujonrd'hui, à beaucoup près; mais on le consulte encore avec fruit, quoiqu'il faille le lire avec défiance et critique.

The practice of physic. Londres, 1746, 2 vol. in 8°. On canine madness. Londres, 1760, in 8°. A dispensary. Londres, 1764, in 8°.

A dissertation upon fevers, Londres, 1778, in-8°. A vindication of the fever powder. Londres, 1778, in-8°.

A short treatise of the disorders of children. Londres, 1778, in-8°. James a traduit en anglais le Traité des maladies des artisans de Ra mazzini, et placé en tête de sa traduction celle du Traité d'Hoffmaon

sor les maladies endémiques. JAMES (Samuel), chirnrgien anglais, a publié:

Observations on the bark of a particular species of willow; showing its superiority to the peruvian and its singular efficacy in the cure of agues, intermittent fevers, fluor albus, abscesses, hemorrhages, illustrated with cases. Londres, 1792, in-8°.

JANKE (JEAN-GODEFROY), né à Bautzen le 16 novembre 1724, fit ses premières études à Gærlitz, et passa ensuite à l'Université de Léipzick, pour s'y adonner à l'étude de la médecine. Devenu docteur en 1751, il obtint trois ans après le titre de professeur extraordinaire, qu'il échangea contre la chaire d'anatomie, à la mort d'Hundertmark, en 1762; mais il ne lui fut pas permis de la remplir long-temps, car une fièvre putride mit fin à ses jours, des l'année suivante, le 20 janvier. Il a écrit divers opuscules intitulés :

Commentatio de forcipe et forfice, ferramentis à Bingio, Hafniensi chirurgo, inventis corumque usu in partu difficili. Leipzick , 1750, in-40. Dissertationes duce de ossibus mandularum puerorum septennium. Léipzick, 1751, in-4°.

Programma de capsibus teredinum articularibus, observationes quas-dam anatomicas exhibens. Léipsick, 1753, in-4°.

Prolusio qui observationes quadam anatomica de cavernis quibusdam, que ossibus capitis lumani continentur. Leinzick, 1753, in-10.

Programma de ratione venas corporis humani angustiores, inprimis eas, ostendendi, Léipzick, 1762, in-4°. Dissertatio de foraminibus ealcarice, corumque usu. Léipzick, 1762,

in-40. Janke a traduit en allemand le Traité de Bruhier sur l'incertitude des signes de la mort (Léipsick et Copenhague, 1754, in-8°.).

JANSEN (FRANÇOIS-XAVIER), né à Rees, dans le duché de Clèves, le 27 septembre 1760, mourut le 29 juin 1763 à Dusseldorf, où il était médecin pensionné, Quelques opuscules

l'ont fait connaître avantageusement.

Dissertatio de pinguedine animali. Leyde, 1784, io-4°. De pelagra, morbo in Mediotanensi ducatu endemio. Leyde, 1788,

in-8° Medicinisches Magazin der hollaendischen Litteratur. Leyde et Mar-

bonrg. 1790, in-8°. Publić en commun avec J.-C. Jonas,

Brieven over Italien, voornameligk den tegenwoordigen staut der Geneeskunde, en naturligke historie betreffende. Leyde, 1790, in-8°.-Trad. en allemand, Dusseldorf, 1793 - 1794, 2 vol. in-80. Collectio dissertationum selectarum, in variis feederati Belgii Acade-

miis editarum. Leyde, 1791-1792, in-4°.

JANTKE (JEAN-JACQUES), ne à Brieg le 30 janvier 1687, prit le grade de docteur à Altdorf, en 1710, après avoir étudié successivement dans les Universités de Leipzick et de Halle. Au retour d'un voyage qu'il entreprit après sa réception, il fut nommé médecin du duc de Sulzbach, et en même temps professeur extraordinaire de physiologie et de pathologie à Altdorf. L'année suivante, en 1714, il parvint au titre de professeur ordinaire, et, en 1751, il fut admis au nombre des membres du Collège des médecins de Nuremberg. Mort le 22 mars 1768, il a laissé les ouvrages suivans :

Rurzer und nothwendiger Unterricht, wie eich jedermann bey der an vielen Orten einreitsenden pestileszialischen Seuche verwahren und dayon befreyen moese. Sulzbach. 1713. in-8°.

Programma ad inaug. munus profess. Alidorf, 1714, in 4º.

Dissertatio de colliquatione. Altdorf, 1714, in-4°. Dissertatio de sudoribus nocturnis. Altdorf, 1714, in-4°.

Dissertatio de atrophid infantili. Altdorf, 1714, in-4°. Dissertatio de nephritide. Altdorf, 1716. in-4°.

Dilectus materia medica, in gratiam philiatrorum et practicorum junio rum LXVI tabulis conscriptus, in quo en, qua ad praxin elegantiorem et felicem faciunt ac medicum ornant, ila disposita cunt, ut primo statim intuitu conspici queunt, quacunque prascribenda sunt, et ab agris aut adstantibus expetunter; dum de reliquo in margine ubique indicatur modus utendi, atque dosis. Nuremberg et Altdorf, 1702, in-12. - Ibid. 1731 , in-12. - Ibid. 1749, in-12.

1731 (m-12-20us, cyag) suche.
Dissertatio de sanguificatione, Altdorf, 1723, in-4°.
Dissertatio de sudore sanguineo. Altdorf, 1737, 10-4°.
Jerminns korzer, doch grunndlicher Beweis, dass der Missbrando des Coffeeranks so ad morbos examhematicos, als fluxum sanguinis hamorrhoidalen besonders disponire. Altdorf, 1763, in-6°. (a.)

JASOLINI (Juras), né à Santa-Enfenia, dans la Calabre, tut disciple d'ingrassia, qu'il remplaç dons la chaire d'anstomie et de chirurgie à l'Université de Naples. Il eut autantomie et de chirurgie à l'Université de Naples. Il eut autant d'auditeurs que son naître, et à acquit quére moins de réparation. Cependant aucun des ouvrages qu'il à hissés ne justifie les doges pompeux que lui donne Douglas, et tous ruminenat le lecteur au tentiment de Riolan, qui faisaft peu de car de ce médecin. Jasolini a connu les caractères qui distinguent la hile bépatique de la hile cystique, mais il croyait cette deroiter fournie par la vésicule elle-même. Se écri ent en pour titres frouries par la vésicule elle-même. Se écri ent en pour titres frouries par la vésicule elle-même. Se écri ent en pour titres de

Quartiones anatonica et osteologia perva : de cordis adjes y de aqué in pericardis de la piaqueline in genere. Naples, 1573, in-8º.
De porte choledochis et usical felled. Naples, 1577, in-8º. - Hanses, 158, in-4º. - 1565, in-4º. -

JAULT (Augustin - François), vint au monde à Orgelet, en Franche Comté, le 1er octobre 1700. Il manifesta, des sa jeunesse, les plus grandes dispositions pour l'étude des langues, à laquelle il consacra, dans sa suite, presque tout le temps de sa vie. Après être resté douze ans chez les Jésuites, qu'il quitta en 1730, Jault étudia la médecine et se fit recevoir docteur à la Faculté de Besançon; mais il n'exerça jamais la profession dont le titre lui assurait le droit. Il était interprète du duc d'Orléans pour les langues orientales, et même il lui enseigna l'hébreu et le syriaque, dans la connaissance desquels il était profondément versé. Ce prince, en récompense de ses services, lui fit une pension, qu'il lui retira ensuite, on ignore pour quel motif. Jault a été plusieurs fois chargé par le gouvernement de la traduction de lettres étrangères; en 1746, il fut nommé, en remplacement de Fourmont le jeune, à la place de professeur de langue syriaque au Collége royal de France; il occupa cette chaire jusqu'à sa mort, qui arriva, après une courte maladie, le 25 mai 1757.

Le Traite de l'asthme de Floyer (Paris, in-12).

in the state of

Il a traduit de l'auglaia le Traité des opérations de chirurgie de Sharp (Paris, 1741, in-12, avec figures). L'Histoire des Sarrasins, sous les onze premiers califes, de Simon

Ockely, professem de langue arabe (Paris, 748, 2 vol. in-7, 2 vol. in-

Les recherches critiques sur l'état présent de la chirurgie de Sharp

Le Traité de médecine pratique de Sydenham, auquel il a ajouté des

notes et une préfsee. Il a traduit du latin les quatre premiers livres du Traité d'Astroc sur les maladies vénériennes (Paris, 1740, 4 vol. in 12). La pneumato-pathologie, on Traité des maladies venteuses de Cam-

balusier, consciller et médecin du roi, docteur-régent (Paris, 1754,

a vol. in-12).

Il a mis en ordre et sonsidérablement angmenté la nouvelle édition du Dictionaire de la langue française par Ménage (Paris, 1750, 2 vol. in-fol.). Junit avait commencé la traduction de Pline Pancien lorque la mort le surprit; il a laissé manuscrit un ouvrage intitulé: Defense de la Vialague contre les Rabbias.

JAWANDT (Georges-Henri), né à Meiningen, le 27 octobre 1765, reçu docteur à Goettingue en 1787, et nommé en. 1805 médecin pensionné de la ville de Brême, où il exerçait depuis quelque temps l'art de guérir, a publié:

Observationes quædam practicæ. Gættingue, 1787, in 8º.

Beobachtung einer Ruhrepidemie im Meiningsiehen im Monat Sept. und
Oktober 1791. Nebst einem Anhang Witterungsbeobachtungen. Rigs.,
1791, in 8º.

JEANROI (Dieudonné), né à Naucy en 1750, étudia la médecine sous la conduite de son oncle, homme de beaucoup de mérite, dont les soins éclairés n'ont pas peu contribué à développer les talens auxquels il dut par la suite sa réputation. Quelque temps après être recu docteur en médecine à l'ancienne Faculté de Paris, Jeanroi fut nommé membre de la Société royale de médecine, qui venait d'être organisée. En 1778, il fut désigné par le gouvernement pour se rendre à Dinan, où régnait alors une épidémie meurtrière. Pénétré de l'importance. de la mission qui lui était confié, il n'épargna rien pour limiter les progrès de la contagion et diminuer le nombre des victimes qu'elle faisait, car lui-même tomba malade, et sans MM. Paulet et Lalouette, qui partirent de Paris pour lui prodiguer leurs soins, la mort aurait été le prix de son généreux dévouement. De retour dans la capitale, Jeanroi se livra à l'exercice de la médecine, dont il n'a cessé de s'occuper jusqu'à sa mort, qui arriva le 27 mars 1816. C'était un médecin recommandable . auquel une longue pratique et le talent de l'observation avaient donné ce tact particulier qui, dans des circonstances difficiles, fait saisir juste au praticien l'indication curative; aussi Jeanroi passait-il pour obtenir de nombreux succès, et son opinion était toujours d'un grand poids auprès de ceux de ses confrères qui réclamaient ses conseils. Il a écrit :

Questio medica, an remediorum etiam empyricorum adhibitio dogmatica? Paria, 1979, in-4. Premier memoire sur les maladies qui ont regne à Dinan, en Bretagne, en 1779. Observation sur l'obstruction du pylore.

Expérience sur les effets de la racine de la dentelaire dans le traitement de la gale.

Il a encore publié plusieurs articles dans l'Encyclopédie méthodique.

JENNER (EDOUARD), médecin anglais, membre de la Societé royale de Londres, associé étranger de l'Institut de France et de toutes les sociétés savantes de l'Europe, est né, le 17 mai 1749, à Berkeley, dans le comté de Glocester. Son père, Etienne Jenner, était maître ès-arts de l'Université d'Oxford, recteur de Rockhampton, vicaire de Berkeley, et possédait des terres considérables dans le Glocestershire. Sa mère était fille de M. Henri Head, qui avait possédé la cure de Berkeley, et qui était en même temps chanoine prébendé de Bristol. Il perdit son père de bonne heure, mais les soins affectueux de son frère Jean Jenner diminuèrent pour lui la grandeur de cette perte. Il reçut sa première éducation à Circester, et delà il passa entre les mains de Daniel Ludlow, chirurgien distingué à Sudbury, qui lui servit de maître jusqu'en 1770, époque à laquelle il vint demeurer à Londres chez le célèbre Jean Hunter, auprès de qui il resta environ deux ans. Le maître s'apercut bientôt des heureuses dispositions de l'élève, il attacha son nom à plusieurs essais d'histoire naturelle qu'il publia, et lui offrit même de s'associer à lui pour un cours d'histoire naturelle qu'il se proposait de faire sur un plan nouveau et trèsétendu. Ce fut à cette époque que se projeta le premier voyage du capitaine Cook avec le chevalier Banks. On avait besoin d'un homme versé dans l'étude de l'anatomie comparée, qui pût examiner et décrire les animaux d'espèces nouvelles que le hasard présenterait; on jeta les yeux sur Jenner, qui rejeta les conditions avantageuses qui lui furent offertes, préférant rester auprès de son frère, qui lui avait servi de père. C'est alors qu'il s'établit, comme chirurgien, à Berkeley. Un nouvel incident parut devoir le détacher de ce frère chéri, auquel il venait de faire le sacrifice des offres de Hunter et du capitaine Cook. Il se trouvait, à Bath, dans un grand diner où l'on présenta sur table quelque chose qu'il fallait réchauffer par le moyen d'une bougie; on mit en question si le moyen le plus expéditif serait de tenir l'objet un peu au-dessus de la flamme ou de l'y plonger. Jenner se fit donner la bougie, mit sans hésiter le doigt dans le centre même de la flamme, et l'y laissa un moment, puis le plaça perpendiculairement au-dessus, mais il fut obligé de l'en retirer bien vite. « Voici, messieurs, dit-il, un argument démontratif. » Il reçut le jour suivant un billet du général Smith, qui avait été de la partie, et qui auparavant ne le connaissait point; celui-ci lui offrait une place

Lune in Chaig

dans l'Inde qui lui assurait, au bout de deux ou trois ans, une annuité de trois cents livres sterling. Il fit part de cette proposition à son frère, et par attachement pour lui, ainsi que par amour pour son pays natal, il finit par la rejeter.

Pendant son séjour dans la province, Jenner savait alléger les devoirs pénibles de son état par l'étude de la physiologie et de l'histoire naturelle. Aide par des observations exactes, souvent répétées, et variées de plusieurs manières, il a éclairci un point d'ornithologie jusque-là très-obscur, et contredit par divers naturalistes. C'est celui qui concerne le coucou, la ponte de la femelle dans le nid d'autres oiseaux, le moven qu'emploient les coucous à peine éclos dans le nid où ils ont été couvés, pour en expulser les œufs ou les autres petits oiseanx. et usurper ainsi, de la manière la plus illégitime, non-seulement la demeure de ces derniers, mais la tendresse de leur mère. Jenner, qui, le premier, a assuré que le déplacement des petits de la nourrice du coucou était le fait du nourrisson lui-même, explique, dans les termes suivans, la manière très-remarquable dont s'y prend ce jeune animal. « Le jeune coucou, peu d'heures après la naissance, en s'aidant de son croupion et de ses ailes, tâche de se glisser sous le petit oiseau dont il partage le berceau, et de le placer sur son dos, où il le retient en élevant ses ailes. Alors se trainant à reculant jusqu'au bord du nid, il se repose un instant, puis faisant un effort, il jette sa charge hors du nid. Il reste, après cette opération, fort peu de temps, tâtant avec l'extrémité de ses ailes, comme s'il voulait se convaincre du succès de son entreprise. En grimpant sur les bords du nid, il laisse quelquefois tomber sa charge, qui roule dans le nid, mais il recommence bientôt son travail, et ne le discontinue que lorsqu'il est venu à bout de son entreprise. On est surpris de voir les efforts réitérés d'un coucou de deux ou trois jours, lorsqu'on met à côté de lui un petit oiseau déjà trop lourd pour qu'il puisse le soulever. Il est alors dans une agitation continuelle, et ne cesse de travailler. Quand il approche du douzième jour de sa naissance, il perd le désir de jeter ses compagnons hors du nid, et ne les y inquiète plus. » ( Observations sur l'histoire naturelle du coucou, publiées dans les Transact, philos, de Londres, 1788). L'originalité de ces recherches excita l'attention des naturalistes, et lui mérita l'honneur d'être reçu membre de la Société royale de Londres. On publia même, dans les gazettes anglo-américaines, les observations de Jenner, et le docteur Louis Valentin en a recueilli une à Norfolk, en Virginie, où elles sont en partie consignées. Depuis cette époque, Jenner a essayé de démontrer, par le

moyen de l'anatomie comparée, que les tubercules que l'on rencontre dans le poumon de l'homme ne sont autre chose que des hydatides. Il a imaginé aussi un procédé nouveu, et plus facile que ceax connus jusqu'alors, d'obtenir du tartre émétique pur; il paraît également, d'après une publication du docteur Parry de Bath, qu'il a découvert la cause de l'angine de politine, quoique communéement on attribue cette connaissance au docteur Heberden; mais sa modestie s'est constamment re-tusée à réclamer ce qui appartenaità l'originalité de son esprit.

Ce n'est pour ninsi dire qu'en passant qu'on s'arrête à des objets d'un intérêt aussi subordonné, quand on peut fixer son attention sur l'importance des recherches qu'a du faire Jenner pour bien établir la nature d'un des plus grands bienfaits que

l'esprit d'observation ait répaudu sur l'humanité.

Je lui ai contesté, dans ces derniers temps, le mérite de la découverte de la vaccine (Voyez l'article vaccine du Dictionaire des sciences médicales). J'ai réuni des faits, des traditions qui prouvent qu'elle était connue avant qu'il s'en fut sérieusement occupé; j'ai enfin revendiqué pour notre patrie l'honneur de l'idée première qui a pu conduire Jenner à appliquer toute son attention à l'examen régulier de la vaccine; mais j'ai déclaré hautement que, dans le cas où il ne serait. pas à proprement parler l'inventeur de la découverte, on ne pouvait se refuser à proclamer qu'il a étudié, approfondi, expérimenté avec un rare talent d'observation tout ce qui est relatif à l'origine de la vaccine, et que c'est à lui que le monde entier devra un jour l'extinction d'un fléau qui a si souvent dépeuplé des contrées tout entières. Sous ce rapport, il lui reste encore une place assez élevée, puisqu'en perfectionnant, il a su faire oublier tout ce qui avait été fait avant lui, et fixer l'attention exclusive des peuples sur ses travaux.

Que Jenner sit été instruit par des traditions populaires, par des communications amicales, ou par la lecture d'ouvrages publiés en langue sauscrite, le fait est qu'à dater de l'améte 1756, il observa que, dans les grandes inoculations de petite vérole que l'on pratiquait alors en Angleterre à certaines époques de l'année, plusieurs individus résistaient à tous ser effors pour leur communiquer l'infection varioique. Il interrogen ces notividus, consulta les gros propriétaires, assemble les traditions populaires du canton, et fut naturellement conduit à dure un phénomèe si nouveau pour la il et s'extraordinandie un phénomèe si nouveau pour la il et s'extraordinandie de un phénomèe si nouveau pour la il et s'extraordinandie.

dans ses résultats.

Il trouva que ces sujets réfractaires étaient pour la plopart occupés dans les laiteries, et qu'ils avaient contracté des boufons aux mains en trayont les vaches, dont le pis présentait une éraption connue sous le nom de covupoz, fréquente surtout parmi celles qui habitaient les paturages humides. Cette presière donnée une fois trouvée, ne satisfir pas pleinement l'essière donnée une fois trouvée, ne satisfir pas pleinement l'es-

prit indagateur de Jenner; il voulut remonter encore à l'origine de la maladie, observée à la vérité dans les laiteries de son voisinage, mais inconnue des vétérinaires. Ses nouvelles, recherches le conduisirent à acquérir la certitude que l'origine de la maladie venait du cheval, que la matière qui suinte des talons des chevaux attaqués des eaux aux jambes (grease), portée par les garçons de ferme sur les trayons des vaches, et inoculée ainsi à ces dernières, leur donnait le cospox; qu'ensuite, si les personnes chargées de les traire, et n'ayant pas encore eu la petite-vérole, avaient elles-mêmes des excoriations aux mains, elles contractaient des vaches la maladie que dèslors il nomma variolæ vaccinæ. Jenner appuya son opinion sur des observations et des expériences convaincantes; il savait que le compox est inconnu en Ecosse, en Irlande, et en Autriche où l'on n'emploie aucun homme dans les vacheries ou laiteries, et où, par conséquent, aucune communication n'est établie entre les individus qui pansent les chevaux et ceux qui travent les vaches; il avait observé aussi que, de même qu'on ne voit point les eaux aux jambes pendant la sécheresse, de même aussi, on ne voit point le cowpox; enfin, il n'avait point oublié qu'en Angleterre les inoculateurs avaient remarque que lorsqu'on inocule des serruriers (qui, dans la campagne, font presque tous l'office de maréchaux-ferrans), l'inoculation manquait souvent, ou ne communiquait qu'une petite - vérole anomale et imparfaite. A ces observations, il joignit des expériences positives. Le domestique d'un fermier de son voisinage était occupé deux fois par jour à panser un cheval nouvellement atteint de crevasses au bas de la jambe, dont il suintait une sérosité très-limpide. Le jeune homme avait une coupure anx deux petits doigts, il s'y développa des ulcères qui prirent le caractère de la vaccine, et il en fut assez incommodé. Trois mois après, on lui inocula la petite-vérole, qu'il n'avait jamais eue, non plus que la vaccine. On l'inocula aux deux bras avec un virus très-actif, mais cette inoculation ne produisit aucun effet. Jenner vit aussi nn domestique qui pansait une jument atteinte du grease, et qui, chargé en même temps de traite les vaches, leur communiqua l'infection, qui, ensuite, se développa sur d'autres domestiques employés à la même opération. Il ne lui resta plus de doutes sur l'origine du cowpox, et quoique contredit plus tard dans cette opinion, qui paraissait appuyée sur des faits inattaquables, il me mandait, dans une lettre du 4 février 1802, que partout où l'on trouverait réunis un cheval, un homme, une vache et une laitière, on était presque tonjours assuré de trouver le cowpox, si le pays était humide. Cette opinion, confirmée ensuite par M. Tanner, ch .. rurgien vétérinaire de Londres, et par M. Lupton, dans le

London medical Review, novembre 1800, fut mise dans tout son jour par M. Loy, dans un excellent petit écrit intitulé: Account of some experiment on the origine of the cowpox. Londres, 1802, in-8°. de 29 pages.

Avant la publication de son ouvrage, qui parut au mois de juin 1798, sous le titre de An inquiry into the causes and effects of the variola vaccina. Londres, 1798, in-4°., Jenner poursuivait en silence ses observations sur l'effet anti-variolique de la vaccine. Il voyait bien qu'un très-grand nombre de personnes qui avaient contracté le compox ne pouvaient être infectées de la petite-vérole; mais il remarqua aussi que quelques uns des individus qui semblaient avoir en cette maladie (cowpox) étaient sujets à prendre, par inoculation, l'infection variolique. Cette decouverte rallentit un instant son zele; il trouva cependant, après un examen plus approfondi, que le pis de la vache offrait plusieurs variétés d'éruptions spontanées, que toutes pouvaient infecter les maius des personnes qui les trayaient, mais que quelques-unes de ces éruptions des vaches ne communiquaient point la véritable vaccine. Ce premier obstacle surmonté le mit à même d'établir une distinction entre ce qu'il appela la vraie et la fausse vaccine, d'après la faculté que l'une avait et que l'autre n'avait pas de garantir la constitution de l'infection variolique. A peine cette première difficulté avaitelle disparu, qu'il s'en présenta uuc seconde bien plus importante. On vit une personne qui avait trait une vache affectée de la véritable maladie, et qui avait paru éprouver les suites ordinaires de l'affection vaccinale, prendre ensuite la petitevérole. Jenner ne perdit point courage, et recommença ses recherches avec une nouvelle ardeur. Le résultat fut très heureux. Il découvrit que le fluide contenu dans les pustules de la vache, subissait des changemens progressifs dans sa nature à mesure que ses pustules avançaient vers lenr dessiccation; que lorsqu'il était appliqué à la peau dans son état de dégénération, il pouvait bien y produire une ulceration, mais qu'il ne pouvait plus produire le changement constitutionnel qui est nècessaire pour mettre le corps à l'abri de la contagion variolique. Des-lors, il devenait évident qu'une personne pouvait traire une vache aujourd'hui, prendre d'elle la maladie, et être pour tonjours inaccessible à la petite-vérole; tandis qu'une autre personne qui aurait trait le lendemain cette même vache pouvait éprouver l'influence locale du virus sans que sa constitution se trouvât à l'abri de la petite-vérole. Peudant qu'il s'occupait de ces recherches, qui n'étaient que de simples observations. l'idée lui vint qu'il serait possible de propager la vaccine par inoculation, sur le plan de l'inoculation variolique, en prenant de la matière d'abord de la vache, puis en l'inoculant

d'un homme à un autre. Il tenta la chose, et délivra pour toujours l'humanité d'une des plus terribles maladies qui aient ja-

mais affligé la terre.

Quel que fut l'attachement de Jenner pour la vallée du Glocester, les circonstances de sa découverte rendirent sa présence à Londres absolument nécessaire, et il se vit en quelque sorte obligé de quitter un établissement qui faisait le charme de sa vie. Tout son temps y fut consacré à entretenir une immense correspondance chez l'étranger, et à fournir à son pays toutes les instructions dont on avait besoin. Ses relations avec le monde entier devinrent même si étendues, qu'il demanda grace à ses amis du continent qui l'accablaient ou de lettres ou d'envois de livres, que la douane lui faisait payer d'une manière ruineuse.

Toutes les Sociétés de médecine de l'Angleterre et de l'Europe se sont empressées de se l'associer, et de lui délivrer des témoignages flatteurs de leur assentiment à ses travaux. Tous les médecins de l'Europe ont rivalisé de zèle pour propager sa découverte, et les annales de la science n'offrent pas d'exemple d'un concours aussi unanime d'efforts pour se délivrer d'un fléau quelconque, et pour rendre à l'inventeur de cette décon-

verte tous les hommages qu'il a si bien mérités.

Les chirurgiens et médecins de la marine royale anglaise ont fait, en 1801, frapper, en son honneur, une médaille qui représente d'un côté Apollon, dien de la médecine, rendant à l'Angleterre un matelot guéri par la vaccine. La figure allégorique de l'Angleterre tient en main une couronne civique, au ceutre de laquelle est le nom de Jenner. L'inscription de cette face de la médaille est alba nautis stella refulsit. Sur l'autre côté de la médaille est gravée une ancre, au-dessus de laquelle on lit Georgio III rege : au-dessous, Spencer duce, faisant allusion à l'administration de la marine royale sous le règne de Georges 111.

L'impératrice de Russie, Catherine 11, lui écrivit, en 1802. une lettre infiniment flatteuse, qu'elle accompagna d'un diamant

d'un grand prix.

Le parlement d'Angleterre s'est plu à le combler de marques d'estime, et à lui prodiguer des témoignages de la reconnaissance nationale. Après lui avoir voté deux fois des remercimens publics et unanimes, il lui a accordé, le 3 juin 1802, une somme de 10,000 liv. sterling (2/0,000 fr.), et a prié le roi d'ajouter à cette somme celle de 500 liv. sterling (12,000 fr.). Cette récompense fut accompagnée des témoignages les plus honorables de l'estime de la chambre des communes et du gouvernement de la Grande-Bretagne. Le chancelier de l'échiquier, en appuyant la proposition faite à cet égard par l'amiral Berkelet,

JESS 355

déclara que « la chambre pouvait voter en faveur de Jenner telle récompense qu'elle jugerait convenable, puisqu'il s'agissait d'une des plus importantes découvertes que la société ait faites depuis la création du monde, et que le mérite de cette découverte était au-dessus de toute expression. »

En 1804, Jenner fut nommé maire de Cheltenham, lieu cébèbre par ses eaux minérales. Il s'est teun éloigné de Londres presque constamment depuis cette époque, et il a partagé son temps entre ses fonctions publiques et l'étude. C'était sans donte pour le rappeler dans la capitale que le lord maire et les aldermen de Londres lui décentrerent, au mois de décembre 1805, ses droits de franchise et de cité, dont le diplôme était renfermé dans une boite superbe enrichie de diamans.

Mais sa santé et la simplicité de ses goûts le retinrent à la campague, où il passa ses dernières années, jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée le 26 janvier 1823. Il avait alors soixantequatre ans. On a de lui:

An inquiry into the causes and effects of the variola vaccina. Low

dres, 1.793, in 4º. - 3º édition, 1801.
Cet ouvrage a été traduit à Vienne par Careno sous le titre de:
Eduardi Jenneri, Med. D. et Reg. scient. Acad. 80c., disquisitio
de causis et effectibus variolarum vaccinarum (Vienne, 1799, in 4º.

avec figures coloriées). M. le chevalier de la Rocque l'a traduit en français sous le titre de Recherches sur les causes et les effets de la variolæ vaccinæ. Lyon,

Further observations on the variola vaccina. Londres, 1799, in 4°.
Continuation of facts and observations of the cowpox. Londres, 1800,

On the effects of cutaneous eruptions or modifications of the vaccine variole. 1804, dans le 12° volume da Medical and physical journal.

Cet ourrage a été publié à part par Jenner (Cheltenham, 1819, in-4°) sous le titre de : On the varieties and modifications of the vaccine pustude occasioned by an herpetic state of the shin.

JESSEN ou JESSENSKY (Jrav pr.), plus généralement comus uous le nom de Jessenius, vint au monde à Breslau, en 1556; dudis la médecine à Léipzick, parcourut ensuite l'Italie, et vint prendre le grade de docteur à Wittemberg, en 1566; L'Université de cette ville voulut alors se l'attacher, et il nocepta effectivement une chaire, qu'il rempli jusqu'en rich, avec le titre de médecin de l'électeur de Sare. Mais à cette poque, il se rendit à Prague, pour y remplir les fonctiens de recteur et de chaucelier de l'Université. Peu de temps sprès, il devint médecin de Rodolphe 11 et de Mathieu. Les étais la Bohême le députient en Hongrie : h son retour, il fint arrêté et conédit dans la prison de Vienne, Lorqu'il ent recurvé sa liberté, il se mit du parti des rebelles qui s'assemblernet no l'oig à Prague pour y déposer Ferdinand 11. Fait

23.

prisonnier à la défaite de son parti, il périt sur l'échafaud, en 1621, au mois de juillet. Parmi ses ouvrages, nous citerons les suivans :

Dissertatio de plantis. Wittemberg , 1601 , in 40.

Distratio de pianais. Wisemberg, 1001, 11147.
Distratio de cade et cataneis esfectibas. Wistemberg, 1601, in 49.
Anatomia, Praga anno 1600 abs se solemniter celebrata historia:
de ocitibus tracestus. Wistemberg, 1601, in 49.
Vila et mors Tychonis Brahes. Wistemberg, 1601, in 49.

Institutiones chirurgica, quibus universa manu medendi ratio ostenditur. Wittemberg, 1601, in-80. De generationis et vitæ humanæ periodis. Wittemberg, 1602, in-8°.

Opposition, 160, in-8°.

De sanguine vend sected dimisso judicium. Prague, 1618, in-4°. Francist, 1614, in-4°. Fra in-8°. - Ibid. 1655, in-8°.

JOBST (Wolfgang), ou Justus, était de Francfort-surl'Oder, où il prit le grade de docteur en medecine, fut reçu professeur en 1551, et mourut le 31 mai 1575. Livré par goût à l'étude de la chronologie, il a publié plusieurs ouvrages historiques, tous tres-maigres, parmi lesquels le seul qui concerne l'art de guerir a pour titre :

Chronologia, sive temporum supputatio, omnium illustrium medicorum, tàm veterum, quam recentiorum, in omni linguarum cognitione, a pri-mis artis medica inventoribus ac scriptoribus, usque ad nostram ætatem et sæculum. Francfort-sur-l'Oder , 1556, in-12.

JOEL ou JOHEL (FRANÇOIS), né le 1er septembre 1508, à Sarwar, dans la Basse-Hongrie, fit ses études à Olmutz et à Vienne. A l'âge de dix-huit ans, ayant résolu d'apprendre l'art de guérir, il s'attacha à la personne d'un médecin de Neustadt, chez lequel il resta jusqu'en 1538, époque où il se rendit à Léipzick, puis à Wittemberg et à Berlin. Il habitait déjà depuis quelque temps cette ville, lorsque le prince Albert l'appela auprès de lui à Gustrow, et lui donna la charge de pharmacien de sa cour. Joel remplit les fonctions de cette place pendant plusieurs années, et prit, en 1549, le parti de se retirer à Gripswald, pour y exercer la profession de médecin. Nommé au bout de quatre ans medecin pensionne de la ville, il alla prendre la licence à Rostock. L'Académie l'admit, en 1559, au nombre de ses professeurs. Il mourut vingt ans après, le 20 octobre 1579, laissant plusieurs ouvrages dans lesquels il s'attachait surtout à combattre les médicamens chimiques introduits par Paracelse, et à recommander l'emploi des movens simples que la nature nous met sous la main, dans chaque contrée de la terre.

De morbis hyperphysicis et rebus magicis beoste, cum ludis lamiarum in monte Bructerorum, quem Blocksberg vocant. Rostock , 1580 , in-8°.

Opera medica; quorum tomus primus, in quo universa medicina com-pendium succinctis quastionibus et tabulis comprehenditur. Hambourg,

1616, in-4°. - Rostock, 1630, in-8°. Publié par Mathieu Bacmeister.

Le même éditeur a publié les tomes II (Hambourg, 1617), III (Hambourg, 1618) et IV (Hambourg, 1622). Les tomes V (Rostock, 1629) et VI (Ibid. 1631) l'ont été par François Joel, neveu de l'auteur. L'ouvrage entier a été réimprime (Amsterdam, 1665, in-40, ).

Methodus medendi. Leyde , 1637, in-12 - Ibid. 1652, in-12.

Wundarzney, in sieben Theile absetheilet, und durch auserlesene
Fragen und deutliche Auslegungen erklaeret. Noreuberg , 1680, in-8. JOERDENS (JEAN-HENRI), né à Hof, le 13 octobre 1764,

et médecin de cette ville, est auteur des ouvrages suivans :

Dissertatio de vitiis pelvis muliebris ratione partas. Erlangue, 1787,

Descriptio nervi ischiotici, iconibus illustrata. Erlangue, 1788, in-fol. Der Hausarzt, in gefahrvollen und schmerzhaften Zufaellen. Hof et Plauen, 1789, in 8°.
Selbstbelehrung fuer Hebammen, Schwangere und Muetter. Berlin,

1997, in-8". Ueber die menschliche Natur, oder die Mittel, ein hohes Alter zu

erreichen. Leipzick, 1798, 2 vol. in-8°. Geschichte der kleinen Fichtenraupe oder der Larve von der Phalaena Monacha L., nebst einem Beytrag zur Berichtigung der Ausrottungsmittel dieser Waldverheererin und einer mit Farben erleuchleten

Kupfertafel. Hof, 1798, in 4°.

Butomologie und Helminthologie des menschlichen Koerpers, oder

Butomologie und Feinde desselben unter Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben unter

den Insekten und Wuermern. Hof, 1801-1802, 2 vol. in 8°. Avec vingt-deux planches coloriées

JOERDENS (Pierre-Godefroi), médecin de la ville de Hof, où il est

no le 12 décembre 1765, a publié: Dissertatio de fusciis ad artem obstetriciam pertinentibus. Erlangue, 1788, in 8°.

Von den Eigenschaften Geburtshelfers. Leipzick , 1789, in-8°. Wormnen besteht der groesste Reichthum eines Staats, Hof, 1798,

Ueber die Moeglichkeit einer physischen und moralischen Menschenveredlung. Léipzick, 1800, in-8°.

Apologie der Schutzblattern. Altenbourg , 1801 , in-8°. (z.)

JOERG (JEAN-CHRÉTIEN-GODEFROY), né à Predein en 1780, médecin praticien et accoucheur à Léipzick, a publié plusieurs ouvrages, dont quelques-uns ont répandu un certain jour sur la théorie de la génération.

Brevis partus humani historia. Léipzick et Géra, 1805, in-4°. Specimen secundum, partum artificialem obstetricio-puthologice considerans. Léipzick, 1805, in-4°.

Ueber Klumpfuesse und eine leichte und zweckmaessige Heilart derselben. Marbourg, 1806, in-8°.

Versuche und Beytraege geburtshuelflichen Inhalts. Léipzick, 1806,

Systematischer Handbuch der Geburtshuelfe. Léipzick , 1807, in-80, Ueber das Gebaerorgan des Menschen und der Saeugthiere im Schwanggra Zustande. Léipzick, 1808, in-fol.

Anleitung zu einer rationellen Geburtshuelfe der landwirthschaftlichen Thiere. Léipzick, 1808, in-8°.

Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes. Léipzick, 1809,

Eileithyia, oder diatetischen Belehrungen fur Schwangere, Gebaeh-

rende und Woechnerinnen, welche sich als solche wohl befinden wollen.

Léipzick, 1800, in-8°. Etwas ueber aertzliche und chirurgische Prazis. Léipzick, 1820, in 8°. Aphoristische Winke zur richtigen Beurtheilung deutscher Universi-

tasten, und zur Beherzigung bey jetzigen zeitgemaessen Verbesse-rungen derselben. Leipzick, 1820, in-8°. Ueber die vier Facultaeten in den Universitaeten Deutschlands. Leip-

zick, 1820, in-8°.

JOHN (JEAN-DENYS), médecin à Prague d'abord, puis à Toeplitz, né dans cette dernière ville, le 18 janvier 1764, est auteur de plusieurs ouvrages.

Lexicon der K. K. Medicinalgesetze. Prague, tomes I, II, III, 1790; 1, 1791; V, 1795; VI, 1798, 10-80. Die Baeder zu Tephiz in Boehmen, in einer kurzen physisch-medi-

Die stadter zu Tephits in Bostimon, zu einer kurzen phyrach-mediciniehen und politischen Urberichte. Dereule, 1793, n. 18. "Prosequendumitations J-T. Klinhorch collegis et edidit. Dreule, 1793, j. in/é. Medicinische Policy und gerichtliche Arney-Munde in den K. K. Erklanden, Prague, tomé 1, 1795; 11, 1798, jin-fé. Urber die unverheuterlichen Gebrechen der Aususbang in der Arzuber die unverheuterlichen Gebrechen der Aususbang in der Arzuber die unverheuterlichen Gebrechen der Aususbang in der Arzuber des mehretseterlichen Gebrechen der Aususbang in der Arzuber des Gebrechen der Aususbang in der Arzuben der Arzub

neykunde. Prague, 1796, in-8°. Gesundheitskatechismus fuer die Schuljugend. Prague, 1794, in-8°. Ueber den Einfluss der Ehe auf die allgemeine Gesundheit und Be-

voelkerung. Prague, 1796, in-8°.
Arzneywissenschaftlichen Aufsaetze Boehmischer Gelehrten, gesanimelt und herausgegeben. Prague et Dresde, 1798, in 8°. Jonn (Jean-Frederic), médecin à Berlin, a publie:

Chemisches Laboratorium, oder Anweisung zur chemischen Analyse der Naturalien, nebst Darstellung der noethigsten Reagenzien. Berlin, 1808 . in-8".

Avec une préface de Klaproth. Ueber Kalk und Moertel. Berlin, 1820, in-4°. (o.) ·

JOHNSON (THOMAS), laborieux botaniste anglais, vint au monde à Selby, dans le comté d'York. Il exerçait la profession d'apothicaire. Durant les guerres civiles, il embrassa le parti de la cour, et servit avec tant de distinction dans l'armée royale, que l'Université d'Oxford, pour récompenser à la fois son zele et son mérite, lui accorda le titre de docteur en médecine en 1643. Il mourut l'année suivante, le 30 septembre, des suites d'une blessure qu'il avait reçue dans le Hampshire, auprès de Basinghouse. On doit le regarder comme un des hommes qui ont le plus contribué à étendre le domaine de la botanique durant le cours du dix-septième siècle; aussi méritait-il l'honneur que lui avait fait Miller d'attacher son nom à un genre de plantes, qu'on a désigné depuis sous celui de Callicarpa. Sesouvrages sont:

Descriptio itineris investigationis plantarum causá in agro Cantiuno suscepti. Loadres, 1629, in \$\frac{1}{2}\cdot - Ibid. 1632, in \$\frac{1}{2}\cdot \text{.}} Tricetum Hamstechianum. Loadres, 1632, in \$\frac{1}{2}\cdot \text{.}}

The herbal or general history of plants gothered by John Gerard, entlarged and augmented by T. Johnson. Londres, 1633, in-fol.

endurged and augmented by T. Johnson. Loudres, 1033, in-fol.
Johnson dit sa réparation à cet courrege, pour la rédaction diquel il
sut, sur Gérral, l'avantage de mieux consultre les langues savaires, et
autient de la langue de

parler d'une foule d'additions en lous genres.

Mercurius botanicus , seu plantarum gratid succepti igineris anno 1634,
descriptio: cum earum nominibus totinis et anglicis. Londres, 1634,

in-8°.

On y trouve une liste de cent dix-sept plantes exotiques, annonçant que lo jardinage était alors dans un état assez avancé. Johnson a joint à cet ouvrage un petit traité sur les eaux minérales de Baih, qui n'offre plus d'intérêt qu'aux anauteurs des antiquités.

Pars altera, sive plantarum gratif auscepti itineris in Cambriam seu

Walliam, descriptio. Londres, 1641, in-8".

Johnson a traduit en anglais les Œavres d'Ambroise Paré (Londres,

Johnson a traduit en anglais les U 1643, in fol. – Ibid. 1678, in-fol.).

Jourson (Alexandre), né en 1716, mort en 1790, à Loffdres, a publié:

Relief from accidental death, or summary instructions. Londres, 1793, in-8°.

Johnson (G.-B.) a écrit une

History of the progress and present state of animal chemistry. Londres, 1803, 3 vol. in-8.

Junyson (Joseph), medicin américain, dont on a:

JUHNSON (Joseph), médecin américain, dont on a: An experimental inquiry into the properties of carbonie acid gas or

methode of relieving animals affected by it. Philadelphie, 1797, in-8°.

Jonnson (Robert-Wallace), médecin à Brentfort, a public:

Friendly cautions to the heads of families and others, necessary to be observed in order to preserve health and long life. Loudres, 1793, in-12. (0.)

JOHNSTONE (Jacques), né à Annan en 1730, mourut le 20 avril 1802, à Worcester, où il exerçait la médecine, après l'avoir pratiquée pendant quelque temps à Kidderminsler. Il a niefet dans les Transactions philosophiques phiséroires Mémoires, parmi lesquels nous citerons ceux sur les ganglions ner veux (1704, 1769, 17790.) One nt rouve aussi quelques-uns de sa façon dans d'autres recueils périodiques de l'Angletere, entr'autres dans le Journal de Duncan, et dans les Mémoires

de la Société de Manchester. Il a publié, en outre, les ouvrages suivans :

Dissertatio de aeris fuctitii imperio in corpore humano, Edimbonrg, 1750 , in-8°.

On the malignant epidemical fever of 1756, with account of the malignant disease prevailing since the year 1752 in Kidderminsler. Londres, 1758, in-80

On the use of the ganglions of the nerves. Londres, 1771, in-80. -Trad. en allemand, Stellin, 1787, in-8°.

Account of the Walton water near Tewkesburg, with thoughts on the

use and diseases of the lymphatic glands. Londres, 1787, in 80.

Medical essays and observations with disquisitions relating to the ner-

vous system, and an essay on mineral poisons. Londres, 1955, in-8°.

-Trad. en alkeunad par C.-F. Michaelis, Leipzek, 1956, in-8°.

L'essai sur les poisons est de Jean Johnstone, médecin à Birmingham.

Johnstone (Jacques), fils du précédent, médecin à Worcester, ne

en 1750, mort le 17 septembre 1783, a laissé: Dissertatio de angina maligna. Edimbourg, 1773, in-8°.

On the malignant angina, or putrid and ulcerous forethront. Londres, 1779 , in-8°. OHNSTONE (Jean ), medecin à Birmingham, est auteur des onvrages

Medical jurisprudence; on madness with strictures, on hereditary in-

sanity, lucid intervals, and the confinement of maniacs. Loudres, 1800, in-8. An account of the discovery of the power of mineral acid vapours to destroy contagion. Londres, 1703, in 8°.

JOHRENIUS (CONRAD) naquit, en 1653, à Gudensberg dans la Hesse. Il fit ses études à Giessen, où il prit successivement le grade de licencié en médecine en 1674, et celui de docteur en 1675. Quelques temps après, il obtint une chaire d'éloquence, et de médecine à l'Université de Rinteln. Le comte de la Lippe l'attira ensuite à sa cour en qualité de premier médecin. A la mort de ce prince , n'ayant plus d'emploi , il accepta la chaire que Bernard Albinus venait de laisser vacante à Francfortsur-l'Oder, en partant pour Leyde. Ce fut là qu'il mourut en 1716. On a de lui :

Dissertatio de apoplexiá. Giessen, 1672, in 4°. Praxis chymiatrica. Rinteln, 1676, in 8°. Nouvelle édition du traité de Jean Hartmann.

Dissertatio de adfectione hypochondriacá. Rinteln, 1678, in-4°. Dissertatio de volatili et fixo sanitatis humanæ conservatore, destructore et restauratore. Rinteln , 1678, in-4°.
Dissertatio de lithiasi. Rinteln , 1678, in-4°.

Dissertatio de epilepsid. Francfort-sur l'Oder, 1700, in-4°. Dissertatio de visu integro et corrupto, în specie de guttă serenă. Francfort-sur-l'Oder, 1701, in-4º.

Dissertatio de Christo medico. Francfort sur l'Oder, 1702, in 4º. Dissertatio de morbis biblicis. Francfort-sur-l'Oder, tom. 1, 1704; II,

1710, in-4°. Dissertatio de arthritide vagá scorbutica et hujus occasione de terrá medicinali Freyenwaldensi. Francfort-sur-l'Oder, 1706, in-4°.

Dissertatio de lue venered. Francfort-sur-l'Oder, 1706, in 4º. Dissertatio de adfectu hypochondriaco. Francfort-sur-l'Oder, 1706,

Dissertatio de restitutione hæmatologiæ medicæ peccantis în integrum. Francfort-sur-l'Oder, 1706, in-4°.

Dissertatio de querquerá veterum. Francfort-sur-l'Oder, 1710, in 4°. Dissertatio idolum muliebre in passione hystericá elevotum et excus-

sum. Francfort-sur-l'Oder, 1712, in-4°.
Dissertatio de dysenteriá. léna, 1713, in-4°.

Dissertatio: Apollo xaquas s; in peste. Iena, 1713, in-4°.
Theses de medicinæ progressu. Iena, 1713, in-4°.
Dissertatio de Philistæorum plaga I. Sam. V. 6. Iena, 1713, in-4°.

Dissertatio de passione iliacal Jena, 1714, in 4°.

JOHRESUS (Martin-Daniel), fils du précédent, professeur anssi à
Francfort-unr-l'Oder, et mort en 1718, a composé un traité intitulé:

Vade mecum botanicum, seu Hodegus botanicus. Colberg, 1710, in-12. - Francfort-sur-l'Oder, 1717, in-12. Les plantes y sont distribuées d'après la méthode de Tournefort.

JONES (Jean), médecin anglais, né dans la principauté de Galles, fit ses études à l'Université de Cambridge, où il prit le grade de docteur vers le milieu du seizième siècle, et pratiqua cusuite l'art de guérir, avec beaucoup de succès et de réputation, tant a Bath qu'à Buckston. Tous ses ouvrages sont ecrits en anglais.

The dial of agues. Loudres, 1556. The benefit of the ancient Bathes of Buckstone, which cure most grievous sicknesses. Londres, 1572.

gretous secreties, towares, 1972.
The bathes of Baths Ayds, wonderful and most excellent against very many tichnesses. Loudres, 1572.
A brief, excellent and prefleable discourse of the notural baginning of all growing and living things, heat, generation. Loudres, 1571.
The art and science of preserving of body and tool in health, wis-

dom, and catholic religion. Londres, 1759, in 4°. Cet écrivain a traduit en anglais le Traité des élémens de Galicu

( Londres, 1574 ). JONES (Jean), de Landaff, petite ville du pays de Galles, · publié:

Novarum dissertationum de morbis abstrusioribus tractatus primus, de febribus intermittentibus; in quo obiter febris continuæ natura explicatur. Londres, 1683, in-8°. - La Haye, 1684, in-8°.

De morbis hibernorum et de dysenterid hibernicd. Londres, 1698,

in-40. The mysteries of opium revaled. Londres, 1701, in-8°.

JONGHE (ADRIEN DE), ou Junius, naquit à Horn, dans la Hollande, le 1er juillet 1512. De bonnes études qu'il fit à Harlem et à Louvain, lui ouvritent la carrière des sciences, dans laquelle il se lança avec toute l'ardeur du jeune âge. Etant venu en France, il s'y mit au nombre des disciples de Houllier. Dela il passa en Italie, où il se fit recevoir docteur en médecine, parcourut l'Allemagne, passa en Angleterre, et y devint médecin du duc de Norfolk. Pendant le séjour qu'il sit

dans cette île, il composa să Philippéide, poeme au sujet du mariage de Philippe II avec la reine Marie, qui parut à Londres (1554, in-4°.). De retour en Hollande, il fut appelé à Copenhague, pour y remplir la charge de précepteur du prince royal: mais comme le climat ne lui convensit pas, il quitta brusquement le Danemarck, et vint s'établir à Harlem. Cette ville ayant été assiégée, en 1572, par les Espagnols, il trouva le moyen d'en sortir, se retira d'abord à Armuyden, et passa enfin à Middelbourg. La douleur que lui causa le pillage de sa bibliothèque, et l'insalubrité de la Zélande, portèrent une si profonde atteinte à sa santé, qu'il succomba, le 16 juin 1575, au moment où il venait d'être nomme professeur à l'Université de Leyde, fondée l'année même de sa mort. A la fois médecin, littérateur et philologue, il a laissé un assez grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels on distingue des traductions latines des Questions naturelles et médicales de Cassius l'iatrosophe (Paris, 1541, in-40.), des Propos de table de Plutarque (Lyon, 1547, in-8°.), des Vies des philosophes d'Eunapius (Anvers, 1568, in-8°. - Heidelberg, 1596, in-8°. ), des Hommes célèbres d'Hesychius (Anvers, 1572, in-8°. - Ibid, 1615, in-8°.). Huet estimait peu ces traductions; il reproche à Jonghe d'avoir souvent pris le sens des auteurs de travers, et d'en donner ainsi une fausse interprétation. On doit encore à ce savant hollandais des éditions de Nonius Marcellus et de Fulgence Placiades (Anvers, 1565, in-8°.), des Epigrammes de Martial (Anvers, 1568; in-8°. - Strasbourg, 1595, iu-16), de l'abrégé des Epithètes de Jean Ravisius Textor, et d'un abrégé du Commentaire d'Eustache sur Homère. Il a publié des remarques critiques sur la satire de Pétrone (Francfort, 1620, in-60.), sur la lettre de Lucain à Calpurnius Piso (Léipzick, 1689, in-80, ). et sur l'Apokolokintosis de Sénèque. Enfin on lui doit plusieurs ouvrages séparés, dans le nombre desquels il faut surtout distinguer les suivans :

Lexicon graco-latinum auctum. Bâle, 1548, in-fol.

in-80. - Francfort, 1604, in-80. - Rotterdam, 1708, in-80.

Nomenclauro onnium erum propria nomium varis linguis explicata indicans. Augsboarg. 1555, In-8: Anvers, 1577, In-8: Genère, 1681, In-8: Transcrit, 1690, In-8: Liefge, 3163, In-8: Batavia. Leyde, 1588, In-4: Dordrecht, 1652, In-8: La déconverte de l'impriment est attribed à Laurent Coster, dans

cet ouvrage.

Phalli ex fungorum generi in Hollandia sabuletis passim crescentis descriptio et ad vivum exprasta figura. Delft, 1564, in-40 .- Leyde, 1601,

Réimprimé avec le recueil des Lettres de Jonghe (Dordrecht, 1652).

JONSTON (JEAN), naturaliste assez célèbre du dix-septième siècle, naquit en 1603, le 3 septembre, à Sambter, ville du palatinat de Posen, auprès de Lessno, dans la Grande-Pologne. Il était originaire d'une ancienne et illustre famille écossaise. Ayant commencé ses études à Ostorog, à Beuthen, petite ville sur l'Oder, voisine de Glogau, en Silésie, et à Thorn. il passa en 1622 en Angleterre, et delà en Ecosse, où il suivit pendant trois ans les cours du Collège de Saint-André avec beaucoup d'assiduité, et fit de grands progrès dans la langue hébraïque, ainsi que dans l'histoire. Il retourna, en 1625, dans son lieu natal, et, après avoir été obligé de viyre durant quelques semaines dans une forêt, pour se soustraire aux ravages de la peste qui désolait alors la Pologne, il se chargea de l'éducation des fils d'un gentilhomme, avec lesquels il demeura jusqu'en 1628 à Lessno. Cette année, il partit pour aller visiter les Académies d'Allemagne, et après avoir fait un court séjour dans diverses universités, il s'arrêta enfin à celle de Franéquer, où il s'adonna pendant une année entière à l'étude de la médecine, à laquelle il avait résolu de se fixer. Il cultiva ensuite l'anatomic et la botanique à Leyde, à Londres et à Cambridge. En 1632, il accompagna deux autres jeunes seigneurs dans leurs voyages. Arrivé à Leyde, il y prit le degré de docteur en médecine, et bientôt après il se fit aggréger en la même qualité à Cambridge. Revenu en Pologne, il refusa les chaires qui lui furent offertes à Francfort et à Leyde, préférant aux dignités académiques les jouissances d'une vie libre et indépendante. Il se retira dans la Basse-Silésie, près de Liegnitz, où il passa le reste de ses jours, occupé de ses études particulières et de la pratique de la médecine. Ses ouvrages ont marque. surtout ceux qui ont rapport à l'histoire naturelle, quoique ce soient tous de pures compilations :

Bnchiridii nosologici generalis et specialis libri octo. Amsterdam, 1625, in-80.

Thaumatogrophia naturalis vi elasses decem divisa, in quibas admiranda cali, elementorum, meteororum, fassilium, plantarum, aviam; quadivapedum, escangulum, pincium, hominis explicantur, Amsterdam; (163., in-9. - Ibid., 1633, in-12. - Ibid., 1651, in-12. - Ibid., 1665, in-12. - Arad. en anglais, Loadres, 1657, in-610.

Compilation faite sans beaucoup de critique, mais cependant astra agréable à lire, des choses les plus curicuses que présentent le ciel, les élémens, les météores, les fossiles, les plantes, les oiseaux, les quadrupèdes, les insectes, les poissons et l'homme.

De neuvra constantió, Amsterban, (182, 1848, 1846, 1846, 1812), De neuvra constantió, Amsterban, (182, 1848, 1846, 1846), Considèrée no elle-néme, (1846 de cet coursego a la tien de silique cependant, à l'Époque sartout où nou virons, il est assez cariest de proveir rigable no viaca livre dont l'auteur, consparant les temps accions de la constantion de

on plutôt la licence, exploitée exclusivement par les ignorans successeurs des barbares conquérans de l'Europe.

Historia universalis, civilis et ecclesiastica, res præcipuas ab orbe condito ad annum 1633 gestas brevissimė exhibens, Leyde, 1633, in-12. -

Toid. 1638, in-12. - Amsterdam, 1644, in-12. Enchiridion ethicum. Leyde, 1643, in-24. Idea universæ medicinæ practicæ libris duodecim absoluta. Amster-

dam, 1644, in-12. - Ibid. 1652, in-8°. - Lyon, 1655, in 8°. - Fraucfort, 1664, in-4°. - Breslau, 1673, in-8°. - Léivzick, 1722, in-8°. - Trad. en agglais, Londres, 1652, in 8°. i Ibid. 1665, in-fol. - Ibid. 1684, in-fol. Syntagma dendrologicum. Amsterdam, 1646, in-4°. Historice naturalis de piscibus et cetis libri V, cum ceneis figuris, Item

de exsanguibus aquaticis libri IV. Francfort, 1649, ju-fol.

Avec 67 plancles.

Historiae naturalis de avibus libri VI. Francfort, 1650, in-12. Avec 62 planches,

Historia naturalis de quadrupedibus libri VIII. Francfort, 1652, Avec 80 planches.

De insectis libri III. De serpentibus et draconibus libri II. Francfort, 1653, in-fol.

Avec 40 planches.

Ces quatre derniera onvrages forment un corps assez complet d'histoire naturelle. L'édition originale est pen recherchée. Celle d'Amsterdam (1657, 2 vol. in-fol.) l'est encore moins. Henri Rnysch, fils du célèbre anatomiste, en a donné nne antre (Amsterdam , 1718, 2 vol. in-fol.), augmentee seulement de figures de poissons dessinées anx Indes , les mêmes qui se tronvent dans les ouvrages de Valentin et de Renard les explications de ces figures. On eu connaît encore d'antres éditions (Francfort et Heilbronn, 1755-1757, 2 vol. in-fol. - Rouen, 1768, 6 vol.

in-4°.). Cette histoire n'est qu'nne pure compilation, mais infiniment plus agréable à lire que celles de Gessner et d'Aldrovandi , ce qui explique la grande vogue dont elle a joni jusqu'à Linué, ayant jusqu'alors aervi à peu près généralement d'ouvrage élémentaire d'histoire naturelle. Elle est mieux imprimée, et rénnit ainsi plus d'agrémens extérieura; elle est . anssi plus abrégée, mais ce caractère nuit à sa bonté, car il n'arrive que trop souvent à ceux qui font des extraits de ne pas comprendre parfaitement leur anteur. Cepeudaut Joustou a mis plus d'ordre dans son travail : il a divisé chaque classe en un certain nombre de familles et de genres. Les figures sout meillenres que celles qui avaient paru auparavant ; elles sont gravées sur enivre; plusieurs aont originalea, mais la plupart sout copiers. Ou ue doit pas compter toujours aur la fidelité de ces dernières, car la gravure sur cuivre comportant plus de détails que celle sur bois, le graveur, en copiant des figures sur bois, y ajoutait beancoup. D'ailleura Jonston a douné beaucoup de figures faites d'idée, d'après les des-criptious des ancieus. On crut long temps qu'elles représentaient des amimaux vivans, et quelques modernes en ont fait de mauvaiaes applications. Ainsi Aristote dit, en parlaut du taureau de Paeonie, qu'il a lea cornes recourbées en bas. Jouston a fait représenter, sur le corps d'un bœuf ordinaire, des cornes disposées de cette manière, et Soldani a ensuite employé sa figure pour expliquer les cranea fossiles qu'il avait - trouvéa.

Magni Hippocratis Coi, medicorum principis, Coacæ prænotiones. Amsterdsm , 1660 , in-12.

On y trouve le texte grec, la traduction latine de Foes et des notes de Jonston.

De festis Hebraorum et Gracorum schediasma. Breslau, 1660, in-12. - léna, 1670, in-12.

Polyhistor, seu rerum ab ortu universi ad nostra usque tempora per Asiam, Africam, Europam et Americam in sacris et profanis gestarum succincta et methodica enarratio. Iena, 1660, in-8º. - Leipzick, 1667,

Notitia regni vegetabilis, sive plantarum à veteribus observatarum, cum synonymis graecis et latinis, obscurioribusque differentuis, in suas classes redacta series. Léipzick, 1661, in-12.

Notitia regni mineralis, seu subterraneorum catalogus cum præcipuis differentiis, Leipsick, 1661, io-12.

Dendrographia, sive historie naturalis de arboribus et fructibus, tam nostit, quum peregrini orbis, libri X. Francfort, 1602, in-fol. Avec 137 planches. C'est aussi un extrait des botanistes et des vays-

geurs. Quoiqu'assez bien gravées, les figures sont trop petites et sans détails. Cet ouvrage n'a pas été aussi long-temps en faveur que l'ouvrage du même auteur sur les animanx, parce que les progrès de la botanique ont été bien plus rapides que cenx de la zoologie. Idea hygieines recensita libris duobus. Iena, 1661, in-12. - Francfort,

Polymathia philologica. Francfort, 1667, in-80. (A.-1.-L. JOURDAN)

JOOSTENS (PASQUIER), ou Justus, médecin du seizième siècle, était d'Eecloo, village de la Flandre. Les connaissances variées qu'il rapporta de ses voyages en France, en Italie et en Espagne, lui valurent une grande considération dans les Pays-Bas, où il eut le talent de se concilier les bonnes grâces des grands. Quoique favorisé par la fortune, il ne sut pas tirer parti de la position avantageuse où il se trouvait. La passion du jeu, qui le maîtrisait entièrement, troubla sa vie entière; elle lui a inspiré un petit ouvrage assez curieux sur les suites funestes de ce défaut :

De aleà, sive de curandà ludendi in pecuniam cupiditate libri duo. Bale, 1561, in-40. - Francfort, 1616, in-12. - Amsterdem, 1642, in-12.

JORDAN (Thomas), de Clausenbourg, dans la Transylvanic, vint au monde en 1539. Après avoir étudie dans diverses universités, spécialement à Paris et en Italie, il alla prendre le titre de docteur en médecine à Vienne. Comme il se fit ensuite connaître avantageusement dans cette capitale, l'empereur Maximilien 11 lui confia la direction du service de santé de ses armées, durant la guerre de 1566 contre les Turcs. Jordan se dégoûta bientôt des camps et de la cour ; il chercha une place plus tranquille, et obtint, en 1570, celle de médecin pensionné à Brunn , dans la Moravie , où il termina sa carrière en 1585, laissant les ouvrages suivans :

Pestis phænomena, seu de iis quæ citrà febrem pestilentem apparent. Accedit Bezoar lapidis descriptio, et ejusdem auctoris ad Laurentii Joubert Paradoxon VII Decadis secunda responsio, Francfort, 1576.

Brunno-Gallicus, seu luis novæ in Moravid exortæ descriptio. Franc-

fort, 1577, in-8°. - Ibid. 1580, in-8°. - Ibid. 1783, In-8°.

Dans ce livre Jordan trace Phistoire d'une affection exanthématique,

compliquée d'ulcérations et de douleurs estécopes, dont plus de cent quatre vingt personnes furent atteintes en pen de temps à Brunn, pour a'être fait, suivant l'usage d'alors, appliquer des ventouses dans les bains publics de la ville. Comme cette maladie guérit par l'emploi du mercure et du gaïac, l'auteur la qualifie de syphilitique.

De aquis medicatis Moravia commentariolus. Francfort, 1586, in 8°.

- Ibid. 1598, in-fol. - Tubingue, 1606, in-8°.

JORDEN (EDOUARD), né en 1569, à High-Halden, dans le comté de Kent, en Angleterre, fit, suivant toutes les apparences, ses études à Oxford, et alla prendre le bonnet de docteur en médecine à Padoue. A son retour d'Italie, il pratiqua pendant quelque temps à Londres, et y fut même reçu membre du College royal; mais il finit par se retirer à Bath, où il mourut le 7 janvier 1633, laissaut deux opuscules qui ont pour titres :

A briefe discourse of a disease called the suffocation of the mother. Londres, 1603, in-4°.

C'est de l'hystérie qu'il s'agit dans ce livre. A discourse of natural bathes and mineral waters. Londres, 1631, in-4°.

JOSEPHI (Guillaume), né à Bronswick le 1 mars 1763, fit ses études médicales à Goettingue, où il devint prosecteur d'anatomie. Après avoir obtenu le grade de docteur à Helmstaedt, il exerça l'art de guérir pendant quelque temps dans sa ville natale, puis à Poina; en 1792, il fut nommé professeur ordinaire de médecine, d'anatomie et d'accouchemens à l'Université de Rostock, et, en 1808, il fut fait chirurgien en chef des troupes du Mecklenbourg-Schwerin. On a de lui :

De conceptione abdominali vulgò sic dicté. Gettingue, 1784, in 4°. Observationum ad anatomiam et artem obstetriciam spectantium sa-

tura. Helmstaedt, 1785, in 8°.

Anatomie der Saeugthiere. Gættingne, 1787, in 8°.

Beytrau zum ersten Bande der Anatonue der Saeugthiere, welcher Campersche, Soemmerringsche und eigene Original - Abbildungen emhaelt. Mayence, 1788, in-8°.

Ueber Ehe und physische Erziehung. Gottingue, 1788, in 8°. Ueber den thierischen Magnetismus, als ein Beytrag zur Geschichte

der menschlichen Verirrungen. Bronswick, 1788, in-8°. Grundriss der Naturgeschichte des Menschen. Hambourg, 1790, in-8°. Rede von den Vortheilen oeffentlicher Lehranstalten. Rostock , 1790 ,

Rostockisches gemeinnustziges Wochenblatt fuer alle Staende. Rostock, 1791-1793, 3 vol. in-8°.

Beytrag zum ersten Bande der Anatomie der Sacugthiere. Gællingue,

Lehrbuch der Hebammenkunst. Rostock, 1797, in 8°. Ueber die Schwangerschaft ausserhalb der Gebaermutter, und u

Ueber die Schwangerichaft aussernab der Gebeermuter, und ueber eine hechts merkwuerdige Harnblasenswangerschaft insbesondere. Roslock, 1803, in-8°.

Bruchstuecke einer physisch-medicinischen Beschreibung von Rostock. Rostock, P. I, 1805; II, III, 1806, in-8°. (0.)

JOUBERT (Laurent) naquit à Valence, dans l'ancien Dauphiné, le 16 décembre 1529, Il fint le dixième de vingt enfans qu'eut, de son marriage avec Catherine de Génas, Jean Joubert son père, qualitié de chevalier. Après avoir fait se premières études dans sa patrie, il se rendit à Montpellier, oir il fut accueilli avec une-bienveillance qui ne se démentit en aucun temps.

Promu au baccalauréat en 1551, sons la présidence d'Antoine Saporta, doyen, Joubert dut s'éloigner pour quelque temps des écoles, suivant l'usage d'alors, et il alla pratiquer la médecine d'abord à Aubenas dans le Vivarais, ensuite à Montbrison dans le Forêt, et peut-être à Lyon; il fréquenta aussi les Universités de Paris, de Turin, de Padoue, de Ferrare et de Bologne, et revint à Montpellier, où il fut reçu docteur en 1558. Pendant son premier séjour à Montpellier, qui avait été de trois ans, Joubert avait constamment logé dans la maison de Rondelet. On dit que celui-ci, charmé du mérite de son disciple, lui offrit de choisir une épouse entre deux filles qu'il avait, et s'il en fallait croire la tradition, Joubert aurait répondu, que l'ainée ne saurait lui plaire, et qu'il craignait de ne pas plaire à la seconde autant qu'elle lui plaisait. Comme les temps changent tout, et que la bonhomie et les mœurs antiques se perdent et s'éloignent chaque jour de plus en plus, cette hospitalité, qui admettait les étudians dans l'intimité des familles de leurs professeurs, a disparu de Montpellier.

Des sa première année de doctorat, Jouhert fut chargé de suppléer, dans sa chaire, Honoré du Chastel, appelé à la cour comme premier médecin de la reine Catherine de Médics, et médecin ordinaire des rois Henori 11, François 11 et Charles 1x. Jouhert, qui s'était acquitté avec distinction des fonctions qui hiu avaient été confiées dans l'enseignement, succéda, en 1566, à Bondelet comme professeur, et, en 1574, à Saporta comme chancellier.

Le cœur reconnaissant de Joubert l'engagea alors à honorer, par un hommage solennel, un des plus ardens bienfaiteurs de sa jeunesse, et il fit placer sur la façade des écoles de médecine l'inscription suivante :

Honoratus Castellanus, Barbantanensis, Henrici II, Francisci II et Caroli IX Galliæ regum consiliarius, et medicus ordinarius, nec non Catharine de Medicis illius conjugis, et horum matris, archiatros longe gratistimus, Monspeliensis Academia professor claristimus, præter infinita in hunc beneficia, regiorum professorum stipendia mille ducentis libris augenda curavit. Dbit in regisi castris ad sanctum Joannem Angeli ann. D. M. D. LXIX, die IV novembris. L. Osubertus Cancellarius privatorum ejus beneficiorum memor, illius sacri et immortali memorie M. V. P., finiente anno M. D. LXXIV.

Henri 111 fit venir Joubert à Paris en 1579, et on dit assez généralement à la cour, où les dames le crurent difficilement, que c'était pour le consulter sur la stérilité de la reine Louise

de Lorraine, princesse de Vaudemont.

Joubert était déjà fort connu dans le monde par ses écrits. et il avait traité, d'une manière très-piquante, la question de la stérilité, dans son fameux ouvrage sur les Erreurs populaires, qu'il ne craignit point de dédier à Marguerite, reine de Navarre et première épouse de notre Henri 1v, qui crut pouvoir elle-même agréer cet hommage public. « Je craindiois toutefois (disait Joubert dans son épître dédicatoire), les langues venimeuses des envieux qui pourroient trouver mal séant que je propose à Votre Majesté un tel sujet, du quel je suis contraint, en quelques eudroits, tenir des propos qui semblent trop sales et charnels; mais sachant qu'on peut honnêtement parler, comme je fais, de toutes actions naturelles les plus secrettes et cachées, que les yeux chastes ne craignent point de voir en public par les anatomics : me souvenant aussi de ce que raconte Dion de la très-vertueuse princesse Livie, romaine, femme de l'empereur Auguste, laquelle sauva la vie à des hommes qu'on alloit mettre à mort, parce qu'il s'étoient rencontrez devant elle tous nuds, disant que pour le regard des femmes pudiques, ceux-là ne differoient en rien des statues : j'ai estimé, muni de telles raisons, comme bons desfensifs, que la poison des mesdisans ne me peut nuire en cest endroit. »

Le public ne fut pas du même avis que Joubert et Marguerite sur la convenance de cette dédicace, qui excita de nombreuses controverses, et nécessita une longue apologie. Tant estil que la dédicace disparut de toutes les éditions, excepté à celle de Rouen, qui, à cause de cela, est la plus recherchée. Ge livre eut, au reste, une si grande vogue, qu'il fut imprimé dix fois dans l'espace de six mois, et que l'on en compte qua-

torze ou quinze éditions.

Barthelemy Cabrol fut le champion le plus veillant et le plus devoué de ceux qui entrient en lice pour la défense de Jouhert, et Scévole de Sainte-Marthe fut un de ses plus remarquables adversaires, encore bien qu'il professit de l'estime pour ses talens et de l'attachement pour sa personne. Voici ce qu'il dit de son ouvrage sur les Erreurs populaires : « Quoi qu'il quoi qu'il de l'estime pour saigne de l'estime pour saigne de l'estime pour les des de l'estiment de l'estiment pour la les de l'estiment pour les de l'estiment de l'estiment pour la les de l'estiment qu'il dit de son ouvrage sur les Erreurs populaires : « Quoi qu'il de l'estiment de l'estiment de l'estiment les des les des les des les de l'estiment les les des les de les des les des les des les des les des les de les des les de les des les des les des les des les des les des les de les de les de les des les des les de les des les d (Joubert) travaillat ses matières avec beaucoup d'esprit et de subtilité, si, est-ce qu'il ne put éviter le blame d'avoir fait paraître en cela une doctrine pompeuse et superbe, de sorte que l'on disait qu'il eût agi avec beaucoup plus de prudence et de gloire pour lui, s'il se fût contenté d'écrire en latin pour ne parler qu'aux doctes, et non en français pour ne point exposer sa reputation à l'ignorance du peuple; car il n'est pas croyable combien ses écrits eu laugue vulgaire, où il découvre les secrets de la nature et les parties du corps humain les plus cachées, avec la liberté que se donnent les médecins, causèrent de divers jugemens, voire même comme ils excitérent contre lui des traits de railleries et de piquantes censures, » Joubert ne se contenta point du secours de ses amis, et se défendit lui-même avec les armes d'une raison supérieure et d'unaimable enjouement.

Après son séjour à la cour, Joubert revint à Montpellier, où il partagea son temps entre les fonctions de l'enseignement et une pratique fort étendue. Appelé à Toulouse, il fut arrêté à Lombert par une maladie aigue à laquelle il succomba le 21 octobre 1583, à l'âge de cinquante-quatre ans. Il fut singulierement regretté à cause de son obligeance extrême, de sa simplicité et de sa modestie qui ajoutait un nouvel éclat à ses talens. Ses descendans, qui ont occupé des charges très-importantes dans la magistrature et l'administration , se sout aussi illustrés par leur amour des sciences et des arts et par l'exercice de toutes sortes de vertus.

Nous avons de Laurent Joubert les ouvrages suivans :

Paradoxa medica, seu de febribus. Lyon, 1566, in-12. Cet écrit dans lequel Joubert s'éleva contre un grand nombre d'opi-

Cet cert. dans seques sources seven countre un graus comme ou optimis accréditects, lui statin de très discussions.

In territories de la peste parat traduit en français par Guillauwe des Inno-cens, Paris, 1576, Lyon et Gendeve, 1581, 1021, Joubert a derit, aur de bons reassignemens, Pépidémie pestilentielle qui ravages, en 1564, le mid de la France, mais it et dontes qu'il à toberte à par la finance.

In mid de la France, mais it et dontes qu'il à toberte à par la finance. Sa prophylactique et plus encore sa thérapentique sont entachées de crédulité pour de vains spécifiques.

De affectibus pilorum et cutis, præsertim capitis, et de cephalaleid. De affectibus internarum partium thoracis. Genève, 1572. - Lyon, 1577, in-12, et 1578, in-16.

Traite du ris, etc.

Aratie da 18, etc... Cet ouvrage parut d'abord en latin, mais incomplet, dès 1558, et il fut augmenté et publié en français à Lyon en 1567, 1574, 1579 et 1679. Voici le titre exact de l'édition que je crois la plus rare, ou au moins la plus recherchée. Elle est aussi dediée à Margnerite de Valois.

Traité du ris, contenant son essence, ses causes et mervellieus effais curieusement recherchés, raisonnés et observés par M. Laurent Joubert, conseiller et médecin ordinaire du roy, et du roy de Navarre, premier docteur règéant, chancelier et juge de l'Université en médecine de Monspellier. Idem , la cause morale du ris de Démocrite , expliquée et témoignée par Hippocras. Plus un dialogue sur la cacographie française, avec des annotations sur l'orthographie de M. Joubert. Paris , 1579, in-12.

Ce traité, qui se divise en trois parties, expose les causes physiques et présumées du ris, ses effets heureux et défavorables sur la sanie, ses nombreuses nuances et ses variétés, et il se termine par une série de problêmes dont la solution est plus ou moins instructive et toujours accompagnée de jovialité. Dictio Boccaciana et jocularis, Haller , Bibl. anatom.

Medicinæ practicæ hbri tres. Lyon, 1577, in-12. Pharmacopea à Joanne Paulo Zaagmastern edita. Lyon, 1579, in-12. Cette pharmaeopée fut ensuite traduite en français par le même éditeur, et parut avec des annotations marginales à Lyon en 1581. Lacroix du Maine a pensé que le nom de cet éditeur et traducteur était fictif, et me c'était un déguisement sons lequel Joubert s'était caché lui-même. Plusicurs témoignages contemporains détruisent cette opinion, et attestent l'existence honorée qu'eut, dans l'Ecole de Montpellier, Jean-Paul Zangmaister, jeune praticien d'Augsbourg. Joubert ne voulut même point retoucher cette traduction fidèle, dissit-il, mais un peu scabreuse et rnde quant au langage. Ontre cette Pharmacopec, Joubert insera, dans ses opuscules, un autre écrit intitulé : Pharmaceutica ars componendi medicamenta.

Traité des archusades. Lyon, 1581.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions, car nous avons eu entre les mains la troisième. L'auteur adopte, avec sagesse, la doctrine et la pratique d'Ambroise Paré sur la nature et le traitement des armes à feu. Guidonis de Cauliaco chirurgia magna. Lyon, 1580, in-8º. - Ibid. 1585, in-4°. -Trad. en français par Isaac Joubert, fils de Laurent, et qui fut

conseiller au présidial de Montpellier.

Cette production a été réimprimée au moins neuf fois, format in-8°. Lanrent Joubert y a ajonté une explication de tons les mots dont l'étymologie pouvait embarrasser le volgaire des lecteurs et même des savans, et Isaac y a joint des planches gravées, représentant les instrumens de chivurgie les plus nsités de son temps. Il était difficile de rendre un plus grand service à l'art de guérir. Le désir d'être ntile semble ici l'avoir grams service as as we gettir. Le cean u erf e nue semine del l'Atom emporté un la passion de la gloire. Guy de Chaulise avait composé est ouvrage en 1363, pendant qu'il résidait à Avignon suprès dit pape Ur-bain v. On comaissait des éditions de Guy de Chaulis de 149, 0, 1495, 1499, 1500, 1501, 15(6), 1553, 1553, 1574, et une traduction anglis ne 1541, lorque l'Celtition de Laurent Joubert parut en 1576 no 1579, On vit se succéder rapidement les éditions de 1580, 1585, 1592, 1599, 1611, 1615, 1619, 1632, 1641, 1643, 1659, 1679 et 1692, qui parurent à Ve-nise, à Lyon, à Rouen, à Tournon et autres villes plus ou moins renommées pour leurs établissemens typographiques. Laurent Joubert dédia à as mère l'édition de 1578, de la manière la plus touchante et la plus affectueuse. Nous ne pouvous résister au plaisir de citer un fragment de cette épltre dédicatoire, dont le vieux style a sussi des charmes. « A qui pourrois je mieux addresser une si excellente chirurgie qu'à une dame qui se plaist infiniment à traiter, presque de sa main, les pauvres ma-lades ulcérez, par charité et pieté inestimables? Si j'osois passer outre au discours de vos louanges, je dirois, de vostre dévotion très-cbrétienne, charité plus qu'humaine, excellente diserétion, singulière prudence, sagesse catoniane, merveilleuse constance, ferme loyauté, grande libéralité, incroyable diligence, expérience d'affaires et domestiques et politiques, bon conseil, bonne et exemplaire vie, pleine de sainteté; et piété assiduellement en exercice en la visitation des malades panvres des hospitanx et prisons, donation d'assinones, consolation des affligez, paci-fication des noises, consonimée en offrandes, prières et oraisons à Dien,

JOUB 3-

et en antres bonnes œuvres; mais cela est tant commun à tous cent qui vous cognoissent ou qui out out parter de vous (cari lo e s'en parle qu'à vous cognoissent ou qui out out parler de vous (cari lo e s'en parle qu'à propos d'un parangon de verts), qu'il n'est besio de my arrestre plus consequents quais quelles et quantes bénédictions avez-vous seni de Dieu qui vous fait vivre longu-ment sur la terre (c'est le premier bien qui promet accur qui on diementou reveré lenne père et mire), appro-qui pironet accur qui on diementou reveré lenne père et mire), appro-qui pironet accur qui on diementou reveré lenne che et d'in principa de la comparte de des leurs personnes et de vos enfans en estre déjà notis quatrevingt; de sorte que vous estes mère, on mère grande de cent cufairs, des quels ha milleure part est en vie; n'est ce pasume autre bénédicion que D'eu promet, par la bouche du prophète royal au psaume 128°, de cent que l'entangement de crains faillet et qui cheminent, as ses voyes ? »

Erreurs populaires au fait de la médecine et régime de santé. Bordeaux, 1570, in-88°. Plaris, 1580 et 1587, in-8°. Roten, 1601, in-8°. -Lyon, 1601 - 16id. 1608, in-12. -Trad, en latin par Isaac Joubert, Paris, 1579, in-12, ensuite par Bonrgeois (Burghesins), Anvers, 1600,

in-S°. - en italien par Lucchi, Florence, 1592, in-S°.
Nous avons suffisanunchi parle de cet ouvrage, qu

Nous avons suffisamment parlé de cet ouvrage, qui transmettra le nom de Jonbert à la postérité.

Traite des eaux. Paris, 1603, in-12.

Le roueil de ecux des ouvrages de Laurent Jonbert qui sont écrits primitivement en latin a été imprimé pour la première fois sons le titre suivant; Laurentii Jouberti Falent. Delphin. regit medici, Academica Monspolitonsis regit protodidascult, cancellarii et judicis, operum latinorum tomus primut et secundus, Lyon, 1583, 2 vol. in-fol. - Francfort-sur-le-

Mein , 1590 , 1645 et 1668 , même format.

On y trouve an trait des nrine comme signes dans les maladies, des dissertations et des controveres, un livre sur la gymnssique et els blains des anciens, et quelques freguens d'Hucher, dont il a clie parié à siviet d'une nombreuse collection d'épitphes, la finise er non hombreuse, en hebreu, en chaldéen, en grec, en latin et en français. On remarque en hebreu, en chaldéen, en grec, en latin et en français. On remarque sortiout dans est hommage les élégies de Postius es les Namis de Nicolas Dorthomm. Il faut spointe l'inscription que Jouleur ît placer sur la français de cetti de la conservation de la conservation

L'obbert a qu'illusieur blographe, ou au moint des érvins distingués. Johbert a qu'illusieur blographe, ou au moint des érvins distingués. L'obbert au moint de la commandation de la

Notice historique et bibliographique sur la vie et les ouvrages de Laurent Joubert, avec son portrait à l'âge de quarante-neuf ans. Montpellier, 1814, grand in-8.

C'est le travail de ce savant, dont la longue carrière a été consacrée à l'étude de l'histoire naturelle, de l'agronomie et de la littérature médicale, qui nous a fourni les moyens de rédiger cet article sur Laurent Jonbert, (R. DESGENETTES)

:

JOVE (PAUL), dont le véritable nom était Giovio . l'un des écrivains les plus célèbres de l'Italie, naquit à Côme, le 19 avril 1483. La mort de son père, qu'il perdit dès son bas âge, le laissa consier à un frère plus âgé que lui, qui prit plaisir à soigner son éducation et à l'instruirc. L'exemple de ce frère, auquel l'étendue et la multiplicité de ses connaissances valurent le titre de Varron de la Lombardie, qui lui fut donné par le sayant Alciat, enflamma le zèle du jeune Paul, qui fit bientôt de grands progrès dans ses études. Après le cours ordinaire des humanités, qu'il fit à Pavie, il s'appliqua à la médecine, pour complaire à sa famille, prit le titre de docteur, et se livra même à la pratique pendant plusieurs années. Il acquit, suivant toutes les apparences, une certaine réputation, puisque Calcagnini lui donne le nom de primi nominis medicus dans une de ses lettres. Quoi qu'il en soit, Jove se rendit à Rome. et fut introduit à la cour de Léon x. Sans renoncer à l'exercice de l'art de guérir, il commença dès-lors à écrire son histoire, » dont le style plut au pape, qui dit tout haut qu'après Tite-Live, il ne connaissait pas de plus élégant et de plus éloquent écrivain, éloge dont la postérité plus séverc a beaucoup retranché. Cependant Léon x ne sit presque rien, non plus que son successeur Adrien vi, pour Jove, dont la fortune ne commenca réellement qu'à l'exaltation de Clément vii, Le pontife, au service duquel il avait été attaché autrefois, le logea au Vatican, le mit au nombre de ses commensaux les plus intimes, et lui doma un bénéfice considérable à Côme. Jovc en possédait déjà dans la même ville. Le sac de Rome, en 1527, renversa toutel'édifice de sa prospérité, et lui fit perdre tout ce qu'il possédait, jusqu'à ses manuscrits. Clément, pour le consoler, lui donna l'évêché de Nocera dans le royaume de Naples, et l'emmena, en 1530, avec lui à Bologne, lorsqu'il alla v couronner solennellement Charles-Quint. L'empercur accueillit Jove avec distinction. Mais Clément étant venu à mourir, ce littérateur fut traité moins favorablement par Paul 111, que scandalisaient sa vie peu épiscopale, son luxe et sa magnificence. En effet, Jove passait sa vie sur les bords délicieux du lac de Cônie, dans un palais somptucux qu'il y avait fait élever sur les ruines de la superbe ville de Pline le jeune, et où il avait réuni une tiche galerie de portraits de personnages les plus célèbres dans les armes et dans les lettres. Cependant il se berça pendant long-temps de l'espoir d'obtenir la pourpre romainc, et ne quitta la cour qu'en 1540, lorsqu'il fut bien convaincu que son attente ne serait jamais remplie. Il passa les trois dernières années de sa vie, soit dans son palais, soit dans différentes cours d'Italie, où la douceur de son caractère, sa gaité et les agrémens de son esprit le faisaient rechercher; une

JOVE 373

attaque de goutte l'enleva le 11 décembre 155a, à Florence. Ecrivain plus fécond que laborieux, il s'est fait un nom célèbre dans l'histoire, mais en même temps il a déshonoré son caractère par une vénalité qu'il ne prenait pas la peine de dissinance, et dont on n'est pas peu surpris de le voir même se vanter en quelque sorte dans ses lettres familières. Nous devoas nous contenter de lo caractériser d'une manière générale, car bien que revêu du titre de médecin, il ne vit dans la médecine qu'une ressource pour exister lorsque la fortune ne l'avait pas encore comblé de ses dons. Il nous rette de lui plusicurs ouvrages, tous étrangers à l'art de guérir, et dans le nombre desquels nous ne citerons que les suivans, parce qu'ils sont les. plus importans:

De romanis piscibus libellus. Rome, 1524, in-fol. - Ibid. 1527, in-8°:
- Bàle, 1531, in-8°. -Trad. en italien par Charles Gnaucarolo, Venise, 1560, in-8°.

Ouvrage médiocre sons le rapport de l'évalition, et plus encore sonscelul de l'histoire naturelle. Jove se bornes sur pionsons de la campagncel de me. Il décrit cent qu'on mangesit le plus ches les Romains, troite de leurs nums anciens et modernes, de leur houts, et des lieux où les troites metilleurs de chaque espèce; quetiquefais mème il indique la critis finodelle, qui se trouvrit la Rome, faisant des observations der critis finodelle, qui se trouvrit la Rome, faisant des observations der chardon de la resultation de la resultation de la la la la reproduction miens que Jove, qui n'axia cherbic qu'à la tre prasèe d'évalution.

With a value cherone que saire parade o erucition. \$\frac{1}{2}\text{First XLY}\$. Historiarum sai temporis ad anno 1\(\frac{1}{2}\text{def anno 1}\text{15\frac{1}{2}}\text{color}\text{ XLY}\$. Forence, tome 1, 15\frac{1}{2}\text{is}\text{15\frac{1}{2}}\text{, 15\frac{1}{2}}\text{, 16\frac{1}{2}}\text{, 16\frac{1}{2}}\text{, 17\frac{1}{2}}\text{, 16\frac{1}{2}}\text{, 17\frac{1}{2}}\text{, 16\frac{1}{2}}\text{, 17\frac{1}{2}}\text{, 16\frac{1}{2}}\text{, 17\frac{1}{2}}\text{, 16\frac{1}{2}}\text{, 17\frac{1}{2}}\text{, 16\frac{1}{2}}\text{, 16\fr

in-fol.; Paris, 1579, in-fol.

Il mianque douse l'irrea, savoir du cinquième su onsième, et du dixneuvième au vinegquatrième. Les premiers, comprenant deposis la mortde Charles vun jusqu'à l'élection de Léon x., furent volés au sa de Rome. Over assure n'avoir jumis écrit les sautres, qui s'étendairent depuis la retracer un si douloureux événement. Cette histoire ent fort partiale; unis comme le plane ent tibe ordonné, la naration facile, et le styleasse d'égant, quoique plan remarquable par l'abondènce que par la force, on la lit avec planis; o la cossulte même avec intérés sur certains événemes dont l'auteur était à partée d'être particulièrement instruit, et dont il a partée le premier, seulement en regrett que les compçoss et deut l'aprile le premier, seulement en regrett que les compçoss et entière à son témoignage, surtout pour les événemes dont il est le scal qui parle.

Eliçia virorum illustrianu Venise, 15(6, in-fol. - Florence, 1557., infol. - Blat, 1967, a vol. 1687. - Idd. do5. infol. - Blat, 1977, infol. Cera le plus intéressant et le plus utile des ouvrages de Jore, quoi l'Idi écrit, comme tous les autres, sons l'indicence de ser passions et de l'autres, por l'indicence de ser passions et fort imperfait, il en portrega ente pour le plant et de fait intituir. Le portrega ente pour la plant et de fait intituir. Le portrega ente pour l'appropriet de fait intituir. Le contract de l'autre de fait intituir. Le contract de fait intituir. Le portrega ente pour la plant et de fait intituir. Le contract de fait intituir. Le contract de fait intituir de fait intituir. Le contract de fait intituir de fait intituir de fait intituir.

JUCH (CHARLES-GUILLAUME), né le 30 novembre 1774, à Muchihausen, dans la Thuringe, devenu en 1801, professeur ordinaire de médecine à Altdorf, après avoir exerce l'art de guérir successivement à Wurzbourg et à Nuremberg, fut nommé, en 1805, professeur de chimic, d'histoire naturelle et de diététique à Munich, et chargé, en 1808, de l'enseignement de la chimie et de l'histoire naturelle à l'Institut polytechnique d'Augsbourg.

Europens vorzueglichere Beduerfnisse des Auslandes und deren Surrogate, botanisch und chemisch betrachtet und mit besonderer Hinsicht auf ihren diaetetisch-medicinischen Gebrauch nach der Erregungslehre bearbeitet. Nuremberg, 1800, in-8°. Ideen zu einer Zoochemie, systematisch dargestellt. Erford, 1800,

Handbuck zur pharmaceutischen Botanik. Nuremberg, 1801 - 1804, 17 cabiers in-fol.

Ueber die Erhebung des Kunstsleisses in Teutschland, Nuremberg, 1802, in-8°. System der antiphlogistischen Chemie. Nuremberg, 1803, in-8°.

Verzeichniss einer Sammlung chirurgischer Instrumenten und Apparate, auch einiger Ustensilien fuer Aerzte, Chemiker und Naturforscher.

Nuremberg, 1804, in 8°.

Journal fuer Technologie, OBkonomie und Fabrikwesen. Nuremberg, 1806, in-8°.

Anleitung zur Pstanzenkenntniss, zum Gebrauch bey Vorlesungen in Lyceen. Munich, 1807, in-8°.

Kurze, aber doch gruendliche Anleitung zur Schoenfaerberey. Munich, 1807, in-8°. Handbuch der Chemie fuer Pabrikanten, Kuenstler und gewerbsleis-

sige Buerger. Munich, 1807, in-8°. (z.) JUGLER (JEAN-HENRI), né à Lunébourg, le 21 septembre 1758, médecin pensionné de cette ville depuis 1800, après avoir exercé l'art de guérir successivement à Gifhorn, à Boit-

Bibliothecæ ophthalmicæ specimen primum. Hambourg, 1783, in 8°. De collyriis veterum variisque eorum differentiis. Butzov, 1784, in 8°. Vermischte Gedichte und Aufsaetze. 1788, in 8°.

Repertorium fuer das Medicinalwesen in den Braunschweigischen

ROPETORIUM Juer aus secuciouswein sa den Drumonoweigsonen Kurlanden, Hanovre, 1750, in Soventis de visu libellus. In memoriam patris Jo-Prel, Jugler, separatius et emendaius edidit notique et alio-rum et visi illustravië. Helmstaedt, 1752, in-8°. Kleine Afjateste medicinische Inhalus, Stendal, 1755, in-8°.

Noethiger Nachtrag zu der Concurrenz-Schrift : wie konnen billige Preise der Apothekerwaaren, besonders der zubereiteten Arzneyen, erhalten und gesichert werden. Hanovre, 1798, in 8°.

zenbourg et à Luchow, a publié :

Nachtrag zu dieser Schrift. Hanovre, 1708, in-8°. Gehroente Preisschrift ueber die Frage: Ist es nothwendig und ist es moeglich , beyde Theile der Heilkunst , die Medicin und die Chirurgie , sowohl in ihrer Erlernung als Ausuebung, wieder zu vereinigen. Erford, 1799, in 8°.

Repertorium fuer das Neueste aus der Staatsarzneywissenschoft und innern pruktischen Heilhunde. Bronswick, 1801, in 8°. (z.)

JUNGE (Joachim), ou Jungius, célèbre philosophe du dixseptième siècle, naquit, le 21 octobre 1587, à Lubeck. Ayant perdu de bonne heure son pere, qui était régent des écoles de cette ville, et qui fut assassiné en sortant de chez un ami, il demeura confié aux soins d'une mère tendre, qui ne négligea rien pour cultiver les heureuses dispositions dont la nature l'avait doué. La fortune, qui s'était montrée moins libérale envers lui, l'empêcha pendant long-temps de paraître dans les universités, pour y terminer ses études : dévoré cependant d'une ardeur extraordinaire, il consacra ses premières années à écrire de mauvaisese tragédies, et à expliquer la logique de Ramus à ses condisciples. Enfin, la générosité d'un parent lui fournit, cu 1606, le moyen de se rendre à Rostock, où il étudia les mathématiques. Etant passé ensuite à Giessen, il y recut le grade de maître ès-arts en 1600. Le brillant examen qu'il subit en cette occasion détermina les curateurs de l'Université à lui offrir une place de professeur de mathématiques, alors vacante. Junge accepta cette chaire, et la remplit avec honneur pendant cinq années; mais s'apercevant qu'elle le détournait de ses occupations particulières, il la résigna en 1614, et partit pour Augsbourg, où il se mit à étudier la médecine, et se concerta, mais en vain, avec quelques-uns de ses amis, sur les moyens à preudre pour hâter les progrès de la philosophie en Allemagne. Au bout d'un an, il revint à Rostock, visita ensuite l'Italie, et prit le grade de docteur à Padoue en 1618. La reconnaissance le ramena une troisième fois à Rostock, où l'intention qu'il mauisesta d'établir une société pour l'avancement des sciences naturelles, lui attira des désagrémens, parce qu'elle le fit soupçonner d'être un des chefs de la secte des frères de la Rose-Croix, dont l'existence mystérieuse inspirait depuis quelque temps de l'inquiétude aux gouvernemens de l'Allemagne. Les magistrats de la ville n'eurent cependant point égard aux insinuations perfides que la calomnie cherchait à répandre sur son compte, et lui offrirent une chaire de langue grecque; mais les intrigues de ses ennemis prévalurent, et ce ne fut qu'en 1624 qu'il parvint à obtenir la place de professeur de mathématiques. Les dégoûts, dont on ne cessait de l'abreuver, lui firent accepter, l'année suivante, celle de professeur en médecine à Helmstaedt, dont la guerre l'empêcha de profiter. Il se retira donc à Bronswick. Rappelé à Rostock en 1626, il n'y fit pas non plus un long séjour, car au bout de trois ans, il passa à Hambourg, pour occuper la place de recteur de l'école illustre et de l'école de Saint-Jean, Ce fut alors seulement qu'il commença pour la première fois à attaquer les vieilles doctrines péripateiticiennes des Universités, et à substituer-l'expérience au fatras indigeste de la scolastique. Sans s'effrayer de la rumeur que cette innovation hardie excita parmi tous parpartisans de l'aristotélisme, il continua cette utile réforme avec curage et persévérance, jusqu'à sa mort arrivée le 23 septembre 1657. L'eibnitz le p-lace à côté de Copernic, de Galifice, de Kepler, un pou au-dessous de Descartes. C'était, en effet, un homme d'un esprit pénétrant et d'un génic élevé, qui joigasit beaucoup de sagacité à une grande erudition.

Il n'a donné lui-même que deux ouvrages, l'un sur la logique et l'autre sur la géométrie, avec quelques dissertatious; mais Jean Vaget, son disciple, à qui il avait légué ses manuscrits, en a publié un certain nombre, parmi lesquels plusieurs

méritent d'être cités ici :

Doxoloscopiæ physicæ minores, seu isagoge physica doxocospica. Hambnurg, 1662, in-4°.

Isagoge phytoscopica. Hambourg , 1678 , in-4°.

Ces deux ouvrages ont été ignorés pendant long-temps, et Linné luimême ne les connaissait pas encore en 1771 , quoique il cut paru , en 1747 (Cobourg, in-40.), une édition des Opuscula botanico-physica de Junge. Junge était cependant loin de mériter un aussi étrange oubli, car il est le créateur de la botanique scientifique ; c'est à lui qu'on doit la terminologic que Linné a ensuite portée à un si haut degré de perfection, et si le botaniste d'Upsal u's point profité de ses travaux, il n'en fut pas de meme de Ray, qui les connaissait bien. Ce fut Junge en effet qui, le premier, conçul l'idée d'appliquer une dénomination particulière aux différences que les végétaux présentent dans leurs diverses parties. Il porta ses vues aussi sur le classement des plantes, et fit voir combien on avsit tort de les partager en arbres, arbrisseaux et herbes, indiquant en même temps sur quelles bases on devait établir une bonne classification. En un mot, il entrevit tous les principes de la philosophie hotanique, et il ne lui manquait que des connaissances techniques plus étendues pour porter la phytologie au point de perfection où les immortelles recherches de Linné l'ont amenée. C'est un des exemples les plus frappans qu'on puisse citer de l'importance d'une bonne méthode d'observation dans les sciences naturelles

Historia vermium. Hembourg , 1692 , in-40

Juna! (Ambraise), médeció d'Ulm, reçu decterr à Sienne en 154; et mort en 1559, à Augsbourg, est auteur d'un ouvrage initialé:

Kurzer Unterricht, vie men sich in den schweren Lecuffen der
Pestlenn verhalten solle. Augsbourg, 1563, im-§2.

Juna ! George-Schastien], nort le 4 septembre 168a, et membre

Juna ! George-Schastien].

de l'Academie des Corienx de la nature sous le nom de Podalire, a publié: Chrysometum seu malum aureum, hoc est cydonii collectio, decorti-

catio, enucleatio et præparatio physico-medica. Vienne, 1673, in 8...

JUNGERMANN (Lovis), botaniste allemand, né à Léipziek le 4 juillet 1572, s'adonna de bonne heure à l'étude de la botanique, pour laquelle il avait conçu une passion véritable, JUNG

en voyant celle qu'elle avait inspirée à son frère ainé Joachim, qui mourut à Corinthe, dans le cours d'un voyage eutrepris pour visiter les végétaux de la Grèce. Giessen fut l'université qu'il choisit pour aller y prendre le grade de docteur en médecine. Il y fut ensuite nommé professeur, et y fonda un jardin des plantes. Au bout de trois ans, c'est-à-dire en 1635, il fut appelé pour remplir, à Altdorf, la chaire de botanique, qu'il occupa pendant vingt-huit ans, jusqu'à sa mort arrivée le 7 juino 1633. Linné lui a consacré un geure de plantes (Jungermannia) de la famille des hépatiques, quoiqu'il ait rendu peu de services à la phytyographic. Ses ouvrages sont :

Dissertatio de catarrho. Giessen, 1610, in-4°.

Catalogus plantarum, quæ circà Altdorfium noricum, et vicinis quibusdom locis nascuntur, recensitus à Gaspare Hoffmanno. Altdorf, 1616, in-§<sup>2</sup>.

Ce maigre catalogue fourmille d'erreurs, que Maurice Hoffmanu a rectiliées dans ses Deliciæ sylvestres floræ Attorfinæ.

Cornu copiæ storæ Giessensis, proventu spontanearum stirpium cun stora Altorsensi amice et amone conspirantis, uti Lipsiensium, Wittebergensium, Jenensium quoque deliciis herbarum abundantis. Giessea, 1623, in-4°.

Aukeum academicum, in quo clariss, professorum, quibus Athenæum Giessense maximė inclaruit, anagrammata tam latinė quam vernaculæ lingus notis exhibentur Giessen, 1624, in 14°. Catalogus plantarum, quæ in horto medico et agro Altorfino repe-

Catalogus plantarum, que in horto medico et agro Altorfino reperiuntur. Altdorf, 1635, in 4º. - Ibid. 1646, in 8º. (1.)

JUNGHANS (Pantappe-Gaspand), né à Roemhild, le 11 cotobre 1733, étudia la médecine à Halle, où il prit le bonnet de docteur. Nommé, en 1787, professeur à l'Université de cette ville, il obtint l'année suivante la place de directeur du jardin de botanique, et mourut le 30 mai 1799, laissant:

Dissertatio de nucis vomicæ et corticis hippocastani virtute medică. Halle, 1770, in-4º.

Index plantarum horti botanici Halensis. Halle, 1771, in-8°.
Icones plantarum rariorum ad vitam impressæ. Halle, cent. I, 1788-

Icones plantarum rariorum ad vitam impresso. Halle, cent. I, 1788-1790; cent. II, fasc. I, 1792; fasc. II, 1793, in-fol. Icones plantarum officinalium ad vitam impressoe. Halle, fasc. I, 1792; fasc. II, 1793, in-fol.
(1.)

JUNGKEN (Jean-Hellermen), de Kahltern, dans la Hesse, vint au monde le 19 décembre 16/68. Ayant fait ses études à Marbourg et à Heidelberg, il prit le grade de docteur dans cette dernière Université en 1673, se rendit ensuite dans la Suisse, et devint, en 1675, médecin du duc de Birckenfeld. La guerre l'ayant mis dans la nécessité d'abandonner Pillevétie, il se retira en Allemagne, excrea pendant quelque temps son art à Weiblingen, et fut ensuite attaché à la cour du comte palatin de Veldouts et du comte de Witgenstein. En 1680, il se rendit de Francfort-ur-le-Mein, mais il n'y resta guère qu'une année,

au bout de laquelle il fut appelé à Lohr par le comte de Truchses, et accompagna le comte de Hohenlohe dans ses voyages. Devenu plus tard médecin pensionné à Spire, il resta trois années entières dans cette ville, passa ensuite à Mosbach, et, chassé du Palatinat par la guerre, vint chercher un réfuge à Francfort-sur-le-Mein, où il termina sa carrière le 5 janvier 1726. L'Académie des Curieux de la nature l'avait adopté sous le nom d'Apollonius. Ses ouvrages sont :

Opiologia nova, Francfort, 1679, in-8°.

Chymia experimentalis curiosa ex principiis mathematicis demonstrata, in qua ex triplici regno remedia generosiora, a neotericis et aliis huctenus inventa, fideliter exhibentur, adjunctis singulariorum remediorum formulis adversus omnes tam internos, quam externos corporis affectus. Francfort , 1681 , in-8° . - Ibid. 1682 , in-8° . - Ibid. 1684 , in-8° . - Ibid. 1701, in-4°.

Cet ouvrage fut estimé long-temps encore après la mort de l'anteur. La seconde édition porte le titre de Medicus præsenti sæculo accomodandus; les deux dernières out repris celui de Chymia experimentalis. Anmerkungen von der sorgfaeltigen Auferziehung der jungen Kindern und deren Gebrechen. Nutemberg, 1688, in-12.

Praxis medica, sive corporis medicina, morborum internorum corporea machina ferè omnium et fiendi et curandi modum, juxtà modernorum practicorum saniora principia, nudis exhibens principiis. Francfort, 1689, in-8°. - Ibid. 1698, in-8°. - Ibid. 1703, in 8°.

Compendium chirurgia manualis absolutum, Francfort, 1691, in-8°.

- Nuremberg , 1700 , in-8°. - Ibid. 1710 , in-8°.

Lexicon chymico-pharmacenticum, in duas partes distinctum, quarum prior continet selectos processus chymicos, potissimum hacteniis magis usuales et originaliter è medicorum, non verò pharmacopolarum laboratoriis prodeuntes; pars altera exhibet composita pharmaceutico-Galenica, tam hactenis usualia, quam alia his subordinata, et correctiora dicta. Francfort, 1693, in-8° - Ibid. 1698, in-8° - Nuremberg, 1699, in-8° - Ibid. 1790, in-8° - Ibid. 1716, in-8° - Ibid. 173a, in-8° - Ibid. 173a, in-8° - Ibid.

Fundamenta medicinæ modernæ eclectica, ubi Physices compendio præmisso, ad Cartesii potissimum mentem conscripto, ex celeberrimis neotericis scriptoribus medicis talis per omnes medicinæ partes traditur selectus, cui ars medica per varia opinionum et sententiarum discrimina hactenus volutata, firmius nunc innititur. Francfort, 1603, in-8°. - Nuremberg, 1718, in-80.

Manuale, sive vade medum prazeos medicæ modernæ, pro memoria sublevandá conscriptum. Francfort, 1694, in-80. - Nuremberg, 1707, in-8°. - Ibid. 1740, in-8°.

Corpus pharmaceutico-chynico-medicum universale, sive concordantia pharmaceuticorum compositorum discordans, modernis medicina practicis dicata. Francfort, 1697, 2 vol. in-4°. - Ibid. 1711, in-fol. - Ibid. 1732, in-fol. - Ibid. 1738, in-fol.

Manuale pharmaceuticum. Francfort, 1698, in-8°.

Beschreibung der von dem Obersten Monk bekannt gemachten Panacea und Tinctura aurea. Francfort, 1698, in-4°. Vernuenfüger und erfahrner Leibarzt, welcher lehret, wie ein jeder

Mensch sich in allen Krankheiten selbst rathen koenne. Leipzick , 1608 , in-8°. - Ibid. 1709, in-8°.

Von dem warmen Baedern zu Ems. Francfort , 1700 , in-12.

Kurzer Anhang, bestehend in einigen anatomischen Pragen. Nuremberg, 1700, in-80. Grundregeln der Medicin , oder sorgfachtiger Medicus. Nuremberg ,

1701 , in-80. - Ibid. 1703 , in-80. - Ibid. 1720 , in-80.

Kurtz verfasste und in ein und andern Dingen anitzo vermehrte Beschreibung der uralten weltberuehmten Wisbadischen Baeder. Francfort, 1907, in-12.
Compendiese Reis-Feld und Hausapotheker. Francfort, 1916, in-8°.

Wohl unterrichteter Medicus. Nuremberg , 1725, in-8°. Jungken a publié le Commentaire d'Agricola sur Poppius, avec des remarques de sa façon, et donné une nouvelle édition du traité De naturali et præternaturali sanguinis statu de Jacques de Sandris-

JUNKER ou JUNCKER (JEAN), l'un des plus féconds parmi les médecins allemands, naquit le 23 septembre 1670, à Londorf, près Giessen, d'une famille pauvre et obscure. Le gymnase de Giessen fut le théâtre de ses premières études, qu'il alla terminer à Marbourg. En 1607, il se rendit à Halle, dans l'intention de s'y livrer à la théologie, mais les lecons de Cellarius lui inspirèrent un goût décidé pour les belles lettres, dans lesquelles il ne tarda pas à se distinguer assez pour mériter une place de professeur à l'école publique de la ville. En 1707, il alla étudier la médecine à Erford, accepta les fonctions de précepteur chez un particulier du pays de Waldeck, se maria ensuite, et passa quelque temps à Schwarzenau, dans le comté de Wit genstein. Ce fut seulement alors qu'il s'appliqua d'une manière sérieuse à la médecine, et qu'il débuta dans la carrière de la pratique. Etant retourné à Halle en 1716, il y prit le bonnet de docteur l'année suivante, sous la présidence d'Alberti. Devenu professeur, en 1729, il mourut le 25 décembre 1750. Zélé partisan de Stahl, il reproduisit la doctrine de son maître sous toutes les formes imaginables, et sans jamais s'en écarter le moins du monde. Ses ouvrages peuvent être considérés, avec ceux de Michel Alberti, comme la véritable source du stahlianisme. Du reste, ce sont tous de pures compilations, faites, il est vrai, avec choix et méthode, mais dans lesquelles on aurait tort de chercher aucune idée nouvelle, ou qui soit propre à l'auteur, quoiqu'elles aient joui d'une grande faveur, tant que la doctrine de Stahl domina dans les écoles allemandes. Ce jugement général nous dispense de rien dire sur chacun des écrits de Junker en particulier; nous nous contenterons donc d'eu rapporter les titres :

Hallische griechischen Grammatik. Halle, 1705, in 80. - Ibid. 1711, Hautene greenisene Grömmatte. Halle, 1793, 180°. - Iold. 1711, 180°. - Iold. 1791, 180°. - Iold. 1792, 180°. - Iold. 1792, 180°. - Iold. 1792, 180°. - Iold. 1793, 180°.

morbos methodo stahliana tractandos exhibens. Halle, 1707, in-4º. - Ibid. 1724, in-40. - Ibid. 1750, in-40.

Conspectus medicina theoretico-practica, tabulis CXVI omnes primarios morbos methodo stahliana tractandos exhibens. Halle, 1718, in-4°. - Ibid. 1724, in-8°. - Ibid. 1734, in-4°. - Ibid. 1750, in-4°.

Conspectus chirurgiae tam medicae methodo stahitand conscriptae, quam instrumentalis recentissimorum auctorum ductu collectae, quae singulæ tabulis CIII exhibentur. Halle, 1721, 10-4°. - Ibid. 1731, 10-4°.

-Trad. cn allemand, Halle, 1722, in-§\*.; Ibid 1745, in-§\*. Conspectus formularum meelicovus, exhibent tobulas XVI, tam methodum vaionalem, quam reneadiorum specinina ex praxi stahliand potistimum desuméd, et therapia generali accommodata. Halle, 1723, in-§\*. -Ibid. 1750, in-§\*. -Ibid. 1753, in-§\*. -Ibid. 1754, in-§\*. -Ibid.

Conspectus therapice generalis cum notis in materiam medicam tahulis XX methodo stuhliand conscriptus, Halle, 1725, in-4°, - Ibid. 1736,

in-40.

Gan pectus chemiae theoretico-practicae, in formá tabalarum rapraentatus, in quilas physica ingrinsi subserenae act corporum anturalium principia, Indibian inter se, prosprietates, viret et unus, itemque practipae, chemia pharmacentica fundamente à diognatibus Becheri el Stabili portissimum explicantum, correndomque aliorum celebrium chemicronum experimentis tabilitatus. Palles, 1970, un consecuent celebrium chemicronum experimentis tabilitatus. Palles, 1970, un consecuent celebrium de la consecuencia de la consecuencia de la compania de la compania de la compania de la consecuencia del consecu

gidis regionibus frequentius sit administranda? Halle, 1730, in-4°.

Dissertatio de myologiæ usu medico. Halle, 1730, in-4°.

Dissertatio de legitimă febrium corruptarum tractatione. Halle, 1731;

in-4°.

Dissertatio de variolarum pernicie in hypochondriacis observanda.

Holle, 1732, in-4°.

Dissertatio de dysenteria Pannonica. Halle, 1732, in-4º.

Dissertatio de calce vivá. Halle, 1733, in-4º. Dissertatio sistens generalia monita circà prognosin ritè instituendam,

Halle, 1733, in-4°.

Dissertatio de vertigine. Halle, 1733, in-4°.

Dissertatio de commotionibus patheticis corpori interdum proficuis. Halle, 1733, in-4°. Dissertatio de arcano tartari. Halle, 1733, in-4°.

Dissertatio de prognosi Hippocratis; quod febris solvat apoplexiam. Halle, 1734, in-4°.

Dissertatio de motuum augmento post hamorrhagias tam naturales quam artificiales sapè observando. Halle, 1734, in 19 Dissertatio de ignobili unico, ingesto multorum nobilium hospite. Halle,

1734, in-4°.

Dissertatio de confortativo Archai. Halle, 1735, in 4º.
Conspectus physiologia medica et Hygieines, in formá tabularun repræsentatus, et ad dogmata stahliana potissimum adornatus. Halle,

1735, in-16. Conspectus pathologiæ, ad dogmeta stahliana præcipue adornatæ, et semiologiæ potissinum Hippocrato-Galenicæ in formá tabularum repræ-

sentatus, Halle, 1735, in-4°.
Dissertatio de fistulă thoracis. Halle, 1736, in-4°.

Dissertatio de nonnullis ed syncret smum facientibus. Halle, 1737, in 6. Dissertatio de fermentatione putredinosa, sive putrefictione. Halle, 1737, in 6.

1757, 10:4°-. Dissertatio de pectoris inflammationibus internis. Halle, 1737, in-4°-. Dissertatio quod bonus medicus bonus quoque sit practicus, exemplo plethora demonstratur. Halle, 1738, in-4°-.

Dissertatio de humorum spissitudine, multorum morborum caussá. Halle, 1738, in-4º. Dissertatio de purpurd albá maligná et benigná sive chronicá. Halle,

1738, in-4°.

Dissertatio de cacochymia, discreto et limitato sensu accipienda, Halle, 1730, in-6°. Dissertatio sistens meditationes nonnullas de morbis spasmodico-con-

vulsivis. Halle, 1739, in-4°.

Dissertatio de rachitide. Halle, 1739, in-40. Dissertatio de hæmorrhagiis naturalibus generatim consideratis. Halle, 1739, in-4º. Dissertatio de vexis artis medica pracipuis. Halle, 1740, in 4°.

Dissertatio de affectibus dentium. Halle, 1740, in-4º.

Dissertatio de gangliis generatim consideratis. Halle, 1740, iu-4°. Dissertatio de prolapsu intestini recti pro tuberatis hamorrhoidibus perperam habito. Halle, 1740, in 4°. Dissertatio sistens specimen pathologico-therapeuticum, in casu quo-

dam terrificis motibus complicato. Halle , 1740 , in-4º. Dissertatio de puerperio infelici ulceris uterini frequentiori caussa. Halle , 1741 , in-4°

Dissertatio de ictero. Halle, 1741, in 4º.

Dissertatio de novd methodo curandi epilepsiam sine specificis. Halle, 1741, in 4°. Dissertatio de doloribus faciei scandalo medicorum difficulter remo-

vendo. Halle, 1741, in-4°.

Dissertatio qua motus in morbis et evnosura therapeutica commendatur et casu quodam memorabili demonstratur. Halle, 1741, in-4°. Dissertatio qui de calculi caratione nova nuper in Britannia publi-cata, modeste disquiriur, Halle, 1741, în-4°. Dissertatio de lactationis fine, atrophie initio. Halle, 1742, în-4°. Dissertatio de vend portæ, vend salutis, Halle, 1742, în-4°.

Dissertatio de septicis corumque usu et abusu. Halle, 1742, in-4°.

Dissertatio de rationali motuum therapia. Halle, 1742, in-4º. Dissertatio de rationali exspectatione et irrationali festinatione in

febrium intermittentium curatione. Halle, 1742, in-4°. Dissertatio cur acutarum febrium excretiones diebus tantum criticis sint salutares. Halle, 1743, in 4°.

Dissertatio de defensione alterius oculi, quando alter visu privatus est. Halle , 1743 , in-4

Dissertatio de dysuriá senili ex hamorrhoidalibus motibus oriundá. Halle, 1743, in-40 Dissertatio de sinubus duras matris, sinubus multorum morborum. Halle, 1743, in-40,

Dissertatio de acidis dulcificatis. Halle , 1743, in 4º.

Dissertatio de arte pharmaceutica medico admodum necessaria. Halle, 1744, in-4°. Dissertatio de viperarum usu medico. Halle, 1744, in-4°.

Dissertatio de masticatione tabaci of shawing tobacco in Anglid usitatd. Halle, 1744, in-4°.

Dissertatio de chirurgid chirurgiæ nocessarid. Halle, 1744, in-4°. Dissertatio de certitudine medicina in genere, Halle, 1744, in-4°. Dissertatio de differentis symptomatum. Halle, 1744, in-4°. Diesertatio de ophthalmid. Halle, 1743, in-4°.

Dissertatio sistens disquisitionem cur in phthisi consummetà interdum nulla tussis sit. Halle, 1744, in-40. Dissertatio de salivatione variolarum confluentium critica. Halle, 1744,

in - 4°.

Dissertatio sistens casum cujusdam matronas, largissimo opii usu per plures annos tractatæ. Halle, 1744, in-4°.

Dissertatio de tenesmo hæmorrhoïduli. Halle, 1744, in-4°,

Dissertatio de ophthalmid. Halle, 1744, in-4º.

Dissertatio de diætd ad longævitatem. Halle, 1944, in 49.
Institutiones physiologiæ et pathologiæ medicæ, quibus accedit hygieine et semiologia; recensuit et es formá tabularum in quæstiones rede-

git T.-C. Ursinus. Halle , 1745 , iu-8°. Dissertatio de nonnullis , quæ vulgò contemni solent in medicina. Halle,

Dissertatio de motu post pastam. Halle , 1745 , in-4º. Dissertatio de abscessuum et ulcerum indole perversá. Halle, 1745, in-40. Dissertatio de diarrhæd plurimorum annorum. Halle, 1745, in 4°.

Dissertatio de morbis autumnalibus. Halle , 1745 , in-40.

Dissertatio de morbis vernalibus. Halle, 1745, in-4º Dissertatio de nitrosorum modo agendi, usu et abusu. Halle, 1745, in-4º.

Dissertatio de nox d atque utilitate animi pathematum sive affectuum in medicind. Halle, 1745, in-4". Dissertatio de obstetricum imperitiá et erroribus. Halle, 1745, in-4%.

-Trad. en allemand, Halle, 1753, in-8°. Dissertatio de pernionibus. Halle, 1745, in-4º.

Dissertatio sistens singularia quadam ad vesiculam felleam ejusque bilem spectantia. Halle, 1745, in-4°.

Dissertatio de varis et gutta rosaced. Halle, 1745, in-4°.

Dissertațio de virium in et à morbis instaurațione. Halle, 1745, in-4°. Dissertatio cur aurora nusis sit amica. Halle; 1745, in 4°. Dissertatio de morbis laboriosorum chronicis. Halle, 1745, in-4°.

Dissertatio an und cur prodagra, ægrum graviùs exercens rariàs recurrat. Halle, 1745, in 4º Dissertațio de viscerum læsionibus rite dijudicandis et congrue trac-

tandis. Halle , 1745, in-4°

Dissertatio de aerophobis. Halle , 1745 , in 4°. Dissertatio sistens moderatum disquisitionem canonis istius juridici , mod non sit homicida, quæ abortum procuret, antequam anima corpori sit infusa. Halle, 1746, in-40

Dissertatio de odontalgiá. Halle, 1746, in-4º. Dissertatio de salutari excretionum promotione. Halle, 1746, in 4°. Dissertatio de naturá robustá optimá sanitatis longæ conservatrice.

Halle, 1746, in-4°. Dissertatio de morbis infantum. Halle, 1746, in-4º.

Dissertatio de morbis puerorum. Halle, 1746, in-4°.

Dissertatio de differentiis Germanorum et Gallorum præcipuis ratione medendi methodi. Halle, 1746, in-4°. Dissertatio de quadruplici hæmorrkagiarum naturalium respectu. Halle,

1746, in-4°. Dissertatio de morbis juvenum. Halle, 1746, in-4°.

Dissertatio de dysenteria hepatica. Halle, 1747, in-4°. Dissertatio de emmenagogis corumque operandi modo et usu. Halle, 1947, în-4°. Disservatio de vermibus dysenteriam et hæmorrhoïdes mentientibus.

Halle, 1747, in-4°.
Dissertato de hamorrhoidibus vesica. Halle, 1747, in-4°.

Dissertatio de hydrope non semper medicorum scandalo. Halle, 1747,

Dissertatio de ictero gravidarum circonspecte tractando. Halle, 1747, in-40. Dissertatio de variabili hypochondriacorum mente. Halle, 1747, in 4º. Dissertatio de hemicranid horologica. Halle, 1747, in-4°.

Dissertatio de specificis eorumque operandi modo et usu. Halle , 1767 , Dissertatio de diarrhæis abstergentibus tam simplicibus, quam compo-

sitis. Halle, 1748, in-4°.
Dissertatio de acidorum dulcificatorum respectu ad sanitatem, morbos

et eorum sanationem. Halle, 1748, in 4º Dissertatio de vitiis motuum in morbis. Halle , 17 (8 , in 4º.

Dissertatio de congestionibus vulgo catarrhis et rheumutismis. Halle, 1748 , in-4°.

Dissertatio de morbis virorum. Halle , 1748 , in-4º.

Dissertatio exhibens nonnullas observationes circà tunicam retinam et nervum opticum. Halle, 1749, in-4°. Dissertatio de molis. Halle, 1749, in-4°.

Dissertatio evolvens rationeni, cur fluxus hæmorrhoidalis laboriosis plerumque sit lethalis. Halle, 1749, in-4º. Programma de sensu discreto circà studium anatomicum. Halle, 1750,

in-4°. Dissertatio de futis ventriculi. Halle, 1750, in 4º.

Dissertatio de antimonii crudi usu interno. Halle, 1750, in-4°. Dissertatio de resolventibus corumque operandi modo et usu. Halle,

1750 , in-8° Dissertatio de regulis generalibus circà venæsectionem observandis.

Halle, 1751, in-4°. Dissertatio de asthmatis verá pathologia et rationuli therapia. Halle,

1752, in-4º. Dissertatio de fluore albo, titulo quidem ex ortu benigno, curatione

autem sæpiùs maligno. Halle . 1752 . in 4°. Dissertatio de spasmis eorumque quadruplici respectu. Halle, 1752, in-4°, Dissertatio de chronicis deliriis legitime curandis. Halle, 1754, in 40. Dissertatio : caussæ incrementum corporis animalis limitantes. Halle,

1754 , in-4°. Dissertatio de moteum antipruxiá in febribus malignis, materiá maligna sapiùs maligniore. Halle, 1755, in-4°.

Dissertatio de doloribus eorumque caussis generatim. Halle, 1755, in 40. Dissertatio de noxá phurmacopolias. Halle, 1755, in-4°.

Dissertatio de exostosibus. Halle, 1756, in-4º Dissertatio de utilitatibus dolorum. Halle, 1756, in-4º.

Dissertatio de modo operandi medicamentorum. Halle, 1756, in 40. Dissertatio de simulatis febribus intermittentibus in viscerum læsionibus.

Halle, 1756, in-40. Dissertatio de verá morborum diagnosi, certo therapiæ fundamento.

Halle, 1756, in-4%. Dissertatio de cautá prognosi à cauto medico instituenda, Halle , 1756,

Dissertatio de alvina excretione ut signo. Halle, 1756, in-4°. Dissertatio de sudore vitioso, ingruto plerumque nobilium hospite.

Halle, 1756, in-4°. Dissertatio de respectu ad vermes in morbis chronicis et acutis ha-

bendo. Halle, 1757, in-4°.

Dissertatio de ovuli imprægnati nexu cum utero. Halle, 1757, in-4°.

Dissertatio de effectibus mensium morbis supervenientum. Halle, 1757, in-4°. Dissertatio de vano ac vero morborum contagii metu. Halle, 1757,

Dissertatio de mediis contagii epidemici ortum, communicationem et actionem in corpus prohibentibus. Halle, 1758, in-4°.

Dissertațio de quatuor praccipuis infantum morbis, compendiariá ac felici methodo curandis. Halle, 1758, in-4°.

Dissertatio de rheumstismis artuum, Halle, 1758, in-4°.
Dissertatio qua monita circà curationem ulcerum rebellium. Halle,

1759, in 4º. Dissertatio de acidis concentratis et dulcificatis , speciatim de vegetabiti fumante et dulcificato. Halle., 1759, in 4º.

Il ne faut pas confondre ce médecin avec un autre Junken (Jean), médecin allemand aussi, qui vivait au dix-septième

sicle, et qui a pubile :
Hippocrati aphorismi paraphrasi peticé illustrati. Etford, 1619, in-12.
Compendiosa methodus therupeutica, quá morborum ferè incurubilium medicationes docentur per solam dietam et ligni quiaci diversimodè

praparati administrationem. Erford, 1624, in-4. (A.J.-L.)

JUNKER (JEAN-CERÉTIEN-GUILLAUME), né à Halle le 30
juin 1761, y termina sa carrière le 27 décembre 1800. Il y enseignat la médecine depuis 1788. Un a de lui plusieurs ouvrages:

Dissertatio de caussis agritudinum therapeuticis iisque superstruendo agritudinum systemate. Halle, 1783, in-4°.

gritudinum systemate. Halle, 1783, 10-4°.
Grundsaetze der Volksarzneykunde. Halle, 1787, iu-8°.

Versuch einer allgemeinen Heilkunde, zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. Halle, tome I, 1788; II, 1791, in-8°.

Conspectus rerum, quæ in pathologid medicinali pertractantur, leudatis simul hujus doctrinæ auctoribus, iisque probatissimis. Halle, tome I, 1789; II, 1790, in-8°.

Dissertatio qua hemicraniam sic dictam veram novo examini subjecit. Halle, 1791, in 4°. Etwas ueber die Weinberzskrankheit des verstorbenen Doktors Bahrt

und aehnlicher woch lebender Kranken, Halle, 1792, in-8°. Gemeinnuetzige Vorschlaege und Nachrichten ueber das beste Verhalten der Menschen in Rucksicht der Pokkenkrankheit. Halle, tome I,

1772; III, 1795; III, 1796, in-8°.

Archiv der Aerste und Seelsorger wider die Pockennoth. Léipzick, 1° cahier, 1796; 2° et 3°, 1797, in-8°.

(1.)

JUBN (Jacques), médecin et mathématicien anglais, mort hondres en 1750, dans un âge très avancé, était président du Collège des nédecins de cette ville, et secrétaire de la Société ovale, dignité qu'on lui avait conférée d'après le choix de Newton. Il acquit quelque celébrité par ses disputes avec Keill et Senac sur la contraction du cœur, avec Robins sur la vision distincte, avec likelolti sur le mouvement des eaux courantes, et avec les Leibniziens sur les forces vives. Ce fut lui qui contribus autrout i rendre les observations météorologiques de la Société royale plus communes et plus eactes. Ses cerits repandient aussi la praique de l'inoculation en Angleterre, où la routine et les préjugés s'étaient d'abord élevés contre cette utile innovation. Outre les mémoires qu'il a insérés dans les Trausactions philosophiques, et parmi lesquels nous devons signaler ceux qui traitent de la force du cœur,

comme ayant plus particulièrement rapport à notre sujet, il a publié divers ouvrages, dont voici les titres:

Letter to Caleb Colesworth containing the comparaison between the mortality of the natural smallpox and that by inoculation. Londres, 1273 in 28

Account of the success of inoculating the smallpox for the year 1724, Londres, 1725, in-12. -Trad. cn français par Noguez, Paris, 1725, in-12. Account of the success of inoculating the smallpox for the year 1724, 1725, 1726. Londres, 1727, in-8°.

(1.)

JURINE (Lours), maître eu chirurgie, docteur en médecine, membre de la Société royale de Paris, de la Société helvétique, et d'un grand nombre de Sociétés étrangères et nationales, naquit en 1751 à Genève, où il recut son édoucation littéraire. En 1733, il obtint le grade de maître en chirurgie, et dès l'âge de vinşt-deux ans, il se faistai déja remarquer dans la pratique de l'art de guérir. Jurine avait connu Charles Bonnet, à l'école daquel il apparient par le genre de ses travaux relatifs à l'histoire naturelle. Il fut également le contemporain des Saussure, des Semebier, des Deluc, des Pictet, etc., ct.

On peut donc reconnaître et distinguer deux àxistences, dux réputations d, dans la personne et dans la réputation de Jurine: celle du médecin et celle du naturaliste. Ce savant, dont les études embrassèrent ainsi une grande varicité de travaux, s'instruisit d'ailleurs beaucoup plus par lui-même que par le secours des académies et des écoles; on peut même dire qu'il ne demeura à Paris que le temps nécessaire pour achever son déucation médicale, et lorsqu'elle fut terminée, il revint à Genève; où il exerça la chirurgie et la médecinc avec beaucoup de distinction, de manière à pouvoir mériter à la fois la confiance de ses concitoyens et celle des étrangers qui venaient fréquemment le consulter.

Le genre de talent et le caractère d'esprit de Jurine le portirent vers des expériences délicates et difficiles, ce qui explique comment la plus grande partie de sa vie fut employée à des recherches, à des observations de détail qui, bien que elles paraissent minutieuses en apparence, conduisent à des résultais utiles, comme le prouvent suffisamment les recherches de Swamerdam, de Bonnet, de L'younct, de Trembley, etc.

L'ouvrage de Jurine dans lequel cette disposition d'esprit se fait le mieux apercevoir, est un mémoirc couronné par la Société royale de médecine, sur la question proposée pour sujet de prix, relativement aux avantages que la médecine peut retirer des eudiomètres. Le mérite de ce mémoire se rapporte tout entier à l'esprit d'analyse et à la patience ingénieuse que

γ.

son auteur a ju employer pour reconnaître quels sont les changemens que l'air éprouve dans l'acte de la respiration, soit pendant l'état de santé, soit pendant l'état de maladie. On distitique également, dans le même opscule, des recherches très unportontes et très-habilement dirigées pour découvrir s'aune certaine quantité d'air se dégage par la peau, quelle est la nature de l'air ambisint dans les divers état morbides, et quelle est, en outre, la nature des gaz intestinaux? questions dont la solution, toute incomplète qu'elle était, condustis l'auteur à quelques utiles aperçues sur les avantages que la médecine pourrait retier de l'eudiométrie.

Les autres ouvrages de Jurine, relatifs à la médecine, que l'on regarde généralement comme les plus remarquables, sont : io, deux Memoires fort intéressans, l'un sur l'allaitement artificiel, l'autre sur l'angine de poitrine; 20. un Mémoire, ou plutôt un Traité très-étendu sur le croup, qui a partagé le prix extraordinaire de 12,000 fr. fondé de la manière la plus solennelle par le gouvernement impérial; 3°. une excellente Monographie sur l'angine de poitrine, dans laquelle Jurine, après avoir rassemblé, soit dans sa pratique particulière, soit dans plusicurs recueils d'observations modernes, quelques exemples bien constatés de cette maladie, se livre à des vues très-élevées sur sa nature, dont il s'est fait une idee aussi judicieuse que nouvelle, en attribuant un état morbide aussi grave à une névralgie des principaux nerss de la poitrine. Nous laissons aux naturalistes le soin de faire connaître les ouvrages beaucoup plus nombreux de Jurine sur plusieurs parties de l'histoire naturelle et de l'anatomie comparée, dont plusieurs sont inédits, et méritent de prendre place quelque jour à côté des écrits du même genre les plus estimés, que nous ont laissés les hommes célèbres qui lui avaient ouvert la carrière, et qui ont tous contribué à illustrer leur commune patrie.

Jurine s'étant fixé à Genève, où tous ses genres d'intérêt es d'affection semblaient le retenit, ne s'en Goigna que très-rarement, et tonjours d'après des motifs les plus honorables. Sa manière de cultiver les actences, ses liens de famille, l'estime, l'Affection que lui portaient ses compatriotes, les égards et les hommages des étrangers que lui attirait sa réputation, tout s'était reuni pour donner à sa ville natales na traitai qui l'aurait porté à regèrder comme un véritable exil un voyage un peu polonge. Un espou et open ses aprolonge, un espour très passager qu'il fit à Paris, à la demande, de madame de Stael, et d'ans les derniers temps de la maladie de laquelle cette dane célèbre a succombé, fut pour lui une occasion de se voir judicieusement apprécie par les médecins et les naturalister les plus capables de prononcer sur le mérite

JUSS

381

de ses divers genres de travaux. De retour dans sa patrie, il s'y livra, avec un nouveau zèle, à des recherches entomologiques qu'il désirait terminer; mais quelque temps après, ayant ressenti une violente attaque de cette angine de poitrine qu'il avait si bien décrite, il succomba vers la fin d'octobre 1819, à cette cruelle maladie, dont il n'ignorait pas que depuis long-temps il était menacé.

Jurine a laissé en mourant un assez grand nombre d'ouvrages inédits, une précieuse collection de dessins pour ses travaux zoologiques, exécutés par une fille chérie, dont la fin prématurée avait précédé la sienne. Le cabinet que ce médecin avait formé, et qui demeure la propriété de sa famille, est un des plus beaux monumens de son zèle pour les sciences qu'il a cultivées. On le regarde comme une des plus riches collections qui existent aujourd'hui en Europe, et peut-être comme la première, si l'on considère l'ordre admirable qui

y règne dans toutes les parties. Jurine s'était trouvé le chef d'une famille assez nombreuse. dont il ne reste aujourd'hui que M. Jurine, l'un des principaux propriétaires des bains de Tivoli, rue Saint-Lazare, à Paris, Plusieurs jeunes médecins, plusieurs jeunes naturalistes avaient été adoptés dans cette famille, non moins hospitalière qu'éclairée, et nous citerons, comme l'un des plus recommandables, M. le docteur Berger, qui s'est fait connaître par des expériences phy-

siologiques d'un haut intérêt.

( A. TRILLAYE ) JUSSIEU (ANTOINE DE), né à Lyon, le 6 juillet 1086. mourut à Paris le 22 avril 1758. Recu docteur à la Faculté de médecine de cette dernière ville en 1713, un an après son admission à l'Académie des sciences, il succèda au célèbre Tournefort dans la place de professeur au Jardin du Roi. Avant de se fixer à Paris, il avait parcouru plusieurs provinces de la France, les îles d'Hières, la vallée de Nice, les montagnes d'Espagne, et rapporté de ce voyage une nombreuse collection de plantes. Les Mémoires de l'Académie des sciences renferment un grand nombre de dissertations écrites par lui sur différens sujets de botanique ou autres, par exemple, sur le café, le kali d'Alicante, le cachou, le simarouba, le macer des anciens, l'altération des eaux de la Seine en 1731, les mines de mercure d'Almaden, le beau recueil de plantes et d'animaux pelots sur peau de vélin, qui existe à la Bibliothèque du Jardin du Roi, une fille sans langue, qui parlait cependant trèsbien, les cornes d'ammon, les pétrifications animales, et quelques autres objets encore. On lui doit l'Appendice des Institutions de Tournesort, et la publication de l'ouvrage de Jacques Barrelier sur les plantes observées par ce botaniste en France, en Espagne et en Italie. Il a publié en outre :

Eloge de M. Fagon, avec l'histoire du Jardin royal de Paris, et une introduction à la botanique. Paris, 1714, in-4°. Discours sur les progrès de la botanique. Paris, 1718, in-4°.

Dissertatio de anulogiá inter plantas et animalia. Londres, 1721,

in-4°.

An inveteratis alvi fluxibus simarouba? Paris, 1731, in-4°. (0.)

JUSSIEU (ANTOINE-LAURENT DE), neveu du précédent, né à Lyon en 1748, vint étudier la médecine à Paris, où il fut reçu docteur en 1772. Deux aus auparavant, Lemonnier l'avait choisi pour faire, au Jardin du roi, les cours de botanique que la place de premier médecin de Louis xv, à laquelle il venait d'être appelé, le mettait dans la nécessité d'interrompre. M. de Jussieu rendit de grands services à la science des végétaux, en procurant de nouvelles facilités aux élèves , par les changemens salutaires qu'il introduisit dans l'école de botanique. Ses sollicitations pressantes auprès de Buffon, alors intendant du jardin, eurent en effet pour résultat l'agrandissement de cette école. où les plantes étaient placées sans ordre, et vivaient à peine dans un sol épuisé. Il profita de l'occasion pour les disposer d'après une méthode nouvelle, dont les bases se trouvent consignées dans un mémoire imprimé en 1775, et qui fait partie du recueil de l'Académie des sciences, dont l'auteur était membre depuis 1773. Dans un autre Mémoire sur les renoncules, il chercha à fixer les principes pour la formation des familles des plantes. Enfin parut le Genera plantarum (Paris, 1780, in 80. - Réimprimé par Usteri, Zurich, 1791, in 80. ), l'un des ouvrages les plus remarquables du dix-huitième siècle . et qui, bien que vieilli, au point qu'on en attend depuis longtemps, avec impatience, une nouvelle édition, n'en demeurera pas moins toujours un des livres qui feront le plus d'honneur à la France. M. de Jussieu fut nommé administrateur au Jardin du roi en 1777, et ceda sa chaire en 1785 à M. Desfontaines. Nommé, en 1804, professeur à la Faculté de médecine de Paris, il a partagé le sort des plus célèbres professeurs de cette

JUSSIEU (BERNAND DZ.), 'l'un des plus célèbres botanistes du dix-huitème sècle et de ceux que la France s'honore d'avoir produits, était de Lyon; il vint au monde en 1699. Lorsqu'il eut fait ses humanitès au collège des Jésuites de cette ville, Antoine, son frère aîné, qui remplissait déjà une chaire au Jardin du Roi, le fit veuir à Paris, pour y termines sétudes, et l'emmens, en 1716, dans le voyage qu'il fut chargé, par le régent, de faire en Espagne et en Portugal, afin de recueillir les végétaux de ces deux contrées. Cette excursion décida le goût de Bernard pour la potanique, qui ne lui syait pagidal per le present de Bernard pour la potanique, qui ne lui syait pagidal pour les pages de la potanique, qui ne lui syait pagidal pour les pages de la potanique, qui ne lui syait pagidal pour les pages de la potanique, qui ne lui syait pagidal.

célèbre école; à la réorganisation, il fut mis sur la liste des

professeurs honoraires.

(0.)

inspiré jusqu'alors de préférence marquée. De retour en France, il se mit à la recherche des plantes qui croissent aux environs de Lyon, et prit ensuite la route de Montpellier, où il avait résolu d'étudier la médecine. Il y prit le grade de docteur en 1720, et essaya aussitôt de se lancer dans la pratique; mais doué d'un cœur trop sensible, et trop vivement ému des maux que souffraient les malades qui invoquaient ses secours, il fut obligé de renoncer à cette carrière, pour se débarrasser des palpitations auxquelles elle l'avait rendu sujet. Sur ces entrefaites, un poste plus conforme à ses goût lui fut offert, sur la recommandation de Vaillant, qui engagea Antoine de Jussieu à faire venir son jeune frère auprès de lui, afin de le mettre en état de le remplacer. Bernard n'hésita pas à se rendre à Paris. Peu de temps après son arrivée, Vaillant étant venu à mourir, il fut nommé sous-démonstrateur. Quatre ans plus tard, en 1726, la Faculté de médecine le recut docteur. C'est dans la modeste place qu'il occupait au Jardin du Roi, que Jussieu exerça, non-seulement sur ce bel établissement, mais encore sur la botanique, et même sur quelques antres branches de l'histoire naturelle, une influence qui fait époque dans les fastes de la science. Son frère, fatigué d'une longue surveillance, occupé par une pratique très-étendue, et dégoûté peut-être des obstacles que la négligence de Chirac opposait à la prospérité du Jardin des plantes, le chargea spécialement des soins continuels qu'il exigeait. Bernard ne tarda pas à voir son zèle couronné de succès. L'établissement ne possédait alors qu'un droguier, assez peu complet même; if y joignit un grand nombre d'objets d'histoire naturelle. C'était lui-même qui dirigeait les jardins, recueillait les graines, les distribuait dans les terres convenables à chaque plante, et dirigeait les herborisations, dans lesquelles il faisait surtout admirer sa patience et sa sagacité. Une édition qu'il donna, en 1725, de l'histoire des plantes qui croissent aux environs de Paris, par Tournefort, et quelques observations communiquées à l'Académie, lui ouvrirent les portes de cette compagnie, à l'âge seulement de vingt-six ans. Cette honorable distinction le fit redoubler d'activité pour les progrès de la science à laquelle il avait consacré toute son existence. Mais trop de modestie, ou trop de défiance de soi-même l'empêcha de mettre en œuvre les immenses matériaux qu'il avait recueillis. Il concut, pour toute l'histoire naturelle, et pour la botanique en particulier, l'idée d'établir des rapports naturels; mais il laissa à son neveu, Antoine-Laurent, la tâche pénible de mettre cette grande et belle idée à exécution. Quant à lui, il n'a rien publié de général. Ses productions se borneut à un petit nombre de mémoires sur des objets particuliers, qui sont de vrais modèles d'observation, et qui annoncent assez ce qu'il aurait pu faire, avec plus de confiance en ses moyens. Le premier de ces Mémoires, publié en 1739, offre la description de la pilulaire, plante dont on n'avait pas encore découvert les organes reproducteurs, et qu'il rapprocha des fougères, avec lesquelles elle a, en effet, la plus grande affinité. L'année suivante, il en donna un autre sur la lentille d'eau. Dans un troisième, daté de 1742, il fit connaître les fleurs femelles du littorella lacustris, qu'aucun naturaliste n'avait encore observées. Cette même aunée, il lut à l'Académie un autre Ménioire sur les polypes d'eau douce, dont il constata l'animalité long-temps avant que Trembley eût fait paraître son traité. En 1747, un accident survenu dans le cours d'une herborisation, donua lieu à l'expérience, devenuesi célèbre, d'où l'an se hata de conclure que l'ammoniaque est un moyen infaillible pour prévenir la naissance des accidens causés par la morsure de la vipère ; le temps n'a malheureusement pas confirmé cette conclusion. En 1758, Bernard fut chargé de disposer dans un ordre convenable les plantes cultivées en France, que le roi avait voulu réunir dans le jardin de Trianon. Ce fut là qu'il fit l'essai d'une nouvelle classification, ayant pour principe général l'organisation de la graine et la présence ou l'absence des cotylédons, mais dont les divisions secondaires étaient fournies par la disposition respective des organes sexuels, ou , pour parler plus exactement, par l'insertion des étamines et de la corolle. On peut donc le regarder à juste titre comme le véritable créateur de la méthode naturelle, améliorée depuis, d'une manière si heureuse, par son neveu, à qui l'on doit, sur ce sujet, l'un des ouvrages les plus importans et les plus philosophiques du siècle. A la mort d'Antoine, Bernard refusa la place qu'il laissait vacante, et préféra de conserver la sienne, dans laquelle il mourut paisiblement, le 6 novembre 1777.

JUSSIEU (Joszer nz), frère du précédent, ne à Lyou en 1904, et reu, docteur en médecine à Paris, annonça de bonne heure un goût décidé pour les sciences que sa famille cultivait avec tant de succès. En 1935, il fut chois jour accompagner les astrouomes de l'Académie au Pérou, en qualité de botaniste. Lorsque ses compagnons é voyage curent terminé leurs travaux, il voulut parcourir les contrées inconnues de cette partie de l'Amérique, dans lesquelles ses connaisances médicales lui procurèvent les moyens de subsister. Après avoir éprouvé une colle d'événemens singuliers, il revint, en 1711, à Paris, d'où il était absent depuis trente-six ans, et où il mourut le 11 avril 1795, entitérement privé de la mémoire et plongé dans un

assoupissement continuel. Les fragmens qui nous restent de ses observations, doivent faire regretter la perte du reste.

JUSTI (HENRI-ERKEST), né le 4 janvier 1759 à Rottleberode, dans le comté de Stolberg, mort le 4 mars 1821, à Annabourg, où il était médecin pensionné de la ville, remplissait auparavant les mêmes fonctions à Hubertusbourg. On a de lui plusieurs mémoires insérés dans divers recueils périodiques âllemands, et un opuscule académique intitulé :

Dissertatio chirurgica de hydrope tunica vaginalis testiculi eique medendi viis variis. lena, 1782, in-4°.

JUVET (HUGUES-ALEXIS), gendre de Jean Baudry, intendant général des eaux minérales de France, né en 1714 à Chaumont en Bassigny, mourut le 8 janvier 1789, à Bourbonne-les-Bains, où il était médecin de l'hôpital militaire. On a de lui plusieurs ouvrages intitulés :

Dissertation contenunt de nouvelles observations sur les eaux thermales de Bourbonne-les-Bains. Paris, 1750, in-12.

Dissertation sur les fièvres quartes. Paris, 1750, in-4°. Réflexions sur les causes de l'intempérie de l'air regnant sur le climat de la France. Paris, 1757, in 12.

Memoires sur les eaux minerales. Paris, 1757, in-12.

Essai sur la gangrène interne. Paris, 1763, in-12. . (o.)

## K

KAAW-BOERHAAVE (ABRABAM), né le 5 janvier 1715 à Gravenhaaes, près de Leyde, neveu et élève de Boerhaave, fut nommé premier médecin de l'empereur de Russie en 1740, et mourut le 14 juillet 1758. Il n'a marqué dans la littérature médicale que par un seul de ses ouvrages, qui, en récompense, a été cité des milliers de fois, bien qu'il soit peu lu.

Oratio de gaudiis alchemistarum. Leyde, 1737, in-4°. - Ibid. 1743, m-4°.
Dissertatio de squirrho. Leyde, 1738, in-4°.

Perspiratio dicia Hippocratis per universum corpus anatomice illustrata. Leyde, 1738, in-8°. - Ibid. 1745, in-8°.

Impetum faciens dictum Hippocratis per corpus consentiens illustrative description of the corpus consentiens illustrative description.

tum, observationibus et experimentis firmatum. Leyde, 1746. in-8°. C'est là l'ouvrage le plus important de Kaaw, celui qui lui a mérité l'honneur d'être si souvent cité par tous les partisans de l'existence du principe vital et par tous les auteurs qui se sont occupés des sympathies. Cet ouvrage est en effet un traité des sympathies, sous un titre asser bisarre; les nouvelles idées médicales, ou, li l'on veut, les idées médicale

renouvelées de nos jours, en font presque une production de circonstance. Il contient des faits très-intéressans et présentés avec beaucoup de pré-

Historia anatomica infantis monstrosi, Pétersbonrg, 1754, in-40. -

Historia altera, Ibid. 1757, in-4°.

De iis quæ virum medicum perficiunt et exornant. Pétersboorg, 1757, in-4°.

Dissertatio de monstris. Pétersbourg, 1757, in-4º.

Kaaw a inséré quelques Mémoires dans les nouveaux Commentaires de l'Académie de Saint-Pétersbourg. (P.-G. BOISSEAU)

KADELBACH (CHRÉTIEN FRÉDÉRIC), né à Goerlitz le 6 juin 1733, fixa son séjour à Léipzick, après y avoir fait ses études médicales et recu le bonnet de docteur. Il remplit pendant quelques années les fonctions d'assesseur de la Faculté de médecine, mais l'étendue de sa pratique finit par le mettre dans la nécessité d'y renoncer. Il mourut le 8 mars 1797, laissant quelques opuscules qui ne présentent rien de saillant.

Dissertationes I et II de exhalationibus naturalibus. Léipzick, 1767, in-4°.

Tympanitidis pathologia. Leipzick . 1772 , in 4°.

Tympanitidis therapia. Leipzick , 1773, in-4º. Kadelbach eut part à la rédaction des Commentaria de rebus in scientia naturali et medicina gestis. (o.)

KAEMPF (JEAN), médecin allemand, qui a fait beaucoup le bruit vers la fin du siècle dernier, naquit à Deux-Ponts, le 14 mai 1726. Il était fils d'un médecin de cette ville , nommé Jean-Philippe Kaempf. Bâle fut le théâtre de ses études médicales et de sa promotion au doctorat, qu'il obtint en 1753, après avoir soutenu uue thèse ayant pour objet de faire connaître la méthode imaginée par son père pour la guérison des obstructions dans les viscères du bas-ventre. Cette méthode, qui consistait à faire prendre des lavemens , n'était rien moins que nouvelle, mais ce qui était un peu moins suranné, c'était la proposition avancée par l'auteur, et développée ensuite plus amplement par lui, que les obstructions des viscères abdominaux sont la cause méconnue de presque toutes les affections chroniques. Changez les termes, rédigez cette formule, parement empirique, dans un style plus convenable au médecia instruit, plus approprie à la saine physiologie, et vous aurez la théorie des broussaisistes exclusifs, dont heureusement on voit le nombre diminuer de jour en jour. Quoi qu'il en soit, Kaempf entra bientôt après sa réception, au service da prince de Hesse-Hombourg, à la cour duquel il passa sept ans. En 1770 il devint médecin du prince d'Orange-Nassau, et en 1778, médecin du prince de Hesse-Hanau. Ayant quitté cette dernière place en 1787, il revint à Hombourg, où il fut nommé conseiller intime. La mort le surprit à Hanau le 29 octobre 1787. On a de lui :

Dissertatio de infarctu vasorum ventriculi. Bale, 1753, in-4°. Kurze Abhandlung von den Temperamenten. Schafhouse et Franc-

fort , 1760 , in-80. Peter Squenz, oder die Welt will betrogen werden ; ein medicinisches

Peter Squara, oder die Peter witt betregen werden; ein measurmissen zattspiel, Giesen, 1975, 188<sup>2</sup>. Feinchers-ne-bellun; 1978, 188<sup>2</sup>. 1983, 188<sup>2</sup>. Ibid. 1993, 188<sup>2</sup>. Trad. en allenund par G.F. Duerr, 1983, 188<sup>2</sup>. Ibid. 1993, 188<sup>2</sup>. Trad. en allenund par G.F. Duerr, 1986, 188<sup>2</sup>. Ibid. 1993. (1987). Trad. en allenund par G.F. Duerr, 1995, 188<sup>2</sup>. Ibid. 1993.

Methode die hartnaechigsten Krankheiten, die ihren Sitz im Untertube laben, besonders die Hypochondrie, sicher und gruendlich zu heilen. Dessan, 1784, in-8° - Leipzick, 1785, in-8° - 18id, 1786, in-8° - Estr., pas G-G-G-C. Mueller, Hansu, 1788, in-8° - Augsbourg, 1790, in-8°, 18id, 1791, in-8° - Trad, en hollandais par G.J. de Koning, Ulrecht , 1787 , in-8°.

Abhandlung von der Wasserscheu, oder den tollen Hundswuth, nebst den bewachrtesten Mitteln, diesen Unglueck zu begegnen. Hanan, 1780,

"Kampt a instré quelques Observations daus les Actes de l'Académia de Giessen, dans le Magain de Hana, et alma ceul de Baldinger. Raxaver (Guillaume-Louis), frère du précédent, né à Deux-Ponts, mort en 1779, à Newvied, où il feati médecin a laissé: Dissertatio de morbis se atrophit. Bile, 1756, in-4; Denkbud, fur de Hébammen, Francfort, 1777, in-6\*.

KARMPF (Jean-Frédéric ) a écril :

De aquis Toeplizentibus. Halle, 1706, in-40. - Trad. en allemand, Berlin, 1706, in-80.

KAEMPFER (Engelbert), devenu si célèbre par ses voyages, était né le 16 septembre 1651, à Lemgo, dans le comté de la Lippe, en Westphalie. Son père, qui ctait ministre de l'évangile, ayant remarqué en lui de grandes dispositions pour les sciences, prit un soin particulier de les cultiver. Après avoir commencé ses études sous le toit paternel, il alla les continuer au gymnase de Hameln , d'où il passa successivement à Lunébourg, à Hambourg, à Lubeck, à Dantzick, à Thorn et à Gracovie, où il approfondit l'histoire et les langues, tant mortes que vivantes, et prit le degré de docteur en philosophie. Il s'appliqua ensuite, à Kœnigsberg, pendant quatre années consécutives, à l'histoire naturelle et à la médecine, sciences vers lesquelles il était porté par son inclination et par les vœux de sa famille. De là il passa en Suède , où l'on essaya de le fixer par des offres avantageuses ; mais , tourmenté par un penchant insurmontable pour les voyages, il aima mieux accepter l'emploi de secrétaire auprès de l'ambassade que la cour suédoise envoyait en Perse, pour établir des relations commerciales entre les deux états. Ce fut le 20 mars 1653 qu'il partit de Stockholm, traversa la Russie jusqu'à Moscou, s'embarqua ensuite à Astra.

can , et arriva le 29 mars 1684 à Ispahan, L'ambassadeur ayant terminé ses négociations à la fin de l'année 1685, se préparait à retourner en Europe ; mais Kaempfer prit un autre parti. Il quitta l'ambassade, dans la ferme résolution de consacrer encore quelques années à visiter les cours , les états et les peuples de l'Orient, Mais, comme il n'avait aucun secours à attendre de sa famille, il fut obligé d'entrer au service de la compagnie hollandaise des Indes orientales, en qualité de chirurgieu en chef de la flotte qui croisait alors dans le golfe persique. C'est en 1688 seulement qu'il accepta cette place. Parti de Gomron avec la flotte, à la fin du mois de juin, il visita les établissemens hollandais des côtes de l'Arabie-Heureuse, du Mogol, du Malabar, de Ceylan, du golfe du Bengale et de Sumatra, et arriva en 1689 à Batavia , où il passa quelques mois. De là il s'embarqua en qualité de médecin de l'ambassade que la compagnie hollandaise envoyait tous les ans au Japon, et, pour tirer un plus grand profit de ce voyage, il sollicita et obtint la permission de monter le vaisseau qui devait toucher à Siam. Après avoir visité en passant le royaume de Camboie, le midi de la Chine et les pays voisins, il arriva au Japon, et descendit à terre dans la petite île de Desima, près de Nangasaki. A force de soins et d'adresse, il parvint à triompher de la jalousie et de la défiance du gouvernement japonais, et à satisfaire sa curiosité sur la plupart des points qu'il désirait de connaître. En 1601, il accompagna le directeur du commerce à ledo, et eut ainsi l'occasion de voir l'intérieur du pays. Ce fut le 31 octobre de l'année suivante qu'il revint à Batavia, d'où il s'embarqua pour l'Europe, et arriva enfin à Amsterdam au mois d'octobre 1693. Quelques mois après, il prit le bonnet de docteur en médecine à Leyde, et retourna dans sa patrie, où le comte de la Lippe le choisit presqu'aussitôt pour son médecie et celui de sa famille. Sa pratique lui donna trop d'occupation pour lui permettre de rédiger ses notes aussi promptement qu'il l'aurait désiré. Son premier ouvrage ne parut donc qu'à une époque où il avait atteint sa soixantième année. Mulgré le grand succès que ce livre obtint, aucun éditeur ne se présenta pour les autres écrits de Kaempfer, qui succomba le 2 novembre 1716, plus encore aux chagrins domestiques dont un mariage mal assorti accabla ses vieux jours , qu'aux atteintes portées à sa santé par les voyages et les fatigues d'une profession pénible. Linné lui a consacré un genre de plantes (kaempferia) de la famille des balisiers. On a de lui :

Dissertatio medica sistens decadem observationum exoticarum. Leyde, 1894, in-4°.
Amonitatum' exoticarum politico - physico - medicarum fasciculi V, quibus continentur varia relationes, observationes et descriptiones rerum

.

persicarum et ulterioris Asia multa attentione in peregrinationibus per

universum Orientem collectæ. Lemgo, 1712, in-4º.

Outre les documens historiques et archéologiques, dont nous ne parlons pas, on trouve dans ce livre la description des sources de naphibe de Bakou, l'histoire du thé et du dattier, la description des plantes du Japon, et une foule de remarques sur la médecine de crs peuples éloignés. Nul onvrage n'offre autant de renseignemens en tous genres sur l'Asie. Le style en est por, mais l'impression détestable ; les figures sont surtout très mauvaises

The history of Japon and Siam. Londres, 1727, 2 vol. in-fol. -Trad. en français par Des Maizeaux, La Haye, 1729, 2 vol. in-fol.; Ibid. 1731, 3 vol. in-12. - en allemand, Lempo, 1777-1728, 2 sol. in-10.; Ibix. 1731, 3 vol. in-12. - en allemand, Lempo, 1777-1728, in-4°.; Rostock, 1750, in-4°. en hollandais, Amsterdam, 1733, in-6°.

Kaempfer est le premier qui ait bien fait connaître l'empire du Japon. Nous devons surtout citer ici ses recherches sur l'origine des habitans et aur l'histoire naturelle de cette contrée. L'édition allemande de 1777 a été publiée par C.-G. Dohm, d'après un manuscrit autographe de Pauteur. L'ouvrage a été abrégé par Medieus (Francfort et Léipzick, 1783 , in-8º. ).

Icones selectæ plantarum, quas in Japonia collegit et delineavit

Kaempfer. Londres, 1791, in-80. Publié par J. Bauks, d'après les manuscrits conservés dans le Musée

(A .- J .- L. J. )

britannique, KALM (PIERRE), savant Suédois, dont le nom est célèbre en histoire naturelle et dans la science de l'économie , viut au monde en 1715, dans l'Ostro-Bothnie, Lorsqu'il eut atteint l'age de vingt ans, ses parens l'envoyèrent à Abo, où il s'appliqua simultanément à la théologie et à l'histoire naturelle. Le vice président de l'Université lui fournit les fonds nécessaires pour entreprendre un voyage dans la Finlande méridionale; le Tavastland, et la Carélie suédoise et russe, d'où il se rendit à Upsal, auprès de Linné. Il parcourut ensuite quelques autres provinces de la Suede, recueillant partout des matériaux qui enrichirent beaucoup la Flore de ce royaume, et passa même en Russie. A son retour, il devint membre de l'Académie des sciences de Stockholm, dont il a enrichi les Actes de trente et un Mémoires, tous plus ou moins intéressans. L'Académie d'Abo lui confia l'enseignement de l'histoire naturelle et de l'économie, avant même qu'il fût gradué, et, quand if eut pris ses grades, lui accorda la chaire d'économie qu'elle venait de créer dans son sein. En 1748, il entreprit, sous les auspices de l'Académie de Stockholes, un voyage dans l'Amérique septentrionale, d'où il revint en 1751. Aussitôt il publia ses observations, qui eurent un grand succès parce qu'elles offraient un tableau neuf et varié des pays que l'autour avait parcourus, et des apercus bien tracés sur les contrées qu'il avait vues avant de s'y rendre, avec une foule de détails intéressans d'histoire naturelle, et des notions à la sois claires et exactes sur la physique, la géographie, l'économie rurale, le commerce, les mœurs et les usages. Kalm fut récompensé de ses travaux par

des places honorables. En 1767, il prit les ordres, et un peu plus tard il consentit à se charger de l'administration spirituelle de deux paroisses. Il mourut le 16 novembre 1779. Linné a donné son nom à un genre de plantes (kalmia) de la famille des rhodoracées. On a de lui les ouvrages suivans :

Westgoetha och Bahuslaendska, Resa foerraettad ar 1742. Stockholm, 1746, in-8°.

En kort beraetelse om naturliga staellet nytten samt Skoetsel af nogra waxter hembragte fron norra Amerika. Stockholm, 1751, in-8 Beschreibung des grossen Wasserfalls zu Niugara. Abo, 1751, in-80. Amerikanska Naefverbatar beskrefne. Abo, 1753, in-80

Korta anmaerkningar wid inbrggarenas haerringar och hushallning uti Cala-Joki sokn i Osterbotn. Abo, 1753, in 8°. Nodvandigheten af skogarnas battre vard och ans i Finland. Abo,

1753, in-8° Enfalliga tankar om det, som bor i akt tagas vid en stads anlagning.

Abo, 1753, in-8° Historisk och ækonomisk beskrifning ofver sjo-staden Nystad. Abo,

1753, in-8°. Enfalliga anmaerkningar om Ost-Gjotha Skaere-boars oftiga fiskesatt

i ostersjon. Abo, tome 1, 1753; II, 1754, in 80. Korta fragor angaende nyttan af vara inlandska vaxter. Abo, 1753,

Historisk och ækonomisk beskrifning ofver sagu sochn i Abo lahn. Abo, 1753, in-8°.

En Resa til Norra America pa K. Swenska Acad, befallning och publici kest nad foerraertad. Stockholm, tome I, 1753; II, 1756; III, 1761, in 8°.-Trad. en allemand par J.-Ph. Murray, Gottlingue, 1754-1764, 3 vol. in-80. - en anglais par J.-R. Forster, Londres, 1771, in-12; Ibid. 1772, in-8°.

Dissertatio de ortu petrificatorum. Abo, 1754, in-8°. Historisk och ækonomisk beskrifning ofver Cala-Joki sokn uti Oster-

botn. Abo , 1754. Historisk och ækonomisk beskrifning ofver Cajanaborgs Lan. Abo,

1754, in-8°. Ornitho-theologia P. II. Abo. 1754, in-49.

Allmanna anmarkningar vid en krydd-och tragards anlaggende. Abo,

1754 , in-4°. Enfaldige tankar om moejelighten och nyttan af Krydd-och Tragarders anlaggande i Finland. Abo, 1754, in-8°. Tankar om nyttan som kunnet tilfalla vart kara fadernesland, af des

nybygge i America fordom nya-sverige kallat. Abo, 1754, in 8°. Masslupna hardvallsangars forbattrande. Abo, 1754, in 8°.

Gamle Carleby. Abo. 1754, in 8°.

Dissertatio possibilitatem varia vegetabilia exotica fabricis nostris utilia in Finlandia colendi, adstruens. Abo, 1754, in-80.

Sattet at anstalla meteorologiska observationer och theras nytta i aconomien. Abo, 1754, in-8°.

Adumbratio flora. Abo, 1754, in-8°.

Dissertatio de erica vulgari et pteride aquilina. Abo, 1754, in-80.

Beskrifning ofver den i Osterbotn gangbara Boskaps - Sjukan. Abo, 1754, in 8º. Anmarkningar vid Saltkjallor. Abo, 1754, in-8°.

Historisk och ækonomisk beskrifning ofver cronoby sokn uti Osterbotn. Abo, 1755, in-80.

Enfaldige tangar om caffé och de inhemska vaxter, som plaga brukas i des stalle. Abo, 1755, in 8º Moejeligheten och nyttan af begvamare batfarter i kimi elf uti oster-

botn. Abo, 1754, in-8°. Utilitates malleseos in œconomiá. Abo, 1754, in-8°.

Dissertatio de experientiá physica rite prudenterque formanda. Abo. 1754. in-8°

Dissertatio quastionem, utrum per occonomiam, an vero per bellum salus reip. magis promoveatur, solvens. Abo, 1754, in-8°.

Dissertatio de prærogativis Finlandiæ præcipue quoad plantas spon-

taneas in bellariis adhibitas. Abo , 1756 , in 8º. Dissertatio de Esquimaux, gente Americana. Abo, 1756, in-8°.

Theses miscellanea. Abo, 1756, in 4°. Dissertatio ollares in Fennia repertos delineans. Abo, 1756, in 8°.

Nagra kannemarken til nyttiga mineraliers eller jord-och berg-arters upfinnande. Abo, 1756, in-8°.

Theses miscellaneae. Abo, 1756, in-4º. Historisk och ækonomisk beskrifning ofver Hauho sokn uti Tavastland.

Abo, 1756, in-8°. Dissertatio ignem magnalium divinorum præconem exhibens. Abo. 1756 , in-8°.

Tran til Hackar ella lefvande gardesgurdar beskrefne. Abo, 1756, in-80. Nagre anmarkningar vid frukt-trans planterande i Finland. Abo, 1757, in-8°

Dissertatio imperium monarchinum absolutum scientiis occonomicis minus amicum demonstrans. Aho, 1757, in-8°.

Olikonomisk beskrifning hura sadana hjarr kunna goras nyttiga, hvarifran vattnet ej kan ledas med diken. Abo, 1757, in 8°. Om takski fvers upletande, igenkannande och nytta. Abo, 1757, in-8°. Itinera priscorum Scandinnorum in Americam. Abo, 1757, 10-80.

Aphorismi œconomico-politici. Abo. 1757. in-8°. Historisk och cekonomisk beskrifning ofver Stapelstaden Helsingfors

uti Nyland. Abo, 1757, in-8°.

Dissertatio de fœcunditate plantarum. Abo, 1757, in 8°.

Enfaldiga tankar, visande hvad en Prast kan bidraga til ækonomiens uphjelpande. Abo, 1757, in 8°. Nagra anmarkinger om vara faru och granskogers ommare vard

tagne of deras alder. Abo, 1757, in-8°.

Basta sattet at anlagas forssberggnader. Abo, 1757, in-8°.

These philosophicae. Abo, 1757, in-8°.

Nagra annarkingar rorande nodvandigheten af ekskogarnas battre

vard och ans i Finland. Abo, 1757, in-80. Ograsens hvarjehanda nylta. Abo, 1757, in-8°.

Studium œconomiæ et historiæ naturalis informatori necessarium. Abo, 1757, in-8°. Examen animadversionum pseudonymi cujusdam de hypothesi dimi-

nutionis aquarum. Abo, 1757, in-8°.

Beskrifning om stickel eller krusbars buskars ans och nytta. Abo,

1757, in-8°.

Afhandling om gipsen. Abo, 1757, in-8°. Discursus teleolog. circà atmosphæram. Abo, 1757, in-8°.

Om det sa kallade Grona Linets plantering och skotsel i Orihvesi sokn. Abo, 1757, in 8º.

Dissertatio de constitutione et utilitate lexici œconomici rustici. Abo, 1757, in-8°.

Dissertatio: utilitates, quæ ex commerciis et coloniis in calidioribus mundi partibus patriæ adfluerant, exhibens. Abo, 1757, in-8°.

Dissertatio de crussis diminutionis piscium. Abo, 1757, in 8°. Dissertatio de limitată regiminis formă, incrementum civium prom

vente. Abo, 1758, in-8°.

Fata botanices in Finlandid, Abo, 1758, in-8°. Hushallningens hinder och hielp i Kimi Lappmarck. Abo, 1758, in-8°. Anmarkningar rorande nodvandig-och mojeligheten af betusmarkers forbattring i Finland. Abo, 1759, in-8°.

Nyttan som til/aller en Province af en deri anlagd Stapelstad. Abo, 1759, in-84.

Beskrifning om aspens egenskaper och nytta, i den allmanna hus-

hallningen. Abo, 1759, in-8°.

OBkonomisk beskrifning ofver var Svenska Hassel. Abo, 1759, in-8°.

OEkonomisk beskrifning ofver bjorkens egenskaper och nytta i den allmanna hushallningen. Abo, 1759, in-8°.

Fabrikers nytta och nodvandighet uti et land. Abo, tome I, 1759;

Il 1760, in 3".

Dissertatio sistens animadversiones nonnullas circà mercaturam quastuosan cun exteris exercendem proventibus Finlandia propriis. Abo,

1760, in 8°.

Dissertatio de usu quem præstat psychologia æconomo. Abo, 1760, in 8°.

Dissertatic de nozd materialismi in œconomo. Abo, 1760, in 8°.
Dissertatio de usu quem præstat œconomia in interpretanda scriptura

sacrá. Abo, 1760, in-8°.

Aphorismi nonnulli curam summi imperantis circà cultum divinum

delineantes. Abo, 1760. in-8°.

Aphorismi nonnulli atheismum ecconomic inimicum adstruentes. Abo, 1760, in-8°.

Historisk och occonomisk beskrifning ofver sjostaden Ekenas. Abo, 1960, in 8°.
Tankar om sattet at ratt tractera historia naturalis, Abo, 1960, in 8°.

Nyttan och nodvandigheten af vara inhemske vaxters kannande. Abo,

Nyttan of storskifte. Abo, 1760, in 8°.

Nyttan af magaziners anlaggande. Abo. 1760. iv.8°. Dissertatio de utilitate monium in acconomia. Abo. 1761. in.8°. Taukar om informations-verket i osterbotn i synnerhet det privata.

Abo, 1762, in-8°. Nyttun och nodvandizheten for en prast at aga insikt i medicine. Abo, 1762, in-8;

Dissertatio præstantiam plantarum indigentarum præ exoticis udum-

brane. Abo, 1762, in-8°. Huru trahus kuina i anseende til golf, tak och vaggar goras val varma. Abo, 1762, in-8°. Nodvandigheten at uliika och upodla karr och mossar i Finland. Abo,

1763, in-8°.
Nyttau, som England kan hafva af Sina nybyggen i Norra America.

Abo, 1763, in-8°.
Forsok til en historisk, geometrisk och physico-æconomisk beskrifning ofer Pedersore soku i Osterbota. Abo, 1763, in-8°.

ofver Pedersore soku i Osterbotn. Abo, 1763, in-8°. Kannemarken til rika kall-och vattu-adror. Abo, 1763, in-8°.

Norra Americanska farge orter. Abo, 1763, in-8°. Floræ fennicæ Pars I. Abo, 1765, in-8°.

Flore fennice Pars I. Abo, 1765, 16-8°. Om liks begrafvande i kyrkor och kyrkogurdar. Abo, 1765, in-8°. Underrattelse om tjanliga annen til boskapsfoda, vid infallande fo-

derbrist. Abo, 1766, in-8°.
Utkast til en blomstergard af inhemska væxter. Abo, 1766, in 8°.

KAI.M

Om den sa kallade gras-eller angsmasken, samt dess forekommande

och utodande. Abo, 1766, in-8°. Dissertatio aphorismos X propositura, Abo. 1766, in 80.

Thèses reconomiere. Abo , 1766 , in-8°. Meditationes subitaneæ de impedimentis nonnullis linguæ latinæ addiscende. Abo, 1766; in-80.

Theses miscellanea. Abo, 1766, in-80.

On den skada, som kolden til fogar Aker och Tragards skotseln i Finland, Abo. 1768, in-8°. Appletrans ans och skotsel i Finland. Abo, 1769, in-80.

Vulgaria quædam pluviarum præsagia. Aho, 1769, in 8°.

Dissertatio de usu quem præstat zoologia in hermeneutica sacra. Abo,

1769, in-8°. Aphorismi miscellanei. Abo, 1769, in-8°.

Theses oconomica. Abo, 1769, in-80. Besgrifning ofver Eenens egenskaper och nytta. Abo, 1770, in-8°. Genera compendiosa nobiliss, von Linne plantarum fennicarum P. I.

Abo, 1771, in-8°. Anmarkningar syfiande pa Hundeleus forbattrande i Sjo-Staden Nystad. Abo, 1771, in-8°.

Dissertatio de animalibus vectariis. Abo , 1771, in-80.

Vulgariæ quædam circà tempestatis sevenæ præsagia. Abo, 1771, in-8°. Menlose tankar om bradsagning. Abo, 1772, in-8°. Dissertatio usum animalium sylvestrium domitorum exhibens. Abo,

1772, in 8°. OEconomiska nyttan of manna-gras. Abo. 1772, iu-8°.

Grasvaxtens aftagande pa vara angar och dess botemedel. Abo, 1772,

Hvarjehanda allmanna hinder i hushallningen. Abo, 1772, in-8°. Svarta vinbars buskars nytta i hushaliningen. Abo, 1772, in-8°. Dissertutio de curá imperantis circá sanitatem subditorum. Abo, 1772,

Dissertatio de incrementis frigoris, in terris borealibus annis proximè

præterlapsis, observatis. Abo, 1772, in-8°.
Historisk och æconomisk beskrifning ofver somero sokn. Abo, 1774, in-80. Anmarkningar rorande tufvors efrodjande fran Hardvallsangar. Abo,

1774, in-8°.

Pluvia tempestiva et serotina quarum in biblicis sacris mentio fit. Abo,

1775. in 89.
Oforgripelige tankar om Landtbruke:s aphjelpande uti Paldamo sokn

i cajanaborgs Lan. Abo, 1775, in 8°.
Skorskiftets nodvandighet i anseende tel skogarnes battre vard. Abo,

1775, in-8°. Tran tjenande til lefvande hackar uti Kryddgardar i Finland, Abo, 1975, in 8°. Mojeligheten, sattet och nyttan at utan angar skota landtbruket. Abo,

1775 , in-8°. Anmarkninger vid byggnaden af varaktitiga Trahus. Abo, 1775, in-8°. Nyttan utaf afs Kaffandat af de ofverflodidiga Helgedagur. Abo,

1775 , in-8°. Om det varde hvarutinnan æconomien blifvit hallen af atskilliga gamla folkslag. Abo, 1775. in-8°.

Om fangelser. Abo , 1776, in-8° Om bostalls-fortaningens nytta i Lendthushallningen. Aho, 1777, io-8°.

Valmenta amarkningar Syftande pa Landthushallningens forbattrande i Norra Delen af Osterbotn. Aho, 1778, in-8°. Nyttan af hallon i Hushallningen. Abo, 1778, in-8°. Israelitiska economiens historia. Abo, 1778, in-8°. Dissertatio de prajudiciis economia noxiis. Abo, 1778, in-8°.

Dissertatio de prajudiciis occonomia noxiis. Abo, 1778, in 8º. Satt at hagna aker och ang med skogens stora besparing. Abo, 1778,

Salt at hagna aker och ang med skogens stora besparing. Abo, 1778, in-8°.

Dissertatio de agriculturå veterum Sveogothorum. Abo, 1778, in-8°.

Afhandling om sattet at utoda mask på stickelbarsbusken. Åbo, 1778, in-8°.

Oforgripeliga tankar, om den verkan som et lands upolding har på des climat. Åbo, 1778, in-8°.

(A-1-L-1)

KALTSCHMID (CHARLES-FRÉDÉRIC.), de Breslau, vint au monde le 21 mai 1706. Il fit ses humanités dans sa ville natale. et se rendit en 1726 à Iéna, où, pendant deux années entières, il se consacra sans partage à la jurisprudence. S'étant enfin dégoûté de l'étude des lois, il embrassa la carrière de la médecine, et obtint le bonnet doctoral sous la présidence de Teichmeyer. Aussitôt après il se mit à faire des cours sur la médecine légale. la chirurgie et l'anatomie. Ces travaux publics et une pratique heureuse le firent bientôt connaître si avantageusement, que le duc de Saxe-Eisenach l'appela en 1736 auprès de lui, et que l'année suivante il obtint le titre de médecin du duc de Saxe-Weimar. En 1738, il fut nommé professeur extraordinaire à léna, et prit possession de sa chaire par un discours dans lequel il proposait quelques corrections utiles à l'instrument de chirurgie appelé trocart. Ce ne fut néanmoins qu'en 1746 qu'il devint professeur ordinaire. Il mourut le 16 novembre 1769. La chirurgie et la médecine pratique furent, durant toute sa vie, ses occupations favorites; c'est sur ces deux branches de l'art de guérir que roulent les nombreux opuscules académiques qu'il a laissés, et qui sont pour la plupart utiles à consulter.

Dissertatio de cancro, in specie mammarum. Iéna, 1732, in 4°.

Dissertatio de vulnere hepatis curato, cum disquisitione in lethalitatem

vulnerum hepatis. léna, 1732, in-6°.

Cette dissertation fut alisquée par Hamberger. Raltschmid répondit; Hamberger répliques miss cette fois Kaltschmid quitta la lice, et crut pouvoir employer mieux son temps qu'à des discussions toujours inutiles por la acinen quo prodectiones suas faturo semestri instituendus indicit, et modali interquenti chiumeiri pricere dicit, sobreme quen quantine et modali interquenti chiumeiri pricere dicit, sobreme quen quantine.

rrogrammi quo presectiones suus juuro semestri ustituenum nuteen, et emendati instrumenti chirurgici troicar dicti, sehema cum curatione virginis hydropica premittit. Iena, 1738, in-4°. Kurze Nachricht von dem Rastenburger Gesundbrunnen, welcher in

Aurze Nachricht von dem Hastenburger Gesindbrunnen, wetcher in dem Weimarischen Fuerstenthume, bey der Stadt Rastenberg oder Rastenburg anzutressen ist. lens, 1745, in-4°. Dissertatio de distinctione inter sexum animatum et non animatum ex

mediciná forensi eliminanda, léna, 1747, in-4°.

Programma de ileo, in herniá incarceratá, gangrænd affecto, ægrá

Programma de tieo, in terma incurcerata, gangrena ayetto, tegra tamen superstite. léna, 1747, în-4°. Programma de ileo, à scrupulis pirorum mespili eroso et perforato.

léna, 1747, in-4°.

Towns on Cantol

Dissertatio sistens casum de virgine nymphomaniá laborante. Iéna, 1748, in-4°.

Dissertatio de bezoardicorum et regiminis sudoriferi abusu in febribus stomachicis av intestinalibus, mesarvicis etiam diclis. Iena, 1748, in-4°.

Dissertatio de dysenterid. Iena, 1748, in-4°.

Dissertatio de aquis medicatis Fachingensibus. Iena, 1749, in-4°.

Dissertatio de otalgid. lena, 1749, m.4º.
Programma de necessitate exstirpationis chirurgicæ herniarum spuriarum majorum, imprimis hydroceles et sarcoceles vel hydrosarcoceles. Iéna, 1749, in-4º

kens, 1749, in-4\*
Dissertato de fluore albo benigno. Iéna, 1749, in-4\*
Programma de chirurgid medică vindicată, et necessitate reliquarum
medicina partium, ad chirurgum perfectum. Iéna, 1749, in-4\* Programma de oculo, ulcere cancroso laborante, seliciter exstirpato, anted adstringentibus intempestive adhibitis. Iena, 1749, in-4°.

Dissertatio de morbis puerperarum. 1ena , 1750 , in 4º. Dissertatio sistens arthritidem rationaliter demonstratum. 1ena , 1750 ; Dissertatio de virginitate. Iena, 1750, in-4º.

Dissertatio de partu cæsareo. Iena, 1750, in-4º. Dissertatio de inflammationibus febre acuta stipatis, sive de febribus inflammatoriis in genere. Iena, 1750, in-4º.

Dissertatio de genesi calculi renum et vesica. Iéna, 1751, in-4°. Programma de casu partus dissicilis, ubi infanticiduum licitum est,

lena, 1751, in-6º.

Programma de experimento pulmonum infantis aqua injectorum, adjecto observatione anatomica de dextro infantis lobo, aqua immisso,

supernatante, sinistro fundum petente. Iena, 1751, in 4º.
Programma de codem argumento, adjectà observatione anatomica inferioris lobi pulmonis infantis dextri lateris unius et quadrantis anni

aque injecti fundum petentis. 1ena., 1751., in-4°.

Programma de intermissă funiculi umbilicalis post partum deligatione non absolute lethali. Iéna , 1751 , in-40.

Dissertatio de sanguinis in venam portam ingesti verd naturá. Iéna 1751 , in-4°.

Programma de hernid incarceratá, cum vesicá, ita ut feces et urina ex rupto perinaso profluerent, agro per XVII annos conservato. Iéna, 1751 , in-40. Dissertatio de pleuritide verá atque spuriá. Iéna , 1751 , in-4º.

Dissertatio de plithisi pulmonali ejusque præscryatione. Iena, 1751. in-4°.

· Programma de experientiá quadam anatomica, da die Milz eines neunjachrigen Knaben 14 und eine halbe Unze gewogen , und doch sonst die Milz eines Erwachsenen nur 12 Unzen wiegt. Iena, 1751; in 4°. Programma de perversa in investigandis vulneribus specitlorum usu: Iéna, 1752, in-4°.

sena, 1793, 10-4.
Dissertatio de signis graviditatis certis. Iéna, 1752, in-4º.
Dissertatio de partu legitimo. Iéna, 1752, in-4º.
Dissertatio de viduá XXX annorum chlorosi laborante. Iéna, 1752,

in-4°. Programma de necessitate exsecundi fictum ex gravidá mortud. 1éna, a

Dissertatio de pleuritide verá. Icna , 1752, in-4º.

Programma de nervis opticis in cadavere latis inventis à compressione per undas factá caussá ante mortem subsecute guttæ serenæ. Iéna,

Dissertatio de bilis interno et externo usu medico. Ióna, 1752, in-4º, 26

Program: la de raro coulitu hepatis et lienis in cadavere inventá. Iona, 1752, in-4º.

Programma de molá suppuratione confectà, relinquente globum pilorum pugni magnitudinis cum testa sebacca. Iena, 1702, in 4°, Programma de tumore scurhoso trium cum quadrante librarum, glan

dula parotidis exstirpato. lena, 1752, in-4º.
Dissertatio de ileo. lena, 1753, in-4º.

Dissertatio de adfectibus spusmodicis vagis. Iena, 1751, in-40. Dissertatio de vernibus et praccipue de specie illa vernium intestina lium, quam tæniam vocamus, lena, 1755, in-4

Programma de uno rene in casavere invento. Iéna, 1756, in-4°.

Programma de varo casu, ubi intestinum rectum in vencam urinariam insertum fuit. Iéna , 1756 , in-4º. Dissertatio de caussis et affectibus plethoras lena, 1756, in-49.

Distertatio de febribus intermitentibus, et specialim da tertiana sim plici. Iéna, 1756, in-4° Dissertațio de gravidarum morbis, Iena, 1556, in-10.

Dissertatio de hepatitide. Iena, 1750, in-4º.

Dissertatio de methodo hamorrhagia t vulnerum sistendi optima. Iona 1756 , in-4°.

Dissertatio de necessaria fietas in ovini partu praternaturali, qui i situ fatus vitiato dependet, versione, cum suis cautelis. Iena, 1756, in 40. Dissertatio de plurenitide. Iéna, 1756, in-4º.

Dissertatio de asthmate pituitoso. lens: 1757, in 4°.
Programma de necessaria post paracentesia abdominis deligatione Iéna, 1757, in-4º.

Programma de difficili ex brachio fætils sinistro primum ex utero prodeunte et delirii à medicamentis partum provocantibus abusu ariginem habentis curatione. Iena, 1757, in-4°.

Programma de febre quartaná intermitiente. Iéna, 1757, in 4°.

Programma de hæmopty si. Iéna; 1757, in 4°.

Programma de hæmori hoidibus cuccis. Iéna, 1757, in 4°.

Programma sistens varia partis impedimenta ex capitis vitio. Icna, 1757 - in-4°.

Programma de plethorá in sensu medico semper spuriá. Iéna, 1737 in-4°. Programma sistens theses de inflammatione generatim. Iéna, 1757.

m-40. Programma de istis mercurii partibus, qua imprimis miasma vene-reum in corpore harens destruere valent. Iéna, 1757, in-4°. Programma si tens atrophia pathologium. Iéna, 1759, in-4°.

Programma de convulsionibus ex atrà bile. Iena, 1758, in 4º. Programma de verá caussá variolarum generatim. Iéna, 1958, in-40

Programma de augina inflammatoria. lena, 1759, in-4º. Programma de silu corporis erectá excedente, savitali contrario. lépa

1750, in-4°. Programma de intestino in herniá incarceratá à chirurgo incante lasso. Iena, 1759, in-4°.

Dissertatio de pleuritide vera, Iéna, 1759, in-Dissertatio de morbis periostii. lena, 1759, ia-4 Dissertatio de vonnicis. léna , 1759, in-4º.

Dissertatio de phthisi. Iena, 1759, ip-40.

Dissertatio de sciurho in genere. lena , 1759 , in-4º.

Dissertatio de hamorrhagia uteri post partum nimia. Iena, 1959, in-4º. Dissertatio de cacochyand pituitosa. Iéna, 1760, in 4º. Programma de necessitate partus cæsarei instituendi in omnibus graDissertatio de regimine gravidarum. Iéna, 1760, in-4º. Dissertatio de genuina febres continuas curandi ratione in universum

Iéna, 1760, in-Dissertațio de mercurii usu în hydrophobid. Iena, 1760, in-4º.

Dissertatio de enteritide. Icna , 1760 , in-4º. Dissertatio sistens tympanita pathologiam. Iona, 1760, in-6º.

Dissertatio de cholera. 1902, 1760, 10-4°.

Dissertatio de putredine in corpore humano ejusque effectibus. 1602,

1760, in-4°.

Dissertatio de medicamentorum consolidantium modo agendi et usu, léna, 1761, in 40.

Programma de parte ossis humeri exstirpatá, brathio tamen post con-

salidationem integram servante longitudinem. Icna, 1761, in-4".

Programma de raro phthiseos curata easu. Ieus, 1761, in-4°.
Programma de abusu sitús corporis erecti. Ieus, 1761, in 4°. Dissertatio de prognosi statús morbosi rite formanda léna. 1762, in 4º.

Dissertatio de partu cum hamorrhagia uteri conjuncta. Iena, 1762, in-19. Dissertatio de symptomatibus urgentibus in febribus malignis. Iéna,

Dissertațio de herniis în genere, împrimis oscheocele. Icna, 1762, în 40.

Dissertatio de diamne periodico. Icna , 1762, in-4º. Programma de multorum prajudicio, venasectionem in corpore prima vice institutam vita vericulum quertere; et hinc differendam donec aliis aliquando frustrà tentatis remediis firmum in ed supéresse

possit præsidium. Iena, 1762, in-4°. Programma de testiculo trum cum dimidié librarum feliciter exstir-

pato. Iéna, 1762, in-4º. Programma de exstirpato scirrho in labio sinistro vulva, cum monito, emollientia in tumoribus inflammatoriis duris præstare resolventibus.

Iéna , 1762 , in-4%. Dissertatio de sugillatione, à caussa interna ortà. Iéna, 1763, in-4°, Dissertatio de theorid passionis hysterica. Iena, 1763, in-4

Dissertatio de natura sulfaris antimonii aurei, et hinc dependente. virtute emetica e juniem. lena, 1763, in-1º.

Disse tatio de officio medici in foro politico versantis in genere. lena,

1763, in-4°. Dissertațio de catarrho, Iéna, 1763, in-4º.

Dissertatio de ancycloblepharo pueri XII annorum curato. Iéna, 1764 , in-4º. Programma de scirrho glandula axillaris exstirpato. letto, 1764, in 4º.

Programma de masticatione pueri VII annorum per cartiloginem naxilles ligantem sublatà, sed per operationem chirurgicam restitutà. Iéna, 1764, in 4°. Dissertatio de febri lentá hæmorrhoidali feliciter curatá. Iéna, 1765,

in-4º.

Disquisitio de naused. Iéna, 1765, in-4º. Dissertațio de caussis debilitatis febrilis, Iena , 1765 ; in-4º. Dissertatio de vomitoriis. Iéna, 1765, in-4º.

Programma de tumore kernioso. lena, 1765, in-4°.
Programma de caussis debilitatis febrilis. Iena, 1765, in-4°. Programma de tumore tunicate peculiari. Iéna, 1766, in 4%.

Dissertatio de frictionum usu. Iéna, 1766, in-4º. Dissertatio de inflammatione, quateque per venase

et quatenus gravior inde redditur. Iéna, 1966, ip-40.

Programme de tomid. Iéna, 1766, in-4°. .

Programma de aquis in hydrope ascite mica operatione evacuandis. léna, 1769, in-4º.

Programma de costis duabas primis veris in dextro puella latere per interpositam substantiam osseam cohærentibus. Iena, 1767, in-4°.

Programma de cicutá. Iéna, 1768, în-4°. Dissertatio de vertigine, chlorosi et guttá zerená laborante. Iéna, 1768, in 4°.
Dissertatio de herniá incarceratá. Iéna. 1768, in 4°.

Dissertatio de variis effectibus medicamentorum aquosorum in quibusdam morbis chirurgicis, lens, 1768, in-4°. Dissertatio de lethalitate vulnerum capitis in infantibus recens natis.

Iéna, 1768, in-4°. Kaltschmidt a publié deux observations d'iléus dans les Actes de l'Académie des Curieux de la nature, et mis une préface en tête d'une édition des Aphorismes de Boerhaave (Iéna, 1758, in 80.

KANNEGIESSER (TEKOPHILE HENRI), médecin allemand assez célèbre, vint au monde à Gotha le 22 juillet 1712. Des qu'il eut atteint l'âge de quinze ans, ses parens, augurant bien des heureuses dispositions qu'il montrait, s'empressèrent de l'envoyer à l'Université d'Iena, pour y étudier la médecine, à laquelle il avait témoigne le désir de se consacrer. La célébrité du grand Hoffwann lui inspira bientôt le désir d'aller à Halle, où il se rendit effectivement, et fit de rapides progrès sous la direction de ce maître habile, d'Alberti et de Juncker. Lorsqu'il cut terminé le cours de ses études, il entreprit, dans le Nord, un voyage, durant lequel l'offre qui lui fut faite d'une place de médecin à Apenrode en Danemarck, qu'il n'accepta cependant pas, lui donna l'idéc de se faire recevoir à Kiel, où il se soumit aux épreuves publiques en 1731. L'année suivante, le gouvernement danois lui accorda le titre de médecin ordi-naire des baillages de Neumuenster et de Bordisholm. Ayant obtenu le titre de licencié en 1733, il se mit à faire des cours, qui lui valurent, en 1736, le titre de professeur extraordinaire. Cette même année, il prit le grade de docteur, Nommé professeur ordinaire en 1743, il wit depuis lors les dignités académiques et les distinctions civiles s'accumuler sur sa tête, jusqu'à l'époque où la mort vint terminer sa carrière, le 26 août 1702. Il n'a laissé aucun ouvrage tant soit peu volumineux, mais un grand nombre d'opuscules de circonstances, dont plusieurs sont encore recherchés aujourd'hui.

Dissertatio de excretione cutanea. Kiel, 1731, in-40. Dissertatio de caussis morborum ex influxu siderum pendentibus. Kiel,

1732, in-4°. Observationes medico-clinica de febre catarrhali maligná, anno 1733 mense aprili Chilonium Holsatorum obsidente. Kiel, 1733, in 4°.

Dissertatio de præćipuis cautelis, praxin adeunti clinio juxtù probè

attendendis. Kiel, 1733, in-4º. Programma de spinæ dorsalis præternatureli plexu, prælectionibus

suis physiologicis præmissum. Kiel, 1734, in-4°.

KANN

405

Oratio de pietote, medico imprimis necessarid. Kiel, 1736, in-40. Programma de felicium pharmacorum infelici sape usu. Kiel , 1736.

Vollstaendige Beschreibung der Hollischen Medicamente. Kiel, 1737, in-8°.

Programmo de spasmo ex colore et frigore, altero olterum immediatè excipiente. Kiel, 1743, in-4º. Oratio de modemorum studiis altioribus non altioribus. Kiel, 1743,

Dissertatio de sudoriferum obusu. Kiel , 1744 , in-4º. Oratio de probobili mentis cum corpore unione. Kiel , 1744, in-40. Dissertatio de adstringentium efficacid diaphoretica. Kiel, 1744, in 40. Dissertatio de lopidis microcosmici genesi. Kiel, 1745, in-40. Programma de indefinito morborum numero, Kiel, 1745, in-4º.

Unterricht von der im Holsteinischen grassirenden Hornviehseuche Kiel, 1745, in-80.

Dissertatio de spiritu ardente ejusque operandi modo. Kiel, 1747, in-4°. Oratio de veterum in rem medicom laude et meritis planè singularibus. Kiel , 1747 , in-4°.

Oratio de temperamentorum formalitate. Kiel, 1748, in-4°. Dissertatio de pneumotosi. Kiel, 1748, in-4°.

Dissertatio de pleuritide. Kiel, 1749, in 4º.

Programmo de tubulosá nervorum structurd. Kiel., 1749, in-4°. Oratio de bilis naturali et præternaturo li efficaciates. Kiel., 1749, in-4°. Oratio de refrenanda literatorum intemperantid. Kiel., 1749, in-4°. De cura piscium per Slesvici et Holsatia ducatum usitata libellus.

Kiel, 1750, in-4º. Oratio de remediorum è mineralibus desunitorum cum corpore humono

proportione. Kiel, 1751, in-4°. Oratio de cautione circo præsogio. Kiel, 1751. in-4°.

Oratio de animi încondescentid insigui sunitate praesidio. Kiel , 1753 , in-4°

Dissertatio de elephantiasi, Kiel, 1753, in-6º Dissertatio de Telephio et Chironio ulcere. Kiel, 1753, in.40. Orațio de arcii et echii discrepantid. Kiel, 1753, in-4º.

Dissertatio de solivæ efficocitate. Kiel , 1753 , in 4°. Dissertatio de atatibus. Kiel. 1755. in-4°. Dissertatio de saliva efficacid. Kiel, 1755, in-4°.

Dissertatio de hydrope. Kiel , 1756 , in-4º

Dissertatio de apoplexid, Kiel, 1756, in 4°. Dissertatio de variolis. Kiel, 1756, in 4°.

Dissertatio de impotentia conjugali. Kiel, 1756, in-4°. Oratio de philosophia naturali luturo medico necessaria, Kiel, 1757. in-4°.

Dissertatio de domno ex venæ sectionis obusu. Kiel , 1757 , in-40. Oratio de prorectoris officio. Kiel, 1757, in-4°. Dissertatio de virginitatis lasa et integra signis. Kiel , 1758, in-4°.

Dissertațio de locorum salubritate. Kiel, 1760, in-4 Dissertatio de morbis dissimulatis et fictis. Kiel , 1760 , in-40. Oratio de senium prævertendi adminiculis. Kiel, 1761, in-4°.

Dissertotio de morbo comiffali. Kiel, 1761, in-40. Programma de loto antiqua. Kiel, 1761, in-4º. Oratio de veterum pugilatu, sanitatis præsidio insigni, Kiel, 1761,

Dissertotio de somno meridiano sonitatis præsidio insigni. Kiel , 1765 ,

Oratio de quadraturá circuli physicá. Kiel, 1765, in-4°.

Oratio de internecione. Kiel, 1768, in 4º.

Programma de lapidibus aquilinis. Kiel, 1768, in-4°. Institutiones medicina legalis. Halle, 1768, in-8°. Ibid. 1777, in-8°. - Kiel, 1777; in-80.

Dissertatio de hydrope. Kiel, 1769, in-4°.

Dissertatio de variolaruse institune. Kiel, 1769, in-4°. Programmo : cibus aliena dente molitus , nanteam parit. Kiel , 1769 ; in . 60

Oratio de ave Britannica. Kiel , 1769, in-4º.

Dissertatio de prognosi inflammationum, Kiel, 1769, in-4°.

Programma de predictioniber. Kiel, 1769, in-4°.

Orațio de doctrină fasaro medico necessariă. Kul, 1769, in-19. Orotio de intemperanțiă insigni sunitotis impedimento. Siel, 1770,

in-4° Oratio de interrogatoriis medicis utiliter instituendis, Kiel, 1771, in 40.

Dissertotio de ortu et progressu hominis. Kiel, 1771, in-4°. Dissertatio de morbo Phiniano. Kiel , 1771, in-10.

Dissertatio de corcino. Kiel, 1771, in 4º. Kannegeisser a inséré de norde cuses observations dans les Actes de l'Academie des Corieux de la nature, c (A. J. L. 2.)

KANOLD (Jean), né à Breslau le 15 décembre 1679; se renditen 1701 à l'Université de Halle, où il fut reçu docteur en 1719, à la suite d'un voyage dans la Bohême et les mines du pays de Mansfeld. Etant retourne ensuite duns sa ville natale, il s'y livra de suite à la pratique, et entra en i'700 dans le sein de l'Académie impériale des Curieux de la nature. Il mourat le 15 novembre 1729. Son nom figure avec honneur dans les fastes de la médecine, et ses ouvrages sont les plus précieux peut-être que nous possédions parmi ceux des loimographes. Ils ont pour titres :

Dissertatio de abortu et fortu mortuo. Halle, 1704, in 4º. Sontenue sous la présidence de Stabl.

Einiger Medicorum Sendschreiben von der in Preussen 1708, in

Danzig 1709, in Rosenburg 1708, in Frauenskall 1709, grussirten Pest, von der wahren Beschaffenheit des Bubonis, des Schweisses, und der Pestgeschwuere, sonderlich der Bealen, vom acchten Gebruch der Vomitoriorum et Sudoriferorum. Breslau, 1711, in-4°. - Ibid. 1713, in-4°. Cet ouvrage est remarquable sons plus d'un rapport. On y trouve les

résultats de l'ouverture des cadavres de quelques pestiférés, sur lesquels on trouva des taches pétéchiales dans l'estomae, les intestins et le péritoine. Tous les symptomes annoncaient une vive affection des viscères du bas-ventre, dans lequel Kanold et Klaunig n'hésitent pas à placer le siege de la peste. Klaunig déclare que la maladie n'est pas contogieuse. Les vomitifs furent nuisibles, et les seides utiles; la ssignée fut employée sans succès. Klaunig hous apprend que certains empiriques conscillèrent Pasage des os de pestiféres, que Stahl approuva ce moyen, et qu'il devint fanesce à ceut qui en firent usage. C'est peut-être dans ce livre que l'infortané Rosenfeld a tronvé son prétenda préservatif contre la peste.

Historische Relation von der Pestilenz des Hornviehes, welche &. 1711 and 1712 in Schlesien, wie micht weniger im Jahr 1710 in Mathren, Poblen , Ungarn , Oesterreich , Siebenbuergen grasherte. Breslan , 1713 , in-40.

Les ouvertures de cadavées démoniférent que le foyer de cette épi-zonie existait dans le bas-ventre. Kapold présent que la metadie n'était pas contagieuse, et que l'air n'en était point le véhicule.

Kurze Historie von der Seuche des Viehs von 1701 bis 1717, vorzue-glich von der grossen Pestilenz unter dem Horn-und Pferdevieh, von 1709 bis 1717, aus vielerler Correspondenz und andern Herichten En-eagunengetragen. Bautzen, 1720, in 8°. - Ibid. 1721, in 8°.

Museographia, oder Auleitung zum rechten Begriff und metvlicher Anlegung der Museorum oder Raritaenkammern von C.-F. Jenckel

Koufmann in Hamburg, Léipeick , 1727, in-4°. Kanold a traduit en allemand la Relation de la peste de Marseille, avec quelques réflexions (Léipeick, 1721, in 8°.), et publié de 1717 à 1727 les Breslauische Sammlangen. Il a inséré des observations dans les Ephémérides des Curieux de la nature. On doit regretter qu'un ouvrage qu'il avait laissé manuscrit, sous le titre d'Annates de oreu, progressu et exitu magnæ hominum pessilentie ab en. 1701 ed en. 1716, n'est pas été publié. (3.)

KAPFER (JEAN GEORGES-ANTOINE), ac à Bliadheim, dans le duché de Neubourg, le 15 août 1716, fit ses humanités à Dillingen, et y étudia ensuite la pharmacie. En 1726, il ouvrit une officine à Eichstaudt, et s'adonna dans le même temps à la médecine, dont il alla prendre le grade de docteur à Altdorf. Des-lors , il se distingua tellement dans la pratique , qu'il obtint en 1734 la place de médecin pensionne de la ville de Dillingen et de l'évêché d'Angsbourg. Le prince évêque d'Eichstædt le nomma, en 1759, médecin de sa cour et de sa résidence, où il mourut l'année suivante, le 7 décembre, laissant :

Dissertatio de medicamentis antimonialibus. Altdorf, 1732, in-60. Phanix redivious, das ist gruendliche Untersuchung des vor 200 Jahren beruehmten Klingenbads. Dillingen, 1758, in 8°. (1.)

KAPP (CHRÉTIEN-ERRHART), né à Léfpzick, le 23 jmivier 1730, reçu docteur à l'Université de cette ville, y exerça ensuite l'art de guérir, et obtiut, en 1800, du roi de Suede, la décoration de l'ordre de Wasa, Il a publié :

Comparatio humorum in plantis cum motu humorum in animalibus.

Léipziek, 176.

Dissertatio de exstirpatione tumorum in mamma. Léipziek, 1768, in-4. Les Allemands lui doivent un grand nombre de traductions d'ouvrages étrangers dans leur langue : du Traité de la goutte par Cadogan (Lespzick, 1773, in 8°.), des Œuvres de Robert Whylt (Lespzick, 1771, zuch, 1772, m.o. 1, nes Marres de noort wrynt (Leifalch, 1771, 188°), du Dipensaire de Lewis (Berslan, 1795, inse.), du Truite sur la fivre par Grant (Léipiek, 1775, inse.), de Llienens de nédecine projique de Callela (Léipiek, 1795, inse.), 1794; IV, 1795, inse., 1964; IV, 1795, inse., 1964; IV, 1795, inse., 1964; IV, 1795; IV, 1887; IV, 1887;

KAPP (Georges-Chrétien-Frépéric), médecin de Bayreuth, où il termina sa carrière le 19 février 1806, était né le 1er février 1780, à Kirchleuss. S'étant renda en 1798 à l'Université d'Erlangue, il y fut reçu docteur au bout de trois ans. Une fièvre, dite nerveuse, qui l'enleva rapidement, priva la science d'une statistique complète de la ville de Bayreuth dont il rassemblait depuis long temps les matériaux. Ses ouvrages sont :

Ueber einige Wirkungen der Lebensluft auf den thierischen Koerper. Erlangue, 1799, in 8°. Ueber die Schweselsaeure im allgemeinen, deren Wirkungsart und

Anwendung bey Krankheiten. Bayreuth, 1800, in 8°. Dissertatio de arte phosphorico. Erlangue, 1801, in 8°.

Der menschliche Koerper von seiner Butstehung an bis ins Alter. Hof, 1803, in 80.

Ueber das schwarze Magneficum, oder das vollkommene Braunstein Metall Oxyd als Heilmittel. Hof., 1803, in-8°.

Systematische Darstellung der inerkwierdigsten Thatsachen, welche die neue Chemie auf die Heilkunde bewirkt hat. Hof, 1805, in 8°.

The (Georges-Louis-Charles), frete da precédent, né le 23 février 1963, a Bayreuth, et médecin en cette ville, a public les écrits suivans: 2 destruits de physiologia plantarum. Erlangue, 1803, 1805. de de custi gernal. Erlangue, 1805, 1805. de de custi gernal. Erlangue et de custi gernal. Erlangue et de custi gernal. Erlangue et de custi gernal.

1806, in-8°.

Recepttaschenbuch ueber den zweyten Theil der Preussischen Landespharmakopæe. Nuremberg , 1808 , in-8°.

KAUHLEN (FRANÇOIS-GUILLAUME), né à Hemmerden, près de Cologne, le 27 janvier 1750, niort en 1793 à Bonn, où il était professeur de pathologie, de médecine pratique et de police médicale à l'ancienne Université, a publié :

Dissertatio : Examen fontis mineralis soteril Rosdorfiensis prope Brogramma un den Hindernissen, die der Vervollkommnung der

Arzneygelahrtheit im Wege stehen. Bonn, 1786, in-4°.
Ablandlung ueber die Ruhr. Bonn, 1787, in-8°.
Dissertatio de febre puerperali. Bonn, 1790, in-8°.

KAUSCH (JEAN-JOSEPH), né à Lœwenberg le 16 novembre 1751, prit le grade de docteur en médecine à Haile. Après avoir voyagé pendant deux ans, il exerça sa profession à Trachenberg, et finit par s'établir à Militsch, dans la Silésie. On a de lui :

Dissertatio de remediorum in humoribus nostris non solubilium efficacid. Halle , 1773 , in-4°.

Ueber den Einfluss der Toene, und insbesondere der Musik, auf die Seele. Breslau, 1781, in-8°.

Seete: Dreinki, 1701, 1805.
Originalbemerkungen gelog die beyden in unvern Tage am meisten im Schwange gehenden Rindviehtsteben, nebst Bekanntnachung eines kotenlosen, sehr gluckelichen und daveh vielfaeltige Erfahrung bestaeitigten Heilverfahrens im sogenannten Milsbrande. Grottkau et Létjezick , 1790, in-8°

Beantwortung der Frage : wie kann man auf eine leichte, nicht allzukostspielige Art den Wundaerzten, denen das Landvolk anvertrauet ist, und die der leidenden Menschheit oft melle schaedlich als nuetzlieh sind, einen bessern und zweckmaessigern Unterricht beybringen, Erford , 1791 , in-4°.

Geist und Kritik der medicinischen und chirurgischen Zeitschriften Peutschlands fuer Aerzte und Wundaerzte. Leipzick , 1798-1804 , in 8°. Medicinische und chirurgische Erfahrungen. Leipzick , 1798 , in 8°. Briefe an den Einsiedler Grund auf dem Riesengebuerge, ueber seine

Landesverweisung. Berlin, 1799, in 8°. Sendschreiben an Hufeland, auf Veranlassung seiner Schrift: Bemerkungen ueber das Nervenfieber und seine Complicationen. Altembourg,

1799, in-8.
1799, in-8.
Heitfquellen zu Buchowine fuer Aerste und Nichtoerste, nach des
Herrie Apostekers Lachmund chemischer Untersuchung derselben geweertigt. Bresten et Leipnick. 1802, in-8°.
Voler den Mitsprand des Randelvieles Berlin, 1805, in-8°. (z.)

KEATE (Thomas), chirurgien en chef des armées anglaises, et membre de la Société royale de Londres, homme aussi estimé pour son caractère que pour ses talens, dont on a »

Cases of the hydrocele; with observations on a peculiar method of treating that disease. Londres, 1788, in-80. - Trad. on Allemand par G.-J. Langsvers, Prague, 1796, in-86.

Cette méthode consiste dans les fomentations avec la dissolution d'hy-

drochrorate d'ammoniaque

KECK (JEAN-CHRISTOPHE), médecin de la ville de Culmbach, où il était né le 23 novembres 1729, y mourut le 10 février 1759. Il avait fait ses études médicales a Erlangue. On a de lui :

Dissertatio de alcalescentiá humorum. Erlangne, 1756, in-4º. Beweis einiger Saetze aus der praktischen Arzneykunst, welche die Cur eines zurueckgetretenen Podagra betreffen. Culmbach (sans date),

Anmerkungen ueber D. Voige's Sendschreihen an einen guten Freund, ein zurweckgetretenes Podagra betroffend. Culmbach, 1757, in-4°.

KEILL (Jacques), célèbre médecin anglais, frère cadet de Jean Keill, qui s'est fait counaître d'une manière si avantageusc par ses ouvrages de mathématiques et surtout par sa réfutation du système géologique de Burnet, naquit à Edimbourg le 27 mars 1673. Reçu docteur à Cambridge, il s'établit, en 1700, à Northampton, après avoir parcouru une grande partie de l'Europe ; il y pratiqua et enseigna la médecine avec tant d'éclat que la Société royale de Londres lui ouvrit ses . portes. Un cancer à la bouche termina prématurément sa carrière le 16 juillet 1719. La science médicale ne lumdoit aucune découverte, mais il y a créé quelques nouvelles hypothèses. L'un des plus zélés parmi ceux qui ont essayé d'introduire la science du calcul dans la biologie, il imprima une nouvelle direction au système des iatro-mathématiciens, en y ralliant la théorie de l'attraction, l'analyse et le calcul des logarithmes. Jugeant que la vitesse impulsive du sang, le diamètre des vaisseaux et l'angle sous lequel ils naissent des tronés, ne

suffisent pas pour expliquer les sécrétions, il eut recours à l'attraction, dont il fit une application bizarre et tont a fait arbitraire à la théorie de cette obscure fonction. Au lieu de la force énorme et presqu'incalculable que les partisans de Borelli avaient attribuée au cœur, il ne lui en accorda qu'une équivalente à quelques onces, et, de cette manière, ouvrit en quelque sonte la carrière à ceux qui cherchèrent, dans la suitc, à se rendre raison de la circulation par l'irritabilité du cœur et des artères. Ce fut en appliquant les principes de Newton sur les lois de la chute des corps, qu'il parvint à cette conclusion, au sujet de laquelle il eut une longue et assez vive discussion avec Jurin. Tone ses travaux physiologiques sont publies, et peu dignes d'être remis sur le tapis; mais il n'en est pas de même de ses recherches statiques, qui forment le complément necessaire de celles de Sanctorius, et qu'on consultera toujours avec fruit. Les ouvrages de ce médecin estimable sont :

The Anatomy of the human body abridg'd. Londres, 1698, in-12. Ibid. 1710. in-12. Ibid. 1718, in-12. Ibid. 1733, in-12. Ibid. 1731, in-12. Ibid. 1731, in-12. Ibid. 1731, in-12. Edimborrg. 1747, in-12. Ibid. 1733, in-12. Edimborrg. 1747, in-12. Ibid. 1731, in-12. Ibid. 1731, in-12. Ibid. 1731, in-12. Ibid. 1731, in-12. Ibid. 1745, in-12. Ibid. 1745, in-19. Ibid. 1745, in-19. Ibid. 1745, in-19. Ce manuel a eu onze éditions à Londres.

An account of animal secretion, the quantity of blood in human body and muscular motion. Londres, 1708, in-8°. - Ibid. 1717, in-8°. - 1bid. 1738, in-8°. - Trad. en latin, Londres, 1718, in-8°.; Leyde, 1725, in-4°.;

Ibid. 1730, in 4°.

C'est à la snite de la traduction latine, intitulée : Tentamina physicomedica ad quasdam quastiones, qua ceconomiam animalem spectant, accomodata, qu'on trouve les recherches statignes de Keill.

(A.-J.-L. J.)

KELLER (Carétien-Frédéric), né à Sangerhausen, ca 1730, étudia la médecine à Gættingue, et l'exerca ensuite à Langensalza, où il mourut le 4 janvier 1797, laissant :

Dissertatio de nitro flammante. Gottingue, 1762, in.4º.

KELLEY (Enouand), appelé aussi Talbot, naquit en Angleterre, le 1er août-1555, à Worcester. Il exerça, pendant quelque temps, la profession d'apothicaire. A vant perdu ses oreilles par Suite de la mauvaise conduite qu'il tint à Lancastre, il s'appliqua à la chimie, ou plutôt à l'alchimie et ! toutes les pratiques qui pouvaient avoir rapport à cet art chimérique. Jean Dee l'emmena en Pologne, d'où il passa en Bohême. Rodolphe 11, qu'il parvint à séduire, le nomma son chimiste, et lui accorda même des lettres de noblesse en 1500; mais son imposture ayant fini par être découverte, l'empereur le fit mettre en prison à Prague. Il mourat au mois d'octobre

1595, des suites d'une fracture qu'il éprouva en cherchapt à recouvrer sa liberté. Ses ouvrages sont :

Fragmenta à J. Combachio edita. Giessen , 1647 , in-12.

Tractatus dao egregii de lapide philosophorum cum theatro astronomia terrestris in gration filtorum Hermetis in lucem editi à J. Langio. Hambourg, 1673, in-8°. - Ibid. 1676, in-8°. - Trad. en allemand, Hambourg, 1670 ; in-12.

KELLNER (DAVID), de Gotha, dans la Thuringe, étudia la médecine à l'Université de Helmstaedt, où il prit le grade de docteur. Il passa ensuite la plus grande partie de sa vie à Nordhausen, livre à la pratique de l'art de guérir, et à l'étude de la chimie. On ignore l'époque de sa mort. Les ouvrages qu'il a laissés ont pour titre :

Dissertatio de empyomate. Helmstaedt, 1673, in-4º.

Unterricht von geschwuerigen offenen Schenkeln und alten Beinschaeden. Nordhausen, 1868, in-12. - Francfort et Léipzick, 1690, in-12. Synopsis Museci metallici viri incomparabilis Ulyssis Aldrevandi omnium metallorum quateriam, proprietates, differentias, generandi et præparandi rationem et usum succincté tradens, innexis varius curiositatibus, soitu lectuque dignis. Léipsick, 1702, in-12.
Weg der Natur zu Verbesserung der Metalle. Nordhausen, 1704,

Hochnutzbare und bewachrte edie Bier-Brauer-Kunst. 1710.

Ars separatoria reformata et renovata, eder erneuerte und sehr auetz-liche Scheidekunst. Chemoitz, 1727, in 8°. Mineralogische, chemische und alchymistische Briefe an Henchel. Dresde , 1794, in-89. (z.)

KELNER (Guillaume-André , né le 5 décembre 1694, à Eisensch, prit le grade de docteur en médecine à Halle, et revint ensuite pratiquer l'art de guérir dans sa ville patale, où il passa le reste de ses jours. Outre de nombreuses observations insérées dans les Annales physico-médicales de Breslau, les Mélanges de physique et de médecine d'Erford, le Commerce litteraire de Nuramberg, et les Ephemérides des Curioux de la nature, il a public :

Dissertatio observationes et cautelas circà acidularum et thermarum usum et abusum exhibens. Halle, 1717, in-4°.

Réimprimée dans le tome II des Opuscula physico-medica de F. Heff-

Epistola gratulatoria de asylis quibusdam ignorantia chymica. Eiscnach, 1717, in-4°. Synopsis observationum medicarum et physicarum, quas Decuria III

et Centuriæ X Ephemeridum Academiæ Cæsareæ naturæ Curiosorum ab anno MDCLXXX usque ad annum MDCCXXII publicutæran, continent, ordine alphabetico exposita, et ad instar lexici realis obser-vationum physico-medicarum adornata. Nuremberg, 1739, in-4°.

KELS (HENRI-GUILLAUME), né, en 1759, à Liebenau, dans le comté de Hoya, étudia d'abord la pharmacie à Hanovre et. à Osnabruck, puis il alla suivre les cours de la Faculté de médecine à Goettingue, depuis 1787 jusqu'en 1791, prit le grade de docteur à l'Université de Helmstacht, et devint ensuite chi-rurgien en chef adjoint de l'hôpital militaire de la compagnie des Indes hollandaises à Surinam. Il est mort le 15 juin 1792, laissant :

Onomatologia chymico-practica, oder vallstaendig praktisches Hand-bach der Chemie, in alphabetischer Ordnung. Ulm, 1791, in-8°. Dissertatio de carbone vegetali. Helmstaedt, 1791, in-4°. (1.)

KEMME (JEAN-CHRÉTIEN), ué à Halle, le 10 septembre 1738, fit toutes ses études à l'Université de cette ville, où il prit le grade de docteur en médecine, et fut nommé professeur en 1766. Vingt-cinq ans après, il obtint la place d'inspecteur de l'Institut clinique et de celui pour les accouchemens. L'époque de sa mort ne nous est pas connue. Nous citerous de lui les ouvrages suivans :

Dissertatio de genesi scirrhorum simplicium. Halle, 1760, in-4°. Dissertatio de ortu hamoirhagiarum ictero symptomatice accedentium.

Halle; 1762, in-40 Dissertatio de innocenti infectione venered. Halles, 1768. in-4°.
Dissertatio de eximia rhabarbari virtute medică in morbis quibusdam

chronicis. Halle, 1771, in-4°.

Binleitung in die Medicin ueberhaupt. Halle, 1771, in-8°.

Dissertatio de totius morbi temporibus. Halle, 1771, in-4°.

Dissertatio de lentá tardarum passionum curatione interná impetuosa plerumque præferendé. Halle, 1773, in 4°. Dissertatio de vasorum paralysi, Halle, 1773, in 4°. Dissertatio observationes quastam medico-praesicas sistens. Halle,

1773, in-4°. Von der Heiterkeit des Geistes bey einigen Sterbenden. Halle, 1774, Beurtheilung eines Beweises vor die Immaterialitaet der Seele aus

der Medicin, Halle, 1776, in-8°. von ale Immaerimitet aer Geets die Medicin, Halle, 1776, in-8°. Tentamen physiologicum, quo evincitur, glandus conglobati generis organa esse lympham conficientia. Halle, 1777, in-4°.

Dissertatio de vi vitali in quandam cel. Medici de eddem materid

prælectionem, Halle , 1777, in 4º.
Zweifel und Erinnerungen wider die Lehre der Aerzte von der Er-

nachrung der festen Theile. Halle , 1778 , in-80. Analecta de ictero. Halle, 1780, in-4º. Dissertatio de diversa colicam pictonum curandi methodo. Halle,

1780, in-4°.

80, in-4°. Dissertatio de notione gangrenæ et sphaceli. Halle, 1781, in-4°. (0.)

KENTMANN (JEAN), minéralogiste qui jouit de quelque célébrité, naquit à Dresde, le 28 avril 1521. Il fréquenta successivement plusieurs Universités d'Allemagne, et passa cufin à Padoue, où, après un séjour de deux années, on l'admit aux honneurs du doctorat. Quelque temps après son retour en Allemagne, la ville de Torgau le prit pour médecin pensionné. Tout son temps fut partagé, depuis lors, entre la pratique de l'art de guérir et l'étude de l'histoire naturelle, notamment de la minéralogie et de la botanique. Il mourut en 1568, laissant :

Calculorum qui in corpore ac membris hominum innascuntur genera deaccim, eorumque descriptio et figura. Zarich, 1565, in-87. Momenclature resum fossilium que in Misniù precipuè et aliis in

regionibus inveniuntur:

Avec le précédent. Regiment wie man sich vor der Pestilentz hueten, und was Mittel man davor brauchen solle. Wittemberg, 1568, in-80.

KENTMANN (Théophile), fill du précédent, né à Meissen, le 21 janvier 1552, reçu docteur à Bale en 1578, praitien d'abord à Torgau, puis à Halle, et mort le 12 juillet 1610, dans cette dernière ville, a laissé: Tabulæ, loca et tempus quibus colliguntur plantæ exhibentes. Giessen, 1609, in-fol. - Wittemberg, 1620, in-4°. - Ibid. 1629, in-4°. - Léipzick,

1659, in-4° - Kiel, 1667, in-4°. - Hambourg, 1667, in-8°. - Francfori, 1715, in-fol.

De cholerd et cholerica passione. Bale , 1579 , in-4°. De exhalationibus fumosis et vaporosis flatuosisque spiritibus in macrocosmo et microcosmo existentibus. Halle, 1591, in 4º. (o.)

KEPLER (Louis), fils du grand astronome de ce nom, vint au monde à Prague, le 21 décembre 1607. Il fit ses premières études à Lintz, et les continua ensuite à Ratisbonne, où il suivit son père en 1619. S'étant rendu de là à Vienne, en 1624, il s'y appliqua spécialement à la poésie et à la philosophie. Comme la guerre désolait alors l'Autriche, et qu'il n'y goûtait pas la tranquillité nécessaire pour cultiver les lettres avec succès, il prit le parti de se retirer à Sulzbach, où la nécessité lui fit une loi d'enseigner pendant six mois dans le coldége public. Quelques protecteurs l'ayant enfin metiré de cet état de dépendance, il passa aussitôt à Tubingue, et y prit le grade de maître-ès-arts en 1627. La médecine fut alors la partie vers laquelle il tourna ses vues, et il profita de l'occasion qui s'offrit à lui de conduire un jeune homme riche à Bâle. Après une année de séjour en cette ville, il prit la route de Strasbourg; mais la mort de son père, qui arriva en 1630. lui imposa l'obligation de retourner à Ratisbonne, pour mettre ordre à ses affaires. Dès qu'elles furent terminées, il alla à Genève, y pratiqua l'art de guérir pendant une année, et se rendit ensuite à Kænigsberg, où il prit le bonnet doctoral en 1635, et mourut le 13 septembre 1663, laissant quelques opuscules, parmi lesquels nous citerons les suivans :

Dissertatio de incubo. Kanigsberg, 1644, in-4°.

Liber Galeni de symptomatum cuassis secundis in theses contractus. Strasbourg, 1911, in-4. Methodi conciliandarum sertorum in medicina discrepantium sectio

urina, Kenigsberg, 16/8, in fol

De febri epidemica Regionnontand anni 16/9. Elling, 1650, in fo.

Somnium, sive opus posthumum de astronomia lunari, Segan, 1634, in-4°.

KERAUDREN (PIERRE-FBANÇOIS), médecin en chef des armées navales, inspecteur-général du service de santé de la marine, est né à Brest le 16 mai 1760. Après avoir terminé ses études classiques au collège de Quimper, il suivit les cours de l'école de médecine rurale, au port de Brest. Il fut l'un des élèves les plus assidus de Sabatier, médecin en chef de ce port, et frère du célèbre professeur de la Faculté de médecine de Paris. Il n'a manqué au premier de ces fières qu'un aussi vaste théâtre pour acquerir la même célébrité que le second. Professeur aussi distingué que grand praticien, le médecin de la mariue avait, à un baut degré, l'art de faire saisir à ses élèves les vrais principes de la methode hippocratique. M. Kéraudren a parcouru successivement tous les grades du service de santé de la marine : les succès qu'il obtint dans les concours publics, et les comptes qu'il eut à rendre dans les divers emplois qui lui furent confirs, soft dans les hôpitaux, soit à la mer, l'appelerent de bonne heure à occuper une place dans l'enseignement; il vint alors à Paris, où il profita des ressources qu'olfre cette capitale pour augmenter ses connaissances : il suivit surtout les lecons de clipique de Corvisart, et fut reçu docteur en médecine en 1803. Une armée navale se formait alors à Rochefort, et le commandement en fut donné à l'amiral Bruix, sous les veux duquel M. Kéraudren avait délà servi à bord du vaisseau l'Océan. dans l'escadre de la Méditerranée : l'amiral, qui, pendant cette campagne, avait reçu des soins de M. Kéraudren, le fit nommer, par le ministre, médecin de la nouvelle armée qu'il allait commander. Tous les vaisseaux étaient près de mettre à lavoile, lorsque l'amiral éprouva une hémoptysie effrayante qui l'obligea de se rendre aux eaux de Barreges, et par suite à Paris. M. Keraudren l'y sujvit avec l'autorisation du ministre, et n'y resta pas inutile au service : il ful chargé, par lo ministère, de divers travaux relatifs à l'organisation du service de santé de la marine, dans les ports et sur les vaisseaux, et notamment de la rédaction des instructions sanitaires pour l'expédition du capitaine Baudin. Cette pièce a été citée, avec des éloges mérités, par Péron, dans la relation de son voyage aux terres australes. Le savoir et l'utilité des vues de M. Kéraudren ayant été appréciés, il fut définitivement attaché au ministère, avec le titre de médecin en chef consultant, le 20 décembre

1896. Bientot il eut à remplir différentes missions importantes dans les ports militaires de France, de la Belgique et de la Hollande : en 1812, il eut à combattre une épidémie meurtrière de dysenterie qui régnait dans les équipages de l'escadre d'Anvers ; il fut assez heureux pour roussir à faire cesser en peu de temps cette maladie, par le scul emploi des moyens hygieniques, et avec l'aide des médecins et chirurgiens de la marine attachés aux hôpitaux et embarqués sur les vaisseaux. Il eut ensuite à s'occuper de tous les détails de l'installation du grand hôpital de Saint-Bergard, qui venait d'être créé, et de la formation, dans cet établissement, d'une nouvelle école de médecine navale, on les jeunes Flamands ne tardèrent nas à se rendre en grand nombre. Il réunit aussi à Euckuisen des moyens d'instruction, en plaçant, dans cet hôpital maritime de la Hollande, des hommes capables d'enseigner, aux jeunes chirurgiens de la marine, les parties les plus indispensables de l'art de guérir. L'école de Saint-Bernard était dejà en pleine vigueur; celle d'Enckuisen devait prendre un prompt développement, et répandre en Hollande le gout et l'éclat de la chirurgie française. En applaudissant à son zèle, le ministre le qualifiait depuis long-temps du titre d'inspecteur, dont il ne reent pourtant le brevet qu'au commencement de 1813. A l'époque du retour des Bourbous, il n'avait encore que la décoration de légionnaire : en 1816, il fut nommé, par le roi, chevalier de Saint-Michel, et décoré de la croix d'officier de la Légiond'Honneur en 1820. M. Kéraudren est un des médecins français qui honorent lo plus leur profession et leur pays, par un savoir solide, un jugement sain, et une probité scientlique trop peu commune. On regrette que les devoirs importans et multipliés qu'il a constamment à remplir, soit au ministère, soit dans les ports, ne lui aient pas permis de consacrer beaucoup de temps à des travaux littéraires ; on a de lui :

Réslexions sommaires sur le scorbut, avec un tableau des moyens antiscorbutsques.

Dans ecute dissertation, l'auteur regarde l'hamidité comme la cause principale du socchut; il fini dépendre cette mahdie d'un état atonique du syabme vasculaire, et attribue à l'eau de végétation ce qu'on appelle la propriété anisocehulque des végétaux recess. C'est l'ouvrage d'un bon observateur et d'un praticion expérimenté, et la meilleure monographie du sorobut de mer que nous possédions.

Mémoire sur la syphilis dégénérée;

Dans les Mémoires de la Société médicale d'émulation, tome 7,
page 286.

page 286. L'auteur (stabilt que si la vérole récente ne peut être guéris par la scule administration des rem des tries des tégésur, esa substances neuvent miffer dans le traitement des véroles anciennes, surrout de celles qui ont déjà été traitées sons succès par le mereure. Ce mémoire contient de faits importans, qu'une parte opopules vues avenage à l'oppinion trop

généralement répandue de la spécificité du mercure dans le traiteme des maux vénériens.

Projet de reglement sur les moyens de prevenir l'introduction, par

mer, des maladies contagieuses. L'anteur a consigné, dans cet opuscule, des vues qui ont été en grande artie adoptées par l'autorité, et un fait extraordinaire qui milite en faveur de l'opinion des médecins pour lesquels la transmission de la fièvre jaune n'est pas douteuse.

Mémoire sur le mal de mer; Dans les Bulletins de la Société philotechnique.

Sur les causes des maladies des marins et sur les soins à prendre pour conserver leur santé.

De la fièvre jaune observée aux Antilles et sur les vaisseaux du roi, considérée principalement sous le rapport de sa transmission. Paris,

1823, in-8°.

L'auteur y expose une opinion mixte sur la transmission de la fièvre ' jaune; il croit à la possibilité de l'importation de cette maladie par la voie des communications, et que, dans certains temps, dans certains Renx, notamment sur les vaisseaux, elle se transmet par des communications médiates on immédiates aux individus sains, disposés à la contracter; il s'est borné à étudier ce sujet important sons le point de vne de l'administration maritime. Son opuscule contient des faits officiels et des vues où il ne se prononce qu'avec la réserve que doit s'imposer un esprit sage dans toute question anssi importante et aussi difficile.

KERGER (Martin), médecin à Liegnitz, dans la Silésie, florissait durant le cours de la seconde moitié du dix-septième siècle. Attribuant toutes les maladies à la fermentation, il prétendait les guérir par les moyens propres à arrêter ce mouvement intestin, par les spiritueux, c'est-à-dire par les excitant. C'est ainsi que l'iatrochimie le conduisit à la méthode que Brown et ses partisans ont tant vantée depuis, et que l'observation superficielle des phénomènes de la nature vivante avait fait imaginer au réformateur écossais. Les idées de Kerger sont consignées dans un ouvrage qui a pour titre :

De fermentatione liber physico-medicus. Wittemberg, 1663, in 4°.

KERCKRING (TRÉODORE), d'une famille originaire de Lubeck . vint au monde à Hambourg. Les biographes ne nous ont guère conservé. sur son compte que des anecdotes scandaleuses, dont l'abjuration qu'il fit du protestantisme fut peutêtre la source, par la haine qu'elle inspira contre lui à ses anciens coreligionnaires. Tout ce qui paraît certain, c'est qu'à la suite d'une assez longue excursion en France et en Hollande, il revint dans sa ville natale en 1678, avec le titre de résident du grand duc de Toscane, et qu'il y mourut le 2 novembre 1693. Si nous en croyons Haller, Pechlin lui prêtait sa plume, et ce fut Ruysch qui prépara les pièces du riche cabinet d'anatomie qu'il laissa entre les mains de ses héritiers. Quoi qu'il en soit, dans les ouvrages qui portent son nom, on trouve des observations fort intéressantes sur l'ostéogénie et sur la formation du fœtus, observations qu'on doit cependant bien se garder de prendre à la lettre, et qui ont besoin d'être rectifices sous plusieurs rapports. Ce médeciu s'est montré zélé partisan du système des ovaristes. On a de lui :

Spicilegium anatomicum continens observationum anatomicarum rariorum centuriam unam, necnon ostengeniam fietuum, in qud, quid cuique ossiculo singulis accedat mensibus, quidque decedat et in co per varia immutetur tempora, accuratissime oculis subjicitur. Amsterdam, 1670, in-4°. - Ibid. 1673, in-4°.

Anthropogenia ichnographia, sive conformatio fætus ab ovo usque ad ossificationis principia, in supplementum Osteogenia fatuum. Amster-

dani, 1671, in-4°. - Paris, 1672, in-4°. Commentarius in currum triumphalem antimonii Basilii Kalentini. Amsterdam 107, in-12. - Genève, 167t, in-12. - Ibid. 1685, in-12.
Les convres de Kerckring ont été réunies sous ce litre:

Opera omnia anatomica. Leyde, 1717, iu-40.

KERN (Vincent), professeur à l'Université de Vienne, après avoir occupé à Laybach une chaire à laquelle le gouvernement autrichien l'avait nommé en 1797, s'est fait remarquer, il y a quatorze ans, par la chaleur avec laquelle il a recommandé l'usage de l'eau dans le pansement des blessures reçues à la guerre. Le seul tort qu'il eut fut de s'attribuer la découverte de cette méthode, qui n'était pas nouvelle, quoiqu'assez peu urise en pratique. Le livre dans lequel il l'a décrite aurait mérité et mériterait encore d'être plus connu chez nous, quoiqu'on doive convenir que l'excellent article sur l'emploi chirurgical de l'eau, inséré par M. Percy dans le Dictionaire des sciences médicales, ne luisse rien à désirer sous aucuu rapport. Les ouvrages de M. Kern sont :

Erinnerungen ueber die Einfuehrung der Blattern - Einimpfung im Herzogthum Krain, Laybach, 1798, in-8 Lehrsaetze aus dem manuellen Theil der Heilkunde. Layhach, 1803,

in-8°. Annalen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien. Vienne, tome I, 1807; II. 1809, in 80.

Antrittsrede , gehalten in dem klinischen Hoersaale der hiesigen Universitaet, den 18ten April 1805. Vienne, 1807, in-4º.

Avis au chirargiens pour les engager à accepter et à introduire une méthode plus simple, plus naturelle et moins dispendieuse dans le pansement des plates. Vienne, 1800, in 8°. - Trad. en allemand par J.-B. Schaul, Stuttgard, 1810, in 8°.

KERR (TROMAS), mort au mois de mai 1814, était membre de la Société royale de Londres, chirurgien de l'hôpital de Londres, et chirurgien de l'hôpital des Orphelins à Edimbourg. Sa vie fut honorable, mais obscure; de grands talens, comme praticien, et des traductions de divers ouvrages utiles, la révé-

lèrent seuls au public. Il a, en cffet, reproduit dans sa langue maternelle les Élémens de chimie de Lavoisier (1789, in-80.; 1753, in-8°.), l'Essai sur le blanchiment de Berthollet, le Systême zoologique de Linné (1792, in-40.), l'Histoire des scrpens et des quadrupèdes ovipares, de M. de Lacépède (1802, in-80.), et l'Essai sur la Théorie de la terre, de M. Cuvier (1815, in 80.); cette dernière traduction a été mise au jour par M. Jameson. Kerr est aussi l'auteur d'une Histoire de l'Ecosse, sous le regno de Robert Bruce (1811, in-80.), et d'une Vie de Guillaume Smellie (1811, in-8%).

KERSTENS (JEAN-CHRÉTIEN), né à Stade, le 17 décembre 1713, deviut professeur ordinaire de médecine à l'Université de Kiel, et termina sa carrière au mois d'août de l'aunée 1891. Il a traduit en allemand les OEuvres médicales de Tissot (Hambourg, 1774-1775, 2 vol. in-8°. - Leipzick, 1779, in-8°.), et le Traité d'accouchemens de Saxtorph (Leipzick et Copenhague, 1792, in-8°.). On lui doit aussi une édition des Genera morborum de Linné (Hambourg, 1774, in-80.). Enfin, il est auteur des ouvrages suivans :

Dissertatio de febre amphimerind stipulari in tractu Eyderostadiensi

Designation de feore compinimenta injutari in recue Lyuerossaaiems. Programma de gongrend à decabitu optimáque cam pracavendi et depellendi methodo. Kiel, 1776, in-4.
Primities flora Holsteica. Kiel, 1780, in-4.
Kurarus (Jean-Chrétien), fils du précedent, né à Moscou le 38 janier 1788, a publié; Dissertatio de formidolosi rheumatismi biliosi triplici abscessu metastatico ægrê demum sanati historia. Kiel, 1702, in-8%.

KERSTING (JEAN-ADAM), né dans la Hesse, on ignore en quelle année, et mort à Hanovre, le 3 avril 1784, s'est fait connaître d'une manière très-avantageuse par ses ouvrages sur la médecine vétérinaire. N'ayant reçu aucune éducation, et mis de bonne heure en apprentissage chez un maréchal-ferrant, il parvint, par son scul génie, à triompher d'obstacles qui auraient retenu tant d'autres que lui dans les voies de l'empirisme aveugle et routinier auquel obéissent encore la plupart des hommes qui exercent sa profession. On estime surtout son Traité de maréchallerie : toutes ses opinions ne sont pas soutenables; mais elles annoncent au moins un homme bien supérieur à la condition dans laquelle le sort l'avait placé. On a de lui :

Der sichere und wolherfahrue Hof-und Reitschmied...... 1760.

Unterricht Pferde zu beschlagen , und die an den Faessen der Pferde porfullende Gebrechen zu heilen. Gættingue, 1777, in-80. Deuxième édition de l'ouvrage précédent. Patriotischer Unterricht fuer den Landmann, wie er der jetst gras-

sirenden Viehseuche mit Nutzen vorbeugen koenne. Rinteln , 1776 , in-8°.

419

Anweisung zur Kenntniss und Heilung der innern Pferdekrankheiten Marbourg , 1788, in-8°.

Nachgelassene Werke weber die Pferde-Arzneymssenschaft. Berlin, 1789, in 8°. - Ibid. 1793, in 8°. - Bronswick, 1801, in 8°. - Ibid. 1818, in 8°. - (1)

KESLER (Gaantas-Gotton), në à Landshut, au mois de décembre 1715, mort vers 1753, étudia la médecine à Léipzick, prit le grade de docteur à Lifott, en 1739, et reviut ensuite exercer l'art de guérir dans sa ville natale, où il termina ses jours, après avoir publié les ouvrages suivant.

Dissertatio de liquido nervoso ejusque effectu ex harmonid corporis et mentis deducendo. Erford., 1739, in 4°. Schediasma anatomen cadiveris masculin etmorbi ab ulcere ventri-.

euli historiam, cum annexá epicrisi, exhibens. Landshut, 1744, in-4°. Bedicinischer Entwus f. von deu Krankheiten des menschilchen Keerpere und derselben kuen; nebst einen Ashange von kulten und wurmen

Wasser, vom Purgieren und Aderlassen. Ländshut, 1744, in-4°. Compendium artis obstetricum, ser kurzer Inhalt der zesamten Hebammenkunst. Landshut, 1748, in-4°.

De mota materiae electricae, ut caussa efficiente motuum et sensuum in corpore animato. Breslau, 1748, in 8º.-I rad. en allemand, Ibid 1749, in 8·. Dissertatio de viribus medicamentorum electricis. Landshut, 1750,

Dissertatio de viribus medicamentorum electricis. Landshut, 1750, in-8°.

KESLER (Francisco-Louis), médecin de la colonie fran-

çaise, à Magdebourg, naquit en cette ville le 20 avril 1740, et y mourat le 20 mai 1808, laissant :

Dissertatio de nonnullis ad variolarum institunem pertinentibus. Halle, 1760, in-\(\frac{1}{2}\), in-\(\frac{1}{2}\).

Beobachungen ueber die epidemischen Faulfieber in den beyden Wintern 1770-1772. Halle, 1773, in-\(\frac{1}{2}\).

(0.)

KESSELRING (IAx-Hzsn1), né h Germau, dans la Prusse, le 13 janvier 1913, fut recu docteur Halle en 1738, na retour d'un voyage en Dauemarck, en Hollande, eu Angleierre et en France. Nommé casuite professeur à l'Université de Kozoigsberg, il mourut le 25 mars 1741, dans cette ville, dont il cisti aussi médecin pensionné. On a de lui :

Historia et examen methodi Foubertianee pro extractione calculi. Halle, 1738. in-4°.

L'auteur développe les avantages et les inconvéniens de la méthode de Foubert, qu'il se garde de bien de présenter comme applicable à tous les cas indistinctement. (r.)

KESTNER (Carktier-Guillawe), of le 16 juin 1694, s kindelbrueck, ville de la Thuringe, où son père remplissait les fonctions de médecin pensionné, fit ses lumanités au gymnase de Weissenfels, et se rendit ensuite à lêna, pour y étudier la théologie; mais au bout de quéque temps, s'étant aperçu

2

que la faiblesse de sa constitution ne lui permettrait pas de remplir les devoirs qu'impose l'état ecclésiastique, il tourna ses vues vers la carrière médicale, dans laquelle il ne tarda pas à faire des progrès rapides. En quittant lena, il alla passer deux années à Léipzick, puis vlut terminer son éducation médicale à Halle, où le titre de docteur lui fut accordé en 1719. Cependant la pratique de l'art de guérir lui inspirant une répugnance insurmontable, il résolut de n'en cultiver que la partie littéraire, vers laquelle d'ailleurs ses goûts et la tournure particulière de son esprit l'entraînaient. Il alla donc se fixer à léna, où Stolle, alors occupé de son histoire générale des connaissances humaines, l'associa bientôt à ses travaux, et n'eut qu'à se louer du zèle et des talens de ce précieux collaborateur. C'est Kestner qui a rédigé presqu'entièrement la partie médicale de la grande histoire de ce littérateur. Ce médesin à montré autant d'exactitude que d'impartialité dans toutes ses productions, qui tiennent un rang distingué parmi les nombreux ouvrages publiés à diverses époques sur l'histoire, soit purement littéraire ou bibliographique, soit même scientifique de la médecine. Il mourut, généralement regretté, le 15 mai 1747, laissant, contre l'habitude des écrivains de sa nation, un petit nombre d'ouvrages, que tout médecin jaloux de s'élever an-dessus des empiriques et des ignorans guérisseurs, doit avoir entre les mains, et consulter souvent :

Dissertatio de præjudicatis quibtadam in physiologia opinionibus. Halle, 1719, in 4°.

Kurzer Begriff der Historie der medicinischen Gelahrheit. Halle, 1744, in-8°.
Medicinisches Gelehrten-Lexikon, darinnen die Leben der beruehmt-

esten Aerzte, samt deren wichtigsten Schrifften, sonderbaresten Ent-deckungen und merkwerdigten Streitigkeiten, aus den besten Scribenten in moeglichster Kuerze nach alphabetischer Ordnung beschrieben worden. Iéna, 1740, in-4 Avec une préface de Théophile Stolle. Cette biographic médicale ne peut être considérée que comme une

esquisse. Elle renferme bien des erreurs. La partie bibliographique est Bibliotheca medica optimorum per singulas medicinæ partes auctorum

delectu circonscripta. Iena, 1746, in-8º. C'est le meilleur des ouvrages de Kestner; il doit se trouver dans la

bibliothèque de tous les médecins. (A.-J.-L. JOURDAN) KETELAER (VINCENT), médecin hollandais, qui vivait au dix-septieme siècle, et qui remplit la place de régent du collége de Ziricsée, a publié, sur les aphthes, un ouvrage qui mérita l'honneur de plusieurs réimpressions, et qui porte le titre suivant :

Commentarius medicus de aphthis nostratibus, seu Belgarum Sprouw. Leyde, 1673, in-12. - Amsterdam, 1715, in-80. - Genève, 1727, in-40. - Amsterdam, 1749, iu-8°.

KETHAM (Jasa pr.), médecin, ou plutôt empirique allemand, vivait à Venise dans le cours du quinzième siècle, et y jouissait de quelque réputation. Il paraît être le premier qui ait publié des planches d'anatomie gravées sur pois. Son livre, qui est singulier et fort rare, a pour titre.

Pasciculis medicine Joannis de Kehâm, revitus par Geor. de Monteferrato, qui insuper apposuit titulum, aucorotistes et loca plura; cum tubulis V lign, incis. ib. per Jo. et Gregor, fraters de Porlivo. Accessis Contilium Perio de Pusisionae pro peste evituadid. Venites, 19g1, is fol. - Ibid. 1503, in-fol. - Ibid. 1500, in-fol. - Ibid. 1513, in-fol. - Ibid. 1523, in-fol.

Les planches sont coloriées. Il y en a dix dans les éditions de 1495 et de 1500. L'auteur traite des urines et de l'uroscopie, de la saignée, de

la génération et de quelques autres sujets divers.

KEUPNER ou KUEPNER (JEAN), connu aussi sous le nom de Trachoreus, était né dans le Tyrol. Il passa la plus grande partie de sa vie à Strasbourg, où il jouissait d'une certaine réputation et de l'estime générale vers le milieu du seizième siècle. Nous avous de lui plusieurs ouvrages inituleis.

Pharmacopoliterion, saluberrima synthetorum pharmacorum in officinis passim promerculiam symmicta, ad medibiles quoccumque morbos curandos apprime conducibilia promens. Iugolsiadt, 1542, in-8°. Tabula curativa, adversis pestilentem cephalacam hocis plurībus esi-

tialiter grassantem. Ingolstadt, 1543, in-8°.

De peste libellus. Ingolstadt, 1544, in-8°. Scholia in practicam medicinalem Leonelli Faventini de Victoriis.

Lyon', 1574, in-12. Aveo l'ouvrage du médecin italien.

(0.)

KEUP (Jean-Bernard), né à Mœurs, en 1755, mourus en juillet 1802, à Wenlerswyk, dans le comté de Zutphen, où it pratiquait la médecine, après l'avoir exercée pendant quelque temps à Solingen. On a de lui:

Etwas ueber die Kenntniss und Heilung der Wasserscheu, der Folge eines tollen Hundesbisses. Dusseldorf, 1788, in-8°.

Libellus pharmaceuticus, composita et præpurata præcipua, præparandi modum et encheireses exhibens. Duisbourg, 1789, in-8°.

Manuale pharmaceuticum, principiis pharmaciae probatissimis superstructum. Duisbourg, 1793, in-8°. (0.)

KEY ou KAYE (Jan'), plus généralement conus sous son mon latinis de Cajus, naquit à Norwich, dans le comté de Norfolk, en Augleterre, le 6 octobre 1510. Après avoir reque les premiers délemens d'une éducation libérale en cette ville, il fut envoyé fort jeune à Cambridge, où il étudia la médecine. S'étant ensaite rendu en latile, il se livra pendaut quelque temps à l'anatomie, avec Véssle, dans la même maison qu'il logesit à Padoue, et prit le grade de docteur à Bologne.

En 1542, de concert avec Colombo, il donna des lecons publiques sur le texte grec d'Aristote, à Padone. L'année suivante, il parcourut la plus grande partie de l'Italie, et reprit la route de l'Angleterre par la France et l'Allemagne. De retour dans sa patrie, il se fit agréger au Collége des médecins de Cambridge, puis il pratiqua l'art de guérir à Shrewsbury et Norwich. Les succès qu'il obtint étendirent tellement sa réputation, qu'il fut appelé à la cour, et nommé médecin d'Edouard vi, place qu'il remplit depuis auprès de la reine Marie et de la reine Elisabeth. En 1547, il fut admis parmi les membres du Collége des médecins de Loudres, dont il devint le doven en 1550. Il mourut le 20 juillet 1573, laissant :

De medendi methodo ex Cl. Galeni et Jo.-Bapt. Montani Veronensis. principum medicorum sententia, libri duo. Bale, 1544. - Louvain, 1556, 10-8°. - Bale, 1558, in 8°.

Cl. Galeni, Pergameni, libri aliquot graci partim haetenus non visi, partim è mendibus quibus scatebunt innumeris ad vetustissimos codices repurguti, et integritati sua restituti, annotationibusque illustrati. Bale,

1544, in-4°. Galeni liber de sanitate tuenda. Bale, 1549, in-12.

A boke or conseill against the disease commonly called the sweat, or sweating sickness. Londres , 1552, in-12, -Trad. en latin , Londres , 1556, in-12; Ibid. 1721, in-80.

Histoire intéressante de la suette anglaise, de son apparition et de ses symptômes. Il est curieux de comparer ce petit traité avec celui que

M. Rayer vient de publier sur la suette picarde.

Galeni libri de ossibus, de ptysand, etc. Bale, 1557, in 8°. De canilres britannicis tiber unus. De rariorum animalium et stirpium

hist rid, liber unus. De libris propriis liber unus. Londres, 1570, in 12. nutring, timer unus. De times propries timer unus. Londres, 1797, 18:172. Le premier de ces trois écrits a été réimpriné avec la Cynographie de François Paullini (Nuremberg, 1685, in-6°,), et dans le recueil des auteurs sur la chasse (Leyde, 1728, in-6°,), et dans le recueil des De pronunciatione grace et latina lingue, cum scriptione nová. Lon-

dres, 1674, in-4% De antiquitate academiæ Cantabrigiensis, libri duo. Londres, 1568,

in-8°. - Ibid. 1574, in-4°.
Historia Cantubrigionsis Academiue, ab urbe conditá, duobus libris. Londres, 1574, in-4°. (3.)

KICKX (JEAN), pharmacien du royaume des Pays-Bas, né à Bruxelles en 1772, s'est fait connaître avantageusement par nue Flore des environs de sa ville natale (Flora Bruxellensis, 1812, in-8°.). Il est membre de l'Académie royale des sciences de Bruxelles, et du conseil de santé. On attend avec impatience un Traité latin sur les médicamens simples, qu'il se proposé de publier. Il a dernièrement mis au jour l'ouvrage suivant :

Tentamen mineralogicum, seu mineralium nova distributio in classes, ordines, genera, species; cum varietatibus et synonymis auctorum. Cui additur lexicon mineralogicum. Bruxelles, 1821, in-80.

 KIELMAIER (CMARLES - FRÉDÉRIC), né à Babenhausen en φ 1765, prit le grade de docteur à l'Université de Stuttgard, où il obtint ensuite une place de professeur de médecine. En 1796, il accepta une chaire à celle de Tubingue. On a de lui:

Disquisitio chemica acidularum Bergensium et Goeppengensium. Stuttgardt, 1786, in 4°.

Ueber die Verhaeltnisse der organischen Kraeste unter einander in der Reihe der verschiedenen Organisationen. Stuttgardt, 1793, 10-8°. Dissertatio de venenatis acidi borussici in animalia essectibus. Tubiague, 1806, in-4°.

Dissertatio inauguralis sistens observationes nonnullas zootomicas, os cordis cervi, claviculas felis, os thervcicum limacis agrestis et intestina cocca urogalis spectatens proposita. Tubingne, 1814.
Physisch-chemitche Untersuchiung des Schwefelwassers vom Stachel-

berg im Canton Glarus. Stuttgardt, 1816, in-8°. (0.)

KIESER (DEFERIC-GEORGES), médecin allemand, né la 7 août 1793, è Harbourg, dans le pays de Hanorre, termina es études médicales aux Universités de Cartinque et de Wurzbourg, Devenu ensuite médecin de Nordheim, il denueura six années en ectte ville. En 1812, il fut nommé professeur PUniversité d'Una, et deux nas après, il leva une legion d'eutidins volontaires à cheval, è la iéte desquels il fit la campagre de France. En 1815, il occupant il e poste de médecin en chef de l'état-major prussien. Successivement il dirigea le service médical des hopitaux de Lége et de Versailles. Après la guerre, il a repris ses fonctions de professeur à Lva. On a de lui ;

Dissertatio de anamorphosi oculi. Gottingue, 1804, in-4°.

Beytraege zur vergleichenden Anatomie und Physiologie. Bamberg et Wurzhourg, 1807, in 4º. Aphovismen aus der Physiologie der Pflanzen. Gættingue, 1808, in 8º.

Ueber die Natur, Erkenntniss und Heilung des schwarzen Staars. Gottingne, 1810, in 8°. Der Ursprung des Durmkanals aus der Vesicula umbilicalis, Gottin-

Der Ursprung des Durmkanals aus der Vestcula umbilicalis. Geetitogue, 1810, in-4°. Grundlage der Pathologie und Therapie des Menschen. 1612,

Ueber das Wesen und die Bedeutung der Exanthemen. lena, 1812, in-4°.

Vorbanungs-und Verhaltungs-Maasregeln bey ansteckenden Faulsteberepidemien. lena. 1813, in-8°. Elemente des Phytonomie. 16na., 1815, in-8°.

Brugmans und Delpech ueber den Hospitalbrund. Icna, 1816, in 8°. System der Medicin. Halle, 1817-1818, in 8°.

Archiv fuer den thierischen Mugnetismus. Leipzick, 1817, in 8°.

KIESEWETTER (ALOVS-FERDINAND), né à Neisse, dans la Haute-Silésie, en 1739, médecin à Hradisch dans lu Moravie, est auteur des ouvrages suivans: Novissima de bolo experimenta. Vienne, 1766, in-8°.

Brichte und Unterrichte ueber die herrschende Hornviehseuche.
Vienne, 1773, in-8°.

Beschwibung des in Hungarn naechst Temschin gelegenen Toeplitzer Bades. Brunn, 1774, in-8°.

Litteree apologétice néris Hradisiensis adversus illos, qui eum prorsis insalubreu esse existimant. Skalitz, 1777, in 8°. Abhandlung ueber die Ursache und Heilungsart der unter dem Land-

volk eingerissenen Lustseuche. Brunn, 1778, in-8°.

Das Buchlauer Bad in Hradischen Kreise, Skalitz, 1781, in-8°.

Qui ruri ab ope medice epistolares ad animarum pastores atque alios,
qui ruri ab ope medica vemoti existant. Brunn, 1786, in-8°.

Etwas von sogenannten Lahatschowitzer Salz oder Selterwasser. Brunn, 1792, in-8°. (0.)

KIIAN (CONAD-JOSEPA), né à Warabourg, enseigna la médecine à Bamberg, après avoir quitté les ordres de l'église pour s'adonner à l'art de guérir. Au bout de deux ans de prosessorat, il vint en 1865 à Wurzbourg, passa l'année suito à Léipzick, et retoura enfin, en 1807, à Bamberg. Nous connaissons de lui curna enfin, en 1807, à Bamberg. Nous connaissons de lui curna enfin, en 1807, à Bamberg. Nous connaissons de lui curna enfin, en 1807, à Bamberg. Nous connaissons de lui curna enfin, en 1807, à Bamberg. Nous connaissons de lui curna enfin en la contra de la contra del contra de la co

Anleitung zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit in Leipzig fuer die Bewohner, Nachbarn und Fremde dieser Stadt. Léipzick, 1800, in-8°.

Der Haus-und Reise-Arzt, oder Rathgeber fuer Nichtgerzte in dem wichtigten, gefächrlichsten und schnell toedtlichen Krankheiten. Leipzick, 1800, in-80.

Der Genius der Gesundheit und des Lebens. Léipzick, 1800, in-8°. -Ilud. 1805, in-8°. Entwurf eines Systems der gesammten Medicin. Iéna, 1802, in-8°.

Differenz der echten und unechten Erregungs-Theorie in steter Beziehung auf die Schule der Neu-Brownianer. Iena, 1803, in-8°.

C'est une critique du brownisme faite dans l'esprit de la doctrine de Schelling. Klinisches Handbuch 2nm Gebrauch bey den wichtigsten, gefahrvoll-

sten und schnell toedtlichen Krunkheiten. Bamberg et Wurzbourg, 1804, in.8°. - Ibid. 1808, in.8. Ueber die innere Organisation der Heilkunst. Bamberg et Wurzbourg,

Ueber die innere Organisation der Heitkunst. Bamberg et Wurzbourg. 1801, in-8°. Diaetetik fuer Tabacksraucher. Léipzick, 1806, in-12.

Das Scharlachfieber in Leipzick 1805. Léipzick , 1806 , in-4°.

Die Diaetetik der weiblichen Schoenheit. Hanshourg, 1806, in-8°. Georgia, oder der Mensch im Leben und im Staate. Léipzick, 1806 -802, in-8°.

1807, in 4°. Was solt man in den jetzigen Kriegszeiten thun, um sich gegen die Gestubren des Nerven-und Fuulsteber: zu schuetzen. Léspsick, 1807, in 8°. Medicinische Studien Giessen, 1803, in 8°.

Das Faul-und Nervensteber; eine klinische Darstellung. Bamberg et Wurzbourg, 1809, in-8°. (z.)

KING (EDMOND), médecin anglais du dix-septième siècle, membre de la Société royale de Londres, fut l'un des plus habiles anatomistes de son temps. Il travailla, de concert avec Thomas Cox, à mettre en vogue la transfusion du sang. Oa KIRC 425

atouve le résultat des expériences de ces deux médècins dans les Transactions philosophiques, pour l'année 1667, Le même recueil renferme deux autres opuscules de King. Dans l'un (1666) il fait quelques réflexions sur les parties parenchymateuses du corps humain, qu'il démontre être garnies d'un grand nombre de visiseaux. Dans l'autre (1686) il décrit un cas d'os-

sification de la glande pinéale.

KIRCHER (ATHANASE), l'un des hommes les plus savans et les plus laborieux qu'ait produits la compagnie de Jésus, naquit le 2 mai 1602, à Geysa, petit bourg situé près de Fulde. Aussitot qu'il cut terminé ses ctudes, il entra, en 1618, dans l'ordre des Jesuites, où plus tard il fit les quatre vœux, et où il trouva de nouvelles ressources pour satisfaire sa passion de s'instruire, qui était telle, qu'a la fois il embrassa la physique, l'histoire naturelle, les mathématiques et les langues anciennes, cultivant ces diverses parties avec une ardeur égale et un succès remarquable. Chargé d'enseigner la philosophic, les mathématiques et les langues orientales à l'Université de Wurzbourg, il remplit cette chaire d'une manière brillante; mais la guerre de trente ans vint troubler sa tranquillité, et le mit dans la nécessité de quitter l'Allemagne. Il passa en France, et se retira chez les Jésuites d'Avignon, dans la maison desquels il habita deux années, qui furent consacrées par lui à l'étude des antiquités. Ce fut le sayant Peirese, avec lequel il se lia pendant son séjour en cette ville, qui lui conseilla de travailler à déchiffrer les hiéroglyphes des anciens Egyptiens. Nommé professeur de mathématiques à Vienne, il se disposait à aller prendre possession de ce nouveau poste, lorsqu'il reçut l'ordre de se rendre à Rome. En 1637, le pape le chargea d'accompagner le cardinal Frédéric de Saxe à Malte, où le grand maître lui fit un accueil distingué. Delà il parcourut le royaume des deux Siciles, et vint enfin remplir au Collége romain une chaire de mathématiques, qu'il conserva pendant huit années, à l'expiration desquelles ses supérieurs lui permirent de renoncer à l'enseignement. Débarrassé de ce soin pénible, Kircher eut tout le temps nécessaire pour suivre ses autres travaux, que la mort seule put interrompre le 28 novembre 1680. Peu d'hommes ont acquis autant d'érudition, mais la sienne était généralement mal digerce et sans critique. Une imagination hardie, une crédulité dont plus d'un autre savant a donné des preuves non moins facéticuses que lui, et la manie de tout expliquer, l'ont entraîué dans de grandes erreurs. Cependant les physiciens et les naturalistes consultent encore quelques uns de ses écrits, en y apportant une sage défiance. Parmi les nombreux ouvrages de ce savant et infatigable polygraphe, nous ne citerons que ecux qui concernent les sciences physiques, laissant de côté tous ce qui a rapport aux mathématiques, aux langues, anxa hiéroglyphes, à l'histoire et aux antiquités, ainsi que divers opuscules ascétiques.

Ars magnesia, sive conclusiones experimentales de effectibus magne-

tis. Wurzbourg , 1631 , in-40.

Migget, ivi de are magnetich opus triportium, in quo universa magnetit nature qisupu in omnibus acientis et artius usus nost mendot explositi nature qisupu in omnibus acientis et artius usus nost mendot explositus, ac preserve è virius et protigions nature effentissa missionis acientus, educationis, malia heastput incegnita fundationis, acientistis, acientistis, acientistis, acientistis, malia heastput incegnita nature recursita quantitati natura (educationis malia heastput incegnita nature se perimente previous mentos, mentos, olymbia et mathematica omni generis experimente previous (educationis mentos), educationis (educationis educationis educ

10-4°. - Rome : 1654, in-fol.
On trouve dans le troisième livre de cet ouvrage, la figure de la tarentule, avec les airs qu'au temps de Kircher on croyait propres à guérir
les accidens attribués a la morsure de cet insecte.

Avs magna lucis et umbræ, in decem libros digesta. Rome, 1646, in-fol. - Awsterdam, 1671, in-8°.

Kircher parle, dans cet écrit, de la lanterne magique, dont il est

assez generalement regarde conime l'inventeur.
Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni, in decem libros digesta; quá universa sonorum doctrina et philosophia, musicæque tam theorica quam practica, scientia traditur. Rome, 1050, 2 vol. in-fol.

- Amsterdam, 1662, in-fol.

Audré Hirsch a publié (Halle, 1662, in-8°.) un abrégé de cet ouvrage, dans lequel on trouve une foule de notions curicuses et de réflexions avvantes sur la musique des anciens.

Iter extalicum terrestre, sive geocosmi opificium, quo terrestris globi

structura, aronhorumque in eá partium constitutio, figmento ad veritatem composito exponitur. Rome, 1654, in-5 ter exstaticum II. quod et mundi subterranei prodromus dicitur, quo

geocosmi opificium, sive terrestris globi structura una cum abditis in es reconditoriis per ficti integumentum exponuntur. Rome, 1657, jn 46°. Réimprimé en 1610 et 1671 (Wurzhourg, in 4°.) par Caspard Schott,

sous le titre d'Iter exstaticum celeste.

L'auteur y débite des idées singulières et parlois piquantes sur la nature, la disposition et le mouvement des astres. Il y traite aussi de l'eau considérée comme élément, de la forme du globe, des mers, de leur étendue, de leur profondeur, des animaux qui les habitent, otc.

Scrutinium physico-medicum pestis, origo, causæ, proguostica, insolentes natura effectus, qui statis temporibus calestium influxuum virtute et efficació in epidemicis hominum animantiumpue morbis elucescunt, und cun antidotis. Rome, 1658, iu-4°. – Leipzick, 1674, iu-12°.

Mundus subservaneus, în qui universa nature mafestas et divitive summă rerum varietate exponitur, abditorumque effectuum causte in totius nature ambitu elucescentes duobus tomis demonstrantur. Austerdam, 1654, 2 vol. infol. - Ibid. 1658, 2 vol. infol. - Ibid. 1678, infol. - Ibid. 1

Cet ouvrage est hérissé de conjecures bizarres et de récits apocryphèse ar des êtres imaginaires, ets que les draspos et les gésant. L'auteur y décrit le prétendu phénomène de la palingénésie des plantes, ce qui annonce, quoiqu'on cêt pu dire, que, s'il a sisteré bien des fansates dans ess écrits par l'effet de sa crédulité, planieurs ont évidemment pris leur source dans un manque de boune foi.

Arithmologia, sive de occultis numerorum mysteriis. Rome, 1665, in-40.

Magneticum natura organum, sive disceptatio physiologica de triplici in natura rerum magnete, juxtà triplicem ejusdem natura gradum digesto, inanimato, animato, sensitivo. Rome, 1667, in-4º. - Amsterdam,

Ce qu'il y a peut-être de plus remarquable dans les écrits de Kircher, c'est l'assertion, consignée dans celni-ci, que l'attraction et la répulsion peuvent servir à expliquer les phénomènes les plus obseurs de la physique. Les modernes partisans des théories électro-dynamiques ne lirsient pas sans fruit cet opuscule trop oublié.

Phonurgia nova, de prodigiosis sonorum effectibus, et sermocitatione per machinas, sono animatas. Kempten, 1673, in 4°.

Physiologia Kircheriana experimentalis, qua summa argumentorum multitudine et varietate naturalium rerum scientia per experimenta physica mathematica, medica, chymica, musica, magnetica, mechanica, comprobatur, atque stabilitur. Amsterdam, 1680, in-fol-

Extrait des ouvrages de Kircher, rédigé par Jean-Etienne Kestler.

Son cabinet, décrit d'abord par Georges de Sepi (Amsterdam, 1678, in-fol.), l'a été depuis par Philippe Buonanni (Rome, 1709, in-fol. - Ibid. 1773, in-fol.), et par Contucci (Rome, 1763 - 1765, 2 vol. in-fol.). (A .- J.-L. JOURDAN)

KIRCHMAIER (GEORGES-GASPARD), professeur d'éloquence à Wittemberg, était membre de l'Académie des Curieux de la nature sous le nom de Phosphore II, allusion honorable à ses travaux les plus importans. Il naquit en 1635 à Uffenheim, dans la Franconie, et mourut en 1700, le 28 septembre. La liste de ses ouvrages est fort longue, mais nous ne citerons que ceux qui ont un rapport direct avec l'objet principal de ce Dictionaire. Il passe pour avoir découvert le premier, en 1679, l'art de graver sur verre, comme on le fait aujourd'hui avec l'acide fluorique.

Dissertatio de vitá et morte. Wittemberg, 1658, in-in.

Exercitatio physica responsoria ad introductum nuper in Academia Francofurtana dogma calorem et motum membrorum naturalem in humano corpore, adeoque vitam non dependere ab anima rationali, sed à materid cwlesti subtilissima statuens. Wittemberg, 1659, in-4°. Quæstionum illustrium unthropologico-physicarum tetrus. Wittemberg, 1659, in-4º.

De origine vitæ humanæ et potioribus quibusdam philosophiæ Cartesianæ speciminibus. Wittemberg, 1660, in-4".

Dissertatio de visu. Wittenherg, 1660, m-10.

Dissertatio de generatione et conceptione. Wittemberg, 1660, in-4º. Dissertatio de temperamento. Wittemberg, 1660. in-4º

De araned imprimis et de tarantulis. Wittenberg. 1660, in-4°. De raris et admirandis arboribus quibusdam. Wittenberg, 1660,

in-40. De corallio, opobalsamo et saccharo. Wittemberg, 1631, in:40. Dissertatio de vitæ humanæ unitate, animæ in, cum et sub semine propagatione et caloris innati indole. Wittemberg, 1661, in 4".

De viribus mirandis toni consoni. Wittemberg, 1672, in 4°. De luce, igne, ac perennibus lucernis. Wittemberg, 1676, in-4°.

Noctiluca constans et per vices fulgurans diutissime quassita nunc reperta. Wittemberg, 1676, in-4º.

De phosphoris et natura lucis, nec non de igne commentatio epistoliea. Wittemberg, 1680, in-4°. De passionum animi et corporis morborum traduce. Wittemberg, 1684;

in-§°.

Pathologia vetus et nova. Wittemberg, 1685, in-8°.
Institutiones metallica. Wittemberg, 1687, in-§°.
De catido innato corporis animaque vinculo. Wittemberg, 1689,

in-4°.

Halurgia curiosa in compendio delineata. Wittemberg, 1690, in-4°.

Dubanti saltus propè Schmidberg. Willemberg, 1692, in 4º.
De tribulis potissimum aquaticis à Theophrasto, Dioscoride et Plinio

dictis. Willemberg, 1692, in-4°.

De coronis. Willemberg, 1693, in-4°. Metallometomorphosis, principiis ac experimentis curiosis metallurgicis asserta. Wittemberg, 1693, in-4°.

De mojestate barba. Wittemberg, 1698, in-4°.

(z.)

KIRKLAND (THOMAS), l'un des plus célèbres médecins et chirurgiens qui vécussent de son temps en Angleterre, naquit en 1721, et mourut à Ashby, dans le comté de Leicester, le 17 janvier 1708. Il consacra sa vic cutière à la pratique de l'art de guérir, et acquit une grande réputation non moins par ses talens et ses succès que par le rare désintéressement avec lequel il exerça toujours sa profession. Sa carrière n'offre aucun événement digne d'intérêt : cependant il prit une part active à toutes les grandes questions qui furent agitées depuis le milieu du siècle dernier. C'est ainsi qu'il s'attacha à déterminer dans quels cas de gangrène le quinquina est utile ou nuisible. Un peu plus tard il démontra qu'il est souvent fort avantageux de supprimer les fièvres intermittentes, et il eut à ce sujet une discussion assez animée avec M. Maxwell, Ensuite il combattit l'opinion de Pott, relativement aux fractures compliquées, et adopta celle de Bilguer sur l'abus des amputations; le principal argument dont il se servit, fut qu'à la campagne,

où l'on ampute rarement, il ne meurt pas un dixième des personnes atteintes d'une fracture, même compliquée. On sait aujourd'hui que les circonstances font varier le point de vue sous lequel on doit envisager cette question, pour la résondre d'une manière satisfaisante, et qu'on ne peut appliquer au service de santé militaire, en temps de guerre, les préceptes dont

un chirurgien serait blâmable de s'écarter dans la pratique civile. On a de Kirkland: A Treatise on gangrenes, in which the cases, that require the use of the bark, and those, in which it is pernicious, are ascertained. Not-tingham, 1754, in-8°. -Trad. en allemand par G.-L. Huth, Nuremberg, 1761, in-8°.

An essay on the method of suppressing haemorrhages from divided arteries. Londres, 1763, in-80.

An essay towards an improvement in the cure of those diseases, which are the causes of fevers. Londres, 1762, in-80.

A treatise on childbodfevers and on the method of preventing them; with two dissertations on the brain and nerves and on different kind of tritability. Londers, 1774, in-8°. -Trad. en allemand par J. C.-F. Scherf, Golha, 1778, in-8°.

Goiha, 1778, in-8°.

Thoughts on amputation, being a supplement to the letters on compound frectures. To which is added an essay on the use of opium in

mortifications. Londres, 1780, in 80.

An inquiry into the present state of medical surgery. Londres, 1783,

in-8°. -Trad. en allemand, Leipzick, 1785, in-8°. affections. Londres, 2792, in-8°. -Trad. en allemand, Leipzick, 1794, in-8°. (1.)

KIRSTEN (Georges), était de Stettin, dans la Poméranie. Il vint au monde le 20 janvier 1613. Ses parens lui firent commencer ses humanités à Halle, et l'envoyèrent bientôt après à léna, d'où il passa à Strasbourg. Après s'être appliqué pendant quatre ans avec beaucoup de succès à l'étude de la philosophie et de la médecine dans cette derrière ville, il fit quelque séjour à Tubingue, et se rendit ensuite à Leyde, où il continua ses cours. Mais la peste qui régnait avec fureur dans cette cité l'en chassa, et lui laissa des loisirs qu'il employa utilement à parcourir les Pays-Bas, s'arrêtant successivement à Franéquer, à Groningue et à Utrecht. Etant enfin retourné à Leyde, il y passa quatre années, qu'il consacra entièrement à la botanique et à l'art de guérir, et à l'expiration desquelles il prit le grade de docteur. Deux chaires lui furent alors offertes, l'une à Gripswald et l'autre dans la Livonie; mais les circonstances malheureuses du temps ne lui permirent pas de les accepter. Il se rendit aux instances du chevalier Oxenstiern, qui l'avait pris en affection, et consentit à remplir, en gynnase de Stettin, une chaire de professeur, à laquelle fut joint le titre de médecin du roi de Suède. Il mourut le 4 mars 1660, laissant :

Oratio de medicinæ dignitate et præstantia contrà Platonem et Plinium. Stettin, 1647, in 4°.

Adversaria et animadversiones in Joannis Agricolæ commentarium in Poppium et chirurgiam parvam. Stettin, 1648, in-8°. Disquisitiones phytologicæ. Stettin, 1651, in-4°. (1.)

KIRSTEN (Jras-Jacques), né à Aldofr, le 18 mai 1710, y mourul to l'anvier 1763. Après avoir terminé ses études dans l'Université de cette ville, il soutint, en 1729, une thèse De cephales dous la présidence de Jantke, et au bout de trois années accompagna Baier dans un voyage que celui-ci fit le Eger, pour visiter les eaux minérales qui ont rendu cette lide de la Bohême si célèbre. Kirsten profits de l'occasion pour aller à Carlsbad, il accompagna ensuite un riche personnage en Autriche, en Souabe, en Bavière et en Hongrie; enfini l'evint fetz ses parens par la Moravie et la Bohême. S'étant mis alors

sur les rangs pour obtenir la licence, elle lui fut accordée en 1735. Aussitot après il se rendit en Hollande, afin d'entendre les leçons de Boerhaave et des autres grands médecins qui brillaient alors à Leyde. La même année cependant il prit le titre de docteur, et la suivante il obtint la permission de faire des cours particuliers. Nommé, enfin, professeur extraordinaire en 1737, il ne tarda pas à obtenir une chaire ordinaire, d'abord de physiologie, ensuite de chimie. On a de lui deux observations peu intéressantes, qui ont paru dans les Actes de l'Académie des Curieux de la nature, et divers opuscules académiques, portant les titres suivans :

Dissertatio de lapidibus cancrorum. Altdorf, 1735, in-4º. Dissertatio de styrace. Altdorf, 1736, in-4º.

Programma de modo mercurii sublimati puri à depravato discernendi.

Arthur annia de mono mettura sucannas par a un practica de la Colombia de Discretato de Appivalogio en tea et propersu. Alladri, 1-73-, ind<sup>4</sup>.

Discretatio de Senecia melico, i de st de quilastena utriasque Senecia senentiis medicis. Alladri, tomi, 1-738, II, 1-743, III, 1-744, ind<sup>4</sup>.

Discretato de arecal Indorum. Aludori, 1-730, in-4\*

Discretato de marticansi impedimentis. Aludori, 1-745, in-4\*.

Dissertatio de repræsentatione quatuor elementorunt in vitro. Altdorf.

2/146, in-4°.

Dissertatio de emulsionibus. Altdorf, 1747, in-4°.

Dissertatio de inflatione ventriculi. Altdorf, 1747, in-4°.

Programma ad exsequias Christ.-Gottl. Schwarzii. Altdorf, 1751,

in 4°.
Dissertatio de terrá medicatá Norico Veldensi. Aldorf, 1758, in 4°.

Alla l'antra cadant, vaccinia nigra Commentatio in Virgilii versum : Alba ligustru cadunt, vaccinia nigra leguntur. Alidorf, 1764, in-49.

Dissertatio de uvula ejusque usu. Alidorf, 1764, in 4°. . Dissertatio de tartaro emetico. Alidorf, 1764, in 4°.

Dissertatio de existentia liquoris gastrici, imprimis contrà D. Lieuraud. Altdorf, 1764, in-40. (1.)

KIRSTEN (MICHEL), plus célèbre comme philologue que comme médecin, naquit le 25 janvier 1620, à Beraun, dans la Moravie, où son père était curé. Celni ci étant venu s'établir à Simola, en Silésie, Kirsten commença ses études en cette ville, et alla les terminer à Breslau, où il se distingua de la manière la plus honorable entre tons ses condisciples. En 1637, il partit pour Rostock, dans l'intention de se livrer à la philosophie et à la médecine. Au bout de trois ans, il alla habiter Stettin, où il logea chez Laurent Eichstad, habile médecin, qui le prit bientôt en affection, et qu'il aida puissamment dans la rédaction de ses Ephémérides astronomiques. En même temps, il offrit aussi ses secours à Detharding, qui écrivait alors contre les alchimistes, et publia même, pour son propre compte, sur le même sujet, un petit ouvrage annonçant un esprit méthodique et observateur. Les magistrats de Francfortsur-l'Oder lui offrirent une chaire de mathématiques en 1642; mais il la refusa, et partit l'année suivante pour le Danemark et la Norwege. S'étant arrêté quelque temps à Copenhague, il v fut accueilli avec empressement par le savant Simon Pauli, qui lui donna en logement dans sa maison, et à la prière duquel il traduisit en allemand les institutions anatomiques de Gaspard Bartholin, et l'explication des tables anatomiques de Casserio. Il consentit ensuite à se charger de l'éducation d'un jeune homme, et en 1646, il accompagna le fils de l'abricius, premier médecin du roi de Danemarck, qui allait commencer sa carrière universitaire à Helmstaedt. Deux années après, la réputation d'un médecin habile de Hambourg l'attira en cette ville : il y reçut encore plusieurs propositions honorables et avantageuses, mais il les écarta toutes, étant résolu de n'accepter aucun emploi avant d'avoir vu l'Italie. Effectivement il partit, en 1650, pour visiter cette belle contrée, et prit le grade de docteur à Padoue, en 1653. A son retour en Allemagne, il fut nommé professeur de mathématiques à Hambourg, et prit, en 1655, possession de cette chaire, à laquelle il joignit celle de physique au bout de cinq ans. Sa mort eut lieu le 2 mars 1678. Il avait composé un grand nombre de poésies latines, et Placcius, qui en fait un éloge pompeux, assure qu'on ne peut lui refuser un des premiers rangs parmi les poëtes de son siècle. Le seul de ses ouvrages qui doive être cité dans une biographie médicale; est un poème intitulé :

In theatrum auntomicum Hafnieuse, Copenhague, 16(4), in-4e, En 1668, Jean Blom, libiliolidecire de flambourg synst public contre lui une satire hortible (Actophilus, novantiqua comedia, nune primus la Lucid estraboto, mezicano, luce donata et alatin versa), dan equelle, sons le nom de Flus Piliccus, il était traité de Carlatin et d'aussin, il se ceut obligé de répondre à en libelle qu'il survit du médieus, il se ceut obligé de répondre à en libelle qu'il survit du médieus de la come de la

adversus Luc caprimulgam rudentem escarbotum. Hambourg, 1658, in-4°. (1.)

KIBSTEN (PIERN), médecin et scientaliste, naquit à Breslaul e 25 décembre 1577, d'un riche marchand de cette lite. Etant resté orphelin en bas âge, son tuteur, qui le destinait au commerce, l'envoya à Posen pour apprendre l'idiome de la Pologne, pays avec lequel il devait avoir un jour ses principales relations. Mais à son retour dans sa famille, au bout des relations. Mais à son retour dans sa famille, au bout des mois, il montra tant d'éloignement pour les affaires, qu'on lui permit de se livrer à ses goûts et à ses penchans. Ce fu alors qu'il entreprit l'étude des langues grecque, lutine, bébraïque et syriaque, dans lesquelles il fit de rapides progrès; il s'appliqua en même temps à la physique, à la botanique et à l'anatomie. Il fréquenta ensuite les Universités de Léipzick, Wittemberg et Iéna, prit le grade de maître ès arts dans cette dernière, et visita la France aiusi que les Pays-Bas. Jaloux de lire les écrits originaux d'Avicenne et des autre médecins arabes, il résolut d'apprendre l'arabe, mais ajourna ce projet jusqu'au retour d'un long voyage qu'il méditait. Il se rendit donc à Bâle, y recut le bonnet de docteur en 1601, passa presqu'aussitôt en Angleterre, delà parcourut l'Espague, l'Italie et la Grece, et s'avança même jusque dans la Hante-Asie. Après une absence de deux ans, if revint en Allemagne, s'arrêta pendant quelque temps à Iena, et fut ensuite rappelé à Breslau. où les magistrats le nommèrent non sculement recteur du gyninase, mais encore directeur de tous les établissemens d'instruction de la ville. Kirsten s'aequitta de cette double place avec autant de zèle que de capacité; mais sa santé ne lui permit pas de la garder. Obligé de s'en démettre, il partagea depuis lors tout son temps entre la pratique de la médecine et la littérature arabe. Personne n'avait fait encore autant d'efforts que lui pour répandre le goût de la langue arabe parmi ses compatriotes ; en effet, non content de faire fondre à ses frais de nouveaux caractères, il employa une partie de ses revenus à imprimer les ouvrages les plus propres à être mis entre les mains des commençans. Ce fut en vain que l'empereur Ferdinand 11, Charles son frère, archiduc d'Autriche, et l'électeur de Saxe, essayèrent de l'attirer auprès d'eux, Kirsten refusa les avantages que ces princes lui offrirent. Cependant il n'eut pas assez de constance et de fermeté pour conserver toujours son indépendance, ear, sur des motifs inconnus à la vérité, il se décida cufin à quitter Breslau avec sa famille pour aller habiter la Prusse, où il connut le célèbre Oxenstiern, qu'il accompagna depuis dans ses voyages en Allemagne. En passant à Erford, on le nomma professeur de médecine, mais comme le pays était occupé par une armée ennemie, il suivit le chancelier en Suède. Christine l'y nomma son premier medecin, et lui accorda en même temps une chaire à Upsal, où il mourut quatre ans après, le 8 avril 1640. C'était un homme de mérite, qui possédait, dit-on, vingt-six langues. Presque tous les ouvrages qu'il a laissés sont relatifs à la langue arabe; les seuls qui intéressent le médecin, ont pour titres :

Liber secundus de canone canonis à filio Siná, studio, sumptibus ac typis arabicis, qui potuit fieri fide, ex Asiatico et Africano exemplari MSS, cesareo arabicò per partes editas, et ad verbum in latinum translatus, notisque textum concernentibus illustratus. Francfort, 1609,

La version est très-défectueuse.

Liber de vero usu et abusu medicinæ. Francfort, 1610, in-8°. Breslau, 1618, in-8°.-Trad. en allemand, Francfort, 1611, in-8°.; Upsal, 1636, n-8°.

Hypotyposis, sive, informatio medicæ artis studioso perutilis, aliquandiu in pharmacopolia versaturo. Upsal, 1638, in 4°. (1.)

KIRWAN (RICHARD), l'un des plus distingués parmi les chimistes que l'Angleterre a fournis dans ces derniers temps, est mort à Dublin le 22 juin 1812. Né en Irlande, il fut destiné d'abord à la jurisprudence, et exerça même la profession d'avocat; mais les circonstances l'ayant obligé de quitter cette carrière, il céda au penchant qui l'entraînait vers les sciences naturelles, et s'établit à Londres; ou aux environs, vers l'an 1779. Bientôt il lut à la Société royale, dont il devint membre, quelques mémoires qui lui firent décerner, en 1781, la médaille de Copley. Etant retourné en Irlande, vers 1789, il ne tarda pas à être nommé président de la Société royale de Dublin. Toutes les compagnies les plus célèbres de l'Europe l'avaient admis dans leur sein, et il était regardé comme le Nestor des chimistes de la Grande-Bretagne. Il a donné son nom à la Société Kirwanienne, récemment instituée à Dublin. La météorologie lui doit l'aspect tout nouveau qu'elle a pris entre les mains des modernes, car personne avant lui n'avait si heureusement combiné les observations avec la théorie physique. Il essaya aussi de raccorder les monumens géologiques de l'état primitif du globe, avec ceux qui sont tirés de l'histoire, et en particulier des livres sacrés, et quoique toutes ses conclusions ne soient ni admissibles, ni même soutenables, on ne peut disconvenir qu'il ne soit souvent arrivé à d'ingénieux rapprochemens. A l'égard de la chimic, on lui doit une belle série d'expériences tendant à déterminer la pesanteur spécifique et les divers degrés d'affinité chimique de plusieurs sels. des recherches sur la force respective des acides, des travaux d'une haute importance sur les propriétés de la strontiane, etc. Les transactions de la Société royale de Dublin contiennent un grand nombre de Mémoires rédiges par lui. Celles de ses productions qui ont paru à part, sont intitulées :

An essay on phlogisticon and the constitution of acids. Londres, 1787, in 8°. - Ibid. 1789, in 8°. - Trad. on français par M°. Lavoisier, avec des notes de Guyton-Morveau, Lavoisier, Laplace, Monge et Ber-

avec nessoues we convocationed a service fragment, anong et perthollet, Paris, 1985, in-8.

Estimate of the temperature of different latitudes. Londres, 1787, in-8.—Trad, en français par Adet, Paris, 1789, in-8.—en allemand par Crell, Berlin et Siettin, 1788, in-8.

A comparative view of meteorological observations made in Ireland

A comparative view of meteorological observations made in Ireland since the year 1988, with some hints towards forming prognostics of the weather. Dublin, 1794, in:4°.

Elements of mineralogy. Dublia, 1794-1797, 2 vol. in-80. - Trad.

en français par Gibelin, Paria, 1785, in 8º,- en allemand par Crell, Berlin, 1796 - 1801, in-8 .

The advances work advantageously applicable to the various sorts of reils, and the causer of their hemefacial effects in each pertucibal researce. Dublim, 1:768, in-8°. Trad. on françous par K.-G. Maurice, Graire, isoo, in-8°. Itid. 1:866, in-8°. en allemand par A.-G.-L. Leutin, Guittingue, 1:765, in-8°. and lemand par A.-G.-L. Leutin, An existy of chemical nomenclature, by Stephan Dickson, M. D., in An existy on chemical nomenclature, by Stephan Dickson, M. D., in

An essay on chemical nomenclature, by Stephan Dickson, M. D., in which are comprised observations on the same subject, by Rich Kirwan.

Dablin, 1796, in-8°.

Estay on the analysis of mineral waters. Dublin, 1799, in-8°. Geological essays. Dublin, 1799, in-8°.-Trad. en allemand par L. Crell, Berlin, 1801, in-8°.

KITE (CHARLES), chirurgien anglais, né, vers 1768, à Gravend, dans le comté de Kent, mérita, par son habileé dans la pratique et par quelques ouvrages utiles, d'être admis au nombre des membres du Collége royal de chirurgie. Mort dans av ville natale en 1811, il a laissé, outre quelques articles sur des matières de médecine et de chirurgie, insérés dans divers recueils les écrits suivans:

An every on the recovery of appearable dead, Lundres 1,198, in 8.
Trad. and learned par C.F. Whowhelt, Leipisch, 1795, in 8.
Essays and observations physiological and medical on the subserview, from Boarr-Bry: to which are adulted elect histories of disease, from Boarr-Bry: to which are adulte select histories of disease, with remarks. Londres, 1795, in 68.

KLAPROTH (MARTIN-HENRI), l'un des plus célèbres chimistes modernes, naquit à Wernigerode le 10r. décembre 17/3. et y termina sa carrière le 1er, janvier 1817. Un esprit sérieux et observateur, un caractère réfléchi et une patience à toute epreuve, l'entraînèrent de bonne heure vers les sciences exactes. Des qu'il eut terminé ses humanités, il se livra tout entier à la minéralogie, pour laquelle il se sentait un penchant déterminé; mais reconnaissant bientôt qu'il ne pouvait faire de progrès sans y associer la chimie, il s'appliqua également à cette branche si importante du savoir humain, dans laquelle il ne devait pas tarder à se faire une haute réputation. Il avait apprécié l'importance de l'analyse des minéraux pour établir une bonne classification de ces corps, et ce fut cette idée aussi lumineuse que sage qui le conduisit à ses belles découvertes. Les chimistes lui doivent la connaissance de la zircone, qu'il trouva dans le jargon de Ceylan, du titane, de l'urane et du tellure. Ses expériences ont démontré que la potasse existe dans les produits volcaniques et le grenat blanc, et que la mine d'argent rouge est un sulfure d'argent et d'antimoine. Il a fait connaître le molybdate de plomb et le sulfate de strontiane. L'énumération de tous ses travaux demanderait de trop longs détails ; nous devons donc nous borner à signaler îci les plus remarquables. On les trouve consignés daus les Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Berlin, les Annales de chimie de Crell, le Magasin helvérique d'Hoepfiere, le Journal dels mines de Koehler, les Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin, la Bibliothèque physico-chimique de Hermbstaedt, et divers autres recueils périodiques. Klaproth u'a publié à part qu'un petit nombre d'ouvrages :

Chemische Unteruschungen der Mineralquellen zu Karlbad. Berlin, 1790, in-8°.
Beytwage zur chemischen Kenntniss der Mineralhoeprer, Pesen therin, tonu 1, 1795; 11, 1797; 111, 1802; 1V, 1807; V, 1809; VI, 1815; in-8°. -Trad. en français par Jassacrt, Paris, 1807, 2 vol. in-8°.
«Chemischer Voerserbuch. Berlin, 1807–1800, 5 vol. in-8°. -Trad. en

français par Bouillou-la-Grange, Paris, 1810-1811, 4 vol. in-8°.
Cet ouvrage a été rédigé en commun avec F. Wolff. (A.-J.-L. J.)

KLAUNIG (Constaot), saquit à Breslau en 16/6; son père; médecin de cette ville, appliqua tous ses soins à lui donner une honne éducation. Après lui avoir fait faire de bonnes études, il l'envoya en Hollande, en Angleterre et en France. Klaunig prit le grade de docteur en médecine à Leyde, en 1690, et, à son retour en Allemagne, exera l'art de guérir avec tant de distinction, que l'empereur Joseph le nonsua médecin de la cour. Il mourut le 71 janvier 1731. Outre d'iverse observations, in-sérées dans les Ephémérides de l'Académie des Carieux de la nature, dout il était membre, on a de lui un ouvrage initiulé:

Nosocomium charitatis, sive historiæ în nosocomio Sanctissimæ Trinitatis sacro observatæ. Breslau, 1718, in-4°. (0.)

KLEBE (Pránéne-Austr), né à Bernbourg, le 21 septembre 1962, étudia la médecine à Halle, et y prit le grade de docteur. Après avoir pratiqué pendant quelque temps l'art de guérir à l'loyn, dans le pays d'Anhalt-Bernbourg, it vint, en 1955, s'établir à Gotta, passa deux ans après à Kahla, dans la principauté d'Altenbourg, remplit ensuite la place de secrétaire auprès du ministre hanovrien à Francfort-sur-le Mein, et finit par accepter une chaire à Wursbourg, où il établir ugazette politique en 1803. Nous citerons, parmi ses écrits, les suivaps:

Anleitung zu einer schicklichen und angemessenen Behandlung der Pocken. Halle, 1791, in 8°. Dissertatio de medicamentorum alcalinorum variá indole ac virtutibus. Halle, 1792, in 4°.

KLEIN (Jacques-Tusonone), célèbre naturaliste allemand, né à Kænigsberg en 1685, se consacra dès sa plus tendre jeu-

28.

nesse à la jurisprudence et à l'histoire naturelle, dont il fit marcher l'étude de front. A l'age de seize ans, il voyagea en Hollande et en Angleterre, Devenu secrétaire du sénat de Dantzick en 1713, il consacra sa vie entière aux diverses branches de la science de la nature, et mourut le 27 février 1760. Laborieux écrivain et compilateur infatigable, il a laissé des ouvrages sur presque toutes les parties de l'histoire naturelle; mais dans aucun il n'a fait preuve de goût ni de génie. Il lui fut surtout impossible de se faire une idée juste de ce que doivent être la méthode et la nomenclature. Jacquin lui a consacré un genre de plantes (kleinia), de la famille des corymbiferes. Ses ouvrages sont :

Fasciculus plantarum rariorum et exoticarum. Dantzick, 1722, in-8 - Ibid. 1724, in-80.

An Tithymaloides frutescens foliis Nerii Plum. T. 654? Boerh. I.

Alt. l. 250. nec cacalia, nec cacaliastrum. Dantzick, 173n, in 4°.

Descriptiones tubulorum marinorum, è quorum censum relati lapides caudæ cancri Gesneri et his similes belemnitæ, eorumque alveoli. Addita est dissertatio epistolaris de pilis marinis. Dantzick, 1731, in-4°. - Dantzick et Léipzick, 1773, iu-4°. Avec dix planches.

Naturalis dispositio echinodermatum. Accessit lucubratiuncula de acuteis echinorum, cum spicilegio de belemnitis. Dantzick, 1734, in 4°.-Léipzick, 1778, in-4°.-Trad. en français par la Chesnaye des Bois, Paris, 1754, in-8°

Avec trente-six planches. La seconde édition a été enrichie, par Ns-thanael-Godefroi Leske, d'additions qui unt été publiées à part, avec

dix-huit planches (Léipzick, 1778, in-4°.).
Sciagraphia lithologica curiosa, sive lapidum figuratorum nomenclator, olim à J.-J. Scheuchzero conscriptus, post auctus et illustratus à J.-T. Kleinio. Præmissa epistola M.-A. Capeller de studio lithographico, de entrochis et belemnitis, cum additionibus et figuris. Dantuck, 1740, in 4°.

Historia piscium naturalis promovenda Missus I. Dantzick, 1740; II, 1741; III, 1742; IV, 1744; V, 1749, in 4°.

Avec 6, 4,7, 16 et 20 planches. La bisarre nomenclature adoptés par Kicin, et l'insuffisance des descriptions qu'il s données, déterminérent Jean-Joles W albaum à publier (J.-T. Kleini kethyrologia coddata. Léipzick, 1793, in-4°) une table alphabétique de tous les poissons dont cet anieur a parlé, en ajontant à chacun les noms assignés par Lioné, Gmelin, Bloch et autres modernes. On trouve quelques observations intéressantes sur l'anatomie des poissons dans cet ouvrage, qui est très-répandu en France.

est twi-repaids as renec.

Summa disborum circà classes quadrupedum et amphibiorum in cel.

C. Linnel systemate natures : sive naturalis quadrupedum histories promovendus prodromus, cum praballo de crustatis; adjecti discursus; 1)

de ruminantibus; 2) de periodo vila humana collato cum brusit. Daniel cel siche circa de la collection de companya con consideration de la collection de la collectio C'est une critique très-mal fondée de la méthode de Linné relativa

Mantissa ichthyologica de sono et auditu piscium, sive disquisitio ra-tionum, quibus auctor epistolæ in Bibliotheed gallied de auditu piscium, omnes pisces mutos surdosque esse contendit. Leipzick, 1746, in-4°.

KLEI

437

Historice avium prodromus, cum præfatione de ordine animalium in genere. Accessit historia muris alpini et vetus vocabularium animalium manuscriptum. Lubeck, 1750, in-4°. - Trad. en allemand, Leipziek et Lubeck, 1760, in-8°.; et par Klein lni-même, Dantzick, 1760, in-4°. Avec sept planches.

Quadrupedum dispositio brevisque historia naturalis. Léipzick, 1751, in 4°. - Trad. en allemand, Dantzick, 176., in 4°., Lubeck, 1760, in 8°.

Avec six planches. Tentamen methodi ostræologicæ, sive dispositio naturalis cochlidum et concharum in suas classes, genera et species. Leyde, 1753, in 4°.

Avec douze planches.

Tentamen herpetologiæ, cum perpetuo commentario. Leyde et Gottingue, 1755, in-4°.

Avec denx planches. Prenant le mot reptile dans son acception gram-

maticale, Klein ne parle ici que des serpens et des vers. Il a la manie d'employer partont des noms tirés du grec.

Lucubratiuncula subterranea prior de lapidibus macrocosmi proprié talibus. Saint-Pétersbourg, 1758, in-49. mineralibus, lapidibusque idio-

Lucubratiuncula posterior de terris,

morphis. Saint-Pétersbourg, 1760, in-4º. Stemmata avium quadraginta tabulis aneis ornata: accedunt nomen-

clatores polono-latinus et latino-polonus. Leipzick, 1759, in-4°. Dubia circa plantarum marinarum fabricam vermiculosam. Saint-Pétersbourg, 1760, in-4°.

Avec trois planches.

Ova avium plurimorum ad naturalem magnitudinem delineata et ge-nuinis coloribus picta : oder, Sammlung unterschiedener Vogeleyer in natuerlicher Groesse, Leipzick, Konisgberg et Mitan, 1766, in-40.

Avec vingt-une planches, représentant cent quarante-cinq espèces d'œnfs. Oryctographia Gedanensis, oder Beschreibung und Abbildung der in der Dansiger und umliegenden Gegend befindlichen Verseinerungen.

Nuremberg, 1769, in-fol Specimen descriptionis petrefactorum Gedanensium. Nuremberg, 1770, in-fol.

Klein a inséré un très-grand nombre d'articles détachés dans les Transactions philosophiques et dans les Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Dantzick, ainsi que dans le Magazin de Hambourg.

KLEIN (Charles), chirurgien de Stuttgard, né le 28 janvier 1772, a publié : Dissertatio sistens monstrorum quorundam descriptionem. Stuttgard,

1793, in-4°. Chirurgische Bemerkungen. Stattgard, 1801, in-8°.

Gallerie griechischer weiblicher Schoenheiten in ihren reitzendesten Attitueden. Tubingue, 1801, in-8°.

Probe von der Charakteristik menschlicher Leidenschaften, in erhaben gearbeiteten Figuren dargestellt, und mit erklaerenden Texte versehen. Stuttgard, 1801, in-80

Praktische Ansichten der bedeutendsten chirurgischen Operationen auf eigene Erfahrungen gegruendet. Stuttgard, 1815, in-4°.

Bemerkungen ueber die bisher angenommenen Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bei schnellen Geburten. Stuttgard, 1817, in-8°. KLEIN (Louis-Godefroi), médecin à Erbach, en Franconie, a laissé: Interpres clinicus, sive de morborum indole, exitu in sanitatem, me-

taschematismo, successionibus, eventu funesto, dijudicationes, prævagi-tiones medicæ, pagellæ in memoriæ subsidium medicis junioribus ad infirmos ingressuris, fuleliter communicata. Francfort - sur - le - Mein , 1753 , in-8°.

De aëre . aquis et locis agri Erbacensis atque Brenbergensis , largi Obdenwaldi tractus, tentamen physico-medicum. Francfori-sur-le-Mein, 1754, in-8°.

Selectus rationalis medicaminum, quorum vera vis est ad felicem praxin clinicam, prætermissis inertibus, titularibus, superstitiosis, instutibus. Francfort et Léipzick , 1756, in-8°. ( As-Jo-L. 3. )

KLETTEN (Georges-Ernest), né à Kitzingen, près de Wurzbourg, le 13 avril 1759, servit pendant quelque temps dans les armées suedoises, en qualité de médecin militaire, obtint en 1704 une place de professeur ordinaire à l'Université de Gripswald, et accepta en 1805 la chaire de chirurgie et d'accouchemens à celle de Wittemberg. Ses ouvrages sont, outre une tres-bonne édition allemande du dictionaire de Blancard (Vienne 1788, 3 vol. in-8°.):

Wiener medicinische Monatsschrift. Vienne, 1789, in-8°. Versuch einer Geschichte des Verschoenerungstriebes im weiblichen Geschlecht; nebst einer Anweisung, die Schoenheit ohne Schminke zu erhochen. Gotha, 1702, 2 vol. in-80.

Oratio de ingenio medici. Gripswald , 1797 , in-4º.

Kritische Ideen neber den zweckmaessigsten Vortrag der ausnebenden Medicin, mit Ruecksicht auf die medicinischen Systeme aelterer und neuerer Zeit. Rostock et Léipzick, 1798, in-8°. Beytraege zur Kritik ueber die neusten Meinungen in der Medicin.

Rostock et Léipzick, 1801-1804, in-80.

De constitutione morborum atrabiliaria, seri autumni propria, commentatio medico-practica. Wittemberg, 1806, in-40.

Programma de perversá in rebus medicis inquirendis et explicandis philosophandi ratione. Wittemberg, 1807, in-4°. Programma de ineptă remediorum debilitantium denominatione. Wit-

temberg, 1807, in-40. On ne confondra pas ce médecin avec Klett (Georges-Christophe),

dont on a: Tentamen evolvendi notionem de sanitate hominis. Wurzbourg, 1794, in-8°.

KLINKOSCH (Joseph-Thaddée), professeur d'anatomie et de incdecine à l'Université de Prague, né dans cette ville en 1735, y termina sa carrière le 16 avril 1778. On lui doit une collection choisie des thèses soutenues devant la Faculté dont il fut appelé en 1762 à faire partie. Ses ouvrages sont :

Theses physiologica de sensibilitate et irritabilitate ex experimentis factis deductæ. Prague, 1761, in-8°. Divisio herniarum, novaque hernia ventralis species. Prague, 1765.

Anatome partiis capite monstroso. Prague, 1766, in-40

Anatomica monstri bicorporei monocephali descriptio. Pragne, 1767. Num jam verus usus pulmonies machind humand notus sit? Prague,

1771, in-4°. Dissertatio de hydrocephalo foetás rariori ejusque caussa. Prague, 1773, in-4°.

Dissertatio de arenulis in lotio adparentibus, ut infallibill salutaris morborum eventus signo prognostico. Prague, 1775, in 8°.

Dissertationes médica selectiores Pragenses. Pragae, 1775, in-4°. Dissertatio de verd natura auricula ejusdemque regeneratione. Pragae, 1775, in-87.

KLUYSKENS (JEAN-FRANÇOIS), premier officier de santé dans les troupes du royaume des Pays-Bas, membre de l'Academie royale des sciences de Bruxelles, est né le q décembré 1771, à Alost, dans la Flandre orientale, où son père exergait la profession de chirurgien. Destiné à suivre la même carrière, il fut envoyé à Gand, en 1788, pour y faire des études régulières. Comme il joignait beaucoup d'application à de grandes dispositions naturelles, il obtint la médaille d'or qu'on accordait alors à l'élève le plus distingué de l'Ecole. Étant entré ensuite au service de l'Autriche, il se trouva en Champagne à l'affaire de la Croix-aux-Bois, où il reçut une blessure grave, qui le mit dans la nécessité de quitter le service actif. Il fat ensuite attaché à l'hôpital de Longwy, et, après la bataille de Jemmapes, il se retira dans le seit de sa famille. A la suite d'un voyage fait à Paris, dans la vue de se perfectionner sous les maîtres habiles de cette capitale, il obtiut en 1794 la place de chirurgien-major dans l'armée hollandaise. Lorsque les Français se furent emparés de la Hollande, il se retira dans la ville de Gand, pour y exercer l'art de guérir. Ses talens, bientôt connus, le firent nommer chirurgien en chef de l'hôpital civil et prosesseur d'anatomie et de chirurgie à l'Ecole élémentaire. Sa réputation toujours croissante lui valut plus tard la place de chirurgica en chef de l'hôpital sédentaire. Lorsque la Belgique passa sous le sceptre de la maison d'Orange, en 1814, M. Kluyskens devint chirurgien principal de l'armée des Pays-Bas. Eti cette qualité, il déploya une activité qu'on ne saurait trop louer pour organiser le service des hôpitaux destinés à recevoir les innombrables blessés de la bataille du Mont-Saint-Jean, et pour préserver Bruxelles de l'épidémie dont l'encombrement des malades, au milieu des chaleurs de l'été, la menaçait. La Belgique lui doit l'établissement d'un hospice de materinie, celle de cours pour les sage-femmes, la propagation de la vaccine, la fondation d'un grand hospice pour les fous, et en grande partie la création de l'Université qui siège à Gand. Il a traduit en français la Zoonomie de Darwin (Gand 1810, 4 vol. in-8°), commence en 1809 la publication d'un intéressant recneil qui porte le titre d'Annales de littérature médicale étrangère, et mis au jour, entr'autres ouvrages, les deux suivans, que nous citons comme étant les plus remarquables de ses nombreuses productions.

Mémoire sur la fièvre dissammatoire typhoïde qui règne dans la province de la Flandre orientale. Gand, 1817, in-80. Dissertation sur l'ophthalmie contagieuse qui règne dans quelques bataillons de l'armee des Pays-Bas. Gand, 1819, in-80. KNACKSTEDT (CRRITTOPRE-ELIZ-HENRI), né à Bronswick le 13 décembre 17/69, embrassa la profession de son père, qui d'ait chirurgien, et se mit en apprentisage, suivant la contume adoptée en Allemagne, chez un praticien de sa ville natele. An bout d'un an , il partit pour Brine, où il se perfectionna dans la chirurgie et les accouchemens, En 17/6, il revint à Bronswick, et fuit admis, après les examens nécessaires, parmi les chirurgiens de la ville. Son but était de se consacre surtout à l'enseignement; mais, yoyant qu'il ne pouvait obtenir la place de professeur qu'il ambitionnait, il accepta en 1766, une chaire d'ostéologie et de maladié des os à Saint-Pétersbourg, où il fut reçu docteur en 1790, et mourut le 27 mars 1799, après avoir publié :

Osteologie, oder Beschreibung der Knochen des menschlichen Koerpers. Brouswick, 1781, in-8°.

Eiklaerung lateinischer Worter, welche zur Zergliederungslehre, Physiologie, Wundarznerwissenschaft und Geburtshuelfe gehoren. Bronswick, 1781, ju-8°. – Ibid. 1788, ju-8°. Teutsch-lateinischer Theil derjenigen Woerter, welche in seiner Er-

klaerung enthalten sind. Brouswick, 1785, in-8°.

Descriptio preparatorum maximam pariem osteologicorum rarissimorum. Bronswick, 1785, in 8°. Anatomische Beschreibung einer Missgeburt, welche ohne Gehirn und

Hirnschaedel lebendig gebohren worden. Saiut-Pétersbourg, 1791, in 4°. Grundriss von den trockenen Knochen des menschlichen Koerpers. (6°.) Saiut-Pétersbourg, 1791, in 4°.

KNAUT (Cunisrorme), botaniste allemand, naquit à Halle en 1638, fur médecin pensione de cette ville, et y termina sa carrière en 1694. La méthode de Ray éthit alors la meilleure et la plus répande e Knaut l'adopta, mais y fit quelque modifications peu importantes, et qui ne tournèrent pas au profit de la science. Son système comprend dix-sept classes établier principalement sur les considérations exposées par Ray et Morison, et, comme tous les botanistes d'alors, il sépara les arbes des arbrisseaux et des plantes hethoées. On a de lui:

Enumeratio plantarum circà Halam spontè provenientium. Léipsick, 1687, iu-8°. Cette flore énumère surtout les plautes qui croissent à l'occident de

Cette flore énumère surtout les plautes qui croissent à l'occident de Halle. Knaut en judique plusieurs qui n'ont plus été retrouvées depuis-(o.)

KNAUTH (Canérites), médecin du prince d'Anhali Koethen, et bibliothécaire de la ville de Halle, y naquit en 1634, et y mourut le 11 avril 1716. Nous passons sous silence quelques opnscules qu'il a publiés sur les antiquités historiques et géographiques du pays d'Anhalt. Son travail le plus important, quoiqu'assez peu utile, est une modification de la méthode imaNEB 44t

ginée par Rivinus, pour classer les plantes. Ce système n'a obtenu aucune faveur: Dillen et Sprengel l'ont traité avec une juste sévérité. Le livre dans lequel on le trouve exposé, a pour titre:

Methodus plantarum genuina, quá differentiæ genericæ, tam sunnmæ, quam subalterme, ordine digeruntur. Halle, 1705, io 4°. - Léipzick et Halle, 1716, io-8°.

KNAPE (Caristorer), né à Wollin, dans l'Uckermark, le 26 décembre 1747, servit pendant quelque temps dans les armées prussiennes, où il s'eleva même au rang de médecia en chef, et fut nommé, en 1783, professeur d'anatomie au Collége médico-chirurgical de Berlin. Nous connaissons de l'Oi-

Theoria metamorphosis chemico-philosophicis rationibus superstructa. Halle, 1773, io-4°. - Ibid. 1774, iu-4°.

Kritische Annulen des Staatsarzneykunde fuer dus neunzehnte Jahr-

hundert. Berlio, 1804-1805, io-8°.
Kritische Jahrbuscher der Staatsarzneykunde fuer das neunzehnte Jahrhundert. Berlin, 1806-1808, io-8°.
KNAPE (David-Henri) a laissé:

Dissertatio de acido pinguedinis animalis. Gottingue, 1754, in-4°.

RNEBEL (EMMANUEL-TRÉOPRILE), né à Goerlitz en 1972, et mort en 1809, le 30 janvier, s'est fait connaître d'une manière assez avantageuse par divers ouvrages dont nous allons rapporter les titres:

Dissertatio sistens hydrothoracen, imprimis ejus diagnosin. Wittemberg, 1795, in-8°.

Grundriss zu einer Zeichenlehre der gesammten Entbindungs-Wissenschaft. Breslau, Hirchberg et Lissa, 1798, in-8°. Versuch einer chronologischen Geschichte der Litterargeschichte der

Arzneywissenschaft, zur Befoerderung und Erleichterung der Studiums derselben verfasst. Breslao, 1799, in-8°.

Muterialien zur theoretischen und praktischen Heilkunde. Breslau, 1800, 10-8°.

Allgemeine Grundsaetze ueber die Entstehung, Beschaffenheit und Behandlung der Krankheiten. Breslau, 1800, 10-8°.

Grundsaetze zur Kenntniss der Wassersucht im Allgemeinen. Breslau, 1801, 10-80. Grundiger, der policevische gegicktlichen Enthindungsbunde. Breslau

Grundriss der policeylich-gerichtlichen Entbindungskunde. Breslau, tome I, 1801; II, 1803, ic-8°. Vorarbeiten zu einer vollstaendigen Biographie und Charakteristik des M. Kurl-Traugott Thieme, weil. Rektors zu Loebau. Goerlitz,

des M. Kurl-Traugott Inteme, weit. Rektors zu Loebau. Goernix, 1801, in-8°. Theoretischer Versuch ueber den Churakter, einige Erscheinungen und die Heilart des gelben Fiebers. Goerlitz, 1805, io-8°.

una die Heidri des getoen Fiebers. Goerius, 1003, 10-8.
Grundrisse zu einem vollstaendigen Handbuche der Litteratur fuor
die gesammte Staatsarzneykunde, bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Goerlitz, 1806, ju 8°.
(0.)

KNIPHOF (Jran-Jásourz.), né le 25 février 1704, à Erford, fit se studae dans cette ville et à léna. Reça docteur à l'Université d'Erford, en 1737, il y fut nommé, au bout de dix ans, professeur d'austomie, de chirurgie et de botanique. En 1745, il devint inspecteur du Cabinet d'histoire naturelle et d'objets d'arts, et bibliothécaire de l'Académie impériale et Cauleux de la nature, dont il était déjà membre depuis douze années. Il termina sa carrière le 23 janvier 1765, après avoir publié un grand nombre d'ovarques; l'

Dissertatio exhibens lepram, sive elephantiasin observatam et curatam. Erford, 1737, in-4°. Botanica in originali. Das ist: Lebendig Kraeuterbuch, worinnen die

Botanica in originali. Das ist: Lebendig Kraeuterbuch, worknen die in hiesigen Lande wachsende Kraeuter nach ihrer Schaenheit vorgestellet werden. Erford, 1733-1747, 12 centuties in-fol.- Halle, 1756-1757, in-fol.

Cet ouvrage est peu utile au naturaliste, en ce qu'il ne donne pas les caractères botaniques des plantes.

Programma de physiognomiá, tanquam parte semioticæ. Erford, 1737, in-4°.
Programma de manuscriptis, præcipuè medicis. Erford, 1745, in-4°.

Programma de manuscriptis, priecipue medicis. Erford, 1745, 10-4. Dissertatio de febribus compositis. Erford, 1746, in-4°. Dissertatio de pied. Erford, 1746, in-4°.

Dissertatio sistens corticis peruviani febrifugi succedaneorum quorumdam examina. Erford, 1747, in 4°. Dissertatio de gramine levidensi præcellentissimo. Erford, 1747, in 4°.

Dissertatio de thermis artificialibus. Erford, 1748, in-4°.

Dissertatio de eo, quod novo medico opus su cometenio. Erford, 1848 in-4°.

1748, in-4°.

Programma: novo medico praxin non esse concedendam. Erford,

1748, in-4°.
Programma de co, quemquam suus vellicat vomis. Erford, 1748, in-4°.
Prissertotio de transpiratione insensibili. Erford, 1748, in-8°.
Dissertatio vexatorum theorid et historid. Erford, 1748, in-4°.

Dissertatio de lactis discussione. Erford, 1749, in-4°.
Dissertatio de optimá ossium in sceleto artificiose jungendorum rations.

Erford, 1749, in-4°.

Dissertatio de laboribus pharmaco-chymicis. Erford, 1749, in-4°.

Dissertatio circa usum venæ sectionis in puerperis. Erford, 1750, in-4°.

Dissertatio de virgis. Erford, 1750, in-6°.

Dissertatio de virgis. Erford, 1750, in-4°.

Dissertatio de errore loci. Erford, 1750, in-4°.

Dissertatio de salubritate Erfordia. Erford, 1750, in-4°.

Dissertatio de guttá serend. Erford, 1751, in-4°. Dissertatio de sectione venæ medianæ nonnunquam periculosa. Ev-

ford, 1752, in 4°.

Dissertatio de capite coniformi fætis, partum facilitunte. Erford, 1752, in 4°.

Dissertatio de morborum recidivis. Erford, 1752, in-4°.

Physikalische Untersuchung des Pilzes, welchen die Natur durch
Paeulniss im Jahre 1752 auf einigen Wiesen hervorgebracht. Erford,

1753, ia 8°. Programma de utili et jucundo in materia medied connexu. Estora, 1753, in 4°.

Dissertatio de nitro. Erford, 1753; in-80.

Dissertatio de insaniá. Erford, 1753, in 4º.

Dissertatio de compressione. Erford, 1754, in-4º.

Dissertatio de pilorum usu. Erford, 1754, in-4°. Dissertatio de incommodo et periculo puerperis ex convivio baptismali imminenti. Erford, 1756, in-4°. Dissertatio de elegantioris sexis conditionibus. Erford, 1758, in-4°.

Dissertatio de eleganitoris sexús conditionibus. Exford, 1758. in 4°s.
Dissertatio de pediculis inguinalibus, insectis et vermibus homini molestis. Exford, 1759, in 4°s.

Dissertatio de lochiorum retentione. Erford . 1762, in-4°.

Dissertatio de regulo antimonii medicinali. Erford, 1762, in-5°.
On trouve aussi quelques morceaux de lui dans les Actes de l'Académie des Curieux de la nature, et dans les mélanges physico - médicomathématiques de Buchner.

KNIPHOF (Jean-Godefroy), médecin à Meiningen, a publié:
Abhandlung von Salat, nebst dessen wahren Nutzen und Schaden;

nebst der Beschreibung und Nutzen des Olei tromponum. Erford, 1757, iu-4°. (A.J.-L. J.)

KNIPS (ALEANDRE), né à Padoue en 1662 a étudia la médecine tant en cette ville qu' Venise. Après avoir servi also les troupes du prince Farnèse en Dalmatie et en Espagne, il se rendit en Hollande d'où il viut i Paris, puis alla suives cous sé chimic de la Faculté de Montpellier. Etant retourné en 1655 dans a patrie, il y exerça l'art de guérri tuspré en 1793, époque à laquelle l'Universite lui confia une chaire de matière médicale. On a de lui presentant de l'article d

Pro empirica secta adversus theoricam medicinam prodectio. Padoue, 1717, in-4°.

De Alexaudro Knips Maccope, ac de duobus remediis, ab eo maxime illustratis, mercurio et aponensis thermibus, commentariolus. Padoue,

2745, in 4°. Cette dernière brochnre est d'un certain Nicolas Scaganati. (2.)

KÖBER (Yonr.), médecin allemand, né à Goerlite, dans la Haute-Lusace, prit, en 15gr., le titre de docteur à l'Université de Helmstaedt, où il avait fait ses études. Immédiatement après il s'engagea dans les troupes de l'empereur Rodolplen 1, comme medecin williaire, et fit la guerre en Hougrie. Sa mort eut lieu en 1635. Il a laissé quelques poésies latines qui n'ont aucum mérite, et les deux opuscules suivans:

De lacte et pultibus, quibus infuntes sustentantur. Gorlitz., 1593, in-8°. Decades tres observationum medicarum castrensium Hungaricarum. Francfort, 1606, in-8°. - Helmstaedt, 1606, in-8°. (o.)

KOCH (CHRÉTIER-MARTIN), professeur extraordinaire de médecine à l'Université de Léipzick, depuis 1790, mourut le 12 février 1803. Il était né en 1752, à Breslau. On a de lui :

Diesertatio anatomico-physica de bursis tendinum mucosis. Léipaick, 1789, in-4°.

Dissertatio de moibie bursarum tenditum mucosarum. Leipzick, 1792, in-4°.

Programma de febre urticaté. Léipzick , 1792 , in-4°.

Fregramma as jeare articula. Letpick, 1793, 16-3.

Sammlung auserlesene Abhandlungen zum Gebrauch fuer praktische
Aerzke, in einen Auzug gebracht. Leipzick, tome I, II, III, 1791;
IV, V, VI, 1792; VII, VIII, IX, 1792; X, XI, XII, 1793; XIII, XIV,
XV, 1795, in-3.

Kocu (Chr.-Andr.) a publié:

Dissertatio de proportione solidorum ad fluida. Gættingne, 1737, in-\$\dagge. Kocn (Frédério - Guillaume), né à Rindsbourg le 3 octobre 1759, médecin à Gluckstach, est auteur des deux opuscules suivans:

Dissertatio de miasmate putredinoso. Copenhague, 1785, in 8°. Specimen medicum, sistens febrim putridam nervosam. Copenhague,

opecimen medicum, sistens febrim putridam nervosam. Copennague, 1786, in-8°. Koen (Jean-Ernest-André), médecin à Lanchstaedt, non loin de

Halle, a publié:

Der Gesundbrunnen und das Bad zu Lauchstaedt, historisch, physi-

kalisch, chemisch und medicinisch beschrieben. Leipziek, 1790, in 8-e.
Erfährungen ueber die Wirkungskraefe des Gesundbrunnens und des
Bades zu Lauchstaedt in aeltern und neuern Zeiten. Halle, 1802, in 8-e.

Baces zu Lauchstaedt in aettern und neuern Zeiten, italie, 1803, in-6. Erfährungen weber die Wirkungskraesse des Gesundbrunnens und des Bades zu Lauchstaedt in den Sommern 1802 bis 1805. Leipzick, 1806, in-8.

Kocn (Jean-Frédéric-Guillaume), prédicateur évangélique de Magdebourg, où il est né le 30 mai 1759, a mis au jour divers ouvrages, parmi lesquels pous devons citer les suivans:

Botanisches Handbuch fuer teutsche Liebhaber der Pflanzenkunde ueberhaupt, und fuer Gartenfreunde, Apolheker und Oßkonomen insbesondere. Magdebourg, tome I, 1797; II, III, 1798, in-8°. - Ibid.

1808, in 8°.

Mikrographia, eine Anleitung, die interessantesten mikroskopischen
Objecte aus allen drey Reichen der Natur zu sammeln, zu praepariren
und zu hewsteilen. Mandehorne, 1803, in 8°

und su beurtheilen. Magdebearg, 1803, in S.

Noce (Jean-Henri), pharmacien à Thun, dans le canton de Berne, où il était venn au monde, et où il mourt en 178., a publié, ontre divers Mémoires qui ont paru dans les Actes de la Société économique de Berne, les deux cuvrages suivans:

Kurze Abhandlung derjenigen innlaendischen Pflanzen, durch deren unvorsichtigen Gebrauch bey Menschen und Vieh grosse Schaden, ja der

Tod selbs: verursacht werden kann. Berue. 1773, in-8°.

Kurze Abhandlung von dem cekonomischen, medicinischen und mechanischen Nützen und Gebrauch der innlaendischen und bey uns freywachsenden Baeumen und Stauden. Berne. 1774, in-8°.

(z.)

KOEHLER (JEAN-VALENTIN HENRI), chirurgien de la cour du duc de Saxe-Weimar, et sous-inspecteur de l'hospice de la Matemité à léna, ne à Weimar en 1764, mort à léna, le 26 avril 1796, a laissé:

Beschreibung der physiologischen und pathologischen Praeparate, welche in der Sammlung des Herrn Hofraths Loder zu Iena enthalten sind, Leipzick, 1794, in 8°.

Versuch einer neuen Heilart der Trichiasis. Léipzick , 1796, in-8°.

KOELLE (Jean-Louis-Cunérien), né à Moenchberg le 18 mars 1763, fit ses études à Bayreuth, Léipzick, Berlin et Erlangue. Ayant obtenu les honneurs du doctorat en médecine à Erlangue, il occupa diverses places, celle entr'autres de prosesseur d'accouchemens à Bayreuth, où il termina ses jours le 30 juillet 1707. On a de lui :

Dissertatio: spicilegium observationum de aconito. Erlangue, 1787. in.8°. - Ibid. 1788, in-8°.

Flora des Fuerstenthums Bayreuth, gesammelt. Bayreuth, 1798, in-8°.

Publié par M.-T.-C. Ellfodí.

KOENIG (Emmanuel), né à Bâle, le 1er novembre 1658, était fils d'un libraire de cette ville. Après avoir fait de bonnes études, et pris le grade de maître-ès-aits, il se sentit du goût pour la médecine, étudia cette science, et fut reçu docteur en 1682. La même année, l'Académie impériale des Curienx de la nature l'admit dans son sein, sous le nom d'Avicenne. Un voyage qu'il entreprit en France et en Italie, augmenta encore la masse de ses connaissances, dont il s'empressa de revenir faire hommage à sa patrie. Nommé professeur de langue grecque en 1695, il obtint, onze ans après, la chaire de physique, et en 1711, celle de médecine théorique, que la mort du célèbre Harder venait de laisser vacante, et qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée le 30 juillet 1731. Ecrivain assez fécond, il a laissé, indépendamment d'un grand nombre d'observations fournies aux Ephémérides des Curicux de la nature, les preductions dont nous allons faire connaître les titres :

Dissertatio de adfectibus. Bilg. 1677, in-4°.

Regnum vegetable. Bilg. 1680, in-4°.
1696, in-4°. - Ibid. 1688, in-4°. - Ibid. 1688, in-4°. - Ibid. 1698, in-4°. - Ibid. 1988, in-4°. - Ibid. 1708, in-4°.

Regnum minerale. Bale, 1686, in-40. - Ibid. 1708, in-4

Logica inutilis Helmontiana tripes. Eale, 1686, in-4°. Pyramis logica. Bale, 1689, in 4°.

Scholia in observationes chirurgicas et medicas Joh. Muralti, Bale. 1691, in-8°.

Chymia physica, circà corporum naturalem et artificialem statum. Bale, 1693, in-4°.

Aureus thesaurus medicamentorum novorum. Bale, 2703, in-8°. - Ibid.

1723 , in 8° Spicilegium botanicum et anatomicum. Bale, 1703, in-8°.

Georgica Helvetica curiosa. Bile, 1705, in-8°. Exercitatio medico-curiosa, verè curiosa, de eò quod summum est in medicind. Bale, 1711, in-4°. (A.J.L. J.)

KOENIG (Emmanuel), fils du précédent, vint au monde à Bâle le 14 octobre 1698, s'y appliqua de bonne heure à l'étude de la médecine, et prit le bonnet de docteur en 1718. Aussitôt après avoir obtenu ses grades, il alla entendre les leçons de Boerhaave à Leyde, et vint à Paris pour y accroître ses connaissances anatomiques. De retour en Suisse, il se pré-

senta plusieurs fois au concours pour diverses chaires devenues successivement vacantes à Bâle, mais il succomba toujours jusqu'en 1722, époque où enfin il parvint à obtenir la place de professeur d'anatomie et de botanique, qu'il échangea l'année suivante contre celle de médecine théorique. Mort d'apoplexie, le 12 septembre 1752, il a laissé :

Dissertatio de stimulis villorum corporis humani. Bale, 1718, in-4°. Theses medica. Bale, 1721, in-40.

Considerationes logicæ. Bile, 1722, in 4°. Adversaria medico-botanica et anatomica. Bile, 1724, in 4°.

Theses physica. Bale, 1727, in-4°.
Cogitata de jure naturali et moribus hominum. Bale, 1727, in-4°.

(1.)

KOENIG (JEAN-GÉRARD), botaniste livonien, né en 1728, passa dans le Danemark lorsqu'il eut atteint l'âge de vingt ans, et s'y établit comme pharmacien. Au bout de quelque temps il alla en Suède, où les leçons de Linné et de Wallerius fortifièrent encore le goût vivement senti qu'il avait déjà pour l'histoire naturelle et la médecine. De retour en Danemark, il fut chargé par le gouvernement de faire un voyage d'histoire naturelle dans l'île de Bornholm. En 1764, il partit pour l'Islande, resta un an dans cette ville, et en rapporta une riche moisson de plantes rares. Envoyé à Trauquebar en 1767, il s'occupa presqu'uniquement de botanique. Dejà il avait parcouru les deux presqu'iles de l'Inde, et il se préparait à passer dans le Thibet, lorsque la mort le surprit, non loin de Madras, le 31 juillet 1785. Linné lui a consacré un genre de plantes (Koenigia) de la famille des polygonées. On a de lui :

Dissertatio de indigenorum remediorum ad morbos cuivis regioni endemicos expugnandos efficacid. Copenhague, 1773, in 8°.
Aussi long temps qu'il régnera autant de prétugés qu'aujourd'hui dans la matière unédicale, on ne saurait trop appeler l'attention sur les ou-vrages destinés, comme celui-ci, à les combattres.

On trouve la relation de son voyage en Irlande dans les Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Berlin, Retzius, de Lund, a fait connaître les plantes qu'il lui avait adressées, dans ses Observationes bo-

Koenio (Joseph), médecin de Vienne, est auteur d'un: Medicinisch-politischer Vorsehlag, der Lustseuche in grossen Staedten, vorzueglich in Wien, Einhalt zu thun. Vienne, 1787, in-8°.

KOELPIN (ALEXARDRE-BERNARD), médecin allemand, né à Ganz, dans l'île de Rugen, le 31 août 1739, mort le 18 novembre 1801, était professeur au gymnase académique de Stettiu, et médecin de cette ville, place qu'il avait obtenue en 1772. Il a inséré des mémoires détachés dans plusieurs recueils periodiques allemands, tels que le Journal d'Hufeland, le Magazin de Baldinger, les Archives de Pyl, etc., et publié en outre :

Dissertatio de primis cognoscendi principiis eorumque verá subordi-

natione. Gripswald, 1757, in-8°.

Programma de deo ex formatione ossium cognoscendo. Gripswald, 1764 , in-4º. Dissertațio de feetis et adulti differentia. Gripswald. 1:64. in-40.

Dissertatio de structură mammarum sexus sequioris. Gripswald , 1764,

Commentatio de stylo ejusque differentiis externis. Gripswald, 1764, in-40.

Orație de historiae naturalis et speciatim botanices præstanțiă ac di-

gnitate. Gripswald, 1776, in-4°. Abhandlung von dem innern Bau der weiblichen Brueste. Berlin .

1967, in 4°.

Plora Gryphica supplementum. Gripswald, 1769, in 4°.

Programma de cultura historice naturalis in Pomerania. Stettin, 1773, in-fol. Praktische Bemerkungen ueber den Gebrauch der Sibirischen Schnee-

rose in Gichtkrankheiten. Berlin , 1779, in-8°. KOELFIN (Alexandre), conseiller et chirurgien du roi de Daneisarck, professeur de chirurgie à Copenhague, né le 9 juillet 1731, à Ustersen, dans le Holstein, a mis au jour :

Dissertatio epistolaris de vitro antimonii cerati ad J .- F. Wohlert. Copenhague, 1773, in-8°.

De capitis l'esionibus meletemata medico-chirurgica; cum adjectis observationibus. Copenhague, 1777, in-8°.

De chirurgiæ recentioris præ veteri præstantid et progressu, oratio. Copenhague, 1788, in 4°.

Die letzte Krankheit des Herrn Conferenzraths von Berger, ersten

K. Danischen Leibmedikus. Copenhague, 1791, in-8°. Opuscula chirurgica. Copenhague, 1799, in-8°. (1.)

KOELREUTER (Joseph-Théophile), botaniste célèbre, professeur d'histoire naturelle à Carlsrulie, et directeur du jardin de botanique de cette ville, ainsi que de tous les autres jardins du grand-duc de Bade, est né en 1733, à Sulz sur le Necker, et mort le 11 novembre 1806. Il s'est surtout rendu célèbre par ses nombreuses expériences sur la reproduction des végétaux, et notamment sur la production des hybrides. Ces expériences fournissent le plus fort de tous les argumens contre la théoric de l'emboîtement des germes. Elles ont été faites principalement sur le tabac et la molène. Henschel les a attaquées, mais seulement en ce qui concerne les conséquences qu'on peut en déduire relativement aux sexes des plantes. Les ouvrages de Koclreuter sont :

Dissertatio de insectis colcopteris, necnon de plantis quibusdam rario-

ribus. Tubingue, 1755, in-4°.

Vorlaussige Nachricht von einigen das Geschlecht der Pstanzen beterffenden Versuchen und Beobachungen. Léspick, 1761. - Premier append., 1763. - Deuxième, 1764. - Troisième, 1776, in-8°.

Das entdeckte Geheimniss der Cryptogamie. Carlstuhe, 1777, in 8º. L'auteur applique le système sexuel anx plantes cryptogames, et soutient que la membrane qui couvre les corpuscules reproductifs joue le

rôle d'organe male.

Koelreuter a inséré divers mémoires sur des plantes et des animaux dans les Commentaires de l'Académie de Pétershourg. On trouve dans ceux de la Société palatine un autre mémoire de sa façon, dans lequel il trace l'histoire des expériences qui ont été faites depuis 1691 jusqu'en 1752 sur le sexe des plantes, et s'attache à démontrer que Rodolphe-Jacques Camerarius fut le premier qui mit cette importante vérité hors de donte.

Koelreuter ( Théophile-Frédéric ), mort en 1811, au mois de septembre, était né à Carlsrube, et pratiquait la médecine à Sulz sur le Ne-

cker. On a de lui:

G.-C. Reich, de febre ejusque quoad universam tractatione. Latina versioni traditum à T.-P. Koelreuter. Adjuncta sunt ejusdem: 1. Nonnulla de vi vitali meditationes : II. Casus medico-practici : III. Dissertatio de maniá et delirio. IV. Dissertatio de febre putridá epidemica. Carlsruhe, 1802, in-8°. (1.)

KOESTLIN (CHARLES-HENRI), professeur d'histoire naturelle et médecin à Stuttgardt, mort en cette ville, le 8 septembre 1783, né, le 23 avril 1755, à Brackenheim, dans le pays de Wurtemberg, a publié:

Dissertatio de effectibus electricitatis in quadam corporn organica. Tuhingue, 1775, in-4°.

Lettres sur l'histoire naturelle de l'île d'Elbe. Vienne, 1780, in-8°.

Von der Methode, die mineralischen Wasser vermittelst der fixen Luft durch die Kunst eben so wirksam, als die natuerlichen sind, auf eine wohlfeile Art nachzumachen. Stuttgardt, 1780, in 8°.

Fasciculus observationum physiologici atque nuneralogico-chemici argumenti. Stuttgardt, 1780, in-40.

KOHLHAAS (Jean-Jacques), né à Marggroeningen, dans le duché de Wurtemberg, le 19 octobre 1747, prit le grade de docteur en médecine à l'Université de Tubingue. S'étant établi ensuite à Ratisbonne, il y devint, en 1790, président de la Société de botanique. Ses ouvrages sont :

Dissertatio de genesi calculi urinarii. Tubingue, 1770, in-4°. Anhuendigung der Anleitung zur Bildung aechter Wundaerzte. Rstishonne, 1783, 104°. - Ibid. 1787, in-8°.

Rezepten wider Aberglauben und Vorurtheile in medicinischen Dingen.

Ratisbonne, 1784, in 8°.

Anleitung zur Bildung aechter Wundaerzte. Ratisbonne, tome I,

1784; II, 1785; III, 1786; IV, 1989, V, VI, 1794, in-8°. - Nuremberg, 1798, 2 vol. in-8°. Lebensgeschichte des Hrn. D. Thomas Knigge, ausuebenden Arstet in Regensburg, welcher den 12 Jenuer 1787 selig verschied. Nuremberg,

1787 , in-fol. Nachrichten von den Medicinalanstalten in Regensburg, als ein Beytrag zur medicinischen Policey. Nuremberg, 1787, in-8... Nachricht von den Medicinalanstalten in Regensburg. Ratisbonet,

1587, in-8°.

Medicinische Fragmente, aus der Verlassenschaft des D. Knigge.

Ratisbonne, 1788, in-8°.

Lesebibliothek fuer die Liebhaber der Apotheker-und Wundarzney-

kunst. Ratisbonne, 1788-1789, in-8°.
Theoretische und praktische Philosophie fuer Aerzte, Apotheker und

Morpatiene una prinnicue e minosopine juer nerzu, appoinene una Windaerte, Railsbonne, 1971, 2 vol. in-8. Mahematik juer Aerste, lena, 1973, in-8. Cet ouvrage srait été commencé par Jean-Ernest-Basile Wiedeburg, Edituding in die Naturgeschichte ueberhaupt und in die Kraeuter-kunde besonders, nebst Linneitschen Klassen, Ordnungen und Unterabtheilungen, zum stufenweisen Unterricht botanischer Zoeglinge. Nurem-berg, 1793, in 8's - Ratisbonne, 1803, in 8's. Naturgeschichte fuer Aerste und Wundaerste, besonders fuer solche.

die in kleinen Staedten und auf dem Lande wohnen. Nuremberg , 1794, in-8%

Kurzgefasste Naturgeschichte nach den drey Reichen der Natur.

Nuremberg, 1794, in 8º.
Nachricht den eigenen Verlag meiner Schriften betreffend. Ralisbonne, 1785, in 8°.

Medicinisch-praktische Jahrgaenge. Ratisbonne, 1804, in 8°.

Gifipflanzen auf Stein abgedruckt, nebst Beschreibungen. Ratisbonne et Stadtamhof, 1805, in 40.

KOHLREIF (GODEFROI-ALBERT), né à Lubeck le 22 octobre 1749, mourut le 8 mai 1802, à Saint-Pétersbourg, où il

enseigna jusqu'en 1705 l'électricité médicale à l'hôpital de la ville, et la physique à l'école de chirurgie. Il nous reste de lui : Von der wahren Todesart der Ertrunkenen, und den hieraus gefol-

gerten schicklichsten Mittelnefuer dergleichen Unglueckliche. Lubeck, 1778, in-4°. Animadversiones critica in Dissertationem de caloris et frigoris mo-

Animawerstones cruica in Inservationem ac catoris et prigoris mo-dificationibus, è schold medico-chirurgica nuper divulgatam. Saint-Petersbourg, 1785, in-49. An Weikard. Revel, 1786, in-89. Sollte die Elektricitate wirklich die Waerme verursachen, und sollte diese Waerme eine Wirkung der Zersetzung des Elementarfeuers und

diese Waerme eine Wirkung aer Lersetzung als Lementarjeuers und Phlogistons zeyn? Weimar, 1987, in 88. Abhandlung von der Beschaffenheit und dem Einfluss der Luft, sowohl der freyen atmosphaerischen, als eingeschlossenen Stubenlutt, auf Leben und Gesundheit der Menschen. Weissenlels et Lépsick, 1794, in-80. - Weissenfels, 1800, in-80.

KOLBANY (PAUL), médecin praticien à Presbourg, s'est fait connaître d'une manière avantageuse par ses écrits, dont les suivans sont ceux qui méritent surtout d'être cités :

Ungarische Giftpflanzen, zur Verhuetung tragischer Vorfaelle in den Haushaltungen, nach ihren botanischen Kennzeichen, nebst den Heilungsmitteln, Preshourg, 1791, in-8°.

Abhandlung ueber die herrschende Gifte in den Kuechen, nebst den

Gegengiften. Vienne, 1793, in-8°.
Giftgeschichte des Thier-Pflanzen-und Mineralreichs, nebst den Ge-

gengiften und der medicinischen Anwendung der Gifte. Vienne, 1798, in-8°.

29

12 vol. in-8°.

Beobachtungen ueber den Nutzen des lauen und kalten Wassers im Scharlachfieber. Presbourg, 1808, in 8º.

Fernere Nachrichten von den gluechlichen Anwendung des lauen und kulten Wassers im Scharlachfieber. Pesth, 1808, in-8°. (z.)

KOLNER (JEAN), médecin de Colberg, vivait au commencement du dix-septième siècle, et remplissait une chaire à l'Université de Gripswald, où il mourut en 1630. Il ne s'est fait connaître que par son attachement aveugle aux rêveries de l'astrologie, qui lui inspirèrent l'ouvrage dont nous allons donner le titre :

Tractatus intromathematicus ex thematis cœli ad horam decubitús erectione, morbi alicujus naturum, mutationem, crisin, eventum per conjecturas astrologicas pronunciantem, cum appendice de purgationis et phlebotomice, secundum influentiam astrorum, recta administratione. Gripswald, 1618, in-80.

KOPP (JEAN-HENRI), médecin de Hanau, près de Francfortsur-l'Oder, a rendu surtout d'importans services à la médecine publique, légale et politique, dont il a fait le principal objet de ses méditations. Parmi ses ouvrages nous devons citer les suivans :

Grundriss der chemischen Analyse mineralischer Korper. Francfortsur-le-Mein , 1805 , in 80.

Versuch einer Darstellung des gelben Fiebers. Francfort-sur-le-Mein .

Systematisch-tabellarisch Uebersicht und Charakteristik der Mineral-kærper. Francfort-sur-le-Mein, 1806, in fol Topographie der Stadt Hanau, in Beziehung auf den Gesundheits-

und Krankheits-Zustand der Einwohner. Francfort-sur-le-Mein, 1807, Jahrbuch der Staatsarzneykunde, Francfort-snr-le-Mein, 1808-1820.

KORTUM (CHARLES-ARNAUD), né le 5 juillet 1745, à Muelileim, dans le duché de Berg, pratiqua pendant quelque temps la médecine en cette ville, et alla, en 1771, se fixer à Bochum, dans le comté de la Marche. Ses ouvrages sont :

Dissertațio inauguralis de epilepsid. Duisbourg, 1767, in-40, Bienenkalender. Wesel, 1776, in-8°.

Beneinkautender. 1958: 1979, in 1951.

Grundsacte der Bienemzucht, besonders fuer die Westphaelischen Gegenden. Wesel et Leipzick, 1976, in 87.

Anweisung, wie man sich vor alle anteckende Krankheiten verwahren koenne. Wesel et Leipzick, 1979, in 89.

Beantwortung einiger Anmerkungen, welche Hr. Riem ueber einige seiner Grundsaetze der Bienenzucht gemacht hat. Munster, 1781, in-8°. Vertheidigung der Alchymie gegen die Einwuerfe neuerer Schrift-

steller, besonders des Herrn Wieglebs. Dnisbourg, 1789, in-89. Noch ein Paur Worte ueber Alchymie und Viegleb, oder erster Anlung der Vertheidigung der Alchymie gegen die Linwuerfe der neuesten Gegner. Duisbourg, 1791, in-8°.

Von Urin, nls einem Zeichen in Krankheiten, und von den Kunst-triffen der Harnaerzte, Senn sie daraus die Krankheiten sogen. Duisbourg , 1793, in-8°.

Ausfuehrliche Nachricht von dem Nutzen und von der Bereitung der

Rumfordischen Suppe. Duisbourg, 1802, in-8°

Die Kaffee und seine Stellvertreter. Elberfeld, 1809, in 80. Kontum (Charles - Georges - Théodore), né à Dortmund le 29 mai

1765, medecin d'abord en cette ville, puis à Stollberg, non loin d'Aixla-Chapelle, a publié:
Dissertatio de apoplexiá nervosá. Gosttingue, 1785, in 4°.

Commentarius de vitio scrofuloso indeque pendentibus morbis secun-

dariis. Lemgo, tome I, 1789; II, 1790, in-8°. Medicinisch chirurgisches Handbuch der Augenkrankheiten. Lemgo.

tome I, 1791; 11, 1791, in-8°. Beytraege zur praktischen Arzneywissenschaft, Gottingue, 1706.

Medicinisch - praktische Bibliothek fuer Aerzte und Wundaerzte. Munster et Hanau, 1789-1791, in-8°

Publié de concert avec J.-E. Schaeffer. J. Kaempf Enchiridion medicum passim emendatum et auctum. Franc-

fort-sur-le-Mein, 1792, in-8°. Vollstaendige physikulisch-medicinische Abhandlung ueber die war-men Mineralquellen und Baeder in Aachen und Burscheid. Duisbourg,

1798, in-80. - Dortmund, 1818, in-80. Ueber die Unschaedlichkeit der Kirchhoefe und Begraebnisse in

Staedten und Doerfern. Osnabruck, 1801, in-8°. Kontum (Jean-Charles-Arnoud), fils de Charles-Arnaud, médecin

A Bochum dans le comté de la Marche, né le 23 août 1772, a écrit: Dissertatio sistens signa ex tabiis. Duisbourg, 1795, in-4°.

Gesundheitsbuechlein fuer Bergleute. Dortmund , 1798, in-8".

KOZACK (JEAN-SOPERONE), né à Homazowiz, dans la Bohême, en 1602, prit le grade de docteur en médecine en France, et vint, en 1636, s'établir à Brême, où il termina sa carrière en 1685, le 30 janvier. Il a publié la plupart de ses ouvrages sous le nom de Brachier, et adopté presque tous les travers de Fludd. La singularité de ses opinions théologiques lui suscita d'assez violentes disputes avec Kipping et Havemann.

Discursus physici quatuor, de rerum naturalium principiis, de generationum et transplantationum modis, morborum causis et speciebus, methodo curationum. Brême, 1631, in-8°. De anatomid vitali microcomi. Brême, 1636, in-4°. Physica Mosaica, oder von der Geschoepfen, welche vom Geist des

Herrn in den ersten sechs Tagen formiret worden. (Sans lieu d'impression), 1627, in-8°. Septimania horologii microcosnii liber quartus de vegetabilium spe-

ciebus, partibus, signaturis. Wesel, 1640, in-4º. Alexipharmukon pestis Havemannianae. Brême, 1648, in-4°.

Cura recidivæ pestis Havemannianæ, Brême, 1648, in-4°. Sabatus domini, oder Bekenntniss von der Ruthe des Herr und von dem Zustande aller Kveaturen dieser Welt nach ihrem Ableben. (Sans lieu d'impression), 1644, in 8°.

Anti-Havemann, sive retorsio. Brême, 1650, in-80. - Appendix I, II. Ibid. 1656 , in-8°.

Tractatus medicus de sale ejusque in corpore humano resolutionibus atuaribus et noxiis. Francfort. 1653, in 4°. Mica I., philosophia sacræ. Brème, 1662, in-8°.

De hamorrhagid. Brême, 1666, in-8°.

Justa Aeoli Sausewind, sive retorsio calumniarum, mendaciorum et

convitiorum. Brême, 1667, in-8°. Knipperdolling redivivus, per crasin Kipping, per Anagramma Doller Kipping. Breme, 1668, in-80

Tractatus spagyrici de phlebotomiá et de fontanellis. Brême, 1655, in 8°. Kozack (Jean-Théodore), fils du précédent, médecin à Bronswick, a publié:

Dissertatio de purgandi ratione. Franequer, 1674, in-4°. (1.)

KRAG (André), né à Ripen, ville du Danemarck, dans le Jutland, en 1558, fit ses études à Copenhague, où il remplit pendant deux ans les fonctions de précepteur dans un collège. S'étant formé lui-même en instruisant les autres, il prit du gout pour les sciences, et se rendit à Wittemberg, où il fut recu maître-ès-arts. De retour à Copenhague, il parvint à obtenir d'être envoyé dans les pays étrangers aux frais du gouvernement. Empressé de mettre ce bienfait à profit, il partit pour Montpellier, et y prit le grade de docteur en medecine en 1585. Quatre ans après l'Université de Copenhague lui consia une chaire de mathématiques, et l'année suivante elle lui donna celle de physique, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée le 8 juin 1600. Nous n'avons de lui que quelques lettres imprimées dans le recueil de Hornung, et la collection intitulée:

à Paris, à Meissenheim, à Spire et à Cologne, autrefois professeur de chimie et de physique expérimentale à l'école centrale du département de la Roër, a publié :

Geschichte der Aërostatik, historisch, physisch, und mathematisch ausgefährt. Strasbourg, 1938, 2 vol. in-8. Afhang zu der Geschichte der Aërostatik. Strasbourg, 1786, in-8°.

De vi vitali arteriarum diatribe. Addita nova de febrium indole generali conjectura. Strasbonrg, 1786, in-8°.

Krystallographie des Mineralreichs. Vienne, 1793, in-8°. Publié de concert avec Bekkerhin.

Fieberlehre, nach mechanischen Grundsastzen. Heidelberg, 1794, in-8°. Kritik der praktischen Arzneykunde, mit Ruecksicht auf die Ge-schichte derselben und ihre neuern Lehrgebaeude. Léipzick, 1795, in-8°.

Analyse des refractions astronomiques et terrestres. Strasbourg et Léipzick , 1799, in-4°.

Cet ouvrage a valu une place distinguée à l'anteur dans la république des lettres. L'Institut l'a proclamé, en 1798, comme étant la meilleure production de l'année.

Elémens d'arithmétique universelle. Strasbourg , 1808 , in 80,

L'auteur y expose un calcul des dérivations un peu différent de celui d'Arbogard. On lit son ouvrage avec intérêt et avec fruit, malgré le néologisme qui l'entache. Kramp a Iraduit en allemand l'Art des acconchemens de Sacombe

(Manheim, 1796, in-8°.), et inséré plusieurs mémoires dans différens recueils périodiques.

KRAPF (FRANÇOIS-JOSEPH), né à Kenzingen sur l'Eltz, au mois de janvier de l'année 1754, devint, dans la suite, médecin de la ville de Bade et conseiller du grand-duc. On a de lui :

Beschreibung der varmen Baeder zu Baden in der Markgroffchaft Baden. Tubingue, 1794, in-8°
KRAPF (Charles de), médecin de l'empereur d'Autriche à Vienne, a

Naturspiegel. Bale, 1761, in-fol. Experimenta de nonnuilorum ranunculorum venenată qualitate, horum

externo et interno usu. Vienne, 1766, in-8°. Antomische Keruche und Anmerkungen ueber die eingebildete Er-weiterung der Beckenhoehle in netuerlichen, und angepriesche Durch-

schneidung des Schaambeinknorpels in widernatuerlichen Geburten, mit daruis gezogenen Lehrsaetzen. Vienne, 1780, 2 vol. iv-8°.

Beschreibung der in Unteroesterreich, sonderlich aber um Wien

herumwachsenden Schwaemme. Vienne, 1782-1783, in-4°.

KRAPP (Nicolas-Ambroise), né en 1720, mort le 30 septembre 1797, à Muhlberg, dans le pays de Bade, où il était médecin, a laissé: Gespraech zwischen einem Philosophen und Medikus, von dem schon so viele Jahrhunderte mit der Forma vergebens gesuchten und nunmehr gefundenen Principio Vita. Augsbourg, 1768, in-8°.

Systema recentissimum de essentia hominis, quoad animalitatem in genere, quoad spiritualitatem in specie. Augsbourg, 1768, in 8°. (0.)

KRATZENSTEIN (CRRÉTIEN-TRÉOPRILE), médecin allemand, né à Wernigerode en 1723, mourut en 1795 à Copenhague, où il remplissait une chaire de physique, pour laquelle il avait quitté, en 1751, la place de professeur à l'Université de Halle. Ses ouvrages sont assez nombreux :

Beweis, dass die Seele ihren Korper baue. Halle, 1744, in 8°.
Théorie de l'elévation des vapeurs et des exhalaisons, demontrée mathematiquement. Bordeaux , 1745 , in-40. - Trad. en allenand , Halle ,

1755, in 8°.; Ibid. 1747, in 8°. Physikalische Briefe von dem Nutzen der Electricuaet in der Artneywissenschaft. Halle, 1766, iu-80. - Ibid. 1772, in-80. Theoria electricitatis, more geometrico explicata. Halle, 1746, in-8°.

Theoria fluxús diabetici, ejusque sanandi methodus, more geometrico explicata. Halle, 1746, in-8° Abhandlung von dem Einflusse des Mondes in die Witterung und in

den menschlichen Karper. Halle, 1747, in-8°. Abhandlung von der Erzeugung der Wuermer im menschlichen Koer-

per. Halle, 1752, in-80. Vertheidigung des Herrn Hamberger's gegen den Herrn Kossel. Halle, 1752, in 8%.

Historia restituta loquela per electrisationem. Copenhagne, 1753, in 40. Vorlasungen ueber die Experimentalphysik in einem Auszuge, Co-penhague, 1958, in-8°. Ibid. 1790, in-8°. Ibid. 1798, in-8°. - Ibid. 1981, in-8°. Ibid. 1793, in-8°. - Eidd. 1789, in-8°. Systema physica experimentalii. Copenhague, 1764, in-8°.

Dissertatio de vi centrifugă ad morbos sunandos applicată. Copenhague, 1765, in-8°. Theoria cursus oceani eumque practice determinandi methodus. Co-

penhague, 1766, in-8°.

Dissertatio de duplici febrium indole. Copenhague, 1769, in-8°.

Amolitio vis inertiæ et vis repulsivæ, vulgò inter principia motas et quietis corporum, sed falsò relatarum Copenhagne, 1770, in-8°. Subsidia de Theophrasti historia plantarum benè merendi. Copen-

hague, 1972, in 8°.

Tentamen resolvendi problema ab Academiá scientiarum Petropolitana

ad annun 1780 publice propositum. Saint-Petersbourg, 1781, in-8°.
Theoria inflammationis. Copenhague, 1781, in-8°.

L'art de naviguer dans l'air. Copenhagne et Léipzick, 1784, in-8°. Gemeinnuetzige Sammlungen zum Nutzen und Vergnuegen fuer alle

Staende. Quedlinbourg et Blankenbourg, 1787, in 8°. Schreiben an Hrn. Friedrich Nicolai, in Berlin, ueber die Lehre von Feuer. 1791 , in-80.

KRAUSE (CHARLES-CHRÉTIEN), né à Delisch, dans la Saxe, en 1716, était fils d'un cordonnier. Destiné d'abord à la chirurgie, il exerça pendant quelque temps cet art à Halle et à Hambourg; mais, en 1742, il vint faire des études médicales à Léipzick, prit le grade de docteur dans cette Université, et y fit ensuite pendant quelque temps des cours de mathématiques et de médecine. Promu, en 1762, à la chaire d'anatomie et de chirurgie, il termina sa carrière trente et un ans après, le 26 avril. Son principal titre littéraire est la belle édition qu'il a donnée de Celse (Léipzick, 1767, in-8°.), et qui a été jointe à la collection des variorum. On a aussi de lui plusieurs traductions, et un assez grand nombre d'opuscules académigues ou autres, dont voici les titres :

Dissertatio de homine non machina. Léipzick, 1752, in-4°.

Dissertatio de inventione indicationum universim. Léipzick , 1753, in 4°. Sendschreiben an Hrn. von Windheim, wegen der von ihm ueber-nommenen Vertheidigung des materialistischen Irythums. Leipziek, 1754, in-4°.

Compendium logices secundum principia C.-A. Crusii. Leipsick, 1754,

Pruefung der Preisfrage des Herrn Le Cat von der Muskelbewegung. Léipzick , 1755 , in-4".

Dissertatio: quænam sit causa proxima mutans corpus fætus, non matris gravida, luijus mente è caussă quiddam violentiore commota. Saint-Petersbourg, 1756, în-\$°. - Trad, en allemand par C.-A. Wichmann, Léipzick, 1758, în-\$°. Dissertatio: de amuletis medicis cegitata, Léipzick, 1758, în-\$°.

Memoria S.-T. Quellmalz, Leipzick, 1759, in-4°.

Programma: Commentarius in \$1. 737 - 744 institutionum medicarum Hermanni Boerhaavii. Léipzick , 1761 , in-40.

Programma quo Celsi libri quatuor postremi emendantur, Léinsick . 1762, in-40 02, 10-4°. Dissertatio de variolarum exstirpatione insitioni substituendă. Léip-

zick, 1762, in 4°.

Dissertatio de derivatione et revulsione humorum per sanguinis mis-

sionem impetrandis. Léipsick, 1764, in-4º. Dissertatio de sensilibus humani corporis partibus. Léinzick, 1765.

in-4°.

Dissertatio prima de viribus medicamentosis hydrargyri et inde arte

factorum pharmacorum. Léipsick, 1773, in 4°. - 11, 1783, in 4°.

Dissertatio de hæmorrhagiarum pathologid. Léipsick, 1777, in 4°. Dissertatio de remediis hæmorrhagiarum externarum. Léipsick , 1778,

în-4°. Dissertatio de remediis hamorrhagiarum internarum. Léipzick, 1778,

in-4°. - Trad. en allemand avec le précédent, Léipzick, 1783, in-8°.

meg. 1 Ted., et al ateuatus aven e processors segueses, possibilità del segueses de la constanta de la constan

Dissertatio de prima puerorum dentitione. Léipzick, 1790, in-4°. Longa vita hominum antediluvianorum expensis caussis asserta, Leip-

sick, 1792, in 4°. - Ibid. 1793, in 8°. La plupart des opuscules de Krause ont été réimprimés ensemble, par

les soins de C.-G. Kuchn, sous le titre de 1 Opuscula medico-practica. Léipzick, 1787, in-6°.

KREBS (Frédéric-Curétien-Charles), médecin allemand, né à Osterwick, dans la principauté d'Halberstadt, prit le grade de docteur à l'Université de Helmstaedt, et s'établit ensuite à Quedlinbourg; mais, au bout d'un certain temps, il alla se fixer à Blankenbourg, où il mourut le 10 mai 1793, laissant, outre plusieurs mémoires disséminés dans les recueils périodiques de l'Allemagne, les ouvrages suivans :

Dissertatio de apoplexid peripneumoniam indicante Helmstredt . 1-80.

Medizinische Kleinigkeiten. Léipzick , 1781 , in 8°.

Beytrag zur arzneylichen Huelfe auf dem Lande. Quedlinbourg, 178.,

Medicinische Beobachtungen. Quedlinbourg, tome I, 1782-1783; II, 1785-1791, in-8°.

KRETZSCHMAR (FRÉDÉRIC-SAMUEL), médecin saxon, de Chemnitz, vint au monde en 1730, et mourat le 17 avril 1793. Après avoir fait ses études à Tubingue, où le bonnet doctoral lui fut accordé en 1764, il devint médesin et conseiller du prince d'Anhalt-Dessan, à la cour duquel il passa le reste de ses jours. On a de lui : .

Dissertatio de experientid praxeos medica mugistra. Tubingue, 1764, in-4°.

Irrthuemer, Warnungen und Lehren, welche das Publikum in Ansehung der praktischen Arzneykunst betreffen. Dessan, 1768, in-8°. -Wurzbourg, 1770, in-8°. Medicinische Unterweisungen. Dessan, 1772, in-8°.

KRETZSCHMAR (Samuel), mort le 16 avril 1774, a publié : Beschreibung des Sauerbrunnens in der Starostey. Zips, 1751, in-fol.

Beschreibung der in Dresden ohnlaengst erzeugten Martyniæ annuae villosæ; nebst einer Abhandlung, worinn der Nutzen gezeigt wird, den die Kraeuterlehre der Arzneykunst leistet, Dresde, 1764, in-40.

KREYSIG (FRÉDÉRIC-LOUIS), médecin allemand, né à Eilenbourg, dans la Saxe électorale, en 1769, fit d'abord des cours particuliers à Léipzick, et devint ensuite professeur adjoint de pathologie et de chirurgie à Wittemberg, où il finit par obtenir, en 1801, une chaire ordinaire d'anatomie et de botanique. Deux ans après le roi de Saxe le prit pour son médecin, et le fit venir à Dresde, avec le titre de conseiller. Il a publié:

Aristotelis de soni et vocis humanæ natura atque ortu theoria, cum recentiorum decretis comparata. Léipzick, 1793, in-8°.

Dissertatio de secretionibus in universum. Specimen I, Léipzick, 1794, in-4°.: Specimen II, Ilid. 1795, in-4°.
Programma de diathesis morborum phlogisticæ et nervosæ connubio.

Léipzick, 1796, in-8°. De peripneumonia nervosa, seu maligna, commentatio. Léipziek, 1796,

Programmata II de febrifugorum nonnullorum epicrisi. Wittemberg,

Neue Darstellung der physiologischen und pathologischen Grundlehren. Leipzick, tome 1, 1798; 11, 1800, in 8°.

n. Leipzick, tome 1, 1798; 11, 1800, in-8°.

Programmata V de sanguine vitá destituto, Wittemberg, 1798, in-4°. Programmata V de morbi notione, ejusque subjecto. Wittemberg,

1799 , in-4°. Programmata VII de peripneumonia, imprimis nervosa, meditationes

repetite. Wittemberg. 1800, in 49.
Abhandlung ueber das Scharlachfieber, nebst Beschreibung einer sehr boesartigen epidemischen Frieselkrankheit, welche in Februar 1801 in Wittenberg herrschte. Léipzick , 1802 , in-80

Die Krankheiten des Herzens systematisch bearbeitet und durch eigene Beobachtungen erlaeutert. Leipzick, tome I, 1814; 11, 1815-1816; III, 1817, in-80. - Trad. en italien, Pavie, 1819, in-80

De cordis humani morbis vittisque ritè cognoscendis et curandis. Berlin, 1818, in-8°

System der praktischen Heilkunde auf Erfahrung und daraus hergeleiteten Gesetzen der thierischen Natur gegruendet. Léipzick , 1818-1819, in-8°. - Trad. en latin, Léipzick, 1818, in-8°.

KRUEGELSTEIN (JEAN-FRÉDÉRIC), médecin allemand, né à Gotha le 2 septembre 1738, prit le titre de docteur à Halle en 1760, et se fixa ensuite à Ohrdruf, dans le comté de Gleichen, où il devint successivement médecin pensionné. bourgmestre et inspecteur des écoles. On a de lui :

Dissertatio de nozio pellentium usu in partu difficiti. Halle , 1760, in 4°. Die Beherzigung der Zeit. Ohrdrof, 1771, in 88. Zur Verminderung der Arzneypreise, und der zu diesem Behufe er-

Zur Verminderung der Arzneypreise, und der zu diesem Behufe erforderlichen Einrichtung der Dispensatorien und Taxen. Gottingue, 1795, in-8°.

Vollstaendiges System der Feuerpolizeywissenschaft. Léipzick, tome I,

1798; II, 1799; III, 1800, in-8°.

Nothund Hueljbuechlein in der Ruhr und epidemischen Krankheiten ueberhaupt. Ohrdruf, 1803, in-8°.

KRUNGSLAFFEL (Proncois-Christien-Chapter), médecin à Ohrdruf, est.

KRUEGELSTEIN (François-Chrétien-Charles), médecin à Ohrdruf, est auteur d'on

Handbuch der allgemeinen Krankenpslege, zum Gebrauche suer Aerzte und Familienvaeter. Erford, 1807, in-8°.

KRUEGER (JEAN-GOTTLOB), médecin distingué et habile naturaliste, naquit à Halle le 15 juin 1715. La faiblesse de sa constitution décida son père, qui était horloger, à lui faire suivre la carrière des sciences, et le jeune Krueger fit de si rapides progrès dans les connaissances élémentaires qui forment la base de toute éducation libérale, qu'à quinze ans il fut en état de suivre les cours de l'université. L'histoire naturelle, la physique et les mathématiques furent les sciences qui curent le plus d'attrait pour lui, et qui le conduisirent à l'étude de la médecine. Reçu docteur en 1742, il obtint l'année suivante le titre de professeur extraordinaire. L'Université d'Helmstaedt lui ayant accordé une chaire en 1751, il s'empressa de se rendre en cette ville, où il attira les élèves par ses cours instructifs. La mort le surprit à Brunswick , le 8 octobre 1759. Laborieux écrivain, il à laissé un grand nombre d'ouvrages, dont la plupart ne sont que des opuscules de circonstance ou de pures compilations. On doit cependant distinguer dans le nombre celui qu'il a intitulé Réveries (Tralume); ce livre prouve que Krueger avait très-bien conçu le plan d'une véritable philosophie de la nature; à la vérité son savoir étendu en médecine, en physique et en mathématiques lui donnait un avantage immense sur tous ceux qui, renfermés dans les étroites limites de la philosophie spéculative, se contentaient de paraphraser le système de Wolf ou celui de Baumgarten. Il serait bien à désirer qu'un homme exempt de préjugés, et initié dans tous les mystères des sciences physiques et mathématiques, entreprît une histoire naturelle philosophique, appliquée surtout à l'anthropologie; nous pourrions alors esperer d'avoir un traité bien supérieur à ce qu'ont pu nous donner ceux qui, pour écrire sur la nature et sur l'homme, ne les ont envisagés que sous un seul aspect, sans s'élever jamais à aucune vue générale. On a de Krueger :

Dissertatio de determinatione mentis per motiva. Halle, 1733, in-6°. Dissertatio de nonvullis ad motum globuli è sclopeto explosi pertinentibus. Halle, 1737, in-6°.

Dissertatio de vi attractivá corporum. Halle, 1737, in-4". Dissertatio de sensatione. Halle, 1742, in-4º

Dissertatio de theoriæ physicæ tubulorum capillarium ad corpus hume num applicatione. Halle, 1742, in-4°.

Dissertatio de causa pelluciditatis. Halle, 1744, in-40.

Dissertatio : quod lex natura sit lex dei. Halle, 1744, in 4º.

Dissertatio de diversitate corporum, morborum et curationum secur

regiones Europæ. Halle, 1744, in-4°. Dissertatio de physiognomia in re medica utilitate, Halle, 1744, in 40. Naturlehre. Halle, tome I, 1740, in-8°., 1744, in-8°. et 1780, in-8°.

II, 1742, in-8°, et 1748, in-8°, III, 1749, in-8°, - tbid. 1771 - 1774, 4 vol. in-8°, -Trad. en latin par Jean-Dieteric Krull, Halle, 1753, in-8°. Abhandlung von den Steinkohlen. Halle, 1741, in-8°. - Ibid. 1746, in-8¶

Gedanken von den kalten Winter des Jahres 1740. Halle, 1741, in-80. - Ibid. 1746, in-8°.

Physico-theologische Betrachtungen einiger Thiere. Halle, 1741, in 8°. - Ibid. 1746, in 8°.

Traite du cofe, du the et du tabac. Helle, 1744, in 80. - Ibid. 1746, in-8°. Zuschrift an seine Zuhærer, worinnen er ihnen seine Gedanken von

der Elektricitaet mittheilet, und innen zugleich seine zukuenftige Levtionen bekannt macht. Halle, 1744, in-8°. - Ibid. 1745, in-8°.

Anmerkungen ueber des Hrn. geheimen Raths Wolf Auszug aus der Rechenkunst. Halle, 1744, in-8°.

Grundriss eines neuen Lehrgebaeudes der Arzneykunst. Halle, 1745,

in-80. Anmerkungen ueber Hrn. geh. R. Wolf Auszug aus der Geometrie.

Halle, 1746, in-8° Gedanken von der Algebra, Halle, 1746, in-8°. Geschichte der Erden in den alleraeltesten Zeiten, Halle , 1746 , in-80.

Von den verschiedenen Gemuethsbeschaffenheiten, mit welchen die Menschen aus der Welt zu gehen pflegen. Halle, 1747, in-40.

Dissertatio de refrigeratione sanguinis in pulmonibus. Halle, 1748, in-4°. Dissertatio qua geogenia et cataclysmologia Whistoniana dubia red-

diur. Halle, 1750, in-4°.

Diaet und Lebensordnung. Halle, 1751, in-8°. - Ibid. 1763, in-8°.

Dissertatio de lege naturæ, quod in corpore animali sensationem ex-

cipiat motus sensationi proportionatus. Halle, 1751, in-40. Zuschrift an seine Zuheerer von der Ordnung, in welcher man die

Arzneygelahrheit erlernen muesse. Halle, 1751, in-8°. Gedanken von der Erziehung der Kinder. Halle, 1751, 2 vol. in-8°.

-Trad. en anglais, Londres, 1765, in 8°. Dissertatio de homoptysi hareditaria. Helmstaedt, 1752, in 4°. Dissertatio de differentid elateris, toni, contractionis vitalis, volunte

rice, sensibilitatis et irritabilitatis. Helmstaedt, 1754, in-4°. Dissertatio de demonstratione existentia Dei ex lege minima actionis.

Helmstaedt, 1754, in 4°.

Dissertatio de nitri virtute temperante. Helmstaedt, 1754, in 4°. Dissertatio de episthotono, emprosthotono et tetano. Helmstaedt, 1754.

in-4°.

Dissertatio de somnio, morborum patre et filio. Helmstaedt, 1754, in-4°. Dissertatio sistens experimenta cum equo ostracodermatum instituta-

Helmstaedt, 1754, in-4° Dissertatio de lege natura, quod in corpore animali spasmum excipiat atonia . spasmo proportionato. Helmstaedt , 1754 , in-4°.

Gedanken vom Helmstaedtischen Gesundbrunnen, dessen Bestandtheilen, Kraesten und Wirkungen. Helmstaedt, 1756, in-40. - Fortsetzung , Ibid. 1757 , in-8°. Experimental Seelenlehre. Halle , 1756 , in-8°.

Gedunken von der Ursachen des Erdbebens; nebst einer moralischen Betrachtung. Halle, 1756, in-8°.

Gedanken ugn Gott. Halle , 1757 , in-40.

Dissertatio de usu enematum in acutis febribus. Helmstaedt , 1757, in-40. Dissertatio de cortice peruviano, ejusque precelaro in sebribus lentis um. Helmstaedt, 1757, in- 4°. Dissertatio de electricitatis Muschenbrockiana in sanandis morbis esfi-

caciá. Helmstaedt, 1757. in-4°. Dissertatio de facie sibi semper simili, longævitatis indice. Helmstaedt, 1758, in-4°.

Dissertatio de putredinis et visciditatis aquilibrio, vita ac sanitatis

fundamentis. Helmstardt, 1758, in-4°. Dissertatio de inappetentia ex abusu spirituosorum. Helmstaedt, 1758,

Unterricht, wie ein Soldat ohne Arzneyen seine Gesundheit erhalten und sich curiren konne Halle et Helmstaedt, 1758, in-80.

Die ersten Gruende der Naturiehre auf eine leichte und angenehme Art. Halle et Helmstaedt, 1759, in-8°.-Ibid. 1763, in-8°. (A-1.-L. I.)

KRUEGER (TRÉODORE-ANDRÉ-GOTTRILF), mort le 19 janvier 1801, à Neustadt-Eberswalde, dans la Movenne-Marche, en Prusse, où il était médecin pensionné par la ville, a inséré deux mémoires dans le Nouveau Magasin de Pyl, et publié en outre :

Anzeige einer Heilungsart der Hornviehseuche. Eisenach, 1780, in 8°. Beschreibung einer Rindviehseuche. Eisenach, 1780, in 8°. Medicinisches Gutachten ueber eine Frau, die kurz nach einer Schlae-

mort le 14 mars 1789, a publié : Dissertatio de nervo phrenico. Leipnick, 1758, in-4º. ્ (૩٠)

KRUENITZ (JEAN-GEORGES), l'un des plus laborieux polygraphes de l'Allemagne moderne, naquit à Berlin le 28 mars. 1728, et sit ses études tant à Gœttingue, qu'à Halle et à Franc fort-sur-l'Oder. Ayant pris le titre de docteur en médecine dans cette dernière université, il voulut s'y livrer à la pratique, et donna des cours publics sur l'ostéologie. Mais voyant qu'il ne réussissait ni dans l'une, ni dans l'autre carrière, il retourna à Berlin, où, renfermé dans son cabinet, il se fit bientôt connaître par ses nombreux écrits. La mort scule put arrêter sa plume infatigable, le 20 décembre 1796. On aurait tort de chercher ni invention ni style dans ses ouvrages, ce sont tous des traductions et des compilations écrites avec une prolixité fatigante. Nous ne citerons ici que les principaux :

Distertatio de matrimonio, multorum morborum remedio. Francfortsur-l'Oder, 1749, in-4º.

metalicher Vorrath auserlesener Aufsaetze zur Befoerderung der Haushaltungswissenschaft, Kuenste, Manufakturen und Fabriken, wie auch der Arzneygelahrheit und Naturlehre. Léipzick, 1767-1768, 3 vol. in-8°.

Verzeichniss der vornehmsten Schriften von der Rindviehseuche. Léipzick, 1767, in-8°.

Verzeichniss der vornehmsten Schriften von den Kinderpocken und deren Einpfropfung. Léipzick, 1768, in-8°.

Verzeichniss der vornehmsten Schriften von der Elektricitaet und

elektrischen Kuren. Léipzick, 1769, in-8°. OBkonomische Encyclopaedie. Berlin, 1773-1822, 131 vol. in-8°. a Lorsqu'en France, est-il dit dans la Revue encyclopédique, on forme le projet d'une entreprise littéraire considérable, le nombre des collaborateurs est ordinairement en proportion de celui des volumes ; tous ne conconrent pas, il est vrai, pour une part égale dans le travail ; il y en a même qui ne font que prêter leur nom, et qui laissent à d'autres le soin de remplir le reste. Ce n'est pas ainsi qu'on procède en Allemagne. Un savent laborienx y a quelquefois le conrage de se charger d'une en-treprise dont il est bien sur de ne pas voir la fin; mais il léguera le soin de continuer cette entreprise à un successeur aussi laborieux que lui, et il quittera son ouvrage et la vie avec la conscience d'avoir honorablement rempli sa carrière. Voilà comment s'est formée l'Encyclopédie des sciences économiques et technologiques, qui doit avoir au moins cent cinquante volumes. » Kruenitz est mort après en avoir fait pour sa part soixante et douze : il s'est arrêté au mot Leiche (cadavre). F. F. Flœrke, et son frère H.-G. Floerke lui ont succédé. L'entreprise est maintenant dirigée par M. Korth, qui a l'espoir de la terminer. Cette encyclopédie ne vise qu'à l'utile. C'est un immense magasin, rempli de matériaux bruts, entassés sans choix. Les principaux articles sont des traités complets, avec des notices bibliographiques qui sont aussi presque com-plètes. Schutz en a commencé, en 1786, un Abrégé, continué snecessivement par Grassmann et par Floerke, qui devient lui-même nn ouvrage volnmineux. La nonvelle Encyclopédie générale des sciences et des arts, publiée à Halle par J.S. Ersch et J.G. Gruber, et dont il a déjà paru neuf volumes, méritera la préférence à tons égards, si jamais elle s'achève. Au reste, les quatre premiers volumes de celle de Kruenitz n'étaient qu'une traduction de l'Encyclopédie économique d'Yverdon, angmentée de notes, d'additions et de planches; mais arrivé an cinquième, le traducteur trouva tant de vides à remplir et de matériaux à employer, qu'il resolut de marcher désormais seul dans cette grande entreprise, dont il fit paraître régulièrement trois volumes chaque année.

(A.-J.-L. JOURDAN)

KUEHN (Auguste-Chrétien), médecin de la ville d'Eisenach, où il était venu au monde en 1743, y termina sa carrière le 23 février 1807, laissant :

Dissertatio de singulari topicorum temporibus adplicandorum præstantia. Iéna, 1765, in-4º. Kurze Einleitung Insekten zu sammeln. Eisenach, 1773, in 80. - Ibid. 1782, in-8°.

Il a inséré divers articles, plus ou moins intéressans, sur l'histoire naturelle, dans le Naturforscher, les Actes de la Société d'histoire natu-relle de Berlin, et le recueil de Lichtenberg, (1.)

KUEHN (CHARLES-GOTTLOR), né à Spernau, près de Mersebourg, en 1754, prit le grade de docteur à l'Université de

461

Léipzick, oà il obint, en 1785, le titre de professeur extraordinaire, et en 1802 celui de professeur ordinaire. Nous ne citerons, parmi ses nombreux écrits, que les principaux d'entre ceux qui ont rapport à la médecine.

De vid ac ratione quá Aelianus sophista in historid animalium conscribendd usus est. Léipzick, 1777, in-4.
Cl. Aeliani, sophistæ, varia historia et fragmenta. Léipzick, 1779,

in-8°.

De dubiá Aretai atate constituendá, novaque editionis specimine.

Léipzick, 1779, in-8°.

Specimen I de philosophis ante Hippocratem medicinæ cultoribus.

Léipzick, 1781, in-4°.

Dissertatio de forcipibus obstetriciis, recens inventis. Léipzick, 1783,

Dissertatio de forcipious obstetricus, recens inventis. Leipzick, 1785, in-8°.

Geschichte der medicinisch-und physikalischen Elektricitaet, und der

Geschichte der medicinisch-und physikalischen Elektricitaet, und der neuesten Versuche in dieser Wissenschaft. Léipzick, 1783, in-8°. Programma de recentiorum physicorum circà aerem, doctrind in re

medică magnæ utilitatis. Léipzick', 1784, in 4°. Gallerie der beruehmtesten Wundaerzte Frankreichs. Léipzick, 1787,

in-8°.

Italienische medicinisch-chirurgische Bibliothek. Léipzick, 1793-1796,

in-8°. Publié de concert avec C. Weigel.

Magazin suer die Arzneymittellehre. Chemnits, 1793, in 8°. Etwas ueber die Kuren des Hrn. Grasen von Thun, aus physikali-

Etwas ueber die Kuren des Hrn. Grafen von Thun, aus physikalischen und medicinischen Gesichtspunkten betrachtet. Leipzick, 1794, in-8°.

Bibliotheca medica, continens scripta medica, ordine methodico disposita. Léipzick, 1794, in-8°. Taschenbuch fuer Brunnenund Badegaeste. Léipzick, 1794, in-12.

Publié de concert avec Zwierlein.
Die neueste Endeckungen in der physikalischen und medicinischen
Elektricitaet. Leipzick, 1796, in-8°.

Dissertatio de morbo vaccino-varioloso. Léipzick, 1801, in-4°.

De exanthemate, vulgo variolarum vaccinarum nomine insignito

Die Kulhochen, ein Mittel gegen die natuerlichen Blattern, und folglich ein sehr wichtiger Gegenstand fuer die gesammte Menschneit.

Léipzick, 1801, in-8°. Neuestes Apothekerbuch. Léipzick, 1807, in-8°.

Publié de concert avec C.-G. Eschenbach. Sammlung K. Saechsischer Medicinalgesetzte. Léipzick, 1809, in-8°.

Sammung R. Sacchischer Medicinalgesetzte. Leipzick, 1809, 1809.

Programma nonnullarum quibus polypi narium exstirpari solent methodorum dilucidato. Leipzick, 1815, in-4°.

Kuehn (Jean-Theophile), médecin et chirurgien à Buuzlau, est auteur

des ouvrages suivans: .

Kurart der venerischen Krankheiten, wie auch des Saamen-und
Weissenflusses, Breslau, 1785, in-8°. - Ibid. 1787, in-8°.

Weissenflusses, Breslau, 1785, in 8°, - Ibid. 1787, in 8°, is 8°.

Ist die Wasser Lungenprobe richtig? Breslau, 1786, in 8°.

Von dem wahren, heitsamen und fast genenzlich in Vergessenheit gekommenen Hirschkraut oder Bütersuess. Breslau, 1785, in 8°.

gekommenen Hirschkraut oder Bütersuess. Breslau, 1780, in-8°. Chirurgische Briefe von den Binden oder Bandagen fuer angehende Wundaerzte. Breslau, 1786, in-8°.

Praktische Abhandlung einiger das Nervensystem betreffenden Krankheiten. Breslau, 1786, iu-8°. Pathologisches Handbuch fuer Liebhaber der Arzneywissenschaft.

Breslau , 1787 , in-8°.

Diaet oder Lebensordnung. Breslau , 1788 , in-8°.

Systematische Beschreibung der Gesundbrunnen und Baeder Teutschlands. Breslau et Hirschberg, 1789, in-8°. Sammlung medicinischer Gutachten. Breslau, tome I, 1792; II, 1795,

in-8°. Von waesserigten Geschwuelsten und deren Behandlung. Breslau,

1793, in-8°.
Medicinischer Briefwechsel eines Arztes mit einigen Frauenzimmern. Breslau . 1706 . in-80.

KULMUS (JEAN-ADAM) naquit le 18 mars 1689, à Breslau, dans la Silésie. Le gymnase de cette ville et celui de Dantzick furent témoins de ses premières études, qu'il termina d'une manière honorable. Ses parens l'envoyèrent, en 1711, à l'Université de Halle, d'où il passa successivement à Strasbourg et à Bale. Ce fut dans cette dernière ville qu'il prit le grade de docteur en médecine. Etant ensuite retourné à Dantzick, après avoir visité la Hollande, il y obtint, en 1725, une place de professeur au gymnase. Trois ans auparavant l'Academie des Curieux de la nature l'avait adopté. Ce médecin mourut le 29 mai 1745, laissant sur son art les écrits suivans :

Anatomische Tabellen. Dantzick , 1725 , in-8°. - Léipzick , 1731, in-8°. -Augsbourg, 1740, in-8°. - Nuremberg, 1740, in-8°. - Léipzick, 1741, in-8°. - Amsterdam, 1743, in-8°. - Augsbourg, 1745, in-8°. - Roae, 1748, in-8°. - Utrecht, 1755, in 8°. - Trad. en français par Massuet, Amsterdam, 1734, in-8°. Cet ouvrage est accompagné de vingt-huit planches, mal exécutées, et copiées pour la plupart de Verheyen. Ce n'est guere qu'une compila-

tion , dont les materlaux n'ont pas toujours été choisis avec critique et discernement.

Descriptio anatomico - physiologica foetús monstrosi, cui adjicitur ob-

servatio viri cujusdam aqud suffocati. Dantxick, 1724, in-4°.

Dissertatio de auditu. Dantxick, 1724, in-4°.

Dissertatio de circulatione sanguiuis. Dantxick, 1724, in-4°.

Dissertatio de tendine achillis disrupto, et arteriis in osseam substan-

tiam degeneratis. Dantzick, 1730, in-4°.

Historia calculi apparatu alto incisi. Dantzick, 1730, in-4°. Dissertatio de exostosi steatomatode claviculæ, ejusque felici sectione.

Dantzick, 1732, in-4°. Dissertatio de utero delapto, suppressionis urinæ et subsequentis mortis

Dissertatio de mero de la companya d

Dissertatio de tactu. Dantsick, 1729, in-4°. Dissertatio de generatione animalium. Dantsick, 1729, in-4°. Dissertatio de somno et vigiliis. Dantzick , 1729, in-40.

Dissertatio de accessu aeris per pulmones ad sanguinem dubio. Dant wick , 1732 , in-4°. Dissertatio de partu infantis post obitum matris. Dantzick , 1742 , in-4°.

Dissertatio de circulatione sanguinis medicind universali. Dantsick 1744 , in-4°.

Kulmus (Jean-Georges), né à Breslau en 1680, mort à Danisiek en 1731, a écrit : Oneirologia, seu tractatus de somniis, eorumque consideratione me-

dică, necnon inde factă excursione ad detiria. Léipzick, 1703, în-4°.
(1.)

KUNCKEL DE LOEVENSTERN (JEAN), fils d'un chimiste du Holstein, naquit à Hutten, village du duché de Sleswig, en 163o. Dans sa jeunesse, il étudia la profession de pharmacien; mais un gout décidé l'entraînait désà à visiter les ateliers et les manufactures, pour étudier partout les procédés des ouvriers. Le peu de soin qu'on prit de son éducation l'empêcha de s'élever au rang d'un des premiers naturalistes du siècle, vers lequel son ardeur, son zèle, et son talent pour l'observation semblaient devoir le porter rapidement. Il commença en 1676 à faire des cours de chimie à Wittemberg, et passa bientôt au service du duc de Lauenbourg. L'électeur de Saxe le nomma ensuite directeur de son laboratoire d'Annaberg, ce qui lui procura les moyens de faire un grand nombre d'expériences. Des désagrémens que l'envie lui suscita, le déterminèrent à accepter l'offre que l'électeur de Brandebourg lui fit, en 1679, de venir à Berlin. Kunckel donna dans cette ville des leçons de chimie qui attirèrent un grand concours d'auditeurs, et contribuèrent puissamment à répandre le goût de cette science, que peu de personnes cultivaient alors. Le roi Charles xt l'appela en 1693 à Stockholm, le créa conseiller des mines, et récompensa en outre ses talens et ses services, en lui accordant des titres de noblesse. Ce fut alors que Kunckel ajouta le nom de Loevenstern à son nom. Il mourut en 1702 dans la capitale de la Suède, laissant une grande réputation, bien méritée, parmi les chimistes, quoiqu'il fût d'ailleurs peu instruit et fort mauvais écrivain; mais ces défauts sont bien compensés par l'exactitude de ses procédés et l'importance de ses découvertes. Personne n'ignore qu'il a trouvé dans l'urine, le phosphore que Brandt y avait aperçu par hasard, et probablement sans pouvoir se rendre compte des moyens qui l'avaient amené à cette belle découverte, dont tout l'honneur appartient donc réellement à son laborieux disciple. Kunckel s'empressa de faire connaître cette substance nouvelle, ses propriétés, et son mode d'emploi en médecine. Il paraît avoir connu le camphre qui se précipite à la longue de certaines huiles essentielles ; la préparation de l'éther nitrique lui était déjà connue. Mais ses travaux les plus importans sont ceux qui ont pour objet l'art de faire, de dorer et de peindre le verre. Ses ouvrages sont assez nombreux :

Nuetzliche observationes, oder Anmerchungen von den fixen und fluochtigen Saltzen, Auro und Argento potabili, Spiritu Mundi und dergleichen, wie auch von den Furben und Geruch der Metallen, Minera-

genenen, was auch von den Farren und vertuch der Inetalien, Rüners-lien und andern Erdigewoschken, Hambourg, 10<sup>2</sup>6, in 3<sup>2</sup>. Chymische Ammerckungen, durian gehandelt wird von denen Prin-cipits chynicis, sallbas acidis und alcelibus fixis und volatilibus, in denen dreyen Regnis, minerali, voetabili et animali, wie auch vom Geruch und Farren. Wittenberg, 10<sup>2</sup>6, 10<sup>28</sup>. - Irade, can aghias, Lon-

dres, 1705, in-8°. - en latin, Amsterdam, 1694, in-12.

O'Effentliche Zuschrift von dem Phosphoro mirabili und dessen leuchtenden Wunder-Pilulen, samt angehaengten Discurs von dem weyland

rechtbenahmten Nitro, jetzt aben unschuldig genannten Blut der Natur.

Léipzick, 1678, in-8° Epistola contra spiritum vini sive acido. Berlin , 1681 , in-80.

Probier-Stein de acido et urinoso, sale calido et frigido. Berlin, 1685, Ars vitraria experimentalis, oder vollkommene Glasmacher-Kunst. Francfort et Léipzick, 1689, in-8°. - Nuremberg, 1743, in-8°. - Ibid. 1756, in-8°. - Trad. en français par le baron d'Holbach, Paris, 1752,

Collegium physico-chymicum experimentale, oder Laboratorium chy-micum in welchen deutlich und gruendlich von den wahren Principiis in der Natur gehandelt wird. Hambourg et Léipzick, 1716, in-8°

Jean-Philippe Burggrav a réimprimé une partie des ouvrages de Kunckel sous ce titre : Curiœse chymische Tractaetlein, Francfort et Léinzick, 1721, in-8°.

-Trad. en latin, Hambourg, 1721, in-80.

KUNDMANN (JEAN-CHBÉTIEN), médecin allemand, né à Breslau en 1684, termina ses humanités dans cette capitale de la Silésie. Il alla ensuite étudier l'art de guérir tant à Francfortsur-l'Oder qu'à l'Université de Halle. Au retour d'un voyage qu'il fit en Allemagne et en Hollaude, il prit ses grades, et vint se fixer pour toujours dans la viile qui l'avait vu naître. Il y mourut le 11 mai 1751, laissant, entr'autres ouvrages, les suivans:

Dissertatio de regimine, Halle, 1708, in-4º. Promtuarium rerum naturalium et artificialium Vratislaviense. Bres-

lau, 1726, in-4º. Rariora naturæ et artis, item in re medica, oder Seltenheiten der Natur und Kunst des Kundmannischen Naturalien-Cabinets, wie auch

in der Arzneywissenschaft. Breslau et Léipzick, 1737, in fol.
Kundmann a parlagé avec Jean Kaneld la direction des six premiers

volumes des Breslauische Sammlungen der Natur und Kunst, et inséré de nombreux articles dans les suivans. Il a fonrni aussi plusieurs Observations au recueil de l'Académie des Curieux de la nature.

KUNRAHT ou KHUENRATH (HENRI), chimiste allemand, naquit vers 1560, à Léipzick. Ayant pris le grade de docteur en médecine à Bâle en 1588, il alla exercer successivement à Hambourg et à Dresde, et termina sa carrière dans cette dernière ville, le 9 septembre 1605. Superstitieux comme tous les prétendus chimistes de cette époque, et très-entêté de la pierre philosophale, dont il se vantait de posséder le secret, il a repandu la même obscurité que les autres adeptes sur les divers ouvrages qui sont sortis de sa plume :

Theses doctorales de signaturá rerum. Bale, 1588, in-4°.

Zebelis, regis et sapientis Arabum vetustissimi, de interpretatione quorumdam accidentium, tam internorum quam externorum, sive eventuum inopinatorum, secundum lunæ motum per duodecim zodiaci cœlestis signa, observationes accuratissimæ. Prague, 1592, in 4º. Amphitheatrum sapientiæ æternæ solius veræ christiano-kabbalisti-

cum, divino magicum, Hanau, 1600, in-fol.

Questiones tres perutiles et necessaria tum ad curationem tum ad præcautionem calculi, podagræ, gonagræ ● chiragræ, Léipzick, 1607, in-8°.
- Ibid. 1611, in-4°.

Confussion vom Hylealischen, das ist pri-materialischen, catholischen, oder allgemein natuerlich Chaos der Alchymie, Strasbourg, 1699,

Philosophische Erklaerung von dem Glut-und Flammen - Feuer der uralten Weisen. Strasbourg, 1608, in-8°.

KUNRATH OU KHUENRATH (Conrad), de Léipzick, vécut pendant long-temps dans le Holstein, et fixa son séjour, en 1591, à Schleswig. On le croit frère du précédent. Il a publié :

Medulla distillatoria et medica, wie man den spiritum vini, die Perlen, Corallen, andre Olitaeten aus den crescentibus, als Fruechte, Rosinen und andern Sachen, zum Auro potabili und andern Arcanen dienlich, kuenstlich distilliren soll. Leipzick, 1599, in-8°. - Eisleben, 1595, in-8°. - Hambourg, 1605, in-8°. - Ibid. 1638, in-8°. - Léipzick, 1680, in-4°. - Ibid. 1703, in-4°.

Fuenf schoene Tractaetlein de Elleboro, rore solis, absinthio, sac-

charo und der Schlange, Léipzick, 1597, in-8°.

KURELLA (ERNEST-GODEFROI), membre du grand collége sanitaire de Berlin, né à Neidenbourg dans la Prusse orientale, le 12 mars 1725, termina sa carrière le 28 juillet 1799, après avoir publié :

Dissertatio de vitiis, propagationem hominis impedientibus. Kanigsherg, 1746, in 4°.

Das Leben des Menschen, philosophisch und medicinisch betrachtet.

Koenigsberg, 1747, in-4°.

Dissertatio de salivæ secretione verá. Halle, 1748, in-4°. Gedanken von Besessenen und Bezauberten. Halle, 1749, in 8°.

Beweis, dass die Ausschlaege nicht von Wuermern entstehen. Berlin et Potsdam, 1750, in-8°. Entdeckung der Maximen, ohne Zeitverlust und Muche ein beruchmter

und reicher Arzt zu werden. Berlin, 1751, in-8°.

Anatomisch-chirurgisches Lexikon, oder Woerterbuch. Berlin, 1753, in-4°. Fasciculus dissertationum ad historiam medicam, speciatim anatomes

spectantium. Berlin , 1754 , in-8°.

vertanuam: Bestal, 1734, 111-6. Chymische Versuche und Erfahrungen. Berlin, 1756-1759, in-8°. Patriotische Vorschlaege, wie bey dem jetzo herrschenden Getraide-Mangel, besonders der duerfüge Landmann Brod haben koenne. Berlin, 1771, in-8°.

KYPER (ALBERT), de Koenigsberg, en Prusse, prit, à ce que l'on croit, le bonnet de docteur en médecine à Leyde. 30

Pendant plusieurs années il demeura sans emploi, livré seulement à la pratique civile; mais lorsque le prince de Nassau fonda une école à Breda, il y obtint une chaire de physique et de médecine, dont il prit possession en 1646. Deux ans après, il passa à Leyde, où ses talens l'avaient fait appeler pour remplir la place de professeur de médecine. Mort le 15 septembre 1655, il eut pour successeur le fameux Jean Deleboë. On a de lui :

Methodus medicinam rite discendi et exercendi. Leyde, 1642, in-12. Institutiones physicæ. Leyde, 1647, in-12.

On trouve à la suite une distribe contre V .- F. Plemp.

Anthropologia, corporis humani contentarum et animæ naturam et virtutis secundum circularem sanguinis motum explicans. Leyde, 1647, in 12. - Ibid. 1650, in 4°. - Ibid. 1660, in 4°. - Amsterdam, 1665, in 4°.
Institutiones medica ad hypothesin de circulari sanguinis motu com-

positæ. Amsterdam, 1654, in-4°. Collegium medicum, XXVI disputationibus breviter complectens quæ

Collegium meaticum, AA7 i imputationious overhei completicum, ad institutiones pertitient. Leyde, 1655, in-12.

On ne le confondra pas avec

KYBER (David), médécin de Strasbourg, mort en 1553, à l'âge de

KYBER (Pavid), médécin de Strasbourg intine de l'Herbier de Tragus. vingt huit ans, qui a donné nne traduction latine de l'Herbier de Tragus, publiée avec une belle préface de Gesner (Strasbourg, 1552, in-40.), et dont on a en outre :

Lexicon rei herbariæ trilingue. Strasbourg, 1553, in-8°. (1.)

LABILLARDIÈRE (JEAN-JULIEN), membre de l'Institut, Académie des sciences, où il fut admis en 1800, à la mort de l'Héritier, est né à Aloncon, Il étudia d'abord la médecine, et ensuite se livra entièrement à la botanique. Après avoir terminé ses cours à Montpellier, il passa en Angleterre, où il resta dix-huit mois. Les riches collections de plantes de toutes les parties du globe que cette île possède lui offraient de puissans moyens d'étude, que le crédit du célèbre Banks mit à sa disposition. Des qu'il fut rentré en France, il se dirigea vers les Alpes, où il fit des recherches, ainsi que dans les montagnes du Dauphiné, avec Villars. MM. Balbi et Bellardi furent ses guides à Turiu. Plus tard, le gouvernement français le chargea d'une mission dans le Levant. Après être resté quelque temps à Chypre, M. Labillardière partit pour la Syrie, où la peste et la guerre ne lui permirent d'avancer qu'avec lenteur; mais sa persévérauce triompha de tous les obstacles. Il parcourut les restes de la forêt du Liban, où il s'arrêta pour mesurer la hauteur de la montagne du Sannin. Après y avoir recueilli quel-ques plantes, et fait des observations sur les mœurs des habitans, ainsi que sur la culture du pays, il se rendit à Damas, d'où il revint en France, avec une riche collection de plantes, par Candie, la Sardaigne et la Corse. Quelque temps après son arrivée, il commença la publication de ses Icones, travail dont les voyages et les entreprises que l'amour pour les découvertes utiles lui fit faire, ne permirent l'entier achèvement qu'en 1812. En effet, à peine la première livraison avait-elle paru, que M. Labillardière accepta du service dans l'expédition d'Entrecastreaux, chargé d'aller à la recherche de Lapeyrouse, L'expédition partit de Brest le 28 septembre 1791, et relâcha d'abord à Ténériffe, dont M. Labillardière visita le pic : delà elle prit terre au Cap de Bonne-Espérance et à la Nouvelle-Hollande. M. Labillardière recueillit un grand nombre de végétaux dans toutes ces contrées, ainsi que dans les îles de la mer du Sud et de la Sonde, qu'il parcourut également, et parvint ainsi à se former un herbier d'environ quatre mille plantes, pour la plupart nouvelles. Dépouillé par les Anglais, à Java, des richesses qu'il avait acquises au milieu des périls de toute espèce, il ne parvint qu'avec les plus grandes peines à regagner l'Enrope. Cependant Banks lui fit restituer son herbier. M. Smith n'a fait que payer la dette de la science en lui consacrant un genre de plantes (Billardiera) de la famille des apocynées. On a de lui :

Icones plantarum Syriæ rariorum, descriptionibus et observationibus illustratæ. Pasis, 1791-1812, in 4º. I Relation du voyage à la recherche de Lapeyrouse. Pasis, 1798, 2 vol.

in-4°. et in-8°. Novæ Hollandiæ plantarum specimen. Paris, 1806, 2 vol. in-fol.

Avec deux cent soixante-cinq planches d'une exécution parfaite.
(0.)

LABRAGERESSE (Paivar-Bonser Dr.), né à Mende vers 1724, mourt dans cette ville le 15 novembre 1804. Ses talens comme praticien lui avaient procuré l'estime et la confince de ses concitopens. On a de lui un mémoire sur la pulsatille, et un autre sur la rage, inséré parmi ceux de la Société 1703 le de médicine.

LACAZE (Louss pr.), né en 1703, à Lambeye, dans le Béarn, étudia la médecine à Montpellier, y prit le bonnel de docteur en 1724, vint à Paris en 1730, où Louis xy le choisit pour son médecin ordinaire, et mourut en 1765. Il était parent et ami de Bordeu, et l'on pense que ce dernier participa d'une manière très-active à la composition des ouvrages suivans, publiés par Lacaze sous le voile de l'anonyme, ou du moiss sans nom d'auteur. Specimen novi medicinæ conspectús. Paris , 1749 , in-8º. - Ibid. 1751 ,

La première édition offre seulement l'idée fondamentale du système de Lacaze, et ne comprend que 85 pages; la seconde, plus étendne, en a 238; cet ouvrage se retrouve amplement developpé dans le suivant : Institutiones medica ex novo medicina conspectu. Paris , 1755 , in-8°. Idéc de l'homme physique et moral, pour servir d'introduction à un

traité de médecine. Paris, 1755, in-12. Cet ouvrage, dans lequel l'auteur s'est montré profondément imbn de la doctrine de Van Helmont et de celle de Baglivi, a exercé nne grande influence sur la direction des idées physiologiques en France, Lacaze considère la vie dans les organes, et dans leur action subordonnée à celle du centre phrenique, qui commande au cerveau lui-même et dirige la pensée; c'est dans cet ouvrage que Broussais a puisé l'idée la plus excentrique de toutes celles que contient sa doctrine, celle qui soumet tont l'organisme à la membrane muqueuse gastrique; Bronssais ne fait que rapporter à cette membrane ce que Lacaze préiendait du centre phrénique. L'ouvrage de ce dernier mérite encore d'être ln ; on y voit les premiers efforts pour tirer la physiologie du chaos des théories surannées qui en masquaient les richesses.

Mélanges de physique et de morale. Paris, 1761, in-12.

Dans la préface de ce recueil , l'éditeur reproche à Buffon d'avoir puisé dans le système de Lacaze sans le citer. Ce volume contient un extrait In Traité de l'homme physique et moral et des Institutions de médecine de Lacaze, des observations sur les règles générales pour la conservation et le rétablissement de la santé, des réflexions sur le bonhenr, que l'agteur définit : le meilleur sentiment possible de notre existence ; enfin, on discours sur la nature et les fondemens du pouvoir politique, et sur l'intérêt que chacun a d'y demeurer soumis. (F.-G. BOISSEAU)

LACEPEDE (BERNARD-GERMAIN-ETIENNE, comte de), pair de France, grand-croix de la Légiou-d'Honneur, est né, en 1756, à Agen. Après avoir servi comme militaire en Baviere, il quitta la carrière des armes pour s'adonner à l'histoire naturelle, et fut distingué par Buffon et Daubenton, dont il devint bientôt le meilleur élève. Il a été nommé garde et sous-démonstrateur au Jardin-du-Roi en 1785, professeur lors de la création de la troisième chaire de zoologie en 1795, de l'Institut à l'époque de sa formation, et ensuite de l'Açadémie des sciences. Appelé en 1701 à l'assemblée législative , il en fut élu président. Huit ans après, il entra au sénat, dont il obtint aussi la présidence en 1801. Depuis 1803 jusqu'à la restauration, il a rempli les fonctions de grand chancelier de la Légion-d'Honneur. Parmi ses productions littéraires, nous citerons seulement celles qui ont rapport à l'histoire naturelle, et dans lesquelles il s'est montré observateur aussi profond qu'écrivain élégant. Ce sont, indépendamment d'articles disséminés dans les Mémoires de l'Académie des sciences, ceux du Muséum d'histoire naturelle, le Magasin encyclopédique et le Dictionnaire d'histoire naturelle, les ouvrages suivans :

Essai sur l'électricité naturelle et artificielle. Paris, 1781, 2 vol. in 8°. Physique générale et particulière. Paris, 1782, 2 vol. in-12.

Histoire des quadrupèdes oulpares et des serpens, faisant suite à l'Histoire naturelle de Buffon. Paris, 1788 - 1789, 2 vol., in-4°. - Trad. en allemand par Bechstein, Weimar, 1802, in-8°. Eloge listorique de Daubenton. Paris, 1790, in-8°.

Histoire naturelle des poissons. Paris, 1798-1803, 5 vol. in-4°. -Trad. en allemand, Berlin, 1804, 2 vol. in-8°.

Histoire naturelle des cétacés. Paris, 1804, in-4°.

Histoire naturelle des celuces. Paris, 1804, in-4°. (1.)

LACHAPELLE (MARIE-Louise Dugès, femme), sage-femme en chef de la maison d'accouchement, directrice et première institutrice de l'école qui y est établie, naquit à Paris le 162 janvier 1769. Son père, Louis Dugès, était officier de santé, Sa mère, sage-femme jurée au Châtelet, fut nommée sage-femme en chef à l'Hôtel-Dieu, où elle s'établit et remplit ses fonctions avec un zèle, une activité et des talens qui lui attirèrent l'estime et la considération générales. Ce fut au milieu des femmes enceintes et des exemples et des lecons qui lui étaient prodigués. que la jeune Duges acquit, en grandissant, et presque sans s'en apercevoir, ses premières connaissances théoriques et pratiques de l'art des aceouchemens. Mariée en 1792 avec M. Lachapelle, chirurgien chargé du service à l'hôpital Saint-Lours, elle continua de demeurer à l'Hôtel-Dien. La mort de son mari, qui eut lieu en 1795, augmenta son amour pour la retraite et pour l'étude; elle remplaçait fréquemment sa mère, soit daus les leçons, soit dans la pratique, et mérita bientôt l'honneur d'être nommée son adjointe. L'horrible état dans lequel se tronvaient les femmes enceintes à l'Hôtel-Dieu, fit songer à cette époque à leur consaerer un local particulier. On voulnt aussi fonder une école où les élèves sages-femmes pussent recevoir une instruction plus solide et plus complète qu'elles ne l'avaient eue jusque-là. Madame Lachapelle fut consultée sur ces deux objets; ses lumières et sou activité lui avaient attiré la confiance de toutes les pérsonnes éclairées. Après quelques hésitations, Port-Royal et l'Oratoire furent assignés, en 1797, l'un aux enfans trouvés, et l'autre aux femmes enceintes. Madame Lachapelle surveilla tous les travaux que l'on exécuta afin d'adapter ces maisons à leur destination nouvelle. L'Hospice de la maternité, que l'on appela plus tard Maison d'accouchement, reçut du ministre, M. Chaptal, une organisation régulière. Baudelocque y fut nommé professeur, et se chargea de l'enseignement théorique, Indépendamment de son cours, Madame Lachapelle faisait aux élèves des leçons journalières, les dirigeait dans les manœuvres, et exécutait devant elles ou leur faisait terminer sous ses yeux les uombreux accouchemens qui s'opèrent dans la maison. Ces travaux furent continués durant un grand nombre d'années, et l'école d'accouchement fournit ainsi une foule d'élèves distinguées, aufant par leur instruction solide que par leur grande habileté pratiqué. Cepeudant madame Lachapelle, dont la constitution était délicate, éprouvaite depuis long-temps les atteintes d'une maladie à haquelles on courage et son zele ne lui permirent pas de faire attention, et qui, devenant de plus en plus grave, la fit succombre le 4 octobre 1822. Sa patience et as résignation ne se démentirent pas au milieu des douleurs les plus cruelles et les plus longues; elle mourut, pour ainsi dire, qu excepant ses fonctions.

La bonté, la douceur et un esprit d'observation très-remarquable formaient les traits les plus saillans du caractère de cette excellente femme. Dans son amphithéâtre, elle ne donnait jamais que des explications claires et précises : elle n'établissait que des préceptes simples et lumineux. Elle insistait toujours sur la nécessité de bien s'assurer d'abord de la situation de l'enfant et de ses disférentes parties; elle voulait que l'on se représentât constamment les rapports de la tête et des membres avec les parties de la mère. Dans sa pratique, madame Lachapelle n'était pas moins remarquable; Baudelocque, si bon juge en cette matière, admirait, dit M. le professeur Chaussier, avec quelle facilité la main la plus délicate, toujours dirigée par l'intelligence, savait vaincre toutes les difficultés et surmonter tous les obstacles. Indépendamment de plusieurs observations importantes insérées dans le premier volume de l'Annuaire médicochirurgical, madame Lachapelle a laissé sur divers points de la pratique et de la théorie des accouchemens une multitude de remarques utiles, de vues neuves et importantes, de règles toujours justifiées par un raisonnement sévère. Ces matériaux . devaient composer plusieurs volumes, dont un seul a paru sous ce titre :

Pratique des accouchemens, ou mémoires et observations choisies sur les points les plus importans de l'art. Paris, 1821, in-8°. Il est à désirer que la mort de madame Lachapelle ne prive pas le

Il est à désirer que la mort de madame Lachapelle ne prive pas le public de la suite de ce précienx recueil, dont elle avait confié la rédaction à M. le docteur Dugès, son neveu. (L.-7. nže) N

LACHMUND (Fransistic), médecin allemand, né à Hilldesheim, pratiqua l'art de guérir pendant piusieurs années à Osterwick, mais finit par se fixer dans sa ville natale, où il morrutte ni 676, à l'àgé de quarante-un ans. Il était membre de l'Académie des Curieux de la nature, dans les mémoires de Jaquelle il a inséré un grand nombre d'observations; mais ce sont les ouvrages suivans, et surtout le second, qui lui ont valu une prêtite réputation littéraire.

Dissertatio de ave Diomeded. Amsterdam 1674, in-12.

Cette pièce a été réimprimée à la suite de quelques éditions du traité de la génération des insectes par Redi.

Oryctographia Hildesheimensis, sive, admirandorum fossilium, quae in tractu Hildesheimensi reperiuntur, descriptio iconibus illustrata. Hildesheim, 1669, in-4°. (1.)

LAENNEC (Réné-Théophile-Hyacinthe), né à Quimper en 1781, professeur au Collége de France et à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie royale de médecine, médecin de S. A. R. madame la duchesse de Berri et de l'hôpital Necker, remporta en 1803 le premier prix de médecine et le premier prix de chirurgie de l'Ecole de médecine de Paris; reçu docteur l'année suivante, il publia une thèse sur la doctrine d'Hippocrate, dans laquelle il établit d'une manière positive que ce grand homme n'admettait en aucune manière des différences génériques et spécifiques dans les fièvres, et que les pyrétographes ont eu tort de chercher dans ses écrits la confirmation de leurs vues systématiques. Cet opuscule est un des plus remarquables parmi les innombrables productions auxquelles les écrits du père de la médecine ont donné naissance; il prouve que M. Laennec est du très-petit nombre des médecins qui ont lu et compris Hippocrate, non-seulement en hellé: nistes, mais encore en médecins. L'anatomie pathologique et le diagnostic des altérations organiques ont été pour lui, depuis le commencement de ses études, le snjet de recherches et de méditations assidnes, et il n'est personne qui ne reconnaisse quvertement combien il a contribué aux progrès de cette partie si importante de la science. L'histoire naturelle n'a pas été étrangère aux travaux de M. Laennec; on lui doit une monographie des vers vésiculaires, que l'on peut mettre au nombre des meilleurs écrits publiés sur cette partie si intéressante de l'helminthologie. Dans ce qui a rapport à la médecine, M. Laennec se prononce contre toute espèce de théorie; il se borne à rapprocher les faits anatomiques, et veut que l'on s'attache principalement à reconnaître sur le vivant les altérations que l'on retrouve après la mort dans les cadavres. On regrette que ce médecin, l'un des plus distingués de notre pays, conserve contre l'application de la physiologie à la pathologie une répugnance qui , sans doute , provient de la direction spéciale de ses travaux vers l'étude des tissus morbides. Si la science ne le compte pas au nombre des médecins qui ont cherché à généraliser les vues que suggère l'observation, elle le reconnaît pour un de ceux qui ont le plus contribué à enrichir son domaine. On a de lui :

De l'auscultation médiate, ou Traité du pronostic des maladies des poumons et du cœur, établi principalement à l'aide de ce nouveau moyen

d'exploration. Paris, 1817, 2 vol. 10-8º. avec planches. Cet ouvrage est un des plus remarquables parmi ceux qui ont été pu-blies depuis trente aos: l'auteur établit la possibilité de reconnaître par des signes simples, purement physiques, plusieurs affections des pou-mons et du cour, et particuli rement la péripienmonie et la pleureise dans leurs divers degrée, les ulcères du poumon, le poneumo-lhorax, l'emphysème et l'odème du poumon, les collections dans la plèvre, Phyperrophie e la dilustion de chaenn des ventroules du carn. Il établit la possibilité de reconsultre, par un signe facile et certain, l'existence et l'étenduer d'une adhérence qui s'opposerait à ce que l'on pôtic le l'expère au lieu d'éterion. Cet ouvrage contient l'existence et l'étenduer d'une adhérence qui s'opposerait à ce que l'on pôtic le l'expère au lieu d'éterion. Cet ouvrage contient existaient des maladies et particulièrement des altérations organiques et des signes de plusieurs affections graves, telles que l'emphysime du pour non, la gengrée de cet organe, le pesementières automiques et des signes de plusieurs affections graves, telles que l'emphysime du pour non, la gengrée de cet organe, le pesementières et l'apopheix pulphities pulmonaire, dans certains esso on cependant în maladie a produit ludere du poumon. Ces résultas importaus sont des à l'emploi d'un instrument aussi simple qu'ingénieux, a l'abide daquel on perçota isiement de cet instruuent est dué de M. Leannee, dont le travauer, sur essipit, remontent à 1816. Il en présenta les premiers résultaits à l'Academier sur l'aussi de l'emphysique de l'empysique de l'empysique de l'empysique de l'empysique de l'empysique de l'em

M. Laconec a public un grand nombre de Mémoires, entr'autres :

Mémoire sur la péritonile; Dans le Journal de médecine de MM. Corvisart, Leroux et Boyer,

fructidor an x (1802). L'anteur établit d'une manière positive les caractères anatomiques de cette phlegmasie.

Mémoire contenant la description de la membrane propre du foie ; Dans le même recneil, ventose an x1.

Tous les anteurs de traités d'anatomie, publiés depuis, ont reconn et

admis l'existence de cette membrané.

Description d'un procédé anatomique à l'aide duquel on peut disséquer la membrane interne des ventricules du cerveau, dont les anatomittes admettaient l'existence par analogie, mais sans que le scalpel

L'eut encore démontrée; Même recneil, frimaire an xi.

Monographie des vers veixellaires, contenant la description de plusieure sepèces nouvelles, et celle des malades et des altérations organiques auxquelles donne licu la présence de ces vers dans le corps humais. La publication de ce mémoire, lue n 1864 à la Société de la Faculté de médecine, et imprimé l'année suivante, a été retardée jusqu'à présent par les causes qui ont empéché celle des Mémoires de cette Socriéé.

Memoire sur l'anatomie pathologique; Dans le Journal de médecine, 180...

Mémoire sur les mélanoses, espèce de production accidentelle con-

fondue jusqu'alors avec les cancers; Inséré en extrait dans le Bulletin de la Société de la Faculté de médecine, n°. 18.

Mémoire sur l'angine de poitrine.

Le but de ce mémoire est de prouver, par des observations et des recherches anatomiques, que l'affection décrite sous ce nom par plusierrs médicins écossais et genevois ne peut pas être attribuée, comme plusieurs d'entr'eux l'ent peute, à l'ossification des artères coronaires du cœur, et qu'elle existe souvent sans aucune altération organiers.

Dans les archives de l'Académie royale de médecine

Mémoire sur une nouvelle espèce de hernie. Ce némoire a été imprime à la suite de la traduction du Traité des heruics de M. Scarpa, par M. Cayol.

M. Laennec a inséré un assez grand nombre d'observations sur des cas rares de médecine ou d'anatomie pathologique, et diverses remarques ou dissertations physiologiques ou médicales sur des passages d'Hippocrate, dans le Journal de médecine de MM. Corvisart, Le Roux et Boyer, dont il a été l'un des principaux collaborateurs, de 1805 à 1812.

On lui doit d'excellens articles dans le Dictionaire des sciences médicales, entr'autres Anatomie pathologique, Ascaride et Encéphaloïde.

(F.-G. BOISSEAU)

LAET (GASPARD DE), né à Looz ou Borchloen, près de Liége, étudia les mathématiques avec assez de succès, et s'adonna ensuite à la médecine. Ce fut à Louvain qu'il prit le bonnet de docteur, en 1512. On ignore les circonstances du reste de sa vie; on conjecture seulement qu'il en passa les dernières années à Rouen, ou dans quelqu'autre ville de France. Il n'a publié que des espèces d'almanachs, l'un à Louvain, en 1540 . l'autre à Rouen, en 1551.

LAET (Jean de), d'Anvers, mort en 1649, fut directeur de la com-pagnie des Indes occidentales. On ne sait presque rien de sa vie. Habile dans la connaissance des langues, de l'histoire et de la géographie, il a publié plusicurs ouvrages estimés, parmi lesquels les suivans ne sont pas étraugers à l'objet de ce Dictionaire.

Novus orbis, seu descriptionis India occidentalis libri XVIII. Leyde, 1633, in-fol. - Trad. en français, Leyde, 1640, in-fol. - en flamand,

Leyde, 1644, in-fol.

C'est un resumé indicienx de tout ce que les auteurs les plus avérés avaient écrit sur l'Amérique. On y trouve des détails intéressans sur l'histoire naturelle. De gemmis et lapidibus libri duo, Quibus præmittitur Theophrasti liber de lapidibus, græcè et latinė, cum brevibus annotationibus. Leyde, 1647,

in-80 On lui doit une édition de l'Histoire naturelle du Brésil par Guillanme Lepois et Georges Marcgrave (Leyde, 1648, in fol.), et une de l'Histoirc naturelle de Pline (Leyde, 1635, 3 vol. in-12).

LA FOREST (de), chirurgien de Paris, et membre de l'Académie royale de chirurgie. Il n'est connu que par l'ouvrage suivant :

Nouvelle méthode de traiter les maladies du sac lacrymal, nommées

communement fistules lacrymales.

Ce travail est inséré dans le deuxième volume des Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. La méthode de La Forest, dont Bianchi et Lafaye avaient déjà eu l'idée, consistait à sonder le canal nasal par son orifice inférieur, et à diriger de bas eu haut, à travers des sondes assez semblables aux algalies urétrales, des injections dans les conduits des larmes. Mais, à raison des difficultés que son exécution préscote, elle fut bientôt abandonnée pour d'autres méthodes plus sûres et plus faciles. (L. J. BÉGIN)

LAFORGUE (Louis), expert-dentiste, reçu au, Collége

royal de chirurgie, et dentiste des pauvres du département de la Seine, a publié les ouvrages suivans :

Effets des nerfs et du fluide des nerfs. Paris, 1798, in-8°.

Dissertation sur l'art de conserver les dents, Paris, 1788, in-8°. - Ibid. 1790, in-8°. Etrennes aux amateurs de la propréé et de la conservation des dents.

Paris, 1793, in-18. Dix-sept articles relatifs aux maladies des dents. Paris, 1795, in-8°.

Théorie et pratique de l'art du dentiste. Paris . 1802 . in-80 . - Trad. en allemand , Berlin , 1803 , in-8°

Cet ouvrage reparut en 1806 en 2 vol. in-80., et il eut, en 1810, une seconde édition dans laquelle on remarque seize planches qui représentent les principaux instrumens dont les dentistes font usage.

Séméiologie buccale. Paris, 1806, in-8°.-Ibid. 1810, in-8°. Le triomphe de la première dentition. Paris, 1815, in-24. Les óurits de M. Laforque contiennent des observations judicieuses et des préceptes avoués par la saine pratique, mais ils renferment aussi un grand nombre d'assertions paradoxales, et l'auteur les a quelquefois entachés de critiques peu mesurées, soit contre ses confrères, soit contre les médecins qui avaient parlé de ses onvrages.

LAFOSSE (ÉTIENNE-GUILLAUME), maréchal des écuries du roi, mourut dans un âge avancé en 1765. Quoique la vétérinaire soit un art presque nouveau, on ne peut nier que les anciens en avent reconnu l'utilité. On en trouve des preuves dans le Traité des animaux d'Aristote, dont le génie embrassa toutes les connaissances humaines; on en trouve également dans l'histoire naturelle de Pline l'ancien et dans un traité spécial de Végèce, auteur des Instituts militaires.

Malgré ce que l'on vient de rapporter, lorsque Bacon de Vérulam, au milieu du dix-septième siècle, traça un tableau synontique des sciences et des arts, il n'y placa pas la vétérinaire. Elle ne formait point alors en effet un corps complet de doctrine, et ses élémens incohérens étaient dispersés dans des livres qui appartenaient à d'autres sciences. Nos premiers encyclopédistes, agrandissant et perfectionnant le plan de leur devancier, assignerent, pour toujours, à la vétérinaire la place qu'elle doit tenir dans les sciences physiques, comme branche essentielle de la médecine.

Solleisel, écuyer de Louis xiv et auteur du Parfait Maréchal, est un de ceux qui, au milieu de beaucoup d'erreurs et de préjugés, a répandu des premiers les vues d'une saine pratique. Il a été snivi par Saulnier, La Guerinière et Garsant : encore faut-il faire observer qu'ils étaient plutôt d'estimables écuyers que de bons vétérinaires. Presque tous ceux qui, chez nous et parmi les étrangers, ont écrit jusqu'au milieu du dernier siècle sur la maréchalerie, ne l'ont point pratiquée, et ils n'ont pu rédiger leurs ouvrages que d'après des observations imparfaites et des analogies tirées de la médecine de l'homme. Lafosse avait formé un grand nombre d'habiles maréchaux, et il a laissé les écrits suivans :

Traité sur le véritable siège de la morve des chevaux. Paris, 1749, in-8°.

Observations et découvertes faites sur les chevaux, avec une nouvelle pratique de la ferrure. Pais, 1754, in-8°.
Memoire sur une tumeur du pted des chevaux, rapportee mal à propos

à la morsure d'une souris, et qui se guérit par Pincision. Publié dans la Collection des savans étrangers, Académie des sciences

de Paris.

Il avait déjà paru à Londres, en 1751, un écrit attribué à Lafosse

Il avait deja paru a Londres, en 1751, un certi attribue a Laiosse sur les glandes des chevaux, et traduit du français en anglais par H. Bracken. (R. DESGENETTES)

LAPOSSE (JEAN) naquit à Montpellier le 13 novembre 1/43, et fits ses fundes dans cette ville, où il eut parmi ses professeurs le P. Doran, irlandais, qui expliquait les principes de Newton. Au sorir du collège des jésnites, qui ficent divinciles efforts pour le fixer au milieu d'eux, Lafosse savait beaucup de belle-lettres, de physique, de mathématiques, et dessinait très-correctement; mais comme la médiocrité de sa fortune l'obligati à faire choix d'une profession, il étaid a médecine. Reçu docteur en 1/56, il se livra à l'enseignement particulier, et fit presque assa interruption, et jusqu'à sa mort, des leçons fort suivies, sur l'anatomie, la physiologie et la matière médicale.

Ce fut en 1761 que survint à Toulouse l'affaire si connuc et si déplorable des Calas, dans laquelle un vieillard, âgé de soixante-dix ans, succomba sous l'accusation d'avoir pendu, de ses propres mains, son fils âgé de vingt-huit ans, accusation dont la fausseté fut reconnue et proclamée en 1765 par un jugement définitif du grand conseil. La visite du médecin et du chirurgien appelés à l'hôtel de ville pour constater l'état du cadavre, n'eut lieu que vingt-quatre heures après le décès, et le proces-verbal ou rapport dressé à cette occasion déclarait purement et simplement que Marc-Antoine Calas était mort de strangulation. Le père était protestant, et le fils passait pour. vouloir se faire catholique. It n'en fallut pas davantage pour prononcer sa sentence, et Jean Calas expira sur la rone en prenant le ciel à témoin de son innocence. Ce ne fut qu'après ce coup fatal, et loin du théâtre où cette scene sauglante de fanatisme et d'horreur avait eu lieu, qu'on put se livrer à un examen réfléchi des circonstances de cette mémorable affaire. Lafosse s'éleva contre l'insuffisance du rapport de visite du cadavre. Il fit ressortir les fautes que l'on avait commises en ne l'examinant point sur le lieu même où il avait été trouvé suspendu, en négligeant de présenter ou d'appliquer la corde sur les traces qu'elle avait laissées, et dont la position ne fut pas même déterminée avec exactitude; il se plaignit qu'on n'eût point replacé le billot de la porte batante pour s'assurer si la suprension volontaire était possible, et il fil voir que l'on avait oublié tous les détails qui pouvaient éclairer la justice. On songea seulement alors à produire de nouveaux moyens de défense, qui, réunis à ceux qu'on avait omis, eusseut épargené ce rime juridique. On rappela le calme et sellence qui reprierent dans la maison avant, pendant et après la suspension, jusqu'au moment où elle fut découverte; on releva l'absence des contusions ou autres signes de violence, et cellé du plus léger désordre dans la chevelure et les vêtemens qui restaient sur le corps; enfin on fit remarquer, comme un fait important, que l'habi du décéde avait été trouvé plié régulièrement et déposé sur le comptoir.

Le travail de Lafosse fut connu de Voltaire, qui s'empressa de s'en procurer une copie manuscrite, qu'il envoya à Liége pour y être publiée sous ce titre : Du Suicide considéré relativement à la médecine, avec un abrêgé des rapports qu'on doit faire en justice. L'impression fut suspendue par des ordres supérieurs. Lafosse ayant annoncé en 1760 à Voltaire qu'il comptait faire un voyage à Paris, fut invité par celui-ci à se détourner de sa route pour passer quelques jours à Ferney, où il fut accueilli avec autant de cordialité que de distinction. Il repartit muni de lettres pour D'Alembert et quelques autres amis de Voltaire. Lafosse, d'après leurs avis, se livra bientôt à un examen approfondi des plus importantes questions de la médecine légale, et il se proposait d'en donner un traité complet, quand la mort, qui le surprit dans sa patrie le 22 février 1775, à l'âge de trente-deux ans et deux mois, l'empêcha de terminer son projet. On trouve cependant une partie de ce long travail, ainsi que quelques articles de chimie rédigés par lui, dans le supplément du Dictionaire encyclopédique.

Lafosse, qui était devenu de bonne heure membre de la Société royale des sciences de Montpellier, lut dans ses assemblées deux mémoires : le premier, sur les contre-coups, et le second, sur les anastomoses ou communications des vaisseus l'un et l'autre ont été imprimés dans la collection des mémoires de l'Académie royale des sciences de Paris pour 1767 et 177, ll a paru aussi, dans le recueil de la Société royale de Montpellier de 1772, l'amonce détaillée d'un travait ités-étende une partie de 18 de la collection des marsis insalubres qui bordent les côtes du Bas-Languedoc des marsis insalubres qui bordent les côtes du Bas-Languedoc

De Ratte fit l'éloge de Lafosse, et il a paru par extrait dans les éloges académiques de Montpellier, publiés à Paris en 1811 par l'auteur de cet article.

LAFOSSE (PRILIPPE-ETIENNE), fils et élève d'Etienne-Guillaume, parut à une époque bien plus favorable que son pere. Les écoles vétérinaires venaient d'être créées. La première, fondée à Lyou par un arrêt du conseil du roi en date du 5 août 1761, fut ouverte le 1er janvier 1762. Peu d'années après le gouvernement établit, sur un plus grand plan, une seconde école à Alfort, près Paris.

Bourgelat, à qui la France dut particulièrement ces deux utiles établissemens, ne fut juste envers aucun des Lafosse. Il alla jusqu'à les déprécier avec une partialité manifeste dans des termes aussi peu modérés qu'ils sont indécens, et qui ont toujours contrasté avec le top mesuré et modeste de la défense. Les Lafosse ont été vengés par les meilleurs juges dans cette partie, et Haller a témoigné l'estime qu'il leur portait, quoiqu'il ne connût pas les derniers ouvrages de Philippe-Etienne. Celui-ci ne fut donc point appelé dans les écoles royales, et resta en quelque sorte abandonné à ses propres forces. Il eut pourtant le titre de maréchal ordinaire des écuries du roi; mais une foule de vexations le forcèrent à s'expatrier de 1777 à 1781. Rentré en France, il occupa successivement les places de vétérinaire en chef aux voitures de la cour, au corps des carabiniers et à celui de la gendarmerie. Ayant eu constamment à se plaindre de l'autorité, Lafosse fut, le 14 juillet 1789, un des premiers à se portr sur le dépôt d'armes des Invalides et à marcher contre la Bastille; il fut commandant de section, officier nunicipal et membre du comité militaire, où il travailla principalement à l'organisation de la garde nationale. En 1791, Lafosse fut nommé inspecteur vétérinaire des remontes de la cavalerie; en 1702, examinateur de leurs employés, et dans le même mois, inspecteur vétérinaire en chef des remontes. Dans ces fonctions, qu'il partagea bientôt avec un collègue, puis avec beaucoup d'autres formant un comité, Lafosse fut ce qu'il avait été toute sa vie, actif, vigilant et probe. Les haines exaspérées et les délations des dilapidateurs l'assaillirent, et il fût probablement monté sur l'échafaud vers la fin de 1793, sans le généreux appui que lui prêta son parent et son ami, M. Huzard, aujourd'hui digne inspecteur-général de nos écoles vétérinaires et d'économie rurale.

Dans le Guide du Maréchal, qu'il publia en 1766, Lafosse eut pour but de développer les connaissances nécessaires à un maréchal, sans parler du manége ou de la cavalerie, et sans entrer dans un détail circonstancié des objets d'anatomie, de pathologie et autres.

Le Cours d'hippiatrique, qui parut en 1774, traitait à fond de tout ce qui concerne l'anatomie du cheval, ses maladies, sa guérison, sa ferrure, sans s'occuper des détails du manége ou de la cavalerie, ni des haras.

Dans le Dictionaire d'hippistrique, encore plus étendu que les ouvrages précédeus. Lalosse s'est propose d'offiri à ceux qui le consulteront les connaissances nécessaires pour bien conditire un cheval, le maintenir en bonne santé et le guérit quand il est malade. Sa reconnaissance envers ses maîtres éclata dans outes les circonstances; or voici un exemple : « Les articles principaux, nous dit-il, de cavalerie ou de manége du Dictionaire d'hippiatrique sont triés de l'outvage immortel de M. de la Guerinière, l'homme du monde, sans doute, qui a été le plus versé dans le manége. »

Au commencement de cette révolution qui donnait tant d'espérances et qui appelait tous les perfectionnemens, la Société rovale de medecine proposa un plan de constitution pour l'art de guérir. On reconnaît dans ce travail l'esprit élevé de Vicqd'Azyr. On proposait de réunir les écoles vétérinaires aux écoles de médecine. « Les professeurs de l'un et de l'autre enseignement, disait on, se communiqueront leurs projets, leurs travaux: leurs connaissances s'accroîtrout par ce commerce réciproque; la physique animale y gagnera beaucoup; les jeunes gens s'accoutumeront à étendre le cercle de leurs idées, et toutes les branches de la médecine, s'éclairant l'une par l'autre, se perfectionneront à la fois. » On proposait aussi dans ce plan de diviser l'enseignement de la médecine vétérinaire en cinq grandes parties : 1°. l'étude de l'anatomie des animaux ; 2°. leur connaissance extérieure : 3°, un cours d'instituts composé d'élémens de pathologie, de chimie et de pharmacie; 4º. un cours de médecine et de chirurgie pratiques ; 5º, un cours de maréchalerie. Ce plan fut favorablement accueilli par l'assemblée constituante. M. de Talleyrand-Périgord, dans un rapport sur l'instruction publique, applaudit aux vues de la Société royale de médecine, » Que la médecine, dit-il, et la chirurgie des animaux doivent être réunies à la médecine humaine, c'est une proposition qui n'a besoin que d'être énoncée pour qu'on en reconnaisse la vérité. Les grands principes de l'art de guérir ne changent point, leur application seule varie. Il faut donc qu'il n'y ait qu'un genre d'école, et qu'après y avoir établi les bases de la science, on cherche par des travaux divers à en perfec-

Peu après, Vitet, médecin du talent le plus rare, comp praticien, et que la postérité jugera imparfaitement par ses seuls écrits, se trouva en quelque sorte appelé à traiter cette question. Il avait débuté dans la carrière médicale par éco ouvrages ur vétérionier; ji flut successivement maire de Lyon et député à pluvétérionier; ji flut successivement maire de Lyon et député à plu-

tionner toutes les parties. » L'illustre rapporteur proposa en même temps de réunir l'enseignement de l'agriculture, de la médecine humaine et vétérinaire au jardin des plantes, et d'établir une chaire de vétérinaire dans toutes les écoles de méLAFO

sieurs assemblées législatives par le département du Rhône. Cet excellent citopen proposa de diviser l'enseignement de la vétérianire en six cours. 1°. L'anatomie du cheval, du bruf, de lubrebis 3°. l'éducation et les maladies du cheval; 3°. l'éducation et les maladies du bœuf; 4°. l'éducation et les maladies de la brebis; 5°. la pharmacie, la matière médicale et la bota-

nique ; 60. la forge et les opérations.

La discussion de ces différens plans a produit le mode actuel d'enseignement suivi dans nos deux Ecoles d'économie rurale vétérinaire, qui se compose de cinq cours, 1º. Un cours d'anatomie, comprenant l'anatomie comparée et la physiologie; 2º, un cours d'histoire naturelle qui comprend les objets suivans : la conformation extérieure des animaux domestiques , l'hygiène, l'éducation, les soins, l'amélioration, la conduite des haras, l'emploi, le manége, la guerre, le voyage, le roulage, la parade, l'engrais, les produits économiques et industricls ; 30. un cours de matière médicale , comprenant la botanique relative aux plantes usuelles en médecine et dans les arts . la pliarmacie, la chimie, la matière médicale proprement dite; 4º. un cours de pathologie, comprenant l'étude des maladies, la clinique, les épizooties, la thérapeutique médicale et opératoire, les appareils, les bandages et la médecine légale ; 5°, un cours de forge et de ferrure, traitaut de l'étude de la forge, du fer, de l'acier, du charbon, de l'atelier, des instrumens, des principes théoriques et pratiques de l'art de forger et de ferrer les pieds des animaux sains et malades qui en sont susceptibles.

Lafosse, parvenu à un âge avancé, habita successivement la capitale, et plus souvent l'un des départemens voisins, et mou-

rut en juin 1820, à Villeneuve-sur-Yonne.

Il parfait souvent au milicu de ses amis et de ses élèves particuliers de la considération que les érangers accordaient à a profession, qu'il regardait comme moins bien traitée dans notre partie, et il en citait naivement comme une preuve que son propre portrait se trouvait placé dans l'Ecole vétérinaire de Vienne en face de celui de Joseph In. Cependant Lafosse fut l'un des premiers correspondans de l'Institut de France, dans l'a section de l'économie trarle, et s'il ent véu plus long-temps, il ett été immanquablement nommé membre honoraire de l'Academie royale de médecine, lors de sa création.

Ses ouvrages sont:

Dissertation are les morres des chevaux. Paris, 1961, in-12.
Le guide du marichal, avec un traité sur la ferrare. Paris, 1766, in-49.
- 1761, 1771, 1789, 1792, 1794, 1795, 1800 et 1803 sous le nom
de Paris, contrefaçous d'Avignon in-5°.—Trad. en allemend, Hanorre,
1785, in-5°.

Cours d'hippiatrique, ou Traité complet de la médecine des chevaux.

Paris, 1774, in-fol.

Cet ouvrage, que quelques bibliographes disent avoir parn dès 1769, sans indiquer sous quel format, est très-remarquable par la beauté des soixante-cinq planches qui y sont jointes et le luxe de l'impression. Il a été traduit en allemand par J. Knoblauch (Prague et Léipzick, 1787, 2 vol. in-8°. ).

Dictionaire raisonné d'hippiatrique, cavalerie, manége et marécha-lerie, Paris, 1775 et 1776, 2 vol. in-4°. - Bruxelles, 1736, 4 vol. in-8°. Observations et découvertes d'hippiatrique,

Lues dans plusieurs Sociétés savautes (1801, in-8°.). Manuel d'hippiatrique.

L'édition de 1802 est indiquée comme la troisième, et celle de 1813,

également in-12, comme la cinquième.

On trouve dans l'Annaire nécrologique pour 1820, rédigé et publié par M. Maliul, une courte notice sur Lafosse, ainsi que l'indication de ses ouvrages. ( R. DESGENETTES )

LAGALLA (Jules Césan), né en 1571 à Padula, dans le royaume de Naples, avait reçu de la nature une facilité extraordinaire et les plus heureuses dispositions pour l'étude ; aussi sit-il des progrès si grands et si rapides que la Faculté de médecine de Naples lui accorda gratuitement le bonnet de docteur, sans être arrêtée par sa grande jeunesse, car il n'avait encore que dix-huit ans. Il servit ensuite, comme médecin, sur les galères du pape, pendant une année entière, au bout de laquelle le cardinal San Severino le fit venir à Rome, le logea dans son palais, et le combla de ses bontés. La protection de ce prélat lui valut la bienveillance de Clément vitt, qui le nomma, en 1502, professeur de philosophie au Collège romain. Lagalla remplit cette place pendant frente-trois ans, de la manière la plus brillante. Une maladie des voies urinaires, fruit de son goût effréné pour les plaisirs de l'amour, l'entraîna au tombeau le 15 mars 1624. Erithraeus (Rossi) raconte l'origine des disputes violentes qu'il eut à soutenir contre Caimo. Ces deux rivaux, comme dit Tiraboschi, ne prenaient pas la plume pour expliquer quelqu'aphorisme d'Hippocrate, ou pour développer quelque nouvelle méthode de traitement, mais pour démontrer que chacun d'eux était le plus beau, celui qui plaisait le plus aux femmes. Cette singulière discussion donne une idee des mœurs du dix-septième siècle en Italie. Lagalla n'a rien écrit sur la médecine. Son ouvrage le plus remarquable, et le seul que nous citerons ici , est intitulé :

De immortalitate animarum ex Aristotelis sententiá libri XII. Rome, 1721, in-4°. (1.)

LAGNEAU (Louis-Vivant), né à Châlons-sur-Saôue, le 8 novembre 1781, embrassa la carrière médicale, et se rendit à Paris en 1708. Entré à l'Ecole pratique, après un concours fort brillant, il fut reçu élève interne à la suite d'une autre

épreuve du même genre. Ayant subi les examens d'usage. M. Lagneau recut en 1803 un certificat de capacité, qu'il a depuis échangé contre un diplôme de docteur en médecine. Entré au service en 1804, il fut d'abord envoyé au camp d'Ostende. Devenu aide-major en 1806, il obtint en 1800 le grade de chirurgien-major, et fut attaché en cette qualité à l'ex-vieille garde. M. Lagneau, après avoir fait plusieurs campagnes en Italie, suivit l'armée en Pologne, en Espagne, en Russie, et ne quitta le service du'en 1815. Il avait reçu en 1808 la décoration de la Légion-d'Honneur, et la croix de la Réunion en 1813. Rendu à la pratique civile, il est devenu chirurgien-major de l'une des légions de la garde nationale parisienne, et membre associé de l'Académie royale de médecine. On a de lni l'ouvrage suivant :

Expose des symptomes de la maladie venerienne. Paris, 1803, in-80. Cet écrit, qui n'était d'abord que la dissertation inangurale de l'auteur, a reçu ensuite de nombreuses additions. Il contient une exposition methodique des accidens déterminés par la syphilis, et des différentes mé-thodes thérapentiques que l'on oppose à cette maladie. Aussi les prati-ciens l'ontils accueilli avec un tel empressement que les cinq éditions qu'il a eues en 1803, 1805, 1812, 1815 et 1818 sont écoulées, et que (L.-J. BEGIN) l'auteur a mis la sixième sous presse.

LAGUNA (ANDRE DE), appelé habituellement en latin Lacuna, et quelquefois Lucana, né à Ségovie, dans la Vieille-Castille, en 1400, alla de bonne heure étudier dans l'Université de Salamanque, et vint à Paris, où la munificence de Francois 1er avait appele une foule de savans recommandables. Revenu en Espagne en 1536, il suivit quelque temps les exercices des Universités d'Alcala de Henarez et de Tolede, prit le grade de docteur en médecine dans cette dernière école, et se rendit anprès de Charles y dans les Pays-Bas. Ce prince témoigna à Laguna, en l'employant dans son armée, une confiance dont celui-ci se montra reconnaissant, et il en donna des preuves pendant un assez long séjour à Metz, où il était fort aimé pour ses bons services, et où il fit tous les efforts qui dépendirent de lui pour concilier à l'empereur l'affection des habitans. Laguna vovagea depuis en Italie, fut lié à Padoue avec Reald Colombo; il fut aggrégé à la Faculté de médecine de Bologne, fut fait à Rome comte palatin, et décoré de l'ordre oublié de Saint-Pierre. fondé en 1520 par Léon x. Il fut même l'un des archiatres pontificaux, au rapport d'Haller, qui dit de lui : Andreas a Lacuna, variis in regionibus medicinam fecit, etiam ex Julii III archiatris fuit. ( Bibl. med. pract., t. Il, p. 61.) D'Italie il se rendit en Allemagne et dans la Belgique, séjourna & Anvers, et en repartit pour revenir en Espagne, où il mourut au commencement de 1560.

Laguna- doit être regardé comme un écrivain érudit, laborieux, et comme un critique estimable.

Haller a classé les onvrages de Laguna en deux ordres différens:

1º. ceux qui lui sont propres; 2º. ceux des auciena dont il est l'éditeur,
le commentateur ou l'abréviateur.

Ouvrages originaux.

Compendium curationis præcautionisque morbi passim populariterque grassantis, hoc est vera et exquisita ratto noscendæ, præcavandæ atque vropulsandæ febris pestilentialis. Strasboure, 1652, 1689.

propulsanda febris pestilentialis. Straubourg, 1542, 16.8°. Le même cuvrage a été publié en éspagool sous le titre suivant: Della preservacion della peste y su curacion. Anvers, 1556, in.8°. - Salamanque, 1560, in-8°.

Salamaque, 1500, in-8.

Fictis ratio scholasticis pauperibus paratu facilis et salubris. Paris, 1547, in-8.

Cologne, 1550, in-8.

1547, in-8°. - Cologne, 1550, in-8°. On n'est pas complétement d'accord sur le véritable auteur de cet

onvrage.

De articulari morbo commentarius. Luciani accedit tragopodagra.
Rome, 1551, in-8°.-Trad. en italien, Rome, 1580, in-8°.

Metrodus cognoscandi esstirpandique excrescentes in collo vesica carunculas. Rome, 1551, in-12. - Alcala, 1555, in-8°. - Lisbonne, 1560, in-8°.

1n-8°.
Cette compilation a été réimprimée dans la collection de Luisini, sous le nom de Lacuna.
Editions, commentaires et abrégés publiés par Laguna en suivant

Pordre chronologique.

Anatomica methodus, seu de sectione humani corporis contemplatio.

Paris, 1535, in-8°.

C'est une compilation faite d'après Galien et les meilleurs auteurs

du quinzi me et du seizième siècles. Libri octo ultimi ex commentariis Geoponicis olim divo Constantino. Casari aiscriptis ad fidem vetustissimorum codicum latini facti. Cologne,

1543, in-8°, avec des corrections sur la version de Cornaro. Bpitome Galeni operum in quaturo partes digests; accedit vitu ejus et liber de ponderibus et meniaris. Bèle, 1551, in-8°. - Ibid. 1571, in-8°. - Lyon, 1553, in-8°. - Strasbourg, 1609, in-8°. - Lyon, 1633, in-fol. Adnotationes in Galeni interpretes guidus varii loci in quibus imperiore.

Anotationes in cateni interprete quotas varii toci il quota impegerunt lectores et explicantur et summa fide restituintur. Venise, 1518, in-8º.

Bpitonic omnium rerum et sententiarum quæ ednotatu digna in Com-

Epitonic omnium rerum et sententiarum que adnotatu digna in Commentariis Galeni in Hippocratem extant. Accedint Galeni enantiomata. Lyon, 1554, in-8°.

Epistolæ apologeticæ ad Cornarium. Lyon, 1554, in 8°.

Adnotationes in Dioscoridem Anazarbeum, juxta vetustissimorum codicum filem elaborate. Lyon, 1554, in-16. - Trad. en espagool, Salamanque, 1553, in-161.

Claud. Galeni de antidotis epitome. Anvers, 1587, in-16, avco les Commentaires de Gilles Evrard sur la panacée.

On voit, facilement que Galien fur l'auteur qui, dans un sièle où l'on pensais gabre qu's ressoncier les ouvrages de sonciens, capitra l'admiration de Laguns, puisqu'il camploys une partie de sa viet à le comment. Haller a dat ce sujet, et à l'occasion des travaux de Laguns au Galien. Multi de compet de l'occasion des travaux de Laguns aur Galien. Multi de l'action de l'actio

LALLEMAND (FRANÇOIS), ne à Meiz, un des élèves les

plus distingués de l'école de Paris, brillait parmi ses condisciples, lorsque, dáns la même amnée, il fut nonmié docteur de la Faculté de cette ville et professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de Montpellier, chirurgien en chef de l'hôpital civil et militaire de la même ville, où il rempit actuellement, de la manière la plus houorable, les fonctions qui lui sont confiés. Les travaux de la pratique et de l'enseignement n'absorbant pas tout son temps, il s'occupe sans relâcite de la publication d'un ouvrage dans lequel il marche heureusement sur les traces de Morgagai. On a de lui:

Propositions de pathologie tendant à éclaireir plusieurs points de physiologie. Paris, 1818, in-49. Cette thèse, dans lamelle l'auteur a déployé le savoir et la sagacité

dont il donna bientot de plus grandes preuves, est une des plus remarquables parmi tontes celles de la Faculté de l'aris.

Recherches anatomico pathologiques sur le cerveau et ses dépendances.

Recherches anatomico-pathologiques sur le cerveau et ses dépendances. Paris, 1822-1823, toune 1, et lettre IV formant le commencement du tome II.

Dans cet outrage, publié par livraisons, et sons forme de letters, de l'Instate de celui de Morgagain. Me alletmand rassemble de finis irère, sais de sa pratique, soit des auteurs qui out traite des affections encephaliques, es préfero que recesson, soit enfin de la pratique de propriet que que en la moit communiqués, c'est sur cette base large et soilée qu'est que la moit communiqués, c'est sur cette base large et soilée que for en la restance des madeines du cerreux et de seminés au dispossible et la résentance des madeines de cerreux et des meils au dispossible de l'inflamancie de cette subsance, et il a riquel avec une race exacte de l'inflamancie de cette subsance, et il a riquel avec une race exacte la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est servi de ce peut reconnaitre ce ranolisement avant la mort. Il s'est s'

LAMARCK (JEAN-BAPTISTE-PIERRE-ANTOINE DE MONNETTE. chevalier de) est né le 1er août 1744, à Bazentin, entre Bapaume et Alberte, dans le département de la Somme, d'une famille noble fort ancienne. Comme le plus jeune de la famille, ses parens le destinèrent d'abord au sacerdoce, et l'envoyèrent, pour l'y préparer, au collège d'Amiens, chez les Jésuites: mais l'exemple de ses frères ainés, tous militaires depuis leur enfance, lui inspira le désir de le devenir. Toutefois les murmures et la volonté ferme de ses parcus le retinrent quelque temps encore au séminaire. Là, le travail le plus assidu lui fut un refuge contre l'ennui; il puisa dans ses déplaisirs mêmes cet amour, cette ardeur pour l'étude, qui a décidé de son état dans le monde; et ce ne fut qu'après avoir verse des larmes sur la mort de son père, qu'il se décida à suivre la carrière de ses ancêtres. Nous verrons bientôt si M. de Lamarck était en cela inspiré par une véritable vocation ou par une inconstance bien naturelle à son âge; il n'avait encore que dix-sept aus.

M. de Lamarck quitta sans aucun regret son collège ; pour entrer dans l'armée commandée par le maréchal de Broglie. La France faisait alors contre la Prusse et l'Angleterre cette guerre si désastreuse qui a pris son nom de sa longue durée. Quoique recommandé particulièrement à M. de Lastie, M. de Lamarck eut beaucoup de peine à prendre rang dans le régiment de ce colonel, tant on exécutait sévèrement les ordres de M. de Choiseul, ministre de la guerre, qui, voulant apporter quelques changemens dans l'organisation de l'armée, avait défenda de nommer à aucun des emplois alors vacans. Cependant la journée de Filingshausen arriva (16 juillet 1761) : M. de Lamarck y obtint pour la première feis la permission d'exposer sa vie, et il s'y fit remarquer par tant d'intrépidité et par un si grand respect pour la discipline, que, malgré les ordres formels du ministre, le maréchal de Broglie, dérogeant à la loi qu'il s'était prescrite de ne faire aucune promotion, le nomma officier sur le champ de bataille. M. de Lamarck trouva dans la même campagne plusieurs autres occasions de se distinguer; mais bientôt après son régiment rentra en France avec toute l'armée de M. de Broglie, et fut mis en garnison à Toulon. C'est là que M. de Lamarck fut confirmé dans le grade de premier sous-lieutenant de son régiment, où il ne resta que jusqu'en 1765. Peut-être eut-il perseveré plus long-temps, mais sa santé s'étant beaucoup affaiblie, il se démit de son emploi avec presqu'autant de plaisir qu'il en avait eu à l'obtenir; puis il entreprit un voyage à Paris, où grâces aux soins éclairés de l'habile Tenon, il ne tarda pas à recouvrer sa première vigueur.

. Une fois à Paris, et réduit à une fortune fort médiocre, M. de Lamarck, de l'avis de ses parens, et surtout pour ne point déroger, prit le parti d'embrasser la médecine. Il s'occupa de cette science pendant quatre années , après quoi il l'abandonna pour la botanique, l'une de ses branches la plus belle. Il avait alors vingt-cinq ans : c'est le temps de la jeunesse où le parti que l'on choisit doit décider du sort de toute la vie, qu'il remplit de prospérités ou de malheurs. Il étudia donc très-sérieusement la botanique, dont il sentait la nécessité de se faire un état. C'était alors que Bernard de Jussieu s'occupait d'arranger les plantes du Jardin du Roi d'après l'ordre de leurs rapports naturels; alors aussi régnaient les idées ingénieuses mais systématiques de l'illustre Linné. Cette dissidence d'opinions entre les deux premiers botanistes de l'Europe, et sans doute aussi le besoin si naturel et souvent irrésistible de se faire un nom, engagea M. de Lamarck à prendre des deux méthodes ce qu'elles avaient de meilleur et de plus aisément conciliable; il mit en même temps à contribution celle de Tournefort. Il composa de cette sorte une méthode particulière pour

l'étude des plantes, et c'est sur ce plan que fut rédigé l'ouvrage si connu sous le nom de Flore française. Cet ouvrage, qui dans l'origiue n'avait que trois volumes, parut en 1779; l'auteur avait alors trentc-cinq ans, et il y en avait dix qu'il étudiait la botanique. Si M. de Lamarck eût été abandonné à lui-même, il aurait bien difficilement fait paraître son livre : simple cadet de Picardie, ne pouvant prétendre qu'à la cinquième partie des biens de son père, sa fortune était des plus modiques; mais Buffon lui prêta son puissant appui. Ce grand homme obtint que la Flore française serait imprimée aux frais du gouvernement, et que l'édition entière en serait remise à l'auteur. S'il est permis de penser que l'idée d'opposer au système . ingénieux de Linné l'attrait d'une méthode nouvelle et facile put augmenter en Busson l'intérêt qu'il prenait aux travaux de M. de Lamarck, il est plus naturel de croire que sa conduite toute généreuse n'eut pour but que d'encourager les talens et de récompenser le mérite..... A la même époque de 1779, Lamarck fut nommé membre de l'ancienne Académie des sciences.

Peu de temps après, Bullon forma le projet de faire voyager son-fils en Europe avec M. de Lamarck, pour qui son estime croissait de jour en jour. Il était flatte de donner pour compagnon et pour Mentor à son fils un homme de l'ancienne noblesse, un savant du premier mérite, qui de plus était membre de l'Académie des sciences. Buffon obtint donc pour M. de Lamarck une mission qui le chargeait de visiter les jardins de botanique et les collections les plus célèbres de l'Europe, et de faire parvenir au Jardin du Roi les objets curieux et rares qu'il se pourrait procurer. Ce voyage commença sous les meilleurs auspices : Buffon avait donné à M. de Lamarck des recommandations pour les savans illustres et les personnes les plus distinguées des villes où il devait passer. La Hollande, les Pays-Bas, la plupart des villes un peu considerables d'Allemagne farent visitees par notre voyageur, qui n'oublia point non plus Werner et les mines si fécoades du Hartz, le théâtre des belles découvertes de ce dernier. Il se rendit aussi aux minières de Chemnitz, si célèbres par leurs richesses et par les beaux ouvrages d'Agricola, M. de Lamarck aurait voulu pousser plus loin son voyage; bien certainement il l'eut continué en Italie, mais l'étourderie et l'inexpérience de son jeune apri avant un peu altéré le bon accord qui aurait dû toujours réguer entre eux, Buffon s'en apercut à la correspondance des deux voyageurs, et il trouva bon de les rappeler auprès de lui.

De retour à Paris, M. de Lamarck cultiva la botanique avec plus d'ardeur que jamais, et toujours avec un succes veritable, Il fut admis pen de temps après aux hetborisations de J.-J. Rousseau, à condition qu'il ne paraîtrait faire aucune attention aux actions ni à la personne de cet homme extraordinaire, que

le moindre incident mettait aux abois.

En 1788, M. de Lamarck fut nommé adjoint à Daubenton dans la garde du cabinet du Jardin du Roi, et il fut specialement chargé de la partie des herbiers. Après la mort de Buffon, qui arriva bientôt après la retraite de Bernardinde-Saint-Pierre, successeur de Buffon, rien ne put distraire M. de Lamarck de ses occupations et de ses études paisibles : ni l'ambition, ni les troubles du dehors ne purent l'arracher à sa profonde retraite. A l'époque la plus orageuse de la révolution, il partageait ses instaus entre ses herbiers et ses livres d'histoire naturelle : des révolutions, il n'en voyait ni dans la succession des saisons, ni dans la floraison des plantes, ni dans l'harmonie des productions de la terre. Nulle persécution, nul intérêt personnel ne vint troubler une tranquillité si parfaite. Cependant le temps de la terreur n'était pas encore passé, que M. de Lamarck avaitdéjà proposé un projet d'orgauisation du Muséum, propre à le défendre contre la tyrannique routine d'un chef et contre la domination des médecins. On fit d'abord assez peu d'attention à ce projet, mais M. de Lamarck cut ensuite la satisfaction de voir ses idées à peu près reproduites et réalisées dans le décret d'institution du Muséum, qui parut en 1793, c'est-à-dire à une époque beaucoup plus fameuse pour ses désastres que pour ses fondations nouvelles.

Toutefois, nonobstant ses taleus reconnus et ses travaux bien appréciés. M. de Lamarck aqui avait peu de protecteurs, sut sur le point de n'être pas compris dans la nouvelle organisation. En effet, la botanique était la seule science qu'il lui convenait de professer, et M. Desfontaines avait été nommé, des le temps de Buffon, pour en donner des leçons au Jardin du Roi; d'un autre côté, M. de Jussieu fut choisi pour la botanique rurale, de sorte qu'il ne restait plus que la zoologie, que d'ailleurs il n'avait jamais étudiée, où M. de Lamarck pôt conserver l'espoir d'être placé. Or, voici comme cette science se trouva répartie : les animanx vertébrés furent donnés à M. Etienne Geoffroy, depuis Fillustre Geoffroy-Saint-Hilaire, qui, plus tard, les partagea avec M. de Lacépède, alors absent et persécuté : le reste des animaux, considérés comme un objet de peu d'intérêt, fut abandonné à M. de Lamerck, qui, depuis, mettant tout son zèle à les étudier, tout son talent à les classer et les décrire, à démontré dans les douze classes qu'il en a faites et les ouvrages dont ils ont été l'objet, qu'ils étaient peut-être aussi intéressans pour leur histoire, et surtout incomparablement plus nombreux que les autres animaux plus élevés dans l'échelle des êtres, plus compliqués dans leur structure, ct pourvus dans leur centre d'une colonne osseuse, réceptacle

commun de tous les nerfs du corps. A l'exception des coquilles, dont il avait une connaissance parfaite, M. de Lamarck etait tout à fait étranger au genre d'études qu'exigeait sa nouvelle chaire: il s'y livra avec nue ardeur digne de la première jeunesse, et le Traité des animaux invertebres, fruit de ses profondes recherches, est l'un des quatre ouvrages les plus importans de l'histoire naturelle moderne.

A la formation de l'Institut, il fut nommé le premier de tous pour la section de botanique. Le commencement de son cours au Muséum eut lieu en 1794 (M. de Lamarck entrait alors dans sa cinquantième année). Il a depuis continué sans inter-

ruption jusqu'en 1818.

Devenu très faible, et presque aveugle par les progrès d'une catapate, M. de Lamarck s'est vu forcé de se faire remplacer par un de ses collègues de l'Institut, M. Latreille, qui, depuis pluieurs annéer, continue ses leçons intéresantes avec un talent digne de la science qu'il enseigne et du savant illustre dont il se rend l'interprète.

M. de Lamarck a publié besucoup de travaux importans depuis 1779, où parul la Flore française, jusqu'en 1822, où il a mis au jour le dernier volume de son bel ouvrage sur les animaux sans vertèbres, en voici la liste à peu près complète.

Flore française. Paris, 1778, 3 vol. in-8°. - Ibid. 1780, in-8°. - Ibid. 1785, 5 vol. in-8°. par M. Decandolle.

C'est à cet ouvrage que M. de Lamarck dut sa première réputation et ses premiers titres. La Flure française fit d'aotaot plus de seustion, qu'à cette épaque le système de Linné était le seul que l'on soivit en France, nu, depuis Tournefort, peu de personnes prensient une part active aux vrais progrès de la botaoique. Oo fit sur la méthode diché-Inmique des essais eurieux : on s'assora, su Jardin du Roi, que des persounes étraogères à l'étude des plantes reconnaissaient aisément genres et les espèces, au moyro de la seule méthode srificielle de M. de Lamarck. On en parla à Buffon, qui s'intéressa besocoup à cette jolie découverte. Il charges Daubenton de donner ses soins à la composition d'un discours prélimioaire, où les idées de l'auteur fussent clairement expusées, et ce fut M. Hauy, l'un des témnins les plus assidus des premiers essais de M. de Lamarck; qui prit snin de donner au style de l'anteur ce fini et cette élégance sans lesquels Buffon se fut vraisemblement mootré sourd à toutes les autres qualités de l'ouvrage. Ce grand naturaliste voysit avec plaisir qu'un Français publiât, sous ses suspices, un livre original, qui semblait parattre tout exprès pour faire diversion an système succlois, et pour donner suite à l'Histoire naturelle générale. Un homme comme Buffon était bien aise de paraître inspirer, par son ascendant, les puyrages que la direction de ses études l'empêchait de com-Plusieurs Mémuires insérés dans différens recueils, savuir :

De l'influence de la lune sur l'atmosphère terrestre, an VI.

Mémoire sur le mode de noter et rédiger les observations météorologiques, et sur les considérations que l'on doit avoir en que, etc.

Sur la distinction des tempétes d'avec les orages et les ouragant.

Recherches sur la périodicité présumée des principales variations de l'atmosphère, etc. au ix.

Sur les variations de l'état du ciel, et sur les causes qui y donnent lieu. Mémoire sur la matière du feu, considérée comme instrument chimique

dans les analyses, an VII. L'auteur dit, daos ce mémoire, qu'il ne croira aux résultats des ana-lyses chimiques qu'alors qu'on n'aura employé pour les faire, ni fen,

ni sels, ni reactifs d'aucun genre, mais seulement des moyens mécaniques. Mémoire sur la matière du son. an viii. L'auteur attribue les phénomèces du son , non à la vibration de l'air et des corps sonores, mais à l'existence d'un fluide éthéré, très-subtil, et d'une grande rareté. C'est à ce même fluide qu'il attribue les phéco-

mènes de la chaleur. En général, M. de Lamarck s'est souvent trouvé en opposition avec les physiciens et les chimistes de nos jours, Memoire sur les cabinets d'histoire natarelle, suivi d'un projet d'organisation du muséum d'histoire naturelle, d'après des principes à peu

près semblables à coux qui le dirigent aujourd'hui.

Ce mémoire fut présenté à l'Assemblée nationale. Annuaire météorologique, précédé de probabilités sur les temps de

l'année. Ce recueil, commencé en l'an vitt, a continué pendant onze années. Il y avait long-temps que l'auteur s'occupait de l'atmosphère et des mér teores, puisqu'il est déjà fait mention de ses travaux à ce sujet dans le Rapport de l'Académie des sciences sur la première édition de la Flore française. Ces recherches sur les météores, dont l'auteur étudiait les caoses et vonlait prévoir et annoncer le retour, curent un assez grand succès; mais elles lui attirèrent ensuite beaucoup de désagrémens. On avertit l'empereur qu'un des membres de l'Institut faisait des espèces d'almanachs; on ajouta que cela déconsiderait l'Académie, et que des moyens severes devraient être employés pour faire cesser un abus dont la tolérance aurait pour effet d'avilir une des premières sociétés savantes du monde. M. de Lamarck fut averti du conrroux de l'empereur, et l'Annnaire fut abandonné.

Hydrogeologie, Paris, 1801, in 80. - Trad, en allemand par Wrede, C'est-là qu'il étudie principalement les causes et les effets du flux et

Berlin, 1805, in-80.

reflux de la mer; il arrive à ce resultat que, sans la lune, les mers seraient immobiles, leurs lits se combleraient de limon et de débris terreux, et leurs eaux coovriraient peu à peu la surface de la terre.

Recherches sur les causes des principaux faits physiques. Paris, 1801.

2 vol. in-8°.

On trouve ici plusieurs idées sur la matière du fen, sur la formation des vapeurs, sur les phénomènes de l'ébullition, etc.; mais les théories de Lavoisier et les expériences de son école ont prévalu. Il est facile de s'apercevoir que M. de Lamarck a torques peu accordé aux autorités regnantes, et qu'il a vouln, autant que cela lui a été possible, voir par ses yeux et raisonner d'après ses principes.

Système des animque sans vertebres. 1801, 1 vol. in-8°.

C'est une esquisse très-bien faite de l'ouvrage important qu'il a depuis publié sur les animaux des classes inférieures. C'est un des ouvrages de zoologie où l'ou trouve le plus de connaissances exactes tula plus grande facilité pour les apprendre et les retenir. M. Froriep a donné en alle-nand un aperçu de son système conchyliologique (Neues system der Conchyliologie von Lamarck. Weimar, 1807, in 8°.).

Recherches sur l'organisation des corps vivans, particulièrement sur leur origine, sur la cause de leur développement, des progrès de leur composition et celle qui amène la mort. Paris, 1802, iu.8.

LAMB 489

Les premiers volumes du Dictionaire de botanique, et les Illustrationes generum, faisant partie de l'Encyclopédie méthodique.

Les deux premiers volumes du petit Buffon in 18; le reste est de M. Brisseau-Mirbel.

Philosophie zoologique. Paris, 1809, 2 vol. in-8°.

An jagremen de fraiter, c'est le glus bonn et le meilleur de set origes peur lai, tous les nutres ensemble ne valent pas celtéréi. C'est anns celui qui a obtens le plus de lecteurs. On y trouve toutes les grandes vase de Patueur; mais, comme à Perdiaure, le démontir y est uni à l'Inypothètique. C'est là qu'outrouve les idées de M. de Lamarck et la complication graduelle et unecessive des étres, sur les lois de Drégmisation et le trois sonches primitives du vêpen animal. C'est de tous les ouvrages de M. de Lamarck cella qu'un avouce le plus de géole. Son grand traité ur les animans invertebré est composé d'aprix de principes avancés dans celui et : l'he se exverus de complières l'un A

Extrait des cours de zoologie sur les animaux sans vertebres. Paris, 1812, in-8°.

Système analytique des connaissances positives de l'homme, Paris;

1820; iu-8°. Beaucoup d'indépendance dans les opinions, plus d'observation que de lecture, voilà ce qu'on trouve dans ce livregi, conime dans les précèdens.

Histoire naturelle des animaux sans artebres. Paris, 1815-1822,

7 vol. ins<sup>2</sup>: C'est bien certainement le plus important et le plus durable des ouvrages de M. de Lamert. Il impiece des recherches et des travant innenses, les circonstances les plus leigheus et la plus lengues et la plus infaitgable. Quand on pense que ce d'est qu'à l'âge de desquante nas quel Parletar a commencé à s'ocopper de est objet d'unde, que conposit une haute iolégale nou gente. M. des des personnes de la contract de la con

Plusieurs Mémoires insérés parmi ceux de l'Académie des sciences, du Muséum d'histoire usturelle et du Journal de physique:

Les travaux de MM. de Lamsrek et Cuvier se sont quelquefois suivis

d'assez près pour embarrasser l'historien le plus probe et le plus impartial.

LAMPERCEN (Tulkra), né en 1717, étudis la médecine A Francquer, et fut élevé au grade de docteur en 1740. Attiré bientoi à Leyde-par la réputation des professeurs de cette célèbre Université, il se prépara, en suivant leurs lecons, à enseigner les autres lorsque l'occasion s'en précederait. En 1751 il fut nommé professeur à Francquer, et deux ans après il viut remplir la chaire de botanique et de médecine pratique à Groningue. On a de lai :

Orațio exhiberts encomia botanices e jusque în re medică utilitatem singularem. Groningue, 1754, în-40

Lectio sistens ephemeridem persanati carcinomatis, Groningue, 1754, iu-4°:

LAMBERT (AVEMER BOURKE), membre de la société royale de Londres et de celle des antiquaires, vice-président de la Société l'innéenne, a rendu des services assez importans à la botanique, pour mériter que son nom soit attaché à un genre de plantes (Lambertia). Il a publié :

A description of the genus cinchona, comprehending the various species of vegetables from which the persona and other barks are taken, villutarted with figures of all the species thickers discovered. To which is prexifed Wahl's dissertation on the genus, also a description of a new genus, named hyenanche or hyena poison. Londres, 1795, in 40. A description of the genus pinus, illustrated by figures, directions relative to the cultivation and remarks on the uses of the several species. Londres, 1803, in-fol.

Ces deux ouvrages sont également remarquables par le luxe typographique et par la beauté des planches.

LAMBERT (Antoine), chirurgien de Marseille, a écrit une mauvaise compilation intitulée:

Commentaire sur la carie et corruption des os, Marseille, 1656, ip-8" LAMBERT (François), médecin de Toulouse, a public la description d'nu cas remarquable d'ostéomalacie:

Relation de la maladie de Bernard d'Armaignac, dont le corps après la mort se trouvait tout ramolli, ses os, ses tendons et les ligamens entierement dissous et toutes les parties déboitées, avec la recherche des causes d'accidens si extraordinaires. Toulouse, 1700, in 12. Explication des accidens extenordinoires que cause la rate par son

déréglement; nouvelle façon d'expliquer les sensations de la vue et de l'attouchement, du mouvement volontaire et des actions animales. Toulouse, 1684, in-12.

LAMBERT ( Nicolas ), dont on a : ... Ergò homo perfectus ab utero. Paris, 1574, in-4º.

LAMONIERE (JEAN DE) pratiquait avec distinction la médecine à Lyon dans le dix-septième siècle. Il a laissé une description précieuse de la dysenterie qui, à la suite d'un été chaud et humide, regna épidémiquement dans cette grande ville, et la ravagea en 1625. Le titre de cet écrit, que nous rapporterons en entier', fait connaître les objets qui y sont traites. Nous insisterons sur un point relatif à la contagion de la dysenterie, que nous perisons d'ailleurs suffisamment démontrée dans plusieurs circonstances qui ont été déterminées par de bons observateurs. Voici le passage que nous crovons devoir réproduire : Hic obiter notandum non esse omnino rejiciendam opinionem eorum qui statuunt difficultatem intestinorum huic provincia fuisse communicatam a militibus e bello Italico redeuntibus; in utroque enim exercitu plurium cruor dysenteria magis quam instrumentis bellicis ad mortem effusus est. Illud quidem observavimus, onines in nosocomio Lugdunensi Deiparæ miserentis anten agrotantes, fuisse correptos dysenteria eo tempore, quo plures milites (quorum vix unus immunis erat a dysenteria illud ingressi sunt : quare si non principium, saltem augmentum et propagatio illis accepta referri debent.

Maintenant voici le titue de l'ouvrage d'où ce passage est tiré-Observato fjuxés dystenteric, Lugduni Gallorum popularier grassantis anno Domini 1635 et remediorum Illi utilium : in qua pracipuè circà dystenten anturam : et ourationem, difficultates ah authoribus nel omisses, nel brevits proposite, dissoluentur. Lyon, 1626, in-16. Amsterdam, 1620, in-12.

Haller a consacré à Lamonière, dans sa Bibliothèque de médecine pratique, t. II, p. 543 et suivautes, un long et judicieux article, dans lequel il a analysé l'ouyrage dont il est ici question.

Dans un temps où les recherches d'anatomie pathologique étaient rares, Lamoniere nes priva point de ce quissant securs. On trouva dans deux cadavres le foie sphacéle, l'épiploon, le pylore et-les intestins gréles enflammés; les gros intestius étaient sphacéles juga 'un cretum. Une sensation intestilus étaient sphacéles juga 'un cretum. Une sensation et avait précédé la mort. Dans le cadavre d'au autre mahade qui avait succombé à la dysenterie chronique, on rencontra un abcès de la vésicole da fiel, et un autre dans le mégatière.

L'observation prouva que ceux qui, étant infectés par la syphilis, ablissient un traitement mercurie, furent facilement philis, ablissient un traitement mercurie, furent facilement les enfanse. Cette même maladie, finit souvent, dans les adultes, par une paralysie, et des angines succédirent souvent la suppression du flux dysentérique. Il y a dans cet ouvrage, quoique peu étendu, beaucoup d'autres observations qui sont très intéressantes paur l'histoire générale de la dysentérie, et en parti-

calier pour l'épidémie de Lyon observée en 1625.

La méthode curative couronnée par le plus de succès infianti-inflamniatoire, et se compos fondamentiement de saignées générales, ou locales au moyen de sangues appliquées sur la surface du bas-ventre ou bien autour de l'auus, de boissons purement délayantesset modisgineuses, de vomitifs, ensuite de purgatifs minoratifs et de quelques légers, sédatifs. L'usage, du viu, même dans la plus petite quantite, fut proserts, et les cordiaux ne réossirent que dans l'état chronique de la maladie. Dans l'excrétion purulente, on administra avec avantage la thériaque récente et l'extrait de cynoglosse.

L'AMORIER (Louis) naquit à Montpellier en 1666 pt y moutrut en 1775. S'étant rendu à Paris en 1718, il s'attacha principalement à suivre la prestique de Méry, chirugten-major de l'Hôtel-Dieu. Cet hôpital, le plus considérable de la espitale, comme il l'exacore aujourd'hui, était alors le seul dans lequel on praitequat journellement de grandes opérations. Lamorier, revenu à Montpellier en 1720, devint en peu de temps professeur aux écoles de chirugio, et l'un des chirurgiens du

grand hôpital Saint-Eloy; il fut aussi admis dans la société : rovale des sciences, d'abord comme adjoint, et peu après comme associé. Il eut enfin parmi ses concitoyens et les étrangers une grande et juste réputation comme savant et comme praticien. L'Académie royale de chirurgie de Paris l'avait nommé l'un de ses associés. Ses écrits sont :

Obsegvations sur les tumeurs qui ont paru participer à la fois des caractères variqueux et anévrismal. Anatomie de la sèche (sepia) et principalement des organes avec

lesquels elle lance sa liqueur noire. Histoire de la Société royale des sciences de Montpellier, tome I,

Lyon, 1766, in-4º.

Observation sur un épiplocèle hydatideux. Mémoire sur l'union qui se fait des artères avec les nerfs après les ampatations, pour déterminer la cause mécanique des douleurs que l'on croit sentir dans plusteurs parties du corps qui en ont eté ésparées.

Observations sur les rapports et les différences du tigre avec le chat.
Observations sur les suites de certains pessaires trop long-temps retenus

dans le vagin Memoire de l'anchylose de l'os des tles avec l'os sacrun

Mémoire de la Société royale des sciences de Montpellier, some II. Lyon, 1778.

Nouvelle manière d'opèrer la fistule lacrymale. Mémoire de l'Académie royale des sciences de Paris pour 1728.

Sur les causes qui empéchent le cheval de vomir

Mémoire de l'Académie royale des sciences de Paris pour 1733. L'éloge de Lamorier fut fait par De Ratte, et il a été inséré, par ex-trait, dans les éloges des académiciens de Montpellier, recueillis, abrégés et publiés à Pans, en 1811, par le rédacteur de cet article.

(R. DESGENETTES).

LAMOTTE (GUILLAUME MAUQUEST DE), chirurgien - jure et accoucheur à Valognes, y naquit le 27 juin 1655, et y mourut à pareil jour en 1737. Après avoir étudié la chirurgie à Paris, où il suivit pendant cinq ans la pratique de l'Hôtel-Dieu, il retourna dans son pays natal. Une grande réputation et une immense clientelle l'v attendaient. Il avait montré des le début de sa carrière un goût particulier pour les accouchemens, et pas tard il se livra spécialement à l'exercice de cette branche importante de l'art de guérir. Lamotte n'occupa pas de places importantes: sa vie fut consacrée toute entière à la pratique. Doné de beaucoup de sagacité et d'une grande aptitude pour l'observation, il avait des connaissances bien restreintes en théorie, et manquait presqu'entièrement d'érudition, Faut-il s'étonner s'il s'exagéra à lui-même l'importance de ses travaux, s'il était toujours prêt à se prodiguer la louange, si enfin il proscssait un injuste dédain pour les productions des autres? Les travers sont l'inséparable résultat de cette excessive confiance en nous-mêmes, que semblent autoriser quelques écrits utiles, et qui repose presque toujours sur l'excès d'amour-propre, ou sur l'ignorance où nous sommes de ce que les autres ont fait dans le même genre. Telle paraît avoir été la situation d'esprit où se trouvait Lamotte. Cet écrivain n'a que très-faiblement contribué aux progfès de la chirurgie durant le dernier siècle. Ses observations, rassemblées en grand nombre, sont plus remarquables par les circonstances souvent extraordinaires qu'elles présentent, que par les règles nouvelles de pratique qu'il en a déduites. L'art des accouchemens lui doit davantage : il a parfaitement décrit les signes de la grossesse normale; il démontra la nécessité de confier à la nature la terminaison de la plupart des accouchemens, et rapporta plusieurs exemples des effets funestes qu'entraîne une trop grande précipitation. Dans le cours de sa longue pratique, il n'avait eu recours que denx fois aux instrumens tranchans ou au crochet. Les progrès de l'art lui semblaient devoir rendre de plus en plus rares les cas où l'opération césarienne est nécessaire. Les accoucheurs, qui commençaient alors à remplacer les sages femmes, trouverent en lui un zélé défenseur contre les attaques injustes de Philippe Hecquet. Enfin, partisan des auimalcules et du mélange des semeuces dans la génération; il considérait l'accouchement par les pieds comme le plus naturel, et voulait que l'on y cut recours dans presque tous les cas où la parturition normale est rendue difficile.

On a de Lamotte les écrits suívans.

Dispersation sur la génération et une la superféction, et réponse au liège intulé; De l'indécence aux hommes d'écocacher le formes, et sur l'Obligation aux mères de nourrir leurs enfants, Paris, 1718, 1168.
Dans est écrit, Lamotte soutient qu'il est ouvent variangex nox femmes de ne pas nourrir les enfans, et à ses préceptes à ce sigle ne sont pas toujours judicieux, Il et est pluseurs deut l'expérience a consont pas toujours judicieux, Il et est pluseurs deut l'expérience a con-

sacré l'utilité.

Traité des accouchemens naturels, non naturels et contre nature. Paris, 1775, 19-40.

To a torque ett un grand nombre d'éditions; odle de Paris, 1792.

10-6, fut revae et un genetie de notes par J. Devans; on le rédupriens à la Haye et à Leyde en 1796 et 1793 il fint traduit en alleumed. Straburg, 1732, in d'. Quatre cente observations, eurichies de réflexions judicieuses et présentant le résultat de trente nancées de pratique et d'expérieuce, readont enorce ect ouverage utile à consulter.

Traite complet de chirurgie, contenant des observations et des réflexions sur toutes les maladies chirurgicales et sur la manière de les

traiter. Paris, 1722, 3 vol. in-12.

Devaux revit ces oxyrage, et est diriges l'impression. Quodique Lamotte et an annoced un traité complet, i a cependant à peine efficier? Histoire des unaltelles des yeux; le bes-de-lièvres, les polypas, les hercles, les envirannes et poliuleurs autres missillen graves, cost entièrement oublisses envirantes et poliuleurs autres missillen graves, cost entièrement oublisses de la constant de la commandation de l

LAMOUROUX (1, V), no h Agen, le 3 mai 1793, d'une famille qui occupait un des première angu dans le commerce, suivit lui-même cette carrière jusqu'à viu d'au mongoque de la commerce de la quitte de la commerce de sociétés savantes. Ce savant recommandable set surtout appliqué à l'étude des productions marines, et personne b'ignore qu'on lui dust l'histoire la plus complete quous ayons des polypes coralligènes. Il a publié plusieurs ouvrages justement estimés, dout voicil est titres :

Mémoire sur le rouissage de l'agave americana;

Dans la Décade philosophique (1802).

Description de deux espèces inédites de varec

Bulletin philomatique (1803).

Dissertations sur plusieurs espèces de fucus. Caen, 1804, in 4º.

Memoires sur plusieurs nouveaux genres de la famille des algues ma

Jonrual de hotavique (1809). Memoire sur la classification des polypiers;

Bulletin philomatique (1812).

Rapport sur le ble lammas, imprime par brdre de la Société d'agriculture de la ville de Caen (1813).

Inséré dans plusieurs ouvrages periodiques.» Essai sur les genres de la famille des thalassiophytes non articules.

Csen, 1813, in 4°. Avec 7 planches. Description de l'ophiuse à six rayons ;

Dans les Annales du muséum (1813).

Memoire sur le genre lucernaire;

Mémoire de Muséem (1815). Histoire des polypiers coralligènes flexibles, vulgairement zoophytes Caen, 1816, in-8°

Avec 19 planches.

Rapport sur le crocodile de Caen;

Dans les Annales générales des sciences physiques (1820). Description methodique de tous les genres de polypiers. Caen, 1821

Avec 84 planches.

Résume d'un cours élémentaire de géographie physique, autorisé par l'Univer ité. Caen, 1821, 1 vol. in-8°.

Notice sur les avas bleus qui ont produit à Caen. Caen, 1823, in-8°.

M. Lamonroux donne en en moment l'histoire des roonbytes on ani-

M. Lamouroux donne en ée moment l'histoire des 200phytes ou snimaux rayonnés, pour l'Encyclopédie méthodique, et publie à Nuremberg un supplément aux *Icones 200phytorum* d'Esper. (1.)

LAMPADIUS (GUILLUMS-MUUSTE), l'un des chimistes les plus distinguées et les plus célèbres de l'Allemagne, ne le 8 août 172, à Hehlen, dans le duché de Branswick, vicut pendant quelque temps en Bohème, dans les terres du conte de Sternberg, et fut noamé en 1794 professeur de chimie à l'Académie de Freyberg, place qu'il occupe encore en ce moment. Parmi ses nombreux ouvrages, abstraction faite de diverses traductions et d'un graud nombre d'articles disséminés dans les journaux scientifiques de l'Allemagne, les suivans sont parvemus à notre connaissance.

Kurze Darstellung der vorzueglichsten Theorien des Feuers, dessen Wirkungen und verschiedenen Verbindungen. Gettingne, 1792, in 80. Versuche und Beobachtungen weber die Elektricitaet und Waerme der Atmosphaere, angestellt im Jahre 1792; nebst der Theorie der Luftelektricitaet nach den Grundsvetzen des Hrn. De Luc, und einer Abhandlung ueber das Wasser. Berlin et Stettin, 1793, in-8º. - Léipzick, 1804, in-80.

Sammlung chemischer Abhandlungen. Dresde, tome I, 1795; II,

1797; 111, 1799, in-8° die Pressfrage; Worian besteht der Unterschied zwischen Roheisen aus hohen Oesen, und geschmeidigem Eisen aus Frischhaerden? Léipsick, 1799, in-4°.
On trouve à la suite les Mémoires de Hermann et de Schindler sur la

même question, avec une préface de Gerstner.

Erfahrungen ueber den Runkelruebenzucker, nebst verschiedenen Gedunken weber die Fabrikation desselben im Grossen; so wie weber den Anbau der Runkelrueben. Freyberg, 1800, in-8°.

Handbuch zur chemischen Analyse der Mineralkorper. Freyberg, 1801, in 80. - Nachtrag; Ibid. 1818, in 80. - Supplement, Govingue,

1818, in-8 Handbuch der allgemeinen Huettenkunde, in theoretischer und prak tischer. Hinsicht entworfen. Gættingue, tome I, 1801; II, 1804; III,

1809, in-8°. - Ibid. 1817, in-8°. Beytraege zur Erweiterung der Chemie und deren Anwendung auf Huettenwesen, Fabriken und Ackerbau. Freyberg, 1804. in-8°.

Systematischer Grundriss der Atmosphuerologie. Freyberg, 1806, in-80. Grundriss des Elektrochimie. Freyberg, 1817, in-80.

Handwoerterbuch der Huettenkunde in theoretischer und praktischer Hinsicht entworfen. Gentingue, 1817, in-8°.

Beytraege sur Atmosphærologie. Freyberg, 1817, in 80

Chemische Briefe fuer Frauenzimmer. Freiberg, 1817, in 8°. Noue Erfahrungen im Gebiete der Chimie und Huettenkunde. Frey-

berg, tome 1, 1816; 11, 1817, in-8°.

Anleitung zum Sudium des Bergboues und Huettenwesens auf der

Bernakademie zu Freyberg, Freyberg, 1820, in 80. Gehoerige Wuerdigung des Karlsbader Saeuerlings auf chemische und sonstige Erfahrungen gegruendet. Freyberg, 1821, in-80. (0.)

LAMPE (PRILIPPE-ADOLPHE), né à Dantzick le 5 mai 1754, prit le grade de docteur à Strasbourg, et obtint ensuite dans sa ville natale la place de médecin pensionné, qu'il quitta en 1792 pour se rendre à Berlin. Indépendamment d'articles de journaux et d'observations insérées dans divers recueils, il a publié :

Dissertatio de noxis ex sepultură în templis. Strasbourg, 1776, in-4º. Gedaochtnissrede auf den Hrn. D. Natthanael Matthaeus von Wolf in der ausserordentlichen offentlichen Versammlung der Naturforschen-den Gesellschaft zu Danzig am 28 May 1785 gehalten. Danteick, 1785, 12-40.

LAMPUCANI (Jacores), file d'un médecin de Milan, unquit en 1557. A peine cut il commende à servere l'agt de quérit, qu'il acquist une grande céldarid. Une chaire lui fu accordée dans l'Univent plusieurs années. En 1591 il vint à Rome, et le comme médecin du page Grégoire xuy, place dont le proposition de la commentation de la position de la commentation de la commentation de la commentation. La manupagnari resta expendant la Rome, où six an après il devint premier professeur de médecine dans le Collége de la Supience. Il vivait encore en 1622. On s'a encore de un qu'une Epistola de calcantho, innérée dans les Decad. epissol. medic. de Pièrer Castelli.

LAMPUDNANI (Jules-César), né aussi à Milau, mourut le 7 mai 1661. laissant, contre l'abus du tabac, un petit ouvrage qui a pour titre: Levis punctura tabaci. Milan, 1650, in-8°.

LAMURE (FRANÇOIS BOURGUIGNON DE BUSSIÈRE DE) DAQUIT au fort Saint-Pierre de la Martinique, le 11 juin 1717. Son père, commandant des milices d'un des quartiers de cette île, l'ayant envoyé en France vers l'àge de cinq on six ans, pour y recevoir une éducation convenable, quelques parens qu'il avait en Bretagne le placerent d'abord an Collége de Nantes, puis à celui de La Flèche. Lorsqu'il cut terminé sa philosophie, il repassa en Amérique. Un penchant vif, favorisé par des talens naturels, et un gout décidé pour l'étude, le portaient vers la médecine; mais son père, qui avait d'autres vues, lui refusa la permission de s'embarquer pour aller prendre ses degres en Prance. Lamure, cédant à sa passion, s'échappa secretement en 1736, debarqua à Marseille, et vint s'établir à Montpellier, où des l'année suivante, il se livra sans relache à l'étude de la médecine, et obtint les honneurs du doctorat en 1740. Ce fut alors qu'il concut le projet de se fixer en cette ville, et de s'y procurer, dans la carrière de l'enseignement, les moyens de subsistance que la rigueur d'un père lui refusait. Les lecons publiques qu'il donna sur l'anatomie, la physiologie et tout ce qui compose des institutions de médecine, ne tardérent pas à attirer la foule des élèves, et prouvèrent qu'il possédait éminemment le talent d'enseigner, c'est-à-dire qu'à l'abondance, an choix et à l'enchaînement des idées, il joignait la plus grande clarté dans l'expression, et même de l'élégance quand le sujet pouvait le comporter. Une chaire étant venue à vaquer en 1748, par la mort de Fitz-Gerald, Lamure se mit au nombre des candidats; l'opinion publique lui donnait la préférence sur tous les autres concurrens, et il la justifia par la supériorité qu'il montra sur ces derniers dans le concours; mais son opposition aux systèmes qui avaient long-temps dominé dans l'école

l'empêcha d'obtenir les suffrages des juges. Révolté de cette injustice, il se rendit à Paris, où, après un nouvel exameu de ses thèses, et sur le rapport du chancelier d'Aguesseau, le roi lui donna l'expectative de la première chaire qui vaguerait dans l'Université de Montpellier. Lamure usa modérément d'un triomphe si flatteur pour son amour-propre; trois ans après, en 1751, il devint professeur, par la mort de Rideux, et sa douceur, l'élévation de son caractère, l'ascendant de ses talens, lui concilièrent les suffrages et l'amitié d'une compagnie qui avait voulu le repousser de son sein. Depuis cette époque, aux trayaux de l'enseignement il joignit des recherches et des expériences physiologiques du plus haut intérêt, et l'Académie royale des sciences de Montpellier fut la première société à laquelle il offrit ses mémoires sur plusieurs de ces objets, mémoires parmi lesquels le premier n'est pas un des moins remarquables, l'auteur y prouvant que ce n'est point par la pression exercée sur les glandes salivaires que l'écoulement de la salive devient plus considérable lorsqu'on parle, ou durant la mastication. Un autre mémoire, non moins intéressant, avait pour objet l'explication de la cause des monvemens de l'encéphale dans l'homme et dans les animaux. Lamure établit que l'élévation du cerveau, pendant l'expiration; résulte de la compression du sang dans la veine cave, qui produit le gonflement des sinns placés à la base du crâne. Il se livra ensuite à des recherches sur la cause de la pulsation des artères, qu'il faisait dépendre d'une secousse ou d'une vibration qu'elles éprouvent, et non de leur dilatation. Cependant, par une sorte de défiance de soi-même, il s'était interdit jusqu'alors l'exercice de la médecine. Voulant enfin essayer de faire l'application de ses connaissances théoriques à la pratique, il vit ses premiers essais couronnés du plus grand succès, de sorte qu'il mérita bientôt d'être compté parmi les praticiens les plus habiles du siècle. Il cessa même de bonne heure d'écrire, tous ses momens étant absorbés par les nombreuses consultations qu'il recevait, et par ses devoirs de professeur, qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée le 18 mars 1787. Ses ouvrages ont pour titres :

Theoria inflammationis. Montpelher, 1743, in-8°.

Dissertatio de vero mechanismo secretionum in corpore humano. Montpellier, 1743, in-4º. Lamure fait dépendre la diversité des sécrétions de la densité diffé-

rente des solides. Quæstiones medicæ XII. Montpellier , 1749, in-80.

Examen animadversionum in parergon de anevrysmate. Monspellier,

Conspectus physiologicus. Montpellier, 1751, in-4°.

Dissertatio de respiratione. Montpellier, 1752, in 4°. Lettre à M. d'Aumont par lequelle il fait voir qu'on ne peut le

soupçonner d'avoir copie M. de Haller au sujet de l'explication des mouvemens du cerveau. Lyon, 1756, in 12.
Positiones ex physiologid. Montpellier, 1761, in 8°.

Prima linea pathologica. Montpellier, 1766, in-80.

Tous les ouvrages de Lamure ont été rénnis en deux volumes in-12.

LAMY (GUILLAUME), recu docteur à Paris en 1672, était né à Contances, dans la Basse-Normandie. Il fut un des premiers qui élevèreut la voix contre les partisans de la transfusion; mais il n'allegna que des hypothèses contre cette opération meurtrière, que les Anglais out tenté naguère encore de remettre en vogue. Haller le traite d'impie, parce qu'il a sontenu que l'homme n'est pas le roi de la nature, et que les bêtes sont aussi bien organisées que lui, chacune dans son espèce. Ses opinions sur l'ame n'ont pas été traitées avec plus de ménagement. On a de lui :

Lettre à M. Moreau contre les prétendues utilités de la transfusion. Paris, 1668, in-4°.

Seconde lettre pour confirmer les raisons apportées dans la première lettre contre la transfusion. Paris, 1668, in 4°.

De principiis rerum libri tres. Paris, 1669, in-12.

Discours anatomiques. Paris, 1675, in-12. - Bruxelles, 1679, in-12.

- Paris, 1685, in-12.

Explication mechanique des fonctions de l'ame sensitive, où l'on traite de l'organe des sens, des passions et du mouvement volontaire ; avec une dissertation sur la génération du lait ; une dissertation contre la nouvelle opinion des animaux engendres d'un œuf; une réponse aux raisons de M. Galatheau, et une description de l'oreille, Paris, 1677, in-12. - Ibid. 1681, in-12. - Ibid. 1687, in-12.

Dissertation sur Fantimoine, Paris, 1682, in-12.

LAMY (Alain), de Caen, reçu docteur à Paris en 1655, a laisse:

Non ergo eadem vivendi ratio sanis perpetuo urgenda. Paris, 1653,

Ergo phrenitidi narcotica. Paris, 1654, in 4°. Non ergò angina repellentia. Paris, 1655, in 4°.

Ergò tactús quam reliquorum sensuum voluptas major. Paris, 1755,

LAMY (Honoré), de Lyon, dont on a : Abrègé chirurgical, tiré des meilleurs auteurs de la médecine. Paris,

chettis. Il a publie en outre :

1644 , in-12. (o.) LAMZWEERDE (JEAN-BAPTISTE DE), admis en 1668 dans le Collège des médecins d'Amsterdam, quitta cette ville vers l'an 1683, pour aller remplir une chaire de professeur extraordinaire à Cologne. Ennemi juré de Descartes, il condamnait sans exception tout ce que ce grand philosophe n'avait pas emprunté de Platon, d'Aristote et de Galien. On lui doit une traduction flamande du Traité de Willis sur les muscles (Amsterdam, 1667, in-12.), et une édition de l'Arsenal de Scultet (Amsterdam, 1672, in-8°. - Leyde, 1693, in-8°. - Amsterdam, 1741, in-8°-),

augmentée de cent trois observations prises à Pierre de Mar-

Respirationis Swammerdiana expiratio, Amsterdam, 16-5, in-80 Critique de Swammerdam. L'auteur ne veut pas que l'air qui entre dans les ponmons y soit poussé par les côtes qui s'élèvent, mais soutient qu'il s'y insinue pour remplir le vide.

OEconomia animalis ad circulationem sanguinis breviter delineata. Accedit de generatione hominis ex legibus mechanicis. Gonda, 1682, in 80. Monita salutaria de magno thermarum et acidularum abusu confirmata, et à verboso Blondelli strepitu vindicata. Cologne, 1684, in 12. - Ibid. 1686 , in-12.

Oratio de podagrá. Co'ogne, 1685, in fol. Historia molarum uteri, in quá accaratius de naturá seminis, ejusque

singulari in sanguinem regressu, modo conceptionis et generationis ac ovis humanis disquiritur, Leyde, 1686, in-12. L'auteur nie que le démon puisse rendre une femme enceinte, et com-bat d'autres préjugés non moios absurdes. Il soutient avec raison que les

môles avec mouvement sont de faux germes, qu'une vierge ne peut con-cevoir. Cet onvrage fait homeur à sa sagacité.

Examen oucharisticum durioris Harderianæ apologiæ super fraternas admonitiones in caput XXIV tractatăs sui de molis uteri contentas. Francfort, 168q, in-4°. (o.)

LANCISI (JEAN-MARIE), né à Rome le 26 octobre 1654. étudia les belles-lettres et la philosophie dans le Collége fonde par Grégoire x111 (Hugues Boncompagni), le réformateur du calendrier, et il s'occupa ensuite de théologie, qu'il quitta bientôt pour la médecine. Lancisi joiguit à l'étude de l'anatomie, de la chimie et de la botanique, celle de la géométrie, dans laquelle il eut pour maître Vital Giordani, professeur à l'Academie des arts de Saint-Luc et à l'Université de Rome ou Sapience, car, à la renaissance des lettres, l'Italie voulut

que savoir et sagesse sussent synonymes.

Lancisi fut recu docteur en médecine dans sa patrie, en 1672. Il assistait assidument, chez Florent Salvatori, medecin célèbre, et chez Guillaume Ripa, chirurgien fort estimé, à des conférences qui se tenaient sur la médecine, l'anatomie et la chirurgie. Des 1675, il fut nommé médecin ordinaire du grand hôpital désigné à Rome sous le nom de S. Spirito in sassia, et l'un des plus beaux établissemens de l'Europe dans ce genre. Lancisi developpa beaucoup de talent pour l'observation, et son assiduité au lit des malades lui permit d'acquérir des connaissances très-étendues, sous les yeux et la direction de Jean Tiracoda, premier médecin de cet hôpital, qui avait été celui d'Innocent x (Jean-Baptiste Pamfili), et qui jouissait d'une haute réputation, comme praticien, dans le public et le collége des douze archiatres, dont il faisait partie

En 16:8, Lancisi quitta l'hôpital du St.-Esprit, et fut fait chanoine de l'église collégiale de St.-Sauveur in Lauro, ou ce qui est la même chose, de Notre-Dame de Lorette, et se livra cinq ans de suite à la lecture approfondie des classiques en médecine.

On alla chercher Lancisi dans cette retraite, pour lui con-

tier, en 1684, la chaire d'anatomie de la Sapience, dont il fut treize ans titulaire, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où il devint professeur de médecine théorique et pratique. Les lecons d'anatomie de Lancisi, de même que celles qui se donnaient il y a trente ans dans cette école, étaient très-superficielles, quelles que fussent d'ailleurs les connaissances du professeur. Le cours n'embrassait que douze à quinze leçons d'apparat, suivies d'une démonstration dans laquelle on se bornait à la splanchnologie. Il est pourtant juste de dire que l'on plaçait à côté des viscères de l'homme ceux de plusieurs espèces d'animaux, et que l'on cherchait ainsi à inspirer le goût et à faire sentir tout le prix de l'anatomie comparée. Mais encore une fois, et pour prouver ce qui est dit ci-dessus, le professeur, enveloppé dans une ample toge qui le rendait inhabile à la démonstration. lisait ou prononçait de vive voix un discours latin d'une pureté et d'une élégance ordinairement très-recherchées, et il indiquait dans le laps d'une heure l'organisation des parties et leur usage. Une autre heure était accordée à un prosecteur subalterne pour la démonstration purement anatomique. Tout cela se faisait d'ailleurs avec beaucoup de pompe. Les portes de l'amphithéâtre étaient élégamment décorées, à l'ouverture des cours, et les rues aboutissantes étaient jonchées de branches de lauriers et de fleurs, pour attirer des auditeurs, auxquels on distribuait des bouquets et des oranges. A la fin du cours, le professeur invitait à une collecte qui avait pour objet de faire faire des prières pour le soulagement des ames de ceux dont les corps avaient servi pour les lecons, et que, d'après la dépravation du monde, on pouvait soupconner tout au moins dans les tourmens du purgatoire. On serait dans l'erreur, en concluant d'après cela que l'anatomie n'était point cultivée à Rome, car on se livrait à son étude avec zèle et succès dans plusieurs établissemens, et surtout dans le grand hôpital du St.-Esprit, qui possédait, des avant 1789, une assez belle collection de préparations anatomiques et de pièces pathologiques.

Il est une partie de l'anatomie nécessairement cultivée à Rome, cets celle qui a rapport aux arts d'imitation, et dont l'étude est indispensable pour les peintres et les sculpteurs. Lancisi, qui sentist le prix des applications de l'anatomie aux arts, engagea Bernard Genga, dessinateur très-correct, à publier ses études d'anatomie. Alleis d'après le modèle vivait, le cadavre et l'antique. Ce bel ouvrage parus sous le titre suivant : Inatomia per uso est intelligenza del disegno, ricercata non solo sugli osté emocoli del corpo umano, ma dimonstrata ancora sulle statue antiche più insigni di Roma, debineuts in più tavole con tutte le figura in varie faccie; con la sufegnatione ed indice del signor canonico Giovanni-Maria Lancist, gia medico served della sacra memoria d'Innocenzio XI. Rome, 1691, in-fol.

Innocent xt (Benoît Odescalchi) avait nommé Lancisi son premier médecin eu 1688. Ce pontife, qui ne comptait plus que sur un petit nombre de jours, et qui mourat en effet en 1689, voulant laisser à son médecin des témojempse effetcifs de son estime, le nomma chanoine du chapitre de Saint-Laurent, "fondé par le pape saint Damase, et dont l'église est appelée pour cela S. Lorenzo in Damaso. Lancisi crut devoir résience ce béquéce à la mort d'alonceat xt, son bienfaiteur.

Le cardinal Altieri, président de la chambre apostolique, chargea Lancisi de le suppléer pour la réception des docteus en médecine. Le cardinal Spinola, sugcesseur d'Altieri, le confirma dans ces mêmes fonctions, qui lui furent définitivement assignées pour le reste de sa vie, par un bref très-honorable de

Clément x1.

Innocent xii. (Antoine Pignatelli), tombé maladé en 1699, donna à Lancisi, en le consalhant fréquemment, de grands témoignages de sa considération. Ce pape étant mort en 1700, Lancisi entra dans le conclave, avec Jean Simibaldi, médecin comme lui du sacré collége. Le cardinal Jean-François Albani, qui fut élu pape sous le nom de Clément xi, nomma Lancis son premier medecin, et camérier secret, c'est-à-dire chambellan intime avec les entrées libres.

Tout le temps que Lancisi ne donnait point à l'accomplissement des devoirs que lui inipossient ses charges et la confiance du public, appartenait à l'étude. Une bonne santé, long-temps soutenue par sa sobriété, lui permit de se livrer à un grand

nombre de travaux.

L'anciaj flut fort lié à Rome avec Malpighi, Toxzi, Galliani et plusieurs autres savans du premier ordre. Il fut en relation de l'ettres avec Bellini, Guglielmini, Fagon, Vallisnieri, Cirillo; Fantoni, Schenk, Boerhaave, Manget, Morgami, Cockburn, Heister, Lentillus, Cipriani, Locker, Georgi, Geket et un grand nombre d'autres. Il flut aussi comut de Jouis xiv qui, ne se bornant point à honorer et récompenser le mérite dans son pays, le rechercha encore et le traita avec munificence chez les étrangers, et obtint ainsi la gloire de donner son nom au sicele qui l'avait vu natire. Ce puissant monarque cnrichit la bibliothèque de Lancisi par le don de plusieurs livres précieux. L'ancis i était doquent; la diguité se confondait chez lui avec

L'ancisi était éloquent ; la dignité se confondait chez lui avec l'affabilité ; il avait l'esprit juste, conciliant, et portait de l'en-

jouement dans le monde.

On peut lui reprocher son attachement pour les doctrines de Sylvius, à une époque où Baillou, Sydenham et le jeune Baglivi avaient renouvelé la médecine. Haller a bien peint et le mérite médical et le caractère magna de Lancisi.... Archiater pontificius, qui plurimum apud Clementem xx gratit valueris, vie erudiuse et philantropus, adjuvare marentes, ilites componere amans. In aula et alia inter negotia non potuit utique opera sua perficere, et in hypotheses; sales et fervores Sylvianos paulo pronior fuit. (Haller, Bibl. med. prat., t. III, p. 508).

Lancisi mourut le 21 janvier 1720, laissant de nombreux témoignages de sa munificeuce éclairée. Il avait donné de son vivant, en 1716, sa bibliotlièque à l'hôpital du Saint-Esprit. L'iuauguration en fut faite en présence de Clément x1 , entouré de sa cour. Lancisi assura la prospérité de sa bibliothèque et d'un beau cabinet de physique qu'il y avait réuni, en assignant des fonds considérables pour l'entretenir avec soin et l'augmenter annuellement. Cette précieuse collection, destinée aux praticiens et aux élèves de l'établissement, est aussi ouverte au public, et renferme plus de vingt mille volumes imprimés, et un assez bon nombre de manuscrits.

Christophe Carsughi publia, dans l'intention de perpetuer le souvenir de ce bienfait, un ouvrage intitulé : Bibliotheca Lancisiana, auquel il ajouta un discours sur les moyens d'en faire un bon usage : De recto usu bibliothecæ. Rome, 1718, in-4°.

Liste des ouvrages de Lancisi :

Lucubratio de virgine quadam Calliensi, mirabili vexata symptomate habita in congressu medica-romano in adibus Hyeronimi Brusavolu. Rome, 1682, in-4°.

Joan-Maria Lancisi corporis humani anatomica synopsis, prolusio habita in almo romano sapientite lycaeo, cum primum demandatam al Innocentia XI. P. M. anatomiae Cathedram susciperet VIII idibus no-vembris, M DC LXXXIV. Rome, 1684, in-4°. Del modo di filosofar nell' arte medica.

Cet écrit, adressé à l'Académie physico-critique de Sienne, est inséré dans la troisième partie du quatrirme volume d'un renueil imprime sous

tant is trouseen pure an quarrant volume a un trouch inquinible le little de. Selleria di Minerva (Venies, 1691, in-fel.). De unitancis mortibus libri due. Rome, 1707, in-fe'. Lincques, 1707, in-fe'. Lincques, 1707, in-fe'. Lincques, 1707, in-fe'. Lincques, 1708, in-fe'. J.-Ch. Fahner , Ibid. 1790 , in-8°.

Un grand nombre de personnes étant mortes subitement à Rome , dans un laps de temps assez court, Lancisi rechercha la cause de cos événemens. Il se crut fondé à les attribuer à de graves erreurs de régime, à des vices organiques du cerveau, du cœur et des-gros vaisseaux artériels. On voit que Lancisi pratiquait souvent la percussion de la poitrine (percussio ad sternum) pour assurer son diagnostic. Cet ouvrage, rempli d'observations intéressantes, offre la prophylactique de l'apoplexie. L'auteur a été conduit à l'examen des signes qui présagent la mort, de ceux qui penvent faire croire que la vie est seulement suspendue, et enfin de ceux qui sonoucent la mort confirmée.

An acidum ex sanguine extrahi queat? Conclusion affirmative. Epistolæ duce de triplici intestinorum polypo. Ces deux lettres sont insérées dans l'ouvrage de Vallisnicri qui a pour

titre: Considerazioni ed experienze interno alla generazione dei verm

(Padoue, 1710, ia 4º.). Dissertatio de uativis deque adventitiis Romani cœli qualitatibus, cui accedit historia epidemiæ rheumaticæ quæ per hiemem anni 1709 vagna est. Rome, 1711, in-4º.

L'histoire du rhamatisme épidémique a para séparément à Genève en 1713, in-12.

Lancisi établit, dans cette dissertation, que l'air de Rome n'est point malssin par lui-même, et que ses variations ne sont pas même ordinairement misibles, mais qu'il est fréquemment vieié par les émanations qui s'élèvent des marais Pontins et sont portées sur Rome par les vents do midi. A ce sujet, il disserte en bon praticien sur le besoin de cou-server des forêts intermédiaires que le duc Cajetani, à qui elles appar-tensient, vonlais abattre pour les livrer à l'agriculture. Cette sifaire importante, discutée devant plusieurs congrégations de cardinaux , da prélats, de jurisconsultes et de médecins, fut exposée avec tant de supériorité dans les rapports de Lancisi, que Clément xt rendit plusienrs édits conformément à ses conclusions.

On apprend aussi; dans cet onvrage, qui renferme une analyse des eaux potables et médicamenteuses de Rome, que les habitans de cette capitale ont l'esprit vif et atteignent nne longue vieillesse; que les maladies dépendent en général des émanations marécageuses et de la prédominance d'un froid vif quand il est subit ; que la crainte de dormir en plein sir tient en partie à la prodence et à des préjugés; que l'intempérance est très nuisible; que les inondations fréquentes du Thre sont nue granda

cause d'insalubrité.

L'épidémie rhumatismale de 1700 se combina avec des fièvres aigues , à la suite d'un hiver rigoureux, dans un pays où les moyens pour so garantir contre de semblables intempéries, sont insuffisans. Lancisi expose les conseils des médecins. Cette maladie contracta, suivant lui, de la malignité, et la saignée devint funeste. Pratiquée an début de l'état ourement inflammatoire, nous pensons qu'elle cut été aussi utile qu'elle fut déplacée quand la perturbation du système nerveux fut établie. Clément xi publia plusieurs édits pour assainir la ville et donner un libre cours any eany stagnantes.

Epistola ad celeberrimum Joannem Funtonum.

Cette lettre est imprimée à la tête de l'ouvrage de Fantoni qui a pour titre: Anatomia corporis humani ad usum theatri accommodata, Turin,

2711 . in-40. Epistola de bilis secretione ad Joannem-Baptistam Bianchi.

Cette autre lettre se trouve dans l'ouvrage de Bianchi qui a pour titre:

Historia hepatica. Lettera al padre Antonio Borromeo intorno all epidemia del buoi.

Naples, 1712, in 80.

Cette lettre, depuis traduite en latin, nous apprend que la langue des boufs était converte d'ulcères; que ces animaux étaient tristes et lenta dans tous leurs mouvemens; qu'ils avaient une fièvre continue avec des alternatives de chand et de froid , des tremblemens dans les membres , de la gêne dans la respiration; des tubercules efflorescens à la peau, des hydatides et des vomiques dans les poumons. La saignée et les purgatifa -produisirent peu de soulagement, les détersifs quoiqu'iodiqués furent peu efficaces.

Raggionamento intorno all' epidemia dei cavalli. Naples, 1712, in-8º.

- Rome , 1715, in-8º. avec le traité : De bovilla peste.

Cette épisootie succèda à une autre qui avait attaqué les bomfs. Ou observait ici, dans les chevaux, denx maladies bien distinctes ; l'une avait pour caractères une fièvre très-aigue, nne inflammation et des donleurs vives des intestins, la terminaison en était mortelle ; l'autre maladie, plus fréquente et moins funeste, consistant dans des angines très étendues, avec des tuineurs voluminenses à la gorge. On rencontra souvent aussi des traces d'inflammation sur la langue, dans le colon, l'arrière honche et la trachée-artère. Cet écrit renferme des conseils appropriés à la donble affection. De physiognomonia et sede anima cogitantis. Venise, 1713, in-4° .-

Turin , 17:3, iu 4º., avec les Observations anatomiques de Fantoni.

Ces observations n'ont aucun rapport avec la première partie, que l'on pent regarder comme une bonne seméiotique critique et degagée de préjugés. Elles n'apprennent rien non plus sur la seconde question, que les bons esprits regardent comme inabordable. Dissertatio epistolaris ad eximium et nobilissimum virum Ludovicum

Ferdinandum Marsilium, de ortu, vegetatione ac texturá fungorum. Cette dessertation est imprimée dans l'ouvrage du comte Marsigli:

De generatione fungorum (Rome, 1714, in-fol.).

Be generatione jungorum (notus, 1914, unsto.);
Tabulæ andiomica claristimi viri Bartholomai Eustachii, quas e tenebris tandem vindicatas, et 8, 8. Domini Clementii XI, P. M. mumifecnitá dom acceptas, prefatione notitupe illutraviai, ex ipso sua
Bibliotheca dedicationis die publici juris fecit, Joan Maria Lancousa. Rome , 1714, in-fol. - Genève, 1717 gà la suite du Theatrum anatona cum de Manget, in fol., édition peu estimée. - Amsterdam, 1722, in fol. - Rome, 1728, bonne édition: - Réimprimé dans la même ville en 1740 par les soins de Cajetan Pétroli, édition fort au-dessous de la précédente.-Leyde, 1744 et 1762, in-fol. Ces éditions, dues à Bernard-Sigefroy Albinus, sont les meilleures de toutes,

De Pliniana villa ruderibus. Dissertation publice à Rome en 1714, in-fol. dans l'ouvrage cité ci-dessus de Marsigli, et sous le titre suivant : Animadversiones in Plinianam villam , nuper in Laurentino detectam, in quibus tum de novis aggestionibus circa ostia Tiberis, tum de ibidem succurrentibus arenarum tumulis, denique de herbis et fructicibus in re-

cens agesto littore Tiberis suborientibus. Cette dissertation, bien écrite, est remplie d'une érudition du meilleur goût et qui a d'autant plus de oharmes qu'elle reporte nos souvenirs sur le herceau de Rome et ces belles descriptions du Latium que ren-

forme le septième livre de l'Enéide.

Dissertatio historica de bovilla peste ex Campania finibus anno 1713 Latio importatà, deque præsidiis ad overtendam aeris labem et annonce caritatem à pontifice maximo adhibitis. Accedit consilium de equorum epidemia. Rome, 1715, in-4º.

Cette épizootie fut apportée de Dalmatie, suivant Lancisi, par un bouf infecté, et elle eut uo caractère tellement contagieux, qu'il périt, dans l'état ecclésiastique seul 26,252 têtea de gros bétail; les autres espèces furent; exemptes de la maladie. Lancisi conseilla des mesures sévires, telles que l'abattage des bœusa malades: des avis plus modérés prévalurent malheureusement.

Dissertatio de vectá medicorum studiorum ratione instituendá. Rome,

1715, in-4°. et in-8°. - Avignon, 1716, in-8°.

Lancisi exige une foule de connaissances; celle des langues savaptes, des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l'histoire naturelle. Il desire aussi que les jeunes médecins se perfectionnent dans la pratique par les voyages; il blame les applications indiscrètes des mathématiques et de la chimie, fait observer que les anciens ont souvent décrit, sous les mêmes noms, des maladies très-différentes, et déclare que les meilleurs medecina sont ceux qui out bieu connu la chirurgie.

De noxiis paludum effluviix, corumque remediis, libri duo. Rome,

On trouve exposés dans ce bel ouvrage les inconvéniens qui résultent des effluves des marais. Les inacctes et le ronissage du chanvre et du lin contribuent puissamment à corrompre les caux. Les vents du midi et les temps nébuleux rendent leur voisinage plus misible. Ceux qui ae livrent au sommeil sur les bords des marais, en souffrent plus que coux qui sont évaillé et su mouvement. Les fibres cademiques des environs dés marias on des lisce plus écarés counsis à les missence, appartiement, dans leur debut, aux intermittentes tierces, et changent de type. L'assissiment des maris cargés det restaux considérable, soit pour l'écontentes des eaux soit pour l'exhausement du soi. Lancais compait son l'extende des eaux soit pour l'exhausement du soi. Lancais compait son l'écontentes des eaux soit pour l'exhausement du soi. Lancais compait son l'écontente de la maria de l'as injourchir à cette doctrie, qu'is fixt elle des anciens. L'auteur de cet article a fait sur cet objet de nombreuses observations. Le suelle fois, pendant trente ans, qu'il air en a bour ce l'emploi du fen, c'est lorsqu'il fit réunir en monceaux, dans l'été de l'emploi du fen, c'est lorsqu'il fit réunir en monceaux, dans l'été de terrain, et qu'il les fit ensuite orbonière, an moins à leur morfece, en les entourait et en les recourant d'évormes blachers. Cette opération détruiuit l'infection que cés chevaux putréfies répandaishe de prés et celler que les veuts remportaient su loin. Les grandes manset d'artres, les forêts formant des rideaux placés entre les marias et les habitotiques, en

On trouve à la suite du même traite l'histoire de cinq éphémies qui trange l'état romain. La première parut dans différent quartiers de la capitale, et fut stirtinée aux émantions des cassux et des closupers. Les fousquers faires infectes par bese adverse, lascidi conseilla de grandse comp de vers, etc entre des sources conjectes et poule tétit peut, inégal ; a l'affoillaisement on au dérangement des facultés intellectuelles se comp de vers, etc entre des sources copiesurs ; le poule était peut, inégal ; a l'affoillaisement on au dérangement des facultés intellectuelles se ou trouva des traces de gangérie, et plus spécialement dans les viscères abdeminaux. Ceux chez lesquela la malatie svait été prolongée offirent des épachements sangaino-sérent, La saignée fau missille; on tire un des épachements sangaino-sérent, La saignée fau missille; on tire un des épachements sangaino-sérent, La saignée fau missille; on tire un des épachements sangaino-sérent, La saignée fau missille; on tire un des épachements sangaino-sérent, La saignée fau missille; on tire un des épachements sangaino-sérent, La saignée fau missille; on tire un des épachements sangaino-sérent, La saignée fau missille; on tire un des épachements sangaino-sérent, La saignée des unissille; on tire un des épachements sangaino-sérent, La saignée des ventuesses serifiées. Le mesone dont, employé comme vermifage, produissit fediement la fedit des descours des tanains et de l'application des ventuesses serifiées. Le mesone dont, employé comme vermifage, produissit fediement la retiriques, La d'aventeir e fait pas toutours mesone complication fichement la retiritue de la réserve de la retiritue de la

critiques. La dysenterie ne fut pas toujours une complication flecheuse. La seconde epidemia se manietara pedant plusieura années à Orrècto (Herbamum, Urbi vestus, Urbiventum), dans la Toceane, ou Eturrie, et decè de l'Arno, ce premant Rome comme point central ou de dégart. Les étangs avaient été corronpus par le rouissage du charvre, et dons avait negligé de nétoyer les citemes. Les fêvres qui régarbres flores en partie mermittentes et en partie contineelles; elles prirets sesones en partie mermittentes et en partie contineelles; elles prirets sesones répayant de pestilentièreles, et clies et serialibres une priret de solution de la companie de la ferialisme par des affections comateuses. Les vomitifs et les acides rafralchissans réussirent; les diaphortèques farent nuisibles.

La uvoième épidémie parut en 1707 à Bagnaria (Balcaregum), ville fipisopale de l'ancieme Tougas et de la doministion positificale. Elle fiu décrite par Joseph-Marie Plasci, et attribuée à des eaux singanate dans des canaux. Des fièrres reminientes frappirent presque loss les habitans de la même maison; elles étaient quotidiennes, peu impuléan qualqua ciqualqua ciqualqua con septieme four; il y avait une lègère internission dans la matice, essuite les forces languissiens, la foc étai téclique voiries, d'àboré chaises, devenient limpides, cela anonqueil l'augmentation de l'affection cérébrale. Le med', le onne et le quatorre étaien d'ordinaire les jours funsets. Odesques personnes furent soulagées par d'ordinaire les jours funsets. Odesques personnes furent soulagées par

des émptions abondantes de houtois, des meurs copieusé il des hémorragies massles. On troura dans des cadavres des congestions sempuises at plusieurs désordres remarquables au cerreau. Lancisi fit établir un bipital où Pon soigna lei midigera, et il cooselle, comme base de tritiement, d'employer les vomitifs, les vésicatoires et le quinquian. On obital da gouvernement des secours propres à objet na retour de ce fifem.

da gonvernemeis des secours propres à obvier au restour de ce filen.

La quatrième épidemie, observée à Peans (Psissarum, Pissarus,
Colonia Julia Paliz), ville de l'Ancieno Ombrie, au-delà de l'Apenin

di déreite par Honne-Barthelun Traversari, On la rapporta à de grande

dicera para Honne-Barthelun Traversari, On la rapporta à de grande

dices amone-lèces et à des ena, suganutes. Il y est der fivres internité

dices amone-lèces et à des ena, suganutes. Il y est der fivres internité

tentes, rémittentes et coutines. Outes debutiven par l'ansiété et des

vomissonness de hile; le pouls ésait dépriné; il y avait des lipethysis

conservait des pandème et des péciders hus avasced et la maladie, un

cobservait des pandème et des péciders hus avasced et la maladie, un

conservait des pais teré -consédérable. La bases ville fits aveit estrate

par la maladie. Lasciai, consulté, fut d'avis que l'on saignit de là juge
rautherent dans leur lut, l'épidemie de Peasso cests. Lorque les esse

rautherent dans leur lut, l'épidemie de Peasso cests.

Enfin, la cioquième épidémie fut observée aur le territoire et dans le ville de Ferentino (Perratiume), dans le pays des aocieus Herniques), ainsi que dans quelques villes voisines: On l'attribus à des euns stignantes dans lesquelles on avis fist nuchere du lin, et on dégrograème des sources salineures. Antoine Coechi, qui se trouvait sur les lites, avec exterbrations, avaiers pour signes la face icérique, des vommes mans de vers, la cardialgie, la syrcope, la langue noire et sèche, des intervalles d'insonnée et de sommeil, des paroticies devenant gangrienesses et précédant le mort de peu d'instans. Laucité conseilla é quinne, les lavemens acidicés, les bordingues, et séchastoires. Les prédiques, les versennes acidicés, les bordingues, et séchastoires. Les prédiques, les lavemens acidicés, les bordingues, et séchastoires che prédiction de la conseille de quantité de la configue de la configue

Michaelis Mercati metakotheca Vaticana, opus posthumum authoritate et munificantid Clomentis XI. P. M. e tenebris in lucem eductum, opera et studio Jo.-Maria Lancisi. Rome, 1718, in-fol.

Appendix ad metakothecam, esc. Rome, 1719, in-fol.

Dissertationes dua, altera de vena sive pari, altera de structurd un

Dissertationes due, altera de vend nive pari, altera de structura unque gangliorum. Padone, 1719, in 4º. à la fin des Adversaria anatomica de Morgagni.

Dissertatio epistolaris de natura et prævagio dioscurorum nautis in tempestate occurrentium. Rome, 1720, in-8°.

Il s'agit ici des parotides critiques que, par une ingénieuse allégoris empruntée de la mythologie. Lancisi compare à Castor et Pollux, dont l'appartition, dans les tempétes, amonçait le retour du calme:

> Quorum simul alba nautis stella refulsit, Defluit sazis agitatus humor; Concidunt venti, fugiuntque nubes, Et minax (quod siç voluere) ponto

Unda recumbit.

Horat. od. xtt libri I.

Dès que leurs fenx amis brillent pendant l'orage, L'eau conle des rochers; Les flots sont apaisés et le cicl sans nuage Rassure les nochers.

Traduction de P. Daru.

De motu cordis et anevrismatibus, opus posthumum in duas partes divisum. Rome, 1728, in-fol., 1735, in-40 .- Naples, 1738, in-40 .- Leyde,

Telegranis de la companya de la comp forces dans une carrière nouvelle, dans laquelle ses connaissances anatomi-

ques vont le guider avec succès. Ce traité, comme le titre l'annonce, est divisé en deux parties. Dans la première, l'anteur se montre anatomiste exact et physicien éciairé. Dans la seconde partie, plus pathologique que pratique, Lancisi distingue d'abord les anévrysmes en vrais et en faux, ou, comme on dit mieux aujourd'hui, en spontanés et eu traumatiques; ensuite il passe à l'examen des causes assez nombreuses qui produisent les espèces du premier genre, et leur étiologie repose sur des observations importantes qui lui sont propres et qu'il faut lire dans l'ouvrage même. Lorsque Lancisi vient à s'occuper de l'anévrysme traumatique, on reconnaît facilement qu'il a classé dans le premier genre des lésions qui appartiennent, d'une manière évidente, au second, puisque lenrs causes, presque toutes mécaniques et palpables , peuvent être facilement déterminées et démontrées d'une manière positive. Notre auseur est moins original et encore plus éloigné dans cette seconde partie que dans la première de l'état actuel de la science, et cela ne peut être autrement d'après les nombreux travanx de plusieurs de nos illustres contemporains.

Joann. Maria Lancisti opera qua hactenus prodierunt omnia, dissertationibus nonnullis adhucdum ineditis locupletatie. Geneve, 1718,

2 vol. in 4º

Les de Tournes avaient publié cette édition, du vivant de Lancisi, d'après l'avis de Manget et les indications fournies par le professeur Ce ne fut que dix neuf ans après la mort de Lancisi que le publin

put jouir plus complètement du fruit de ses travaux, par la publication des éditions suivantes , qui sont dues à Eusèbe Sgnardi :

Joann. Mariæ Lancisii opena varia in unum congesta et in duos tomos distributa. Venise, 1739, in-fol. - Rome, 1745, 4 vol. in-4°.

Au reste, la collection des travaux de Lancisi, avec ou sans ses œuvres posthumes, est disposée dans un ordre avantageux pour la lecture. Nous croyons qu'il ne nous reste plus guère qu'à indiquer les écrits suivans :

Dissertationum variarum vylloge. Roine, 1745, in-4º On trouve dans cette collection une dissertation dont nous n'avons

pas fait mention dans le cours de cette notice : Porma et methodus describendi morbi historiam; accedit de excellentissimi Horatii Albani Clementis XI. Pontif. Max. Germani fratris, morbo interitu et funere. Ephémérides des Curieux de la nature, 1715.

Due epistolee ad Ph. da Turre. Lettera sopra il difetto d'oculi d'una

funciulla. Giornale dei litterati, tomo 33: Adnotationes in historiam

morbi cardinalis Columna

On publia aussi, en 1745, plusieurs fragmens de Lancisi dans une édition des Œuvres de Marest et de Jean-Maximilien Malpighi.

Consilia possluma XLIX. Venise, 1747, in 4°, par les soins d'Eusèbe Sgnardia Il parut aussi à Rome, en 1761, un recueil de consultations de Lan-

cisi en italien.

On cite parmi les manuscrits qui font partie de la bibliothèque de Lancisi : Journal de la dernière maladie d'Innocent XI. - Prolumm ad Hippocratis Prognostica. —Prolusum de medicind Hippocratá. — De febribus. — De urinis. — Consiliorum volumina italice scripta decem, latine tres.

Lancisi a eu spécialement pour biographes:

Jean Oliva : De morte Joann. Maria Lancisi brevis dissertatio Rome,

Jean-Marie Grescenbeni: Notitie istoriche degli Arcadi morti, tom. I. Eusebe Sgnardi, dans l'élégante préface qu'il a mise à la tête de la collection complète des œuvres de Lancisi, de 1739 et 1745.

Ange Fabroni, d'abord, Giornale dei letterati d'Italia, tome XXXIII,

Ange Fabroni, d'abord, Giornale dei letterati d'Italia, tome XXXIII, et casuite d'une manière plus solennelle et beaucoup plus étendue: Vita-Italorum doctrina excellentium, qui sacculis XVII et XVIII floruerunt, tome VII.

(R. DESCENETTE)

LANDI (Bassiano), né à Phisiance, fit ses études médicales à Padoue, et y fut reçu docteur en 1555, Il revint ensuite exercer dans sa patrie, où il acquit une grande célébrité, enseigna la médecine et la philosophie, depuis 1543 jusqu'en 1563, et, cette dérnière auné; le 24 octobre, fut assassiué le soir en rentrant chez lui. Se ouvragges soir.

Anatomia corporir humani. Bile. 15/2, in-4'. Finacior. 1605, in-8'. Misterble production, remplie de deith ragues, acrosic on frvoles, et qui, anvinut la remarque indicience de M. Boral, sasigne à l'auteur une place distinguée parai ceux qui ont retardé les progrès de l'auteur Jarvologia, sive dialogi duo in quibus de universa artis medica, prelatrologia, sive dialogi duo in quibus de universa artis medica, pre-

cipue veró morborum omnium curandorum methodo disseritur. Bile, 1543, in-4°. . . (1.)

LANDRE-BEAUVAIS (Augustin-Jacob), ne à Orléans le 4 avril 1772, étudia la chirurgie à Paris, sous le célèbre Desault, en 1790, 1791 et pendant le commencement de 1792; à Lyon, sous Rey et M .- A. Petit, pendant la fin de 1792. En 1703 et 1704, il fut chirurgien en second de l'hôpital civil et militaire de Châlons-sur-Saône, puis il revint à Paris, où, lors de la création de l'Ecole de santé, en 1795, il fut reçu élève par concours. En 1799, il fut nommé aide-médecin de l'hospice de la Salpétrière, sur la demande du professeur Pinel. Reçu docteur en 1800, et médecin-adjoint de la Salpêtrière en 1801, il commença bientôt à faire des cours de séméiotique clinique, qui furent suivis avec assiduité par un grand nombre d'élèves, dont plusieurs sont aujourd'hui des médecins distingués. Pendant les années suivantes, M. Landré-Beauvais se livra entièrement à l'enseignement de la pathologie interne et de la médecine clinique, jusqu'à ce que, atteint en 1807 de violentes hémoptisies qui se renouvelèrent pendant plusieurs années, il fut obligé de cesser ses leçons, emportant les regrets de ses élèves. En 1814, M. Landré-Beauvais a été nomme chevalier de la Légion-d'Honneur, médecin de l'Ecole polytechnique en 1815, médecin-consultant du roi, professeur de clinique et doyen de la Faculté de médecine de Paris en 1823. On a de lui :

- Server

Doit-on admettre une nouvelle espèce de goutte sous la dénomination

de goutte asthènique primitive? Paris, an viti (1800), in 8°. Cette dissertation a pour objet de signaler la goutte qui n'est point due à des excès de table ni à l'incontinence, mais bien aux causes morbiliques réputées débilitantes.

Semeiotique, ou Traite des signes des maladies. Paris, 1810, in 8°. - Ibid. 1813, in 8°. - Ibid. 1818, in 8°.

Cet ouvrage présente un sommaire bien fait des travaux d'Hippocrate, de Leroy, et de Graner, carichi de remarques propres à l'autent, le tout coordonné d'après les principes nosographiques du professeur Pinel. M. Landré Beauvais a donné différens articles dans le Dictionaire des

médecine : ascite , anasarque , elo.

sciences médicales : crise , jours critiques ; et au nonveau Dictionaire de (F.-G. BOISSEAU)

LANFRANCO, que nous appelons Lanfranc, était de Milan, et florissait vers le milieu du treizième siècle. Disciple de Guillaume de Saliceto, il cultiva en même temps la médecine et la chirurgie. Chassé de sa ville natale et transporté sur les terres de France par ordre de Mathieu Visconti, il se rendit à Lyon, où il fit quelque séjour, et soigna, comme il nous l'ap-prend lui-même, l'éducation de ses fils, ce qui prouve qu'il n'était pas clerc , ainsi que l'a prétendu M. Portal. Son habileté le fit bientôt appeler dans divers endroits du royaume, mais ce ne fut qu'en 1295 qu'il vint à Paris. Sa réputation lui attira un grand nombre de disciples dans cette capitale. Il y rédigea aussi, d'après les instances de Passavant, sa grande chirurgie, qui fut terminée l'année suivante. Cet ouvrage, joint aux leçons et aux exemples de Lanfranco, tira l'art chirurgical de l'état de barbarie dans lequel il languissait en France. On doit surtout remarquer la sage méthode de l'auteur, qui, à la suite de chaque blessure, donne l'anatomie de l'organe qu'elle atteint. Il indique les signes auxquels on peut distinguer une hémorragie artérielle d'une hémorragie veincuse, mais ne conseille encore d'autre moyen contre la première que de tenir le doigt pendant une heure sur l'ouverture du vaisseau, pour donner au sang le temps de former un caillot; cependant, si ce moyen, aidé de l'application de substances astringentes et styptiques ne suffit pas, il propose la ligature, que lui-même dit avoir pratiquée avec succès dans un cas de blessure à l'artère brachiale. Il expose fort bien le danger des tentes, dont on faisait un si grand abus de son temps dans le pansement des plaies, et dont l'usage dura encore plus de quatre siècles, malgré la sagesse de ses avis. Les règles qu'il trace pour le traitement des plaies simples et des plaies envenimées sont excellentes : il veut qu'on réunisse les premières par première intention, et qu'on cautérise les secondes après les avoir ventousées. Le tableau qu'il trace des signes de la gravelle et de la pierre est fort exact ; il indique les signes auxquels on peut distinguer la colique néphrétique de toute autre colique, et prévient qu'on rencontre

souvent des graviers dans les fièvres ardentes, les fièvres tierces, les fièvres hémitritées et quelques autres maladies, sans qu'on doive conclure de la que le sujet est atteint de la pierre, observation dont le temps a confirmé l'exactitude et la justesse. Cependant, au milieu des bonnes idées que Lanfranco répandit, on est surpris de le voir rejeter le trépan et condamner absolument la lithotomie, sous le vain prétexte que l'extraction des calculs urinaires rend les hommes impuissans. Son ouvrage a pour titre :

Chirurgia magna et parva. Venise, 1490; in fol. - Ibid. 1519; in fol. - Ibid. 1546; in fol. - Lyon, 1553; in fol. - Trad. en français par Guillaume Yvoire, Lyon, 1490; in fol. - en allemand par Guo Brunfels, Francfort, 1566, in-8°

LANGE (CHRÉTIEN), fils d'un théologien assez célèbre, naquit à Luckau, près d'Altenbourg, le 9 mai 1619. Après de bonnes études, tant à Wittemberg qu'à Léipzick, il s'appliqua pendant quelque temps à la chimie, sous la direction de Michaelis, prit le grade de maître es-arts en 1638, et se fit recevoir bashelier en médecine deux ans après. Avant alors entrepris un voyage en Italie, en France, en Angleterre et en Hollande, il recut le bonnet doctoral à son retour, en 1643. L'année suivante, l'Université de Léipzick lui confia la chaire de physiologie, d'où il passa successivement à celle d'anatomie et de chirurgie, et à celle de pathologie. Il mourut le 24 mars 1662. Lié d'une étroite amitié avec Hauptmann, il adopta les opinions singulières de ce dernier, qui faisait, comme on sait, dépendre toutes les maladies de la présence d'animalcules. On lui doit une édition du Scrutinium de peste de Kircher, à laquelle il joignit une préface, un commentaire sur le Traité des fièvres de Van Helmont, et un autre sur la pathologie spagyrique de Pierre-Jean Fabri. Il a publié en outre plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons les suivans :

Dissertatio de respiratione. Léipzick , 1639 , in-4°.

Dissertatio de abortu. Léipzick, 1644, in 4°. Dissertatio de calculo humano. Léipzick, 1650, in 4°. Dissertatio de genuino acidulas Egranas salubriter usurpandi modo. Léipzick, 1651, in-4°.

Dissertatio de lacte humano. Léipzick, 1653, in-4°.

Dissertatio de calculi lumani generatione. Léipzick , 1653, in 4°. Dissertatio de thermis Carolinis. Léipzick , 1653, in 4°.

Dissertatio de ambustionibus, Léipzick, 1658, in-4°. Dissertatio de cancro in genere. Léipzick, 1661, in-4

Miscellanea medica-curiosa, annexa disputatione de morbillis, quam prodromum esse voluit novæ suæ pathologiæ animatæ, itemque de elixire proprietatis, post autoris obitum conjunctim edita å Johanne centurione Macasio. Leipnick, 1666, jn.49. - Diol., 1669, jn.49.

Ces ouvrages et plusieurs autres encare que nous passons sous silence , ont été réimprimés ensemble à Francfort en 1688, in-4°., par les soins de Georges Francus.

LANGE (Cerétien-Jean), neveu du précédent, vint au monde à Pégau, dans la Misnie, le 5 juin 1655. Il fit ses humanités et étudia la médecine à Léipzick, où il prit la grade de docteur en 1681. L'Université lui confia peu de temps après une chaire, qu'il remplit honorablement jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée le 29 avril 1701. Ses ouvrages ont pour titres :

Dimertatio de hæmorrhagiá. Léipsick , 1685 , in-4°. Dissertatio de homine ærometro. Léipzick, 1694, in-4°. Dissertatio de morbis endemiis. Léipzick, 1694, in-4°.

Dissertatio de hydrope. Léipzick, 1695, in-4º.

Dissertațio de valetudinariis gravidarum. Leipzick, 1696, in-4º. Dissertațio de palpitatione cordis, Léipzick, 1600, în-4°.

Ces dissertations et un grand nombre d'autres, roulant sur divers points de la médecine pratique, ont été recueillies par Aug. Quir. Rivinus, sous le titre de:

Opera omnia medico-theoretico-practica. Léipzick, 1715, 3 vol. in 4°. - Ibid. 1735, in-fol

Responsa medica. Francfort, 1706, in-4º. Par les soins de Jean-Frédéric Zittmann. (o.)

LANGE (JEAN), l'un des plus célèbres médecins du seizième siècle, naquit en 1485 à Loewenberg, dans la Silésie. Après avoir fait ses premières études à Léipzick, il se rendit en Italie, où il suivit pendant quelque temps les leçons de Leoniceno, et prit le bonnet doctoral à Pise en 1522. De retour en Allemagne, il choisit la ville de Heidelberg pour déployer les talens qu'il venait d'acquérir, et s'y montra d'une manière si avantageuse, qu'il fut successivement honoré de la charge de premier médecin de quatre électeurs palatins, entr'autres de Frédérie 11, qu'il accompagna dans ses voyages, ce qui lui fournit l'occasion de se mettre en rapport avec les hommes les plus instruits et les plus recommandables de l'Europe. Lange termina sa carrière le 21 juin 1565. C'était un homme rempli d'une érudition très-variée. Ses ouvrages méritent d'être signalés aujourd'hui, car il s'attache à y éclairer les médecins sur l'abus des excitans et sur l'avantage des boissons rafraîchissantes dans le traitement des maladies inflammatoires. Il était surtout grand partisan de l'emploi de l'eau froide à l'intérieur dans les fièvres.

Medicinalium epistolarum miscellanea. Bale, 1554, in-4°. - Francfort, 1589, in-4°. - Hanau, 1605, in-fol. - Francfort, 1605, in 8°. - Ibid, 1689,

Les deux dernières éditions doivent être préférées; elles contiennent Les deux dernieres dutions douvent etre preserves; eure Consenueur un plus grand nombre de lettere que tosses les autres, Gessuer en a insérées dans son recuell de chirurgie.

De syrmaisme or studien puragand per vomitum, ex. Egyptiorum invento et formulă. Paris, 1573, 1593-1564. 1569, 1579.

De scordino epistolas disce. Wittemberg, 1564, 1579.

Avec le Traité du scorbnt de Sennert.

Consilia quædam et experimenta; Dans le recueil de Welsch (Ulm, 1676, in-4°.).

Lange a laissé aussi quelques pièces de vers, dans le nombre desquelles on distingue une épigramme à la lonange du lait et du fromage; il aimait tellement ce dernier qu'il en mangeait à tous ses repas, et qu'il le

louait à tous propos. Il ne faut pas confondre ce médecin avec Jean Lange, candidat en médecine, et praticien à Hambourg, qui vivait an dix-septième siècle, et qui ne s'est fait connaître que par ses nombrenses traductions alle-

mandes et éditions nouvelles d'ouvrages étrangers, la plupart relatifs à la chimie, on plutôt à l'alchimie. LANGE (Chrétien-Godefroy), né le 20 janvier 1732, à Bantzen, alla étudier la médecine à Iéna, où il prit le grade de docteur, et revint ensuite l'exercer dans sa patrie, où il mourut le 28 octobre 1780 , laissant

une traduction allemande du Traité de médecine légale de Faselius (Léipzick, 1768, in-8°.), et sa thèse de réception intitulée : Dissertatio de apoplexiá ejusque variis effectibus. Iéna, 1755, in-4°. LANGE (Jean-Henri), né à Gotha en 1733, fint reçu docteur en me-decine à Kiel, et pratiqua ensuite à Helmstaedt, puis à Lunébourg, où

il mournt le 10 novembre 1779, après avoir publié: Dissertatio de salivæ efficacitate. Kiel, 1755, in 4°. Dissertatio de morborum chronicorum curatione empirica sapè felici. Kiel, 1756, in-40.

Dissertatio de somno inquieto, sanitatis prasidio. Kiel, 1757, iu-4°. Cogitationes medico-politica. Kiel, 1757, in-4°.

Dubia cicutæ vexata. Kiel, 1764, in-4

Tentamen medico-physicum de remediis Brunsvicensium domesticis,

Bronswick, 1765, in 83.

Kritischer Versuch einer teutschen Uebersetzung von Celsus acht

Buecher von der Arzneykunst, Lunébourg, 1768, in-8°.

Die heilsamen Wirkungen des Wasserfenchels, oder der sogenannten

Peersaat, bey verschiedenen Krankheiten des Menschen. Francsort, 1774, in-8°. Miscella veritates de rebus medicis. Lanebourg, 1774, in-8°.

Der Arzt fuer alle Menschen. Lunehonrg, 1774, in-80. - Ibid. 1777, in-8°

Briefe ueber verschiedene Gegenstaende der Naturgeschichte und Arzneykunst. Lanebourg, 1775, in-8°

Die Chirurgie fuer angehende Wundaerzte. Lunebourg, 1776, in-8°. LANGE (Martin), médecin à Kronstadt dans la Transylvanie, a publié : Rudimenta doctrinæ de peste. Vienne, 1784, in-8°. - Offenbach, 1791,

in-8° Ueber die Lebensordnung zur Zeit epidemisch grassirender Faulfieber und besonders der Pest, Hermannstadt , 1786 , in-80.

Recensio remediorum pracipuorum Transylvanicis domesticorum, Offenhach, 1788, in-8°.

Ueber die haeufigen Viehseuchen in Siebenbuergen, und den vorzue-

glichsten Mitteln, solchen abzuhelfen. Hermannstadt, 1790, in-80.

LANGELOTT (JOEL), d'Ordorf, dans la Thuringe, vint au monde le 12 octobre 1617. Il étudia la médecine à léna, Rostoch, Copenhague et Leyde; mais comme il s'était appliqué d'une manière particulière à la chimie, le duc de Holstein-Gottorp le chargea, en 1642, de la direction du laboratoire qu'il entretenait, suivant l'usage alors reçu de la plupart des

LANG 513

princes allemands. Langelott plut tellement au duc, que celui-ci le nomas médecin de sa cour en tôf<sub>7</sub> et l'année suivante médecin de sa personne. Il moutut le 8 décembre 1680, alissant quelques observations qui ont part dans les Actes de l'Académie impériale des curieux de la nature, ainsi que l'opuscule suivant :

Epistola ad præcellentissimos natura curiosos de quibusdam in chymid prætermissis, quorum occasione secreta haud exigui momenti, proque nonentibus hactenùs habita, candidè deteguntur. Hambourg, 1673, in-8°.

[2.]

LANGGUTH (Gronges-Aucuste), médecin allemand assec clèbre, naquit à Léipick en 1711, le 7 juin. Il commença l'étude de la médecine dans sa ville natale, et la continua ensuite à Berlin, où il s'appliqua d'une maniètre spéciale à l'anatomie, à la chirurgie et à la chimie. De retour à Léipick en 1738, il se mit à faire des cours de philosophie, et l'année suivante il prit le grade de docteur. Depuis 17/2 jusqu'en 17/62 il remplit à Wittenberg la chaire d'anatomie et de botanique, que Heucher, retenu à Dresde par ses fonctions de premier médecin, ne pouvait octuper, et dont il devint titulaire à la mort de ce dernier. Lui-même termina sa carrière en 1782, alissantum assocgand nombre d'opscarles, tous académiques.

Dissertatio de antiquitatibus plantarum feralium. Léipzick, 1738, in 4°. Dissertatio quá communis sensorii historia sistitur. Léipzick, 1738, n. 4°.

Programma de luce ex pressione oculi. Wittemberg, 17/2, in-46.

Dissertatio de motu peristaltico. Wittemberg, 17/2, in-46.

Langguh assure que l'osophage et les gros intestion ne jonissent pas

du mouvement péristaltique, et qu'on ne l'observe que dans les intestins grèles. Programma de meridiatione, precedenti disputationi præmissum.

Wittemberg, 17/12, in-49.

Dissertatio sistens meditationem ad circulationem sanguinis. Specimen I.

Dissertato sistens meditationem ad circulationem sanguinis. Specimen I. Witteniberg, 1743, in-4°. - Specimen II, Ibid. 1743, in-4°. - Programma de morbo articulari à muneribus personalibus vacationem præstante, ad Lib. II. C. qui morb. se excus. Wittemberg, 1743, in-4°.

Programma de l'ippocrate, medicinam à sapientin studio non omnino separante, ad locum Celsi Præfat. L. I. de remediis. Wittemberg, 1744, in-4\*. Dissertatio de polypo infantis rachitici. Wittemberg, 1744, in-4\*. Dissertatio de arterità à motu cordis aemulo remota. Wittemberg,

Dissertatio de arteria a motu cordis aemulo remota. Wittemberg

Dissertatio de fractură patellae genu. Wittemberg, 1745, în-4º.
Programma de periosteo propter ossis amputationem sollicite circumcidendo. Wittemberg, 1745, în-4º.
Programma de siphonis anatomici usu parum anatomico. Wittemberg,

1746, in-4°.
Dissertatio de saccati humoris per solos renes percolatione. Wittem-

berg, 1746, in 4°.

Dissertatio de fœtu ab ipså conceptione animato. Wittemberg, 1747, in-4°.

33

Programma de poculo abortionis aut amatorio. Wittemberg, 1747,

Programma de receptá vulgo medicinam addiscendi ratione haud op-

tind. Wittemberg, 1747, in-40.

Dissertatio de usu medico luti thermarum. Wittemberg , 1748 , in-4º. Dissertatio de terebratione capitis chururgiá generosá, nec ita difficili detestabilique. Wittemberg, 1748, in-4º. Programma de sinis frontalis vulnere sive terebratione curando. Wit-

temberg, 1748, in-4° Dissertatio de reddenda recens præsocatis ademta anima. Wittem-

berg, 1748, in-4°.
Programma de curatione recens præfocatorum magis imperanda quam impedienda. Wittemberg, 1748, in-4°.

Dissertatio de valetudine sexus elegantioris, à comá calamistrato. Wittemberg, 1749, in-4°.-Trad. en allemand, léna, 1753, in-8°. Dissertatio de pilo, parte corporis non ignobili. Wittemberg, 1749,

ia-4º.
Programma de immoderatd tabaci abusione, communi juvenilis actatis perficie. Wittemberg, 1750, in-4°.
Programma de tabe sicca lethali, ex callosa pylori angustiá. Wittem-

berg, 1750, in-4°.

Programma qué embryonem trium cum dimidio mensium abortu reiecsum, quá fuciem externum, describit. Wittemberg, 1751, in-4°.

Dissertatio de nutritione fœtás per solum umbilicum. Wittemberg,

1751 . in-40. Dissertatio de purgatione alvi frequentiore veneno magis quam pana-

ced. Wittemberg, 1751, in 4°.

Programma de pleurd, inflammationis periculum sibi non conciliante.
Wittemberg, 1752, in-4°.

Dissertatio de officio matris prolem lactandi. Wittemberg, 1752, in-4º. Programma de regimine lactontium. Wittemberg, 1752, in-4º.

Programma de polissimis cancri mammarum caussis prudenter occupandis. Wittemberg, 1782, in-40.

Dissertatio de optimá methodo sanandi ulcera per remedia polissimum interna. Wittemberg, 1753, in-4°. Programma de utilitate atque dignitate artis veterinaria. Wittemberg.

1753, in-4°. Programma de morbi boum contagiosi caussa et sanatione probabili.

Wittemberg, 1753, in-4°. Dissertatio de oculorum integritate improvidæ puerorum ætati sollicitè custodienda. Wittemberg, 1754, in-40.

Programma de paradoxo Hippocratis ad Libr. de arte. Wittemberg, 1754, in-4°. Dissertatio de clystere exanthematicorum remedio. Wittemberg, 1756,

in-4°.

Programma de clystere sicco. Wittemherg , 1756, in-40. Dissertatio de morbis sexis sequioris, ex nimis perversoque pulchri-

tudinis studio oriundis. Wittembetg, 1757, in-fo.

Dissertatio de animo sanitatis præsidio atque custode optimo. Wittem-

berg, 1758, in 4°.
Programma de cortice peruviano, medicina adversus febres populariter grassantes præstantissima. Wittemberg, 1758, in 4°.
Dissertatio de medico platonico. Wittemberg, 1759, in 4°.

Programma de exoptandá, sine metu mortis, morte. Wittemberg. 1759, in-4°.

Dissertatio quá caussæ principaliores, quæ efficiunt, quo minus in cu-randis morbis finis exoptatus semper obtineatur. Wittemberg, 1761, in 4°.

Programma de modestiá sternutantium medicá. Wittemberg, 1761,

Dissertatio de diversa colicam curandi methodo. Wittemberg, 1762,

in. 49.

Dissertatlo de moitbus spasmodicis vagis, junciis deliriis periodicis
juundis, annesis eonun theorid atque therapid. Wittemberg, 1,64, in. 47.

Programma de medico, ex-cliure philosopho, vuo 0inis in visit viii
jusyapisus siesus competente judice. Wittemberg, 1,64, in. 49.

Programma de increaentis jutari populi. Wittemberg, 1,64, in. 49.

Programma de incrementis suturi populi. Wittemberg, 1764, in-4°. Programma de nonnullis odoratus mirabilibus. Wittemberg, 1764,

11-49.

Dissertatio de morbo boum, adhuc epidemici grassante. Wittemberg,

1965, in-4°. Programma de paracentesi ascitis remedio. Wittemberg, 1765, in-4°. Programma de recuperanda medicinae veterinariae prima dignitate.

Wittemberg, 1765, in.4°.

Dissertatio de hamorrhoidibus, morbo ecco. Wittemberg, 1766, in.4°.

Programma ad locum Hipp. Preedict. II. 27, Wittemberg, 1766,

in-4°.
Dissertatio de scabie vivd. Wittemberg . 1767, in-4°.

Programma de examine aquarum necessario et frugifero. Wittemberg, 1967, in 4°. Dissertatio de vená fonte hæmorrhoidum non satis limpido. Wittem-

berg, 1768, in-4°.
Programma de hæmorrholdum venoserum vindicatione. Wittemberg,

1768, in-4°.
Dissertatio de modo regenerationis vasorum, P. I. generalis. Wittem-

Programma de magni nunc climacterici solvendo motu. Wittemberg, 1770, in:4. Programma de plantarum venenatarum arcendo scelere. Wittemberg,

1770, in-4°.

Bissertatio de mortibus repentinis, senioribus annis parcius imputandis. Wittemberg, 1771, in-4°.

Disservatio de mortibus repentinis, juvenilibus annis potissimum imputandis. Wittenberg, 1771, in 4°. Programma de nucis vomica virtute medicá non ità fullaci. Witten-

Programma de nucis vomicæ virtute medica non ita Jatlaci. Wittemberg, 1772, in-4°, Langoura (Chrétien-Auguste), fils du précédent, né à Wittemberg

le 26 décembre 1754, prit le titse de docteur dans cette ville, et y fut nonmé professeur de médicine en 1782, place qu'il échanges deux ans après contre la chaire d'histoire naturelle. On a de lui: Dissertatio de chemiæ recentioris præstantid. Wittemberg, 1779,

in 4º.

Programma de curá, quá respublica proseque debent rem obstetriciam.

Wittemberg, sect. I, 1782; II, 1788; III, 1789, in-4°. Ueber den mannisfaltigen Schaden in der OEkonomie aus zu weniger Bekanntschf mit der Natur und eekonomischen Einrichtung der Thiere. Leipzick, 1785, in-8°.

Opuscula, historiam naturulem spectantia. Wittemberg, 1784, in-4°. C'est une collection des opuscules de son père. Eine kure Beschreibung seiner naturhistorischen, ækonomischen,

Bine huve Beschreibung seiner naurhistorischen, akonomischen, physischen und medicinischen Sammlung. Wittemberg, 1802, in 8°.
Programma de mimits awam in labyrintho ayad Sacaram reperus.
Wittemberg, 1803, in 4°.

Addenda zu seinen Programma de mumiis, Wittemberg, 1804, in-4º. Programma de bestiis, Ægyptiorum studio, conversis in mi Wittemberg, 1808, in-4°. (A.-J.-L, J.)

LANGHANS (DANIEL), médecin de Berne, naquit dans cette ville en 1728. L'époque de sa mort ne nous est pas connue. Il a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons les suivans :

Dissertatio de vasorum corporis humani lithiasi. Gættingne, 1747,

Dissertatio de caussá à pastu orienda somnolentia. Gastingue, 1748,

Dissertatio de consensu partium corporis humani. Gottingue, 1749,

Beschreibung verschiedener Merkwuerdigkeiten des Simmenthals, eines Theils des Berner Gebiets, nebst einer genauen Bericht ueber eine neue ansteckende Krankheit, die in diesem Lande entstanden. Zurich, 1753, in-8°.

Entdeckung eines Mittels wider die Auszehrung des Leibes und die

Geschwaere der Lungen. Zurich, 1754, in-8°. - Ibid. 1755, in-8°. Beschreibung der Helvetischen Pillen. Zurich, 1757, in-8°. Beschreibungs von der Natur und Kraeften des Schweitzerischen

Gletscher Spiritus. Zurich, 1758, in-8°.

Anweisung wie man sich im Nothfalle selbst von den gefachrlichsten und meisten Krankheiten befreyen koenne. Berne, tome I, 1762; II,

1762; III, 1763; IV, 1764, in-8°. Von den Krankheiten des Hofes und der Weltleute. Berne, 1770, in 8º. Von den Lastern, die sich an der Gesundheit der Menschen selhst raechen. Berne, 1773, in-8°.

LANGRISH (BROWNE), médecin anglais, mort à Londres le 29 novembre 1759, s'est montré partisan des applications indiscrètes de la cliimie à la physiologie. Il expliquait le mouvement musculaire en admettant des esprits éthérés qui augmentent la force contractile des élémens de la fibre charque. On lui doit des tables particulières, mais sur la fidélité et l'exactitude desquelles il ne faut pas compter, des différentes proportions de la sérosité et de la partie solide du sang, des degrés de cohésion des globules rouges qui constituent cette dernière, et de la proportion des divers principes qu'on retire, soit du sang, soit de l'urine, par l'analyse chimique. Il niait que le sang pût, par sa présence, déterminer le oœur à se contracter, et admettait l'existence de fibres dilatatrices dans les ventricules. Ses ouvrages ont pour titres :

New essay on muscular motion, founded on experiments and Newtonian philosophy. Londres, 1733, in-8°.

The modern theory and practice of physik. Londres, 1738, in-8°.

The modern theory and practice of physik. Londres, 1738, in-8°.

Physical experiments upon brutes. Londres, 1745, in-8°. - Trad. en français, Pais, 1745, in-8°.

On remarque, dans ce traité, des expériences sur l'empoisonnement l'acid. Note de la company de l

par l'acide hydrocyanique, et sur les traces qu'il laisse après la mort.

Croonian lectures on muscular motion. Londres, 1747, in-8°. (0.)

LANGWEDEL (Branne), nó à Hambourg, le 10 septembre 1596, étudia la médecine à Giessen et Strasbourg, prit le bonnet doctoral à Padoue, en 1621, parcourut ensuite l'Italie, la France et l'Angleterre, et se fixa enfiu dans sa ville natale, où il exerça l'art de guérir, jusqu'à sa mort, arrivée le 10 février 1656. Les ouvrages qu'il a laissés témoignent de son attachement à la doctine d'Hippocrate.

Carolus Piso enucleatus, sive, observationes medicae Caroli Pisonis, certis conclusionibus physico-pathologicis comprehensae, rationibus firmis illustratae et in epitomen redactae. Hambourg, 1639, iu-8°. - Leyde, 1639, in-12.

Thesaurus Hippocraticus, sive Aphorismi Hippocratis in classes et certos titulos ordine dispositi atque succinctis rationibus illustrati. Ham-

bourg, 1639, in-12.

Hippocratis defensio contrà quoscumque petulcos ejusdem obtrectatores acclumniatores suscepta. Leyde, 1647, in-12. - Amsterdam, 1661, in-12.

Colloquium Romano-Hippocraticum inter Marforium et Pasquinum, patritios Romanos. Leyde, 1648, in-12. - Amsteedam, 1661, in-12. (o.)

LAMERGEN (Jacqurs), fils d'un prédicateur évangelique, auteur de plusieurs ouvrages sur les mathématiques, qui eurent beaucoup de succès, et connu par la haine qu'il portait à Tyclo-Brahe et à Kepler, naquit à Ter-Goes, dans la Zelande, vers l'an 1500. Il se distingua, non-sculement par se connaissances en philiosophie, mais eucore par celles qu'il avait en médecine, dont il était docteur. Après avoir rempli leur premières places du gouvernement à Midelbourg, il mour en 1657. Le seul ouvrage qu'il ait laissé sur l'art de guérir a pour titre:

Disputatio epistolaris et scholastica de Moscho, adversàs medicos Mittelburgenses. Middelbourg, 1613, in-8°. (0.)

LANZONI (Joseph), celebre médecin et antiquaire italien, vint au monde à Ferrare, le 26 octobre 1663. Des ses plus jeunes ans, il montra une inclination ardente pour l'étude. Secondé par la tendresse de parens éclaires, il sit de rapides progrès dans la carrière des sciences, et se distingua surtout dans ses cours de philosophie et de médecine. Ce fut en 1683 qu'il reçut les honneurs du doctorat dans ces deux sciences, et l'année suivante, malgré sa jeunesse, il obtint une chaire, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée le 1er février 1730. Lanzoni fut moins médecin qu'érudit : passionné pour l'étude, il ne se plaisait que dans le cabinet, partageant son temps entre la lecture des ouvrages sur l'art de guérir, et celle des livres d'antiquité. Comme la plupart de ceux qui avaient pris pour guide . un véritable esprit philosophique, il n'avait pas beaucoup de confrace dans le pouvoir de la médecine, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas à tous ces prétendus miracles, à cette puissance

merveilleuse des médicamens, dont les praticiens ne cessent de parler. Il comptait peu sur les remèdes, principalement sur les composés, et la saignée était le seul auquel il accordat une efficacité incontestable. Presque toutes les académies italiennes l'avaient admis dans leur sein, et il appartenait à celle des Curieux de la nature, sous le nom d'Epicharme. Ceux de ses ouvrages qui ont trait à la médecine portent pour titres :

Additio ad Olai Borrichii dissertationem de lapidum generatione in macro et microcosmo. Ferrare, 1687, in 8°.

Animadversiones variae ad medicinam anatomicam et chirurgicam

facientes, Ferrare, 1688, in-8°. Scholia ad observationes Henrici a Moinichen, Ferrare, 1689, in 8°.

Zoologia parva. Ferrare, 1689, in-80. Dissertatio de iatrophysicis Ferrariensibus qui medicinam suis scriptis

exornarunt. Bologne, 1600, in-4" Citrologia curiosa seu curiosa citri descriptio. Ferrare, 1600, in-12.

- Ibid. 1703 , in-12. Observatio hæmoptysis succo rubiæ sanatæ, et theses medicæ. Ferrate,

1691, in-4°. De balsamatione cadaverum. Ferrare, 1603, in-12, - Genève, 1606,

in-12. - Ferrare, 1704, in-12 - Geneve, 1707, in-12.

Dissertatio de clysteribus. Ferrare, 1691, in-40.

Dissertatio de crysterious, Ferrate, 1993, 1949.
Dissertatio de febre quartandi. Ferrate, 1993, 1949.
Dissertatio de lacrymis. Ferrate, 1963, 1949.
Dissertatio de salivá lunamañ. Ferrate, 1970, 1949.
De un tubecci et anime affectorius. Ferrate, 1970, 1949.
Advertarionni libri IV. Advertarionni libri IV. Aconsilotiones medica. Fer-

rare, 1714, in-8°. Delle ghirlande ed unguenti ne' conviti degli antichi. Ferrare, 1698,

in-12. -Trad. en latin par Jérôme Barrufaldi, Ferrare , 1715, in-8". De medici officio et munere epistola. Ferrare, 1729, in-8º. Les onvrages de Lanzoni ont été téunis sous le titre suivant

Opera omnia medico-physica et philosophica, tum edita hactenus tum inedita. Lausanne, 1738, 3 vol. in-4°. Les Ephémérides des Curieux de la nature renferment un grand nom-

bre d'observations qu'il y a insérées. LANZONI (Nicolas), autre médecin italien, a laissé les onvrages suivans

In pseudo-galenicos, sive in eos qui phlebotomiam, cathariica et vest cantia remedia præscribunt actiones tres. Naples, 1703, in-8°. Vero methodo di serviersi dell'aqua fredda nelle febbri ed in altri

mali. Naples , 1715 , in-4º. - Trad. en latin , Naples , 1714 , in 4º. Opus nedicum, quadripartitum complectens characterum chymicorum esβογραφίαν , formulas breviandi κατοιες. Naples, 1721 , in-4". (0.)

LA PEYRONIE (FRANÇOIS DE) naquit à Montpellier le 15 janvier 16:8. Son père, Raymond La Peyrouie, et Louise-Elisabeth Subreville, sa mère, lui procurerent une éducation très-soignée. Au sortir du collége des Jésuites, il prit la résolution de se consacrer tout entier à la chirurgie, qui était la profession paternelle, et se traça un plan d'études dont il fut à même de montrer les fruits, lorsqu'il se fit recevoir, en 1695, maître en chirurgie. Eprouvant le besoin d'aller puiser à d'au-

tres sources plus abondantes de savoir, La Peyronie se rendit à Paris, où il suivit les leçons théoriques et pratiques des hommes les plus renommés et les plus habiles de ce temps. A peine futil de retour à Montpellier, qu'il se livra à l'enseignement particulier de l'anatomie et de la chirurgie, et il acquit assez de réputation, comme praticien, pour être jugé di ne d'occuper l'une des places de chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, qui , au nombre de quatre, faisaient alors par trimestre le service de l'Hôtel-Dien ou hôpital Saint-Eloy. Quelque temps après on le choisit pour démonstrateur d'anatomie aux écoles de la Faculté de médecine. En 1701, il fut nommé chirurgien-major de l'armée que le maréchal duc de Villars rassembla dans les Cévennes, et il entra comme associé anatomiste dans la Société royale des sciences de Montpellier, lors de sa création en 1706. La Peyronie fut appelé en 1714 à Paris, pour y donner des soins au duc, depuis maréchal de Chaulnes. La reconnaissance du malade fixa son chirurgien dans la capitale. Le duc, assuré d'ailleurs de plaire à Louis xiv, fit présent à La Peyronie d'une charge de chirurgien de la prévôté de Paris; il lui procura peu après la place de chirurgien-major des chevau-légers de la garde du roi, et enfin celle bien plus importante de chirurgien-major de l'hôpital de la Charité de Paris. Ses succès toujours croissans lui valurent, en 1717, la survivance de la charge de premier chirurgien de Louis xv. Le jeune monarque continua à La Peyronie la haute faveur dont l'honorait son bisaïeul, et lui accorda en 1721 des lettres de noblesse. La Peyronie accompagna le roi à son sacre en 1722. La confiance signalée de S. M. décida celle des plus grands seigneurs de la cour, et même celle de plusieurs souverains. Le roi, sur les représentations de Mareschal, son premier chirurgien, et de La Peyronie, son survivancier en exercice, vint au secours du corps des chirurgiens de Paris, ruiné par le système de Law, et créa d'abord en 1724 cinq démonstrateurs payés sur son domaine, et destinés à enseigner dans l'amphithéatre qui fut enfinélevé à Paris en 1731, après tant de difficultés et d'opposition. C'est le prélude de tout ce qu'a fait depuis La Peyronie pour l'enseignement et le perfectionnement de la chirurgie. Une maladie fort grave dont il fut alors attaqué, inspira le plus grand intérêt; le roi, qui avait partagé les sentimens du public, le gratifia pendant sa convalescence d'une charge de maître - d'hôtel ordinaire de la reine. Les honneurs littéraires vinrent se joindre à toutes ces distinctions, et La Peyronie fut nommé, en 1732, associé libre de l'Académie des Sciences. On observa qu'il avait recherché dans un âge plus avancé le titre de docteur en médecine, pour lequel il avait marqué jusqu'alors plus que de l'indifférence, et il fut fait, en 1735,

médecin du roi par quartier. Mareschal étant mort en 1736. La Pevronie lui succéda de droit comme premier chirurgien, et il réunit à ce titre celui de médecin consultant de S. M. Il recut du roi, l'année suivante, une pension de dix mille francs, et ayant, en 1738, guéri le dauphin d'un dépôt considérable à la machoire inférieure, S. M. lui fit don d'une charge de gentilhomme ordinaire de la chambre. La Peyronie accompagna le roi dans ses campagnes de Flandres. Il inspecta, comme chef de la chirurgie du royaume, les hôpitaux de l'armée, et pratiqua dans ces asiles de la douleur, comme sur les champs de bataille, les opérations majeures de même que les moins importantes, et il fit jusqu'à de simples pansemens; Son intervention dans le service de santé militaire fut des plus utiles. Peut-être a-t-on dù à cet imposant exemple d'habileté . d'humanité et de courage, manifesté sous les yeux mêmes du roi. l'éclatante protection que Louis xy accorda constamment à la chirurgie. Son estime pour elle commença probablement en lui voyant étancher le sang des guerriers, et se fortifia quand on eut appelé ses réflexions sur les services qu'elle rend aux autres hommes. La Peyronie ne vecut point assez pour être témoin de la conclusion de la paix, et il mourut à Versailles, à la suite d'une maladie longue et douloureuse, le 25 avril 1747. Il n'a publié aucun ouvrage étendu, et les écrits qui nons restent de lui se bornent à des mémoires et à des observations consignés dans les recueils de plusieurs Académies, dont il était membre. On doit placer à la tête de ses ouvrages, en les énumérant dans l'ordre chronologique, un Mémoire contenant plusieurs observations sur les maladies du cerveau, par lesquelles on tâche de découvrir le véritable lieu du cerveau dans lequel l'ame exerce ses fonctions; lu dans une assemblée publique de la Société royale des sciences de Montpellier, en 1708. Ce travail parut d'abord par extrait dans le Journal de Trévoux, en 1700/ l'auteur l'augmenta depuis de plusieurs observations, et le fit reparaître avec plus d'ordre, et sous une forme nouvelle, dans le volume des Mémoires de l'Académie des sciences de Paris pour 1741. II. Observations sur une excroissance de la matrice. Ill. Observation sur la dernière phalange du pouce arrachée avec tout le tendon de son muscle sléchisseur, et une partie de ce muscle. IV. Observation sur une grande opération de chirurgie. Il est question d'une carie du crâne qui se termina par l'exfoliation de l'un des deux pariétaux tout entier. C'est dans les détails très-circonstanciés de cette maladie que l'on trouve un grand éloge des lotions, qui, depuis, a paru un peu exagéré à d'habiles praticiens. V. Surles petits œufs de poule sans jaune, que l'on appelle vulgairement œufs de coq. Ces mémoires sont imprimés dans le premier volume des Mémoires de la Société royale de Montpellier (Lyon, 1766, in-4°.). VI. Description anatomique d'un animal connu sous le nom de muse (Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, pour 1731). Ce fut aussi en 1731 que La Peyronie obtint du roi l'établissement de l'Académie de chirurgie, et il eut en 1743 la satisfaction de présenter à S. M. le premier volume des travaux de cette compagnie. On y trouve de lui plusieurs morceaux intéressans, tels sont des Observations avec des réflexions sur la cure des hernies avec gangrène. - Mémoire sur quelques obstacles qui s'opposent à l'éjaculation naturelle de la semence. - Observation sur un étranglement de l'intestin causé intérieurement par l'adhérence de l'épiploon au-dessus de l'anneau. Il y a en outre environ quinze observations plus ou moins importantes, consignées par La Peyronie dans le même volume, ou rapportées par d'autres membres de l'Académie. Son zele pour le bien public avait lutté une partie de sa vie contre une multitude de difficultés que nous passons sous silence, parce que la postérité ne prend plus qu'un bien léger intérêt à tous ces débats si vifs et si acharnés que des passions honteuses suscitent toujours contre les institutions les plus utiles. On s'est accordé à peindre La Peyronie comme un homme aussi aimable et aussi déficatement obligeant qu'il était habile praticien. Sa bieufaisance se montra surtout dans sa terre de Marigny, dont il avait converti le château en une sorte d'hospice ouvert aux indigens; mais ce qui mit le comble à sa gloire, ce furent les dispositions de son testament, fait à Versailles le 18 avril 1747, et confirmé par arrêt du parlement de Paris, du 8 juillet 1748. La Peyronie légua, par cet acte, sa fortune presqu'entière aux établissemens qu'il avait conservés, augmentes ou créés, et tous consacrés à l'enseignement, à l'exercice et au perfectionnement de la chirurgie. L'éloge de La Peyronie a été publié dans les Mémoires de la Société royale de Montpellier, dans ceux de l'Académie royale des sciences de Paris et de l'Académie royale de chirurgie.

( B. DESGENETTES. )

LAPEYROUSE (PRILIPPE PICOT DE), naturaliste assez distingué, vint au monde le 20 octobre 1744. Il était de Toulouse, où son père, négociant considéré, avait rempli les fonctions de capitoul. Le désir de plaire à un oncle qui l'affectionnait d'une manière particulière, lui ayant fait prendre la résolution de suivre la carrière de la magistrature, il fut pourvu, en 1768, de la charge d'avocat-général près de la chambre des eaux et forêts du parlement de Toulouse; mais un goût irrésistible pour l'histoire naturelle, développé encore par le bouleversement que le chancelier Maupeou opéra en 1771, le rendirent à la vie privée, dont il charma les loisirs en s'occupant de bo-

tanique et de minéralogie daus les Pyrénées, où il s'était retiré. Quatre ans après, son oncle mourut, en lui laissant le titre de baron, avec une grande fortune. Lapeyrouse, libre alors de toute crainte, s'abandonna sans réserve à ses goûts, et passa la plus grande partie de son temps en observations et en voyages. Quatorze années furent ainsi employées par lui à enrichir le domaine des sciences naturelles. En 1780, à la convocation des états généraux, il fut chargé de rédiger les cahiers de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse, et à cette occasion il publia, sur l'administration diocésaine en Languedoc, un petit écrit destiné à servir d'instruction aux députés de la province. Les lumières qu'il déploya dans cette occurrence, le mérite de ses travaux littéraires, et le souvenir de l'intégrité avec laquelle il avait exercé autrefois la magistrature, le firent nommer, en 1790, l'un des administrateurs du district de Toulouse, et, l'année suivante, à la demande de ses collègues, il fit paraître un mémoire lumineux sur l'instruction publique. Mais la tournure que les événemens ne tardèrent pas à prendre le fit renoncer à toute espèce de fonctions publiques, en 1792. Cependant il fut arrêté, passa dix-huit mois en prison, et n'en sortit qu'à la mort de Robespierre. Rendu à la liberté, il reprit ses occupations scientifiques, et devint successivement inspecteur des mines et professeur d'histoire naturelle à l'Ecole centrale de Toulouse. A la suppression de cette école, en 1803, il demeura attaché, comme professeur d'histoire naturelle, à l'Ecole spéciale des sciences de la ville, et il conserva les mêmes fonctions quand celle-ci, à l'époque de l'établissement de l'Université, fut érigée en Faculté des sciences. En 1800, il fut nommé maire de Toulouse, place importante qu'il remplit pendant six ans, et qui lui permit d'enrichir la ville d'établissemens importans, tels que le jardin de botanique, l'observatoire, le cabinet de physique et de chimie, les bibliothèques, le muséum, et l'école de peinture, sculpture et architecture. Au rétablissement de l'Académie des sciences de Toulouse, en 1807, cette compagnie le choisit pour son secrétaire perpétuel. La mort acheva sa carrière le 18 octobre 1818. Outre un grand nombre de mémoires disséminés dans les recueils de l'Académie de Toulouse, dans ceux de l'Académie de Stockholm, et dans le Journal de physique, il a publié :

departement de la Haute-Garonne, Toulouse, 1799, in-80.

Description de plusieurs nouvelles espèces d'orthocératites et d'ostre-

cites. Echaque. 1981, in-fol.
Avec 13 planches coloriées.
Traité des mises et forque à far du contré de Poix. Toslouse, 1986, in-8-. Trade. on alleunsaul par Karsten, Berlin, 1989, in-8-8.
Réléxions sur les lycées. Toulouse, 1991, in-8-.
Tables mébudiques des manmifères et des oiseaux observés deut le

Extrait d'un grand ouvrage qui n'a pas été publié.

Monographie des saxifrages. Toulouse, 1801, in-fol.

Histoire abrégée des plantes des Pyrénées et itinéraire des botanistes des cette contrée. Toolones, et 32, ius P. Supplem. Ibid. 1818, ius P. Ce livre et indispressible à tous ceux qui veulent parcourir les Pyrénées, et connaître tout ce qu'on a écrit sur octte chaîne remarquable de montagore.

Lapeyrouse a fourni des matériaux précieux pour le Dictionsire des oiseaux de l'Encyclopédie méthodique. (1)

LARREY (ALEXIS), né à Beaudeau, près Bagnères de Bigorre, fit ses premières études à l'hôpital général de Toulouse, sous la direction de Bonnet, chirurgien en chef de cet établissement. Il disputa ensuite la place de gagnant-maîtrise à l'hospice Saint-Jacques de la même ville; mais, quoiqu'il se fût distingué dans le concours, Viguerie, son compétiteur, le même qui fit connaître plus tard l'hydrocèle congéniale, réunit la majorité des suffrages. A quelque temps de la, M. Larrey fut dédommagé de cette perte en succédant à Bonnet, son maître et son beau-père. Cette promotion lui ouvrit enfin une carrière dans laquelle il put déployer tout son talent et toute son activité. Il forma dans son hospice une école spéciale, où il enseignait l'anatomie et la chirurgie, et qui fournit un grand nombre de sujets distingués. C'est dans cette école que François et Dominique Larrey firent leurs premières études, et se livrèrent à leurs premiers essais. A la création de l'école secondaire de médecine de Toulouse, M. Larrey en fut nommé le directeur, réunissant à ce titre ceux de professeur, d'intendant des hospices et de membre du jury médical du département. Il obtint aussi la décoration de la Légion-d'Honneur, devint membre de l'Académie des sciences de Toulouse. et associé régnicole de l'Académie royale de médecine.

On a de M. Larrey plasieurs mémoires et plasieurs observations intéressantes qui, accompagnées de pièces pathologiques, furent envoyées à l'Académie royale de chirurgie, et valurent à leur auteur le tiur d'associé correspondent de cette illustre compagnie. D'autres écrits du même genre sont inséris/ dans les recueils scientifiques du temps. (L.-J. sécris)

LARREY (CLAUDE-FRANÇOIS-HILLIER) năquit en 1774, au même lieu que le précédent. Admis dans l'Ecole spéciale que son oncle avait formée, il se fit hientôt distinguer par l'étonante facilité avec haquelle il résolvait les questions les plus difficiles; aussi brillait-il constamment dans les concours, et n. 1735, oblini-il par cette voie honorable une place de chi-rurgien-major dans un des régimens de ligne nouvellement formés et dettinés à renforcer l'armée des Alpes-Martimes. Aptès plusieurs campagnes, il fut nommé chirurgien en chef de l'hôpita militaire et civil de Nismes. En 1803, il se rendit à

Montpellier, et y obtint le grade de docteur en médecine. A ce titre, il réunit bientôt ceux de membre du Jury médical et de l'Institut du département du Gard; plusieurs sociétés de médecine se l'attacherent en qualité de correspondant, Larrey faisait dans son hôpital des cours d'anatomie, et se livrait à l'enseignement de la chirurgie clinique. Ses succès dans la pratique des opérations les plus importantes et les plus difficiles, lui acquirent une grande réputation dans toute la contrée, ll exécuta, entre autres, l'opération césarienne avec un tel bonheur, que l'enfant a survécu, et que la mère ne mourut que longtemps après, d'une maladie étrangère à la division de l'abdomen, dont elle avait été parfaitement guérie. Le savant auteur de l'Histoire de la médecine s'est trompé, en faisant honnenr de ce succès remarquable au frère de François Larrey. Ce chirurgien laborieux était affecté d'une maladie organique du cœur, dont les progrès avaient été sans doute hâtés par les fatigues de la guerre, et par celles auxquelles il se livrait, afin de porter aux habitans des campagnes les secours de son art. Il mourut au mois d'octobre 1819, pleuré de sa famille et regretté de tous les habitaus de Nismes, qui conserveront toujours le souvenir de ses bonnes actions. Ses principaux ouvrages sont:

Réflexions particulières sur l'art des accouchemens. Nismes, 1790, in-8°. Dans ce travail, Larrey établit qu'il est inutile et dangereux de faire

rentrer daos l'oterns le cordon ombilical sorti en même temps que quelqu'une des parties de l'enfant.

Larrey aux habitans de Nismes. Nismes, 1801, in-80. Cette lettre a pour objet de combattre les creintes que l'on avait alors conçues relativement à l'efficacité de la vaccine.

Discours sur les précautions que doivent prendre les mères pour pro-curer une honne constitution à leurs enfans, suivi de quelques réflexions sur les accouchemens. Nismes, 1802, in-8°.

Discours sur la prééminence et la certitude de la médecine opératoire. Nismes, 1802, in-8°. Dissertation sur l'application du trépan à la suite de quelques lésions du carbe, et sur l'utilité, en général, des préparations dans les grandes opérations, fondée sur l'observation. Montpellier, 1803, in 8º.

Cet ouvrage, qui forme la thèse que l'auteor soutint avec une grande distinction, et à l'occasion de laquelle il reçot les témoignages les plus honorables de l'estine des professeurs de la Faculté, contient des faits

iotéressans et un grand nombre de préceptes utiles.

Indépendamment de ces écrits, Larrey a fail à l'Iostitut du Gard plusieurs rapports, dont un surtout, dans lequel il combattait les prio-cipes émis par M. Recoulier, concernant les fistules urinaires qui succèdent à l'enclavement de la tête, est devenu ensuite le sujet de longues et vives discussions. (L,-J. BEGIN)

LARREY (Dominique-Jean, baron) naquit au même endroit que les précédens, en juillet 1766. Orphelin de très-bonne heure, il fut appelé à Tonlouse par son oncle, sous la direction paternelle duquel il fit ses études élémentaires, et commença

celles de la profession qu'il devait embrasser. Arrivé à Paris vers la fin de 1787, il fut bientôt après désigné, à la suite d'un concours public, pour faire partie du petit nombre de chirurgiens auxiliaires que réclamait le service de la marine royale à Brest. Parvenu dans ce port, un nouvel examen le fit choisir pour une expédition dans l'Amérique septentrionale, et il s'em-barqua, en qualité de chirurgien-major, sur la frégate *la Vigi*lante. Les soins qu'il prodigua aux malades et les précautions hygiéniques dont il entoura l'équipage, furent suivis d'un tel succès, que, malgré les fatigues d'une campagne très pénible. la Vigilante ne perdit qu'un scul homme. Licencié au retonr. ainsi que tous les chirurgiens auxiliaires, M. Larrey revint à Paris, reprit le cours de ses études, ainsi que les travaux anatomiques, pour lesquels il avait une vocation décidée, et disputa au concours une place de chirurgien interne, qui était devenue vacante aux Invalides. Ses réponses en cette occasion furent si satissaisantes, que la place lui sut consérée par ceux qui étaient appelés à prononcer sur le mérite des concurrens : mais une décision du ministre la donna à un autre. Rappelé à Brest, il revint presqu'aussitôt à Paris, et concourut de uonveau pour une place de gagnant-maîtrise aux Invalides. Cette fois il ne réunit pas la majorité des suffrages, et n'obtint que la seconde place. Ce fut alors que, sous les auspices de l'illustre Sabatier, il se livra sans relache à l'étude de toutes les branches de la médecine.

En 1792, M. Larrey fut attaché, comme chirurgien-aidemajor, ou de première classe, à l'armée du Rhin. A cette époque, les ambulances, reléguées avec les équipages de l'armée, n'arrivaient sur le champ de bataille que vingt-quatre henres, ou même plusieurs jours après l'action, alors que les hommes les plus dangereusement blessés étaient presque tous morts d'hémorrhagie, de douleur, de froid on de faim, M. Larrey fit cesser un si deplorable état de choses, et imagina ce système d'ambulances volantes, au moyen desquelles les chirurgiens militaires peuvent suivre immédiatement tous les mouvemens des troupes, et donner des secours aux blesses, sous le feu même de l'ennemi. Créées en 1703, ces ambulances restèrent constamment attachées à l'avantgarde de l'armée sous les ordres du général Desaix, dont M. Larrey était devenu l'ami particulier. En 1794, ce chirurgien, quoique jeune encore, mais dont la reputation avait fait d'immenses progres, fut nommé chirurgien en chef de l'armée destinée à l'expédition de la Corse, et se rendit à Toulon : mais cette expédition n'ayant pas eu lieu, il reçut l'ordre d'aller diriger le service chirurgical à l'armée des Pyrénées orientales. A la paix avec l'Espagne, M. Larrey revint à Toulou, où se préparait contre la Corse une seconde expédition qui n'eut pas plus de succes que la première. En 1796 il fitt attaché comme professeur à l'Ecole militaire de médenne et de chirurgie militaires établie au Val-de-Grâce à Paris. Cest à l'instant où cette école comencaçai à produire les résultats les plus avantageux, qu'elle fat dissoute par la dispersion de ses principaux professeurs, envoyés aux armées.

Appelé par le général en chef de l'armée d'Italie pour y organiser ses ambulances légères, M. Larrey arriva, lors de la signature des préliminaires de paix. En 1798, il fut attaché, avec M. Desgenettes, en qualité d'officier de santé en chef, à l'armée d'Angleterre. Il s'embarqua bientôt avec le général en chef pour passer en Egypte, où il eut tant de fois l'occasion de signaler son zèle infatigable et son dévouement. On remarqua surtout les efforts qu'il fit à Saint-Jean-d'Acre pour enlever et faire conduire en Egypte les blessés de l'armée. Le général en chef lui-même avait consacré ses chevaux à ce service, et marchait à pied à la tête des colonnes. De retour en France en 1802, M. Larrey fut nommé chirurgien en chef de l'hôpital et de la garde des consuls. En 1804, il recut, l'un des premiers, la croix d'officier de la Légion d'Honneur, et fut nommé, en 1805, inspecteur-général du service de santé des armées. Il remplit les fonctions de ce nouveau grade et celles de chirurgien en chef de la garde pendant les campagnes d'Allemagne, de Prusse, de Pologne et d'Espagne. En mars 1812, M. Larrey fut nommé, par un décret spécial, chirurgien en chef de la grande armée, à laquelle il resta attaché jusqu'à l'abdication de 1814. Depuis cette époque, il a été nommé chirurgien en chef de l'hôpital de la garde royale, et lors de la création de l'Académie de médecine, il deviet membre titulaire de cette compagnie. Plusieurs autres sociétés scientifiques nationales et étrangères lui ont ouvert leurs portes. Il est collaborateur, pour la partie médicale, du grand ouvrage sur l'Egypte, et membre houoraire du conseil de santé des armées.

Peu d'hommes out acquis plus de titres que M. Larrey à la reconnaissance publique, et rendu un plus grand nombre d'importans services aux armées françaises. Partout où nos soldats portèrent leurs armes triomphantes, ils le virent se multiplier, pour ainsi dire, au milieu d'eux, épier leurs besoins, leur prodiguer les secours les plus empressés, et donner à chaque instant de nouvelles preuves du talent qui le distinguait comme chirurgien, et de la philautropie avec la quelle il exerçait ses foncions. Ni l'âge, ni les faisques ne ralentirent son zèle et son ardeur; il était à la fin de la guerre qu'il avait étà à son début. Sa probité et son désintéressent étaient connu de toute l'armée. C'est après les batailles les plus sanglantes, et à la suite des services les plus importables

qu'il avait rendus, que lui furent accordées les récompenses qu'il regut, et dont le chef de l'armée était le dispensateur éclairé. Au siège d'Alexandrie, il avait, le premier, fait tuer ses chevaux pour nourrir les blessés. A la bataille d'Eylau, il s'était, pour ainsi dire, oublié lui-même dans l'imminent danger qui menaça toute l'armée, et la croix de commandant de la Légion-d'Honneur lui fut donnée. Après Wagram, où il avait déployé la plus grande énergie et une habileté remarquable, il reçut, avec le titre de baron, une dotation de 5000 francs de revenu. Durant la premiere campagne de Saxe, les secours les plus prompts et les plus vigilans des chirurgiens qu'il dirigeait contribuèrent à soutenir le courage de ces jeuues soldats qui se couvrirent de gloire à Wurchen et à Bautzen. Lorsqu'après ces mémorables journées, on prétendit qu'un grand nombre de militaires s'étaient mutilés eux-mêmes, M. Larrey ne craignit pas de combattre cette assertion, que soutenaient des hommes puissans. Il démontra au chef de l'armée qu'il avait été induit en erreur, et que tous ces jeunes soldats avaient été blessés par l'ennemi au champ d'honneur. Ce rapport valut à l'auteur, avec un présent précieux, une pension viagère de 3000 francs, que la loi de 1817 avait supprimée, mais que, par une disposition spéciale, les chambres ont rendue, eu 1818, à M. Larrey. Durant les séjours qu'il faisait dans les principales villes et dans les capitales des nations étrangères, ce chirurgien habile ne manquait pas de réunir ses collaborateurs et de faire des leçons publiques, dans lesquelles il exposait les principes les plus importans de la chirurgie appliquée à l'homme de guerre.

Au milieu de la vie la plus occupée et des campagnes les plus pénibles, M. Larrey a composé un grand nombre d'écrits, recueilli une foule d'observations remarquables, et établi un assez grand nombre de préceptes importans et utiles dans la pratique. Dans un métnoire resté inédit, et que l'Académie royale de chirurgie a couronné durant les derniers jours de son existence, il a puissamment contribué à fixer la forme que doivent avoir les aiguilles à suture. Plus tard, il fit connaître, le premier, que les bubons pestileutiels n'ont pas leur siège dans les ganglions lymphatiques, mais qu'ils se développent au milieu du tissu cellulaire qui avoisine les ouvertures des grandes cavités splanchniques. A l'occasion de l'ophthalmie dite d'Egypte, il a établi, contre l'opinion des médecins et des voyageurs, que cette maladie n'est pas causée par le vent ou le sable, mais bien par la fraicheur extrême et l'humidité des nuits, qui succèdent à la chaleur brûlante du jour. Dans un mémoire sur le tétanos traumatique, il fit observer que la situation de la blessure détermine, suivant les ners qui sont irrités, tantôt l'opistotonos, tantôt l'emprostotonos, etc. Il a communiqué, à ce sujet, à la Société médicale d'émulation un mémoire peu connu sur la division que l'on peut établir entre les principaux nerfs de la vie de relation. On doit à M. Larrey des observations intéressantes sur les effets spéciaux que produisent les altérations ou les blessures des différentes parties de l'encéphale. Le premier, il a eu l'idée de pratiquer des contre-ouvertures au crâne, afin d'extraire les projectiles arrêtés sous les méninges à une distance plus ou moins grande du point de leur entrée. Ses idées sur l'origine du stimulus qui fait mouvoir l'iris, et sur la nutrition du cristallin, expliquent fort bien l'uu et l'autre de ces phénomènes. Il a établi une méthode nouvelle pour le traitement des plaies pénétrantes de poitrine, ainsi que des préceptes pour l'extraction des projectiles perdus dans cette cavité. Enfin, il a émis des idées neuves sur le mécanisme suivant lequel s'opère la guérison après l'opération de l'empyème. M. Larrey a imaginé pour la guérison de l'hydrocèle un procédé que recommandent de nombreux succès. Il croit avoir démontré que l'orifice externe des fistules à l'anus est toujours situé immédiatement au dessous des sphiucters. Son procédé pour l'amputation du bras à l'article est un des plus faciles et des plus favorables à une prompte guérison. La manière dont il procède à l'amputation dans l'articulation coxo-fémorale est préférable à tout ce qui a été fait depuis. Il a imaginé de couper la jambe dans l'épaisseur des condyles du tibia, et en désarticulant le péroné, Enfin, indépendamment des recherches auxquelles il s'est livré concernant le sarcocèle et les autres maladies du testicule, les plaies de la vessie et l'exécution de l'opération de la taille, pour extraire les corps étrangers arrêtés dans cet organe, l'époque à laquelle il convient de pratiquer les amputations à la suite des blessures, les abcès au foie qui résultent de l'hépatite produite par certaines divisions à la tête, les plaies des intestins : pour lesquelles il a pratiqué la suture du pelletier avec succès; indépendamment, dis-je, de ces travaux, M. Larrey a présenté des remarques importantes sur les anévrismes, sur les luxations du fémur en bas et en arrière, et surtout sur la carie des os, soit que cette maladie affecte les vertebres, soit qu'elle ait son siége dans les articulations profondes des membres. Il a fait connaître, par des faits nombreux, l'essicacité du moxa contre ces maladies terribles, ainsi que dans les cas de phthisie pulmonaire, d'hépatite chronique, de paralysie, etc.

La plupart de ces travaux sont consignés dans les ouvrages suivans :

Des amputations des membres à la suite des coups de feu. Peris, 1808, in-8°.

Relation chirurgicale de l'armée d'Orient. Paris, 1804, in-8°.

Mémoire de chirurgie militaire et campagnes de D.-J. Larrey. 4 vol. Les trois premiers ont paru en 1812 et le dernier en 1817. Ce livre a été traduit dans presque toutes les langues.

Recueil de mémoires de chirurgie. Paris , 1821 , in-8°.

Considérations sur la fièvre jaune. Paris, 1822, in-8°. Dans ce mémoire, M. Larrey compare la fièvre jaune au choléramorbus, et propose, contre cette maladie, des moyens purgatifs et cu-ratifs dont on a déjà fait usage avec succès dans les Autilles.

Les autres écrits de M. Larrey sont consignés dans les Mémoires et les Bulletins de la Société médicale d'émulation , dans les Actes de la Société de la Faculté de médecine, dans le Dictionaire et le Journal complémentaire des sciences médicales, enfin, dans plusieurs autres jonrnaux français et étrangers. (L.J. BÉOIN)

LASNIER (Rémi), chirurgien du dix-septième siècle, n'est guère connu que parce qu'il a découvert un des premiers la véritable nature de la cataracte. Il paraît qu'après avoir exercé d'abord toutes les branches de la chirurgie, il se livra spécialement à la pratique de l'opération de la taille, et ensuite à l'étude ainsi qu'au traitement des maladies des yeux. Il annonça en même temps que François Quarré l'existence de l'opacité du cristallin; mais la thèse dans laquelle il soutint cette proposition, et l'époque précise où elle fut présentée, ne nous ont pas été transmises; Sabatier pense toutefois qu'elle fut soutenue au Collége de chirurgie en 1651, et qu'elle avait pour objet de déterminer si l'on parviendrait à guérir sûrement la cataracte' en traversant le cristallin avec une aiguille. C'est à tort que l'on a rangé Lasnier parmi les partisans de l'extraction, car ce chirurgien mourut en 1690, et non-seulement alors la méthode opératoire que l'on dit avoir été pratiquée par lui avec dextérité n'était pas connue, mais la véritable nature de la maladie qu'elle est destinée à guérir n'avait point encore été démontrée par les faits. Lasnier n'avait apporté aucune preuve matérielle de la vérité de son assertiou, et ce ne fut que dans le siècle suivant, que Maître Jean, Méry, Brisseau et plusieurs autres publièrent des observations positives qui firent cesser toutes les incertitudes à ce sujet. (L.-J. BÉGIN.)

LASSONE (Joseph-Marie-François DE), né à Carpentras, le 3 juillet 1717, était fils du médecin ordinaire du roi, qui résolut de lui faire embrasser aussi la carrière médicale, et qui Lui fit commencer ses études par la chirurgie. Lassone fut admis. en qualité d'élève, à l'hospice de la Charité, où Morand. chirurgien en chef, se l'attacha particulièrement. Guidé par un si habile maître, ses progrès furent rapides, de sorte qu'à peine âgé de vingt-un ans, il partagea avec le célèbre Le Cat le prix proposé par l'Académie royale de chirurgie sur l'extirpation du cancer de la mamelle. N'ayant pas été aussi bien accueilli dans un second concours, et trop sensible à quelques autre contra-

riétés, il se disposait à quitter la France et à prendre une chaire qu'on lui offrait dans l'Université de Padoue, quand la crainte de quitter un parent qui l'avait comblé de bienfaits le fit renoncer à des avantages si séduisans sous le rapport de la fortune et de la réputation. Alors il se fit agréger à la Faculté de médecine de Paris, et peu de temps après l'Académie des sciences lui ouvrit ses portes. Ce fut à cette époque qu'il s'adonna d'une manière spéciale à l'anatomie, genre de travail dont il ne tarda cependant pas à être éloigné par un événement qui faillit lui faire renouveler la scène tragique dont l'illustre Vésale devint la victime. Il fut appelé de bonne heure à la cour, devint en 1751 médecin de la reine Leksinska, et, après la mort de cette princesse, obtint la place de médecin de Marie-Antoinette et de Louis xvt. Les juridictions attribuées à cette place lui paraissant trop importantes pour être remplies convenablement par une seule personne, il provoqua la formation de la Société royale de médecine, qui en fut chargée. La mort l'enleva le 8 octobre 1788. Il a inséré dans les recueils de l'Académie des Sciences et de la Société royale une quarantaine de mémoires, parmi lesquels on distingue surtout ceux qui ont pour objet l'organisation des os, Du reste, il n'a publié à part qu'une petite brochure intitulée :

Méthode éprouvée pour le traitemement de la rage. Paris, 1776, in 4.

LASSUS (Pierre), né en 1741, se destina, jeune encore, la profession de son père, qui était maître en chirurgie à Paris. Après avoir terminé d'excellentes études classiques, il fut bientôt admis à la licence, et, en 1765, à la maîtrise. Son goût pour l'étude et pour le travail du cabinet l'éloignait de la pratique, en même temps que sa jeunesse était un obstacle puissant à ce qu'il put inspirer une grande confiance. Il embrassa donc la carrière de l'enseignement particulier, et y obtint de tels succès, que l'Académie royale de chirurgie lui confia provisoirement les fonctions de démonstrateur. Lamartinière encouragea ses efforts, le présenta et le fit agréer en 1770 comme chirurgien de Mesdames, filles de Louis xv. En 1779, le titre de lieutenant du premier chirurgien du roi lui fut conféré, et il eut ainsi l'emploi d'inspecteur des écoles et la charge de trésorier du collége et de l'Académie de chirurgie. Il devint, en 1781, professeur d'opérations chirurgicales. Sorti de France avec Mesdames, il revint bientôt sur le sol de la patrie, en montrant les matériaux qu'il avait recueillis durant son voyage an delà des Alpes, et profitant ainsi de cette disposition par laquelle le décret sur les émigrés établissait que neseraient pas considéres comme tels, ceux qui auraient été en pays étranger pour la

To any Congle

culture et les progrès des sciences. A la création des écoles de santé, Lassus y fut admis comme professeur d'histoire de la médecine, et quelque temps après on lui confia la chaire de pathologie externe. Nommé membre de la première classe de l'Institut, il y exerça pendant deux années les fonctions de secrétaire, et reçut ensuite la direction de la Bibliothèque. Ce savant illustre, qui avait été nommé chirurgien consultant de Napoléon, mourut le 7 mars 1807, après une maladie de courte durée.

Lassus possédait à un haut degré la science et l'érudition, qu'il éclairait presque toujours par une sage critique. Il s'était livré avec succès à l'étude des langues anciennes et modernes ; il possédait parfaitement l'anglais et l'italien; il aimait tous les arts, et réunissait toutes les qualités qui forcent l'estime, attirent la considération, éloignent les envieux et concilient les suffrages. Comme professeur, il se distingua par la méthode, la clarté et la précision avec lesquelles il expliquait les parties de la science les plus difficiles. Il occupe un rang distingué parmi les écrivains qui ont traité de la chirurgie; mais comme sa pratique n'a jamais été fort étendue, il disserta plus souvent sur les faits recueillis par d'antres, qu'il n'établit des principes d'après ses propres observations. Placé entre Desault et Sabatier, il n'eut ni le génie fécond et original du premier, ni l'expérience du second; aussi ses ouvrages, quoique méthodiques, lumineux et remplis des plus judicieux conseils, ne sont-ils aujourd'hui que médiocrement recherchés des praticiens.

Nouvelles méthodes de traiter les fractures par Pott, avec une description des attelles de Sharp pour le traitement des fractures de la jamhe. Traduit de l'anglais, Paris, 1771, in-12-Ibid. 1783, in-8°. Dissertation sur la lymphe, couronnée par l'Academie de Lyon en 1773.

Paris, 1774, in-80. Dissertation sur les maladies venériennes, par Turner. Traduit de

l'anglais, Paris, 1777, 2 vol. in-12. Essai, ou Discours historique et critique sur les découvertes faites en anatomie par les anciens et les modernes, Paris, 1783, in-80, Manuel pratique des amputations des membres par Alanson. Traduit

de l'anglais, Paris, 1784, in-12. Ephémérides de toutes les parties de l'art de guérir.

Ce recueil, entrepris en société avec M. Pelletan, n'a eu qu'un volume

(Paris, 1790, in 8°.).
Traite elementuire de médecine opératoire. Paris, 1795, 2 vol. in 8°. Traité de pathologie chirurgicale. Paris, 2 vol. in-8°., dont l'un parut

1805, et l'autre en 4806.

Indépendamment de ces écrits, Lassus a inséré, dans le recueil de l'Académie roya'e de chirurgie, un Mémoire sur les plaies du sinus longitudinal supérieur; et une Observation de hernie inguinale avec étranglement. Il existe, dans les Mémoires de l'Institut, un travail de lui sur le prolongement de la langue hors de la bouche, et des recherches rela-tives aux causes de la hernie inguinale congéniale. Enfin, ce savant laborieux a fait l'analyse des travaux de la première classe de l'Institut

34.

pendant les années 1797 et 1798, et il a fourni plusieurs articles importans au journal rédigé par MM. Corvisart, Leroux et Boyer. (L.B. BEGIN)

LATHAM (JEAN), médecin de l'hôpital de Saint-Barthélemy, membre de la Société royale de Londres, et président du Collége royal de médecine, est né le 27 juin 1740. Ayant fait ses études à l'Université d'Oxford, il prit le bonnet de docteur en 1788. Depuis cette époque il vit à Londres, où il a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire naturelle et la médecine.

General synopsis of birds. Londres, 1782 - 1891, 8 vol. in-4°. - Trad. en allemand, Nuremberg, 1793 - 1798, in-4°.

Index ornithologicus, sive systema ornithologia. Londres, 1790. 2 vol. in-4° A plan of a charitable institution, intended to be established upon the sea-coast, for the accomodation of persons afflicted with such diseases as are usuelly relieved by sea-bathing. Londres, 1791, in 8°.
Oratio anniversaria in theatro cold. reg. med. Lond. ex Harveii ins-

tituto habita octobr. 18. 1794.

Traite sur le rhumatisme et la goutte. Londres, 1796, in-8°. LATHAM (Jean), chirorgien à Dantford dans le comté de Kent, a Facts and opinions concerning diabetes. Londres, 1809, in-8° .- Ibid. 1811, in-8°. (LEFEVRE)

LATREILLE (Pierre-André), né à Brives, département de la Corrèze, le 29 novembre 1762, membre de l'Académie royale des sciences, correspondant de la plupart des autres académies et sociétés littéraires de l'Europe, membre de la Légiond'Honneur, professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle, etc., parut en venant au monde, quoique sorti de parens illustres, être voné à l'infortune et à l'obscurité; mais une providence tutélaire lui ménagea des amis et des protecteurs. La famille de Mr Laroche, officier de santé, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel, prit soin de son enfance et de son éducation , et un négociant de la même ville, M. Malepeyre, en lui prétant des livres d'histoire naturelle, lui inspira de bonne heure le goût le plus vif pour cette science. Le baron d'Espagnac, gouverneur des Invalides, le fit venir à Paris en 1778, et le plaça au collége du cardinal Lemoine, où il eut le bonheur de s'attirer la bienveillance du célèbre Hauy. Privé peu de temps après, par la mort de M. d'Espagnac, de ce Mécène qui l'aimait comme s'il eût été son fils, et redevenu orphelin, il trouva cependant un nouvel appui dans une sœur du défunt, la baronne de Puymarets, dans ses neveux, M. Charles d'Espagnac surtout, ainsi que dans la famille qui l'avait adopté dès le berceau. S'étant retiré en province, en 1786, il consacra tous ses loisirs à des recherches sur les insectes. Dans un voyage

qu'il fit à Paris, deux ans après, il se lia avec Fabricius, Olivier et M. Bosc, son confrère à l'Académie des sciences. Quelques plantes curieuses dont il fit hommage à M. de Lamarck, lui procurèrent aussi la connaissance de ce grand naturaliste, pour lequel il professe aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle. Un mémoire sur les mutilles de France, insectes de l'ordre des hyménoptères, inséré dans les Actes de la Société d'histoire naturelle de Paris, lui valut, en 1791, le titre de correspondant de cette Société, et peu de temps après celui de correspondant de la Société linnéenne de Loudres. Il rédigea à la même époque quelques articles de la partie entomologique de l'Encyclopédie méthodique. Tel fut son début dans la carrière des sciences naturelles. Jusque-là elles ne l'avaient occupé que secondairement; attaché aux fonctions ecclésiastiques, il ne pouvait se livrer à toute l'impulsion de son zele, sans compromettre ses devoirs. La révolution qui a opéré tant de renversemens, devait, en le forçant, pour exister, de se créer de nouvelles ressources, le mettre , en quelque sorte, à la place que la nature semblait lui avoir assignée, par le penchant qui l'entraînait vers elle. Condamné à la déportation, ily échappa comme par miracle, et un insecte (necrobia ruficollis) fut l'occasion de sa délivrance; il a lui même proclame, dans quelques-uns de ses ouvrages (Genera crustac. et insect., tome 1, page 275), les noms de deux naturalistes de Bordeaux, MM. Bory de Saint-Vincent et Dargelas qui, dans cette circonstance, furent ses dieux sauveurs; un célcbre jurisconsulte, dont le nom a recu une nouvelle illustration par les talens remarquables de son fils et les hautes dignités dont notre souverain l'a honoré, M. de Martignac, contribua aussi beaucoup à lui procurer la liberté. Proscrit de nouveau comme émigré, en 1797, il eut encore, grace à l'estime de ses concitoyens et aux sollicitations de quelques personnes qui avaient alors de l'influence, le bonheur de se soustraire à la mort; il s'est plu à citer le général Marbot, Lachaize, juge à la cour de cassation, et M. Males, actuellement consciller à la chambre des comptes.

De retour à Paris, l'année suivante, il trouva d'abord dans l'amitié de M. Antoine Coquebert et elle de sa famille de puissans secours. Bientôt après il fut nommé correspondant de l'Institut, et, fortement secondé auprès de M. de Lamarch MM. de Lacépéde, Cavier et Geoffroy St.-Hilaire, il obtint d'être employé au Muséum d'histoire naturelle; ji d'ut chargé de l'arrangement méthodique des insectes. Le nombre des productions littéraires de ce savant est très-considérate, comme on le verra plus bass. Le Magasin encyclopédique de Millin, savant dont les bontés avaient souvent adouci ses peines, les Annales et les Mémoires du Muséum d'histoire naturelle et le

Bulletin de la Société philomatique renferment plusieurs de ses mémoires ou de ses observations partielles. D'autres travaux semblables terminent son Histoire des fourmis, publiée en 1802. Il a fait imprimer à ses frais quelques autres mémoires, parmi lesquels nous en citerons un qui, quoique étranger au sujet de ses travaux journaliers, a été cité avec éloge, sa Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique. Sou mémoire sur les insectes sacrés des Egyptiens, et celui qui a pour objet la géographie générale des jusectes, ont fixé l'attention des naturalistes. Son Précis des caractères génériques des insectes, imprimé à Brives, en l'an v, est le premier ouvrage où l'on ait distribué ces animaux en familles naturelles; il a servi de base à celui qu'il a publié de 1806 à 1809, ayant pour titre : Genera crustaceorum et insectorum, C'est sans contredit de toutes les productions de M. Latreille la plus importante et la plus estimée. Ses Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustacés, des arachnides et des insectes, et le troisième voluine du Règne animal de M. Cuvier, sont des extraits plus ou moins modifiés de cet ouvrage. Précédemment il avait donné, dans le Buffon de Sonnini, une histoire générale de ces animaux. Son Mémoire sur les salamandres de France, qu'il présenta à l'Institut en 1796, imprima un grand mouvement à l'erpétologie; il a reproduit ce travail, avec des augmentations, dans son Histoire de ces reptiles et de ceux de la France, ainsi que dans l'histoire des mêmes animaux faisant snite au Buffon de M. Castel. Nous mentionnerons aussi les deux éditions du nouveau Dictionaire d'histoire naturelle, dont le libraire Déterville est éditeur, la partie entomologique de la relation du voyage de MM. Humboldt et Bonpland, l'Encyclopédie méthodique et l'Histoire naturelle des coléoptères d'Europe, que M. Latreille publie conjointement avec M. le baron Dejean. Au témoignage de divers naturalistes étrangers, justes appré-ciateurs du mérite, tels que feu Jurine père, MM. Kirby, Leach, Mac-Leay fils, Thomas Say, etc., il tient maintenant le sceptre de l'entomologie; Fabricius même l'avait placé parmi les héros de cette science, et immédiatement après Linné. Personne, en esset, n'a plus approsondi que M. Latreille le système de cet auteur; il l'a éclairé en outre par des recherches sur d'autres parties de l'organisation extérieure des insectes, et surtout par l'étude des mœurs de ces animaux. Aussi MM. Léon Dusour, Marcel de Serres et d'autres naturalistes qui se sont occupés plus spécialement de leur anatomic intérieure, ont-ils remarque que, sous ce rapport, les familles établies par cesavant étaient parfaitement naturelles. Sa réputation s'est encore accrue de celles de quelques-uns de ses élèves, comme M. Godart,

auquel nous devons un excellent ouvrage sur les lépidoptères de France, et l'un des meilleurs articles de l'Encyclopédie méthodique, celui du papillon, et M. Audouin, dont le Memoire relatif au thorax des insectes, et plusieurs autres travaux importans ont reçu l'approbation la plus flatteuse de l'Académie royale des sciences. M. Latreille est devenu membre de cette illustre compagnie en 1814, et il y a succédé à son ami Olivier. C'est, après le retour de Louis xviii en France, la première élection de cette académie qui ait été soumise à l'approbation de Sa Majesté. Elle l'a honoré d'une nouvelle preuve de son insigne bienveillance, en le nommant, en 1821, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

M. Latreille a professé pendant quelque temps la zoologie à l'Ecole vétérinaire et royale d'Alfort. Il y avait remplacé ce même académicien qui, à la veille d'entreprendre un voyage où il devait terminer sa belle, mais trop courte carrière, l'avait choisi pour remplir ses fonctions, et l'avait recommandé au ministre de l'intérieur. C'était le dernier tribut de la plus vive et la plus constante amitié. Voici la liste de ses productions:

Mutilles decouverres en France; Actes de la Soc. d'hist. natur. de Paris (1792, in-fol. tom. I, pag. 5). Observations sur la variété des organes de la bouche ues tiques;

Magas, encycl. (1795, in-8°., tom. IV, pag. 15). Memorre sur la phalène caliciforme de l'eclaire;

Magas. encycl. (1795, in 80., tom. IV, pag. 304). Precis des caracte es génériques des insectes, disposés dans un ordre naturel. Brives, 1796, 1 vol. in-8°.

Il y a une analyse succincie de cet onvrage dans le Bulletin de la Soc. philom. (Paris, 1797, in-4°, tons. I, pag. 118), et Magas. enoyel., (1797, tom. VI, pag. 550). Description du kermès mâle de l'orme;

Magas, encycl. (1795, tom. II., pag. 146), reimprimé à la suite de l'Histoire naurrelle des fourmis (Paris, 1802, 1 vol. in-8°.).

Observations sur les organes de la génération de l'iule aplati (iulus-

complanaus);
Ancien bulletin de la Société philomatique (1796, in-4°, tom. I,
1° partie, pag. 103), réimprimé à la suite de l'Histoire naturelle des fourmis (Paris, 1802, 1 vol. in-80.), et Magas, enoyel. (1796, t. II, p. 291).

Memoire sur le genre diopsis de Linne; Magas, encycl. (1797, tom. VI, pag. 433). Description d'une nouvelle espèce de tiphie;

Magas, encycl. (tom. I, pag 25). Découverte de nids de termes;

Secondere de nuis de termies; Magas. encycl. (1979, 10m. VI, pag. 550). Memoiré sur les salamandres de France présente à l'Institut; Bulletin de 18 500, philomo. (1979, 10m. I, 2º partie, pag. 33). Essai sur l'histoire des fournis de la France. Erives, 1795, în 8º. Observation en l'histoire - marth. 21. 21. Observations sur l'histoire naturelle de la puce ;

Rapport général des travaux de la Société philomatique ( Paris , 1798 , in-8°., tome II ).

Mémoire pour servir de suite à l'histoire des insectes connus sous le

nom de faucheurs :

Ancien bulletin de la Soc. philom. (Paris, 1798, tome I, 2º partie, page 114).

Memoire sur une nouvelle espèce de psylle (kermès, L.); Anoien bulletin de la Soc. philom. (1798, tom. I, 2° partie, p. 114).

Observation sur la raphidie ophiopsis; Aneien bulletin de la Soc. philom. ( 1799, tom. I, 2º partie, p. 153). Description d'une nouvelle espèce d'aruignee;

Ancien bulletin de la Soc. philom. ( 1799, tom. I, 2º partie, p. 170).

Memoire sur les araignées mineuses; Mémoires de la Soc. d'hist. natur. (Paris, 1799, in-4°, page 118). imprimé par extrait dans le Magas, encycl. (1799, tom. V, pag. 367), et mentionné dans l'encien Bulletin de la Soc. philom. (1799, tome l,

2º partie, pag. 160) Observation sur l'abeille tapissière de Réaumur ;

Ancien bulletin de la Soc. philom. (Paris, 1799, in-40., t. II, p. 33).

Mémoire sur un insecte qui nourrit les petits d'abeilles domestiques; Ancien bulletin de la Soc. philom. (Paris, 1799, in-4°, t. II, p. 49). Description de la fouvni fongueuse de Fabricius; Ancien balletin de la Soc. philom. (1799, tom. H, pag. 1), imprime

par extrait dans le Magas, encycl. (1799, tom. I, pag. 93). Sur une nouvelle espece d'ichneumon :

Ancien bulletin de la Soc. philom. ( 1799, tom. II, pag. 138). Description d'un nouveau genre d'insecte sous le nom de pelecine;

Aneien bulletin de la Soc. philom. ( 1799, tom. II, pag. 155) Observation sur les mœurs et l'industrie d'une petite espèce d'abeille;

Magasin encyclop. (1799, tom. IV, pag. 230). Histoire naturelle des salamandres de France, précédée d'un tabless methodique des autres reptiles indigenes. Paris, 1800, 1 vol. in 8º. Mémoire sur la vrillette strice :

Dans le rapport des travaux de la Soc. philom. de 1799 à 1800, par M. Sylvestre (1800, tome IV).

Histoire naturelle des singes, faisant partie de celle des quadrupides de Buffon, Paris, 1801, 2 vol. in 8º.

Histoire naturelle des fourmis, et mémoires et observations sur les abeilles, les araignées, etc. Paris, 1802, 1 vol. in-8°. Description d'une nouvelle espèce de fourmi (formica coarctata);

Ancien bulletin de la Soc. philom. (1802, tom. III, pag. 65). Mémoire sur une nouvelle distribution méthodique des araignées; Ancien bulletin de la Soc. philom. (tom. III, pag. 103), et imprime

à la suite de l'Histoire naturelle des fourmis. Histoive naturelle des reptiles, faisant partie du Buffon de M. Casel. Paris, 1802, 4 vol. in-18.

Observations sur quelques guèpes; Annales du Musenm d'histoire naturelle ( 1802, tome I, page 287) Description d'une larve et d'une espèce inédite du genre des cassides ; Annales du Muséum d'histoine naturelle ( tome I , pag. 205).

Observation sur quelques guèpes qui, quoiqu'à peu près semblables, produisent des nids tout à fait différens; Ancien bulletin de la Soc. philom. (1803, tom. III, pag. 147).

Tableaux methodiques des reptiles, des poissons, des mollusques, des annelides, des crustacés, des insectes et des zoophytes ; Dans le vingt-quatrième volume de la première édition du Dictionaire

d'histoire naturelle de Déterville (1804, in-80.). Plusienrs articles d'entomologie ont été faits dans le cours de l'ouvrage par M. Latreille.

Observations sur l'abeille pariétine de Pabricius, et considérations u le genre auquel elle se rapporte :

Annales du Muséum d'hist. natur. (1804, tom. III, pag. 251).

Des langoustes du Museum d'histoire naturelle; Annales du Museum d'histoire naturelle ( 1804, tom. III, pag. 388).

Mémoire sur un gateau de ruche d'une abeille des grandes Indes et er les différences des abeilles proprement dites, ou vivant en grandes sociétés de l'ancien continent et du nouveau;

Annales du Muséum d'histoire naturelle (1804, tom. IV, pag. 383). Notice des espèces d'abeilles vivant en grande société et formant des cellules hexagones, ou des abeilles proprement dites ;

Annales du Muséum d'histoire naturelle ( 1804, tom. V, pag. 161 ). Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in

familias disposita, etc. Paris, 1806-1809, 4 vol. in-8°. Notice biographique sur Jean-Chrétien Fabricius;

Annales du Museum d'histoire naturelle ( 1808, tome XI, psg. 393). Mémoire sur le genre anthidie, anthidinin, de Fabricius; Annales du Muséum d'histoire naturelle (1809, tom. XIII, pag. 24 et

suite pag. 207).

Nouvelles observations sur la manière dont plusieurs insectes, de l'ordre des hyménoptères, pourvoient à la subsistance de leur postérité; Annales du Muséum d'histoire naturelle ( 1809, tom. XIV, pag. 412) par extrait dans le nouveau Bulletin de la Société philomatique (tom. II,

Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustaces, des arachnides et des insectes. Paris, 1810, in-8°.

Description des insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM. de Humboldt et Bonpland ;

Imprimé dans le recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée du Voyage de M. de Humboldt (1811, tom. I, pag. 127).

Plusieurs articles de l'Encyclopedie methodique, conjointement avec M. Olivier. 1811, iu-4°. Memoire sur un insecte que les anciens reputaient venimeux, et qu'ils

nommaient bupreste; Annales du Muséum d'histoire naturelle (1812, tom. XIX, pag. 129). Observation sur les organes respiratoires des clopertes ; Dans le compte rendu des travaux de l'Institut pendant l'année, Ma-

gasin encycl. (1815, tom. I, pag. 80).

Description de certains crabes de la Méditerranée. 1814.

Magasin encyclopédique (1816, tom. I, pag. 53).

Nouveau dictionaire d'histoire naturelle, 2º édit. ( Tous les articles de crustaces, d'arachnides et d'insectes). Paris, 1816 et suiv., in-8°. Règne animal de M. Cuvier, troisième volume. Paris, 1817, in-80.

Introduction à la Géographie générale des arachnides et des insenes,

ou des climats propres à ces animaux; Mémoires du Muséum d'histoire naturelle (1817, tom. III, pag. 37). Considérations nouvelles et générales sur les insectes vivant en société; Mémoires du Muséum d'histuire naturelle (1817, tom. III, pag. 391). Centuries de planches de l'Encyclopédie méthodique, crustaces, arach-

nides, insectes. Paris, 1818, in-4 Des insectes peints ou sculptés sur les monumens antiques de l'Egypte ; Mémoires du Museum d'histoire naturelle (1819, tom. V, pag. 249).

Mémoires sur divers sujets de l'histoire naturelle des insectes, de géo-graphie ancienne et de chronologie. Paris, 1819, 1 val. in 58. Le nombre, la variété et l'Importance des mémoires cuntenns dans ce

volume méritent qu'on donne le titre détaillé de chacun d'eux :

Du premier age du monde, et de l'accord des théogonies phénicienne, chaldeenne et egyptienne avec la genèse.

Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique, si sur diverses parties de la géographie ancienne de cette contrée. Observation sur l'origine du système métrique des peuples anciens les plus connue, considére dans son ambilitation que dissense situacions.

plus connus , considéré dans son application aux distances itineraires. Notice sur les peuples désignés anciennement sous le nom de Sères.

Eclaircissemens sur la chronologie égyptienne. Des insectes peints ou sculptés sur les monumens antiques de l'Egypte. Imprimé anssi dans les Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.

Introduction à la géographie générale des arachnides et des insectes; ou des climats propres à ces animaux. Imprimé aussi dans les Mémoires de Muséna d'histoire paturelle.

Imprimé aussi dans les Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. De l'atlantide de Platon.

Considerations generales sur les insectes vivant en société. Imprimé aussi dans les Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. De la formation des ailes des insectes.

Passage des animaux invertébrés aux vertébrés. Paris, 1820, 1 vol. in-8°.

Rapport sur deux ouvrages manuscrits de M. Savigny présentés l'Académie des sciences;

Mémoires du Muséum d'histoire naturelle (1820, tom. VI, pag. 93).
Des rapports généraux de l'organisation extérieure des animaux inve tébrés articulés, et comparaison des annélides avec les myriapodes; Mémoires du Muséum d'histoire naturelle (1820, tom. VI, pag. 116).

Mémoires du Muséum d'histoire naturelle (1820, tom. VI, pag. 116) De quelques appendices particuliers du thorax de divers insectes; Mémoires du Muséum d'histoire naturelle (1821, tom. VII, pag. 1) Affinités des trilobites;

Memoires du Muséum d'histoire naturelle (1821, 10m. VII, psg. 22). Des habitudes de l'araignée aviculaire;

Mémoires du Muséum d'histoire naturelle (1821, tom. VII, pag. 456) Origine et progrès de l'entomologie; Mémoires du Muséum d'histoire naturelle (1821, tom. VII, pag. 451)

Recherches sur les zodiaques égyptiens. Paris, 1821, in-80.

Recherches sur les zodiaques égyptiens. Paris, 1821, in-80.

(A-3-t-a 50URDAN)

LATZ (WOLFGANG), plus généralement connu sous son nom latinisé de Lazius, vint au monde à Vienne en Autriche, le 31 octobre 1514. Il était fils de Simon Lazius, qui professa la médecine pendant onze ans dans cette ville, y mourut en 1532, et publia, sous le titre de Praxis medica, un ouvrage que Welsch a inséré dans le recueil de ses observations. Lazius fit ses études avec tant de rapidité, qu'à l'âge de seize ans il fut reçu maître ès-arts. Au retour d'uu voyage en Flandre et dans une partie de la France, il se rendit à Ingolstadt pour y suivre les cours de la Faculté de médecine. Des qu'il eut obtenu le grade de docteur, il alla pratiquer l'art de guérir à Neustadt, près de Vienne; mais il ne demeura qu'une année dans cette petite ville, et servit ensuite dans les troupes autrichiennes en Hongrie. Vers l'an 1540 il fut fait professeur de belles-lettres. Dans la suite il remplit une chaire de médecine à l'Université de Vienne. Sa mort eut lieu le 20 juin 1565. Nous ne citerons aucun des ouvrages qu'il a publiés, parce que tous roulent sur l'histoire, dont il s'était occupé d'une manière spéciale; la plupart, d'ailleurs, ne sont que des compilations mal digérées et souvent fautives, qu'on ne peut jamais considérer comme autorités.

LAUBERT (CHARLES-JEAN) est né à Naples en 1762. Son père se trouvait alors dans cette ville avec sa famille : il servait dans un des régimens wallons qui avaient suivi le roi d'Espagne, Charles 111, lorsque ce monarque fit la conquête des Deux-Siciles.

Après avoir terminé ses classes, M. Laubert s'appliqua de bonne heure à l'étude des sciences naturelles, qu'il ne tarda pas

à professer dans des cours particuliers.

En 1788, il essaya d'extraire l'indigo de l'isatis tinctoria , L., par la macération des feuilles de cette plante, et l'année d'après il fit des expériences pour établir une fabrique d'acide sulfurique. Ses tentatives eurent un plein succès, mais elles ne furent pas encouragées. La théorie de Lavoisier, qu'il suivait dans ses cours, et la répétition des expériences de cet illustre chimiste excitèrent contre lui quelque :- uns des partisans des anciennes doctrines, jaloux de la réputation qu'il avait acquise.

La France, patrie de ses ancêtres, étant devenue le théâtre des plus belles decouvertes en chimie, il résolut de s'y rendre pour y acquérir de nouvelles connaissances. Peu après son arrivée en 1793, il fut forcé, par les circonstances du temps, à servir aux armées en qualité de pharmacien. Il a suivi cette nouvelle carrière sans interruption, avec les armées, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Espagne et en Russie.

En 1808, il devint pharmacien en chef des armées, et il fut chargé, en 1811, de faire une inspection générale dans tous

les hôpitaux militaires de France.

Il fut nommé, en 1812, pharmacien en chef de l'armée de Russie et chevalier de l'ordre de la Réunion. Etant prisonnier à Léipzick, en 1814, il fut nommé inspecteur-géneral du service de santé militaire; le roi daigna ensuite confirmer cette nomination, et, par son ordonnance du 10 janvier 1816, il nomma M. Laubert membre du conseil de santé, après lui avoir accordé, le 7 août 1814, la décoration de la Légion-d'Honneur, et l'avoir promu au grade d'officier en janvier 1815.

M. Laubert est membre titulaire de l'Académie royale de medecine de Paris, membre honoraire de la Société royale de médecine de Madrid, maître en pharmacie et membre de la Société de pharmacie de Paris, de la Societé médicale d'émulation de Paris, de celle de Marseille, et de plusieurs autres Sociétés savantes. Il a publié quelques articles sur différentes parties de la chimie, l'éloge de son prédécesseur, Parmentier, à l'inspection de santé, et celui de l'illustre Bayen ; une quinologie aussi

complète que les connaissances du temps pouvaient le permette; le Coder pharmaceutique des hôpieux militaires, sous autreveillance du conseil de santé; enfin des essais analytiques sur le quinquina, qui out donné une grande extension h l'emplei de l'éther, comme réactif, dans les analyses végétales, et qui ont servi de prétude à la découyerte de la quinine.

(A.-J.-L. JOURDAN)

LAUBMEYER (IŁM-Cnaériza), de Grosmoellen, près de Coeslin, dans la Poméranie, né le 18 avril 1718, fit ses études à l'Université de Komigsberg, et y devint professeur ordinaire de médecine en 1762. Il est mort dans cette ville le 13 novembre 1765, a près avoire publié les trois opuscules suivans:

Dissertatio de modo operandi medicamentorum purgantium. Halle, 1743, in 4°.
Dissertatio de dentibus. Konigsberg, 1745, in 4°.

Dissertatio de aentious. Kanigsberg, 1745, in-4°.

Dissertatio de vitiis, propagationem hominis impedientibus. Kanigsberg, 1745, in-4°.

(z.)

LAUGIER (Andné) est né le 1er août 1770. Après avoir terminé ses études au Collége de Lisieux, il se livra avec ardeur sous les auspices de Fourcroy, son cousin-germain, chez lequel il était logé, à l'étude de la chimie. Marié, à l'âge de 23 ans, à la fille de M. Cheradame, maître en pharmacie, il se destinaità la même profession, et déjà il avait été reçu avec distinction maître en pharmacie à l'Ecole de Paris, lorsque des pertes de fortune qu'éprouva son père, ne lui permettant plus de songer à s'établir, le déterminèrent à suivre la carrière de l'enseignement. L'inspection de santé des armées, en le nommant pharmacien de seconde classe, et répétiteur des cours de chimie et de pharmacie à l'hôpital militaire d'instruction de Toulon, lui fournit une occasion favorable d'accroître ses connaissances, par l'obligation où il se trouva de les communiquer aux autres. Il débuta par un cours élémentaire de botanique, et, après quelques mois de séjour à Toulon, le jury d'instruction du département jeta les yeux sur lui pour remplir la chaire de chimie de l'Ecole centrale du Var, à laquelle il fut bientôt nommé, mais qu'il n'occupa que pendant quelques mois. L'inspection de santé, dont il dépendait immédiatement, l'ayant jugé propre à remplir une place de professeur devenue vacante à l'hôpital militaire d'instruction de Lille, il se rendit dans cette ville, où s'offrait pour lui un avancement honorable.

Chargé seul des cours de chimie et de pharmacie, M. Laugier s'acquitta de ces doubles fonctions avec tant de zèle et de succès, que Fourcroy, chargé en 1803 d'une mission dant les trois départemens du Nord, du Pas-de-Calais. et de la Lys, l'invita faîter des leçons à sa place au Muséum d'histoire naturelle, et l'amena avec lui à Paris. Deux mois après, M. Laugier fits a première leçon dans cet établissement. Il a depuis continué, chaque année et sans interruption, son cours de chimie générale au Manséum, où il a été nommé professeur titulaire en février 1810, après la mort de son illustre parent.

A l'époque de la réorganisation de l'Ecole de pharmacie, M. Laugier devint professeur d'histoire naturelle, et fit son cours pendant plusieurs années, jusqu'au moment où il fut désigné par ses collègues pour templir la place de directeur-adjoint, vacante par le décès de M. Trusson. Au mois de juillet 1814, S. M. l'a nommé chevalier de la Légion-d'Honneur. L'ordonnance du 20 décembre 1820, portant création de l'Académie de médecine, l'a élu titulaire de la section de pharmacie.

Lorqu'en 1802 Fourcroy fut appelé aux fonctions de directeur général de l'instruction publique, il fit choix de M. Laugier pour chef du secrétariat de cette direction. A l'épeuul au ministère de l'intérieur, sous la dénomination de Bureau de l'instruction publique, la direction en fut confice à M. Laugier, qui, pendant vingt aux, en a exrec' les fonctions avec autant de zèle que d'aménité. Ce n'est qu'au mois de juin 1921 que, par suite de mesures d'économie jugées nécessaires, plusieurs chefs ayant tét réformés, M. Laugier s'est trouvé compris dans cette réforme, et a quitté le ministère, emportant avec lui l'estime de ses supérieurs, l'amitié de ses collègues et les regrets du public.

On a de ce himiste distingué trente buit Mémoires, concernant preque tous des analyses de mineraux. On les trouve imprimés dans divers recurits scientifiques, tels que les Annales du Mémoires. Neuf de cos mémoires de mine; le Bulletin de la Societé philomotique, etc. Neuf de cos mémoires ou propositions de la companie d

l'analyse du cobalt arsenical natif, des sulfures jaune et rouge d'arsenie et des arseniates de chaux et de baryte; les moyens de séparer exactement le fer du titane, et le cerium du fer; le mode pour récueillir l'os-minm qui passe avec l'acide pendant le traitement du platine brut; la première observation sur l'absence du nickel dans l'aérolithe tombée à Jonzac ; la confirmation de ce fait dans l'aérolithe de Juvenas.

Plusieurs autres analyses de M. Laugier, telles que celles de l'épidote gris du Valais, des grammatites blanche et grise, du chromate de fer és Sibérie, du paranthine, de l'apidome, étc., faites long-temps avant le système des proportions définies, ont été citées par M. Berzelius dans son Traite de minéralogie, comme ayant des résultats conformes aux

proportions définies et démontrées par le calcul.

On ne confondra pas ce chimiste avec LAUGIER (J. M.), médecin, membre de diverses sociétés savantes, qui est auteur de plusieurs ouvrages : Nouvelle découverte pour l'humanité, ou Essai sur la maladie véné-

rienne. Paris, 1783, in-8°. L'art de fuire cesser la peste ou les épidémies les plus terribles. Paris,

1784, in-80.

Parullèle entre le magnétisme animal, l'électricité et les bains médicinaux par distillation. Paris, 1785, in-8°.

Hydrographie naturelle, ou Description des bains hydrauliques medicinaux de toutes les espèces. Paris, 1785, in-8°.

Tyrannie que les hommes ont exercée dans presque tous les temps et tous les pays , contre les femmes. Paris , 1786 , in-86.

Le vrai patriotisme, ou Services rendus à la patrie, avec les pièces authentiques qui le prouvent. Paris, 1791, in-8°. (DESCURET)

LAUNAY (JEAN PIOCHON DE), né à Dijon en 1649, destiné d'abord à l'état ecclésiastique, vint à Paris étudier au Collège de Lisieux, fit son cours de théologie, et entra ensuite chez les chartreux; mais la délicatesse de sa constitution ne lui avant pas permis de supporter les austérités de cet ordre religieux, il quitta la maison, et se décida pour la chirurgie, d'après le conseil de ses amis. Elève de Nicolas de Blégny, il surpassa bientôt son maître, et fut reçu à Saint-Côme. La mort l'enleva le 17 juin 1701. Le traitement des hernies fut le principal objet de ses recherches. Il n'a publié que l'ouvrage suivant :

Instructions nécessires pour ceux qui sont incommodés de descentes, avec quelques remarques sur le remède du Roi et sur les moyens qu'on peut prendre pour envoyer des bandages dans les provinces. Paris, 1600, 10-12. Ibid. 1730, in-12. LAUNAY (Charles - Denys de), chirurgien - major dans les troupes

françaises, a écrit :

Nouveau système concernant la génération, les maladies vénériennes et le mercure. Paris, 1698, in-12. - Ibid. 1726, in-12. - Ibid. 1755, in-12. Dissertations physiques et pratiques sur les maladies et les opérations de la pierre. Paris, 1701, in-12.

LAURENBERG (GUILLAUME), médecin allemand, né à Salingen, dans le pays de Berg, près de Cologne, prit le bonnet de docteur à Rostock, en 1587. Il enseigna ensuite les mathématiques et la médecine dans l'Université de cette ville, où il mourut le 2 février 1612, après avoir publié :

Dissertatio de febris malignæ petechialis essentià, causis et signis. Rostock , 1605 , in-4°.

Dissertațio epistolaris de curatione calculi. Leyde, 1619, in-12. -Wittemberg, 1623, io-12. Laurenberg préteod s'être goéri lui-même de la pierre par l'ussge des

cloportes et de quelques autres médicamens doot il donne la receite. Oo oe le confoodra pas avec soo fils

LAURENBERG (Guillaume), né à Rostock, et médecin à Copenhague,

dont oo a: Botanotheca, sive Modus conficiendi herbarium vivum. Rostock, 1626, 10-12. - Copenhague, 1653, in-12. - Altdorf, 1662, in 4°. - Stras-

bourg , 1667, in-4°. - Francfort, 1708, in-4°. Historia descriptionis ætitis, sive, lapidis aquilæ. Cui adjunctus Au-gerii Cluti tractatus de lapide calsuve, sive, Dissertatio lapidis nephriiici, seu jaspidis viridis, à quibusdam callois dicti, naturam, proprietates et operationes exhibens. Rostock , 1627 , in-12. (o.)

LAURENBERG (PIERRE), fils du premier des deux précédens, était de Rostock. Après avoir étudié les belles-lettres et la médecine dans cotte ville, où it fut reçu docteur, il passa en France, s'arrêta à Montauban, et y enseigna la philosophie en 1611. Quelques années après il professa la physique à Hambourg. Etant enfin revenu à Rostock, il y obtint, en 1624, une chaire de poésie, qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée en 1639, le 13 mai. Ses ouvrages ont eu une certaine vogue. Cependant Riolan porta une forte atteinte à la petite réputation dont il jouissait, en montrant qu'il avait critique ses prédécesseurs sans fondement, et qu'il n'avait disséqué que des bœufs.

Disputationes physica. Rostock, 1616, in-4°. Isagoges anatomicas graccas interpretatio. Hambourg, 1616, in-4°.-Leyde, 1618, in 4°. - Ibid. 1744, io-4°.

Procestria anatomica. Hambourg, 1619, in-4°. Critique violente des oovrages de Dulaurens

Laurus Delphica, seu, consilium quo describitur methodus perfacilis ad medicinam. Leyde, 1621, 16-12. - Wittenberg, 1623, in-12. In synopsin Aphorismorum chymiatricorum Angeli Salee, Vicentini,

notæ et animadversiones. Roslock, 1624, in-4°.

Porticus Æsculapii, seu, generalis artis medicæ constitutio. Roslock, 1630, in-4°.

Apparatus plantarius primus, tributus in duos libros. Francfort, 1632, in-4°. - Ibid. 1654, in-4°. - Pasicompse nova, id est, delineatio pulchritudinis. Léiptick, 1634,

in-8°. - Ibid. 1672, io-4°.

Anatomia corporis humani, sive collegium anatomicum duodecim disputationibus comprehensum. Rostock, 1636, in-4°. - Fraocfort, 1665.

Horticultura libris duobus comprehensa, Nuremberg, 1682, in-8°.

LAURENTI (Josse-Nicosas), de Vienne en Autriche, soutint, pour sa réception au grade de docteur en médecine, une thèse fort curieuse, dans laquelle on trouve la première figure connue du proteus anguinus, et une des melleures que nous ayons de la vipère. Il ne traite que des serpens et des reptiles amphibies, après quoi il examine, espèce par espèce, les poisons que cos aninuaux recélont. Cette dissectation a pour fitre:

Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium emendatam circà venena et antidota reptilium austriacorum. Vienne, 1768, iu-8°. Avec cinq plauches: Rohrer (Ueber die Deutschen Bewohner der

Avec cinq plauches: Rohrer (Ueber die Deutschen Bewohner der esterreichischen Monarchie. Vienne, 1804, tome I, page 2, en note) assure que le professeur Winterl est auteur de cet opuscule. (1.)

LAURENTIO (AUGUSTIN DE), médecin de Palerme, mort en cette ville le 14 septembre 1661, dans un âge fort avancé, brilla surtout par le talent qu'il avait pour la poésie latine et italienne. Ses écrits, peu intéressans, ont pour titres :

Disceptationum medicarum decas prima. Palerme, 1652, iv-6°. Panormus, deliciarum hortus, à mediciná tanquam à pervigili dracone custodiur: oratio in anniversariá Academia Panormitana solemnitate habita Kalendis Augusti 1650. Palerme, 1652, iv-4°. (2.)

LAUKENTIUS (Gronors-Fréuéric), né à Luben, dans la base Lusace, se rendit, vers l'an 1621, à Dantzick, pour y pratiquer la médecine; mais son humeur inconstante ne lui permit pas de rester en cette ville, d'où il passa successivement à Léipzick, à Lubeck, à Hambourg, à Nikoping, à Altenbourg et à Copenhague. Nommé premier médecin du roi de Danemarck, il conserva cette place jusqu'à la mort de Frédéric m, après laquelle il revint à Lubeck, où il mourut le 1ºc février 1673, âgé de soixante-dix-neuf ans. On a quelques ouvrages de sa façon, initualés :

Exercitationes in nonnullos minus absolute veros Hippocratis Aphorisms, eorumque rationes, conscripta. Hambourg, 1647, in-4°. - Ibid. 1653, in-4°.

Langwedel l'attaqua vivement, à cause de la censure qu'il avait faite de la doctrine d'Hippocrate.

Defensio venæsectionis in febre acutá, continua et maligna, propè

pedis dextri policem. Hambourg, 1647, in-4°.

Necessaria defensio, sive, responsio ad mendacia et convicia. Hambourg, 1648, in-4°. Replique à l'attaque de Langwedel.

Monochordum - Foresio - Lygao - Langwedelianum. Hambourg, 1648,

in-4°. Protestatio adversàs Pasquillantis calumnias. Hambourg, 1648, in-4°. Ces deux écrits polémiques sont suite au précédeut. (0.)

LAUTENBACH (Josépa), né dans l'Alsace, pratiqua d'abord l'art de guérir à Friedberg, et fut ensuite appelé, lors de l'institution de l'Université de Giessen, à y remplir la première LAVA 545

chaire de médecine de la Faculié, qu'il conserva jusqu'a sa mort, arrivée le 17 août 1614. On lui doit un recueil de faits, qui doit trouver place dans la bibliothèque de tout médecin instruit, et qui a pour titre:

LAUTH ('Tnomas), né à Strasbourg, et professeur actuel à la Faculté de médecine de cette ville, est auteur des ouvrages suivans :

Dissertatio de analysi urinæ et acido phosphoreo. Strasbonrg, 1781,

in-4°.

Dissertatio botanica de acere. Strashourg, 1781, in-4°.

Scriptorum latinorum de anevrysmatibus collectio. Strasbourg, 1785, m. 40. Nosologia chirurgica. Accedit notitia auctorum recentiorum Platnero.

Strashourg, 1788, in 8°. Vom Witterungs Zustand, dem Scharlachfieber und dem bæsen Hals. Strashourg, 1800, in 8°.

Vita Johannis Hermaun. Strasbourg , 1802, in-8°.

Histoire de l'anatomie. Strasbourg, 1815, in-4".

Il n'a paru que la première partie, qui s'arrête à Harvey. Quelqu'incompièle que soit cette histoire, elle l'emporte encore de beaucoup sur celles de Gorlieke, de Northeone et de Lassus, qui l'out précélée.

Lauru (Gastave), parent du précédent, s'est surteut occupé d'histies usurelle et d'agronomie. Il a lu à la Soriété d'agriculture de Strasbourg divers menoires qui ont été réunis depuis (Strasbourg, 1812; 1 vol. in89:). Ou a, en outro, de luis Prêcis d'un voyege botanique fait en disses. Strasbourg, 1812, in89.

recis d'un voyage votanique fait en ouisse. Strasbourg, 1812, in-6°.

LAUTHIER (Hononé-Marcie), médecin d'Aix, qui vivait vers le milieu du dix-septième siècle, a publié la relation d'un fœtus qui demeura renfermé pendant trente aus dans la matrice. Cette relation est intitulée:

Prodigium incredibile, feetum humanum trigenta annis gestatum lapideum et viventem, quem Musipontana exhibet civitas, aqueo Sextica diluunt. Aix, 1600, in-12. - Francfort, 1609, in-4° avec la Généanthropie de Sinibaldi.

Helmontii apologia adversus doctrina novitatem prætendentes. Lyon,

La seule chose remarquable dans cette dernière brochure, o'est que Rusein y déclare qu'on ne doit pas condamner une doctrine par cela seulement qu'elle est nouvelle. (2.)

LAVATER (HERRI), ne à Zurich en 1569, y termina sa carrière en 1623. Après avoir étudie la médecine dans diffé-

35

rentes Universités d'Allemagne et d'Italie, il était devenu professeur de physique et de mathématiques dans sa ville natale. En 1595 il suivit; en qualité de médecin, la députation qui fut envoyée à Henri ty-par l'Helvétie. On a de lui :

Defensio medicorum galenicorum adversus calumnias Angeli Sala. Zurich, 1610, in-4°.

Epitome philosophice naturalis. Zurich , 1621 , in-40. (0.)

LAVATER (Jean-Herral), fils du célèbre physiognomoniet, né Zurichle 21 mai 1768, termina sa carrière le 20 mai 1819, en cette ville, après y avoir excret honorablement la profession de médeciu. Il eu le mérite d'être un des premiers à introduire la précieuse vaccine dans sa patrie. Les ouvrages qu'il a publiés ont poartites.

Observationes de statu hodierno artis medicæ. Gættingue, 1789, in de Anleitung zur anatomischen Kenntniss des menschlichen Koerpe

fuer Zeichner und Bildhauer. Zurich, 1790, in 8°.

Abhandlung weber die Milchblattern oder die sogenannten Kuhpocken, einer leichten und gefährlosen Krankheit, die auf eine zwerlaessige Art vor den Pocken verwahren soll. Zurich, 1800, in 8°. - 10id. 1801,

LAVATER (Diethelm), médecin de Zurich, a écrit:

Bemerkungen ueber das gelbe Fieber. Zurich, 1805, in-8°. Abhandlung ueber den Nutzen und die Gefahren des Badens der Invend an freyen Orten. Zurich, 1804, in-8°.

LAVATER (Jean-Henri), né en 1611, mort en 1691, à Zurich, était fils du précédent, auguet il succéda dans la chaire de physique et de mathématiques. Il a publié, en 1667, une analyse des caux thermiles, et, en 1668, des réglemens pour la peate.

De errepersperson, seu intestinorum compressione. Bale, 1672, in-4°.

LAVIROTTE (Louis-Aine) naquit à Nolay en Bourgogne, aujourd'hui département de la Côte-d'Or, en 175, et moute le 3 mars 1750. Il fit ses études médicales à Paris, et devint docteur-régent de la Faculté de cette ville. Il fut considéré par les médecins comme un bon et savant confère; l'autorité hui confia la rédaction d'une partie du Journal des savans; enfin il passa dans le monde, où il était trè-répandu, pour un des hommes les plus simables de son temps.

Ce jeune médecin, qui donuait de grandes espérances, n'a laissé que des traductions, à l'exception de l'observation indiquée à la fin de cet article.

Voici Panumaration of

Voici l'énumération chronologique des écrits sortis de la plume de Lavirotte.

Observations nouvelles sur les prédictions des crises par le pouls. Traduit de l'anglais de Nibell, Paris, 1748, in-12.

The state Coming

Dissertation sur la transpiration et autres exercitions du corps humain, Paris, in-12. Exposition des découvertes philosophiques de Newton. Traduit de

Panglais de Maclaurin, Paris, 1749, in-4".

Nouvelle methode pour pomper le manuels air des vaisseaux. Traduit

de l'anglais de Needham, Paris, 1750, in-8°. Nouvelles observations microscopiques, traduites du même auleur. Paris, 1750, in-8;

Dissertation sur la chaleur, avec des observations sur les thermomètres.

Paris, 1751, in-12.

Observation sur une hydrophobie spontanée, suivie de la rage. Paris, 1757, in-12. (R. DESGENETTES)

LAVOISIER (ANTOINE-LAURENT), dont la découverte d'une nouvelle théorie chimique a rendu le nom immortel, naquit à Paris le 16 août 1743. Son père, qui avait acquis une fortune assez considérable dans le commerce, n'épargna rien pour lui donner une excellente éducation. Le jeune Lavoisier fit ses études avec distinction au collège Mazarin, où il obtint un grand nombre de prix dans les diverses classes. Après avoir terminé ses humanités, il conçut tant de goût pour les sciences mathématiques et physiques, qu'il résolut, avec l'agrément de son père, de s'y consacrer tout entier. A cet effet, au sortir du college, il s'occupa d'approfondir la science du calcul et l'astronomie, pratiqua la chimie et apprit la botanique. Il avait à peine atteint sa vingtième année, lorsqu'il fit pressentir ce qu'ou de-. vait attendre un jour de lui. L'Académie des sciences avait mis au concours la question de trouver pour la ville de Paris un mode d'éclairage à la fois plus efficace et plus économique que celui dont on s'était servi jusqu'alors. Lavoisier obtint le prix: mais, trop généreux pour le prendre, il le fit distribuer à trois artistes qui avaient entrepris des expériences dispendieuses pour arriver à la solution du problème. Quelque temps auparavant, plusieurs voyages minéralogiques faits avec Gucttard, lui avaient donné, sur la struture du globe, des idées qu'il perfectionna par la suite, et qui lui fournirent le sujet d'un mémoire sur les couches des montagues, imprimé, en 1789, parmi ceux de l'Académie des sciences. Il avait aussi présenté à cette compagnie divers mémoires sur des sujets particuliers de chimie, notamment sur l'analyse de la pierre à platre des environs de Paris, et sur la prétendue conversion de l'eau en terre, que des expériences imparfaites de Borrich, de Boyle, de Boerhaave et de Marggraf avaient fait admettre. L'Académie, qui sut l'apprécier d'après un si brillant début, s'empressa de l'adopter en 1768, et de lui accorder la place que la mort de Baron venait de laisser vacante dans son sein. Cependant Layoisier n'ayant pas tardé à sentir que la fortune serait très-utile

et pourrait même devenir nécessaire aux recherches qu'il se proposait d'entreprendre, sollicita une place de fermier-général, qui lui fut accordée peu de mois après son admissiou à l'Académie, Mais les affaires ne le détournèrent pas des sciences. et il sut faire marcher de front deux genres si différens d'occupation. « On se convainquit promptement, dit M. Cuvier, qu'un esprit si bien ordonné n'avait besoin chaque jour que de quelques instans pour les affaires, et que rien ne l'empêcherait d'employer la plus grande partie de son temps et de ses forces à ses recherches scientifiques. Il y travaillait en effet plusieurs heures le matin et le soir, et un jour de la semaine était consacré en entier à constater, par des expériences, les vues qu'avajent fait naître ces études et ces méditations. Ce jour était pour Lavoisier celui du bonheur. Dès le matin il réunissait dans son laboratoire quelques amis éclairés, dont il réclamait la coopération; il y admettait même des jeunes gens en qui il avait reconnu de la sagacité, et les ouvriers les plus habiles à fabriquer des instrumens exacts. Dans ces conférences, il faisait part de ses plans aux assistans avec une grande netteté; chacun proposait ses idées sur les moyens d'exécution, et tout ce qu'on imaginait de plausible était aussitôt mis à l'épreuve. C'est ainsi que naquit par degrés la nouvelle théorie chimique, qui a fait de la fin du dix-huitième siècle une des époques les plus remarquables de l'histoire des sciences. Becher et Stahl ne donnant d'attention qu'à la facilité de ramener les chaux métalliques : à l'état de métal, par le moyen d'une matière grasse ou combustible quelconque, avaient imaginé, comme principe de la combustibilité, une substance particulière qui reçut le nom de phlogistique, et que l'on supposait sortir du métal quand on le calcine, et y rentrer quand on le revivifie. Cependant il était certain et bien connu que la chaux d'un métal est plus pesante que le métal avec lequel on l'a faite, et, dès le dix-septième siècle. Jean Rev., Robert Boyle et Jean Mayow avaient apercu que cette augmentation de pesanteur est due à l'absorption d'une partie de l'atmosphère; mais leurs idées avaient été éclipsées par celles de Stahl, qui dominaient absolument en chimie. Les découvertes qui se firent sur les airs en Angleterre peudant la premlère moîtié du dix-huitième siècle, et auxquelles Black, Cavendish et Priestley donnerent ensuite l'extension la plus surprenante, n'influerent pas d'abord sur la chimie autant qu'on aurait du s'y attendre. Déjà Black avait démontré que la causticité de la chaux et des alcalis est due à l'absence de l'air fixe ; Cavendish , que l'air fixe et l'air inflammable sont des fluides spécifiquement différens de l'air commun ; Priestley , que l'air qui demeure après les combustions

et celui qui provient de l'acide nitrique, en sont denx autres également différens dans leur espèce, et personne n'avait remarqué encore que tous ces faits réunis ruinaient de fond en comble le système du phlogistique. Ce ne fut que six ou sept ans après les premières expériences de Priestley, que Lavoisier fut frappé comme du pressentiment de la doctrine qu'il devait bientôt mettre dans le plus beau jour. Il en déposa le premier germe dans un paquet cacheté qu'il remit au secrétariat de l'Académie, en 1772. Retirant beaucoup d'air fixe de la révivification des métaux par le charbon, son idée fut que la calcination des métaux n'est que leur combinaison avec l'air fixe, et il chercha encore à établir cette opinion dans un volume presenté à l'Académie en 1773, et publié sous le titre d'Opuscules physiques et chimiques. Cependant cet ouvrage même contient, sur la combustion du phosphore, des expériences qui prouvent suffisamment que cette théorie ne pouvait être générale; aussi dut-elle bientot être modifiée. Bayen avant réduit en 1774. des chaux de mercure sans charbon, dans des vaisseaux clos, Lavoisier examina l'air que l'on obtenait de cette manière, et le trouva respirable. Peu de temps après, Priestley découvrit que c'était précisément la seule partie respirable de l'air. Aussitôt Lavoisier conclut que la calcination et toutes les combustions sont le produit de l'union de cet air essentiellement respirable avec les corps, et que l'air fixe en particulier est le produit de son union avec le charbon; et combinant cette idée avec les découvertes de Black et de Wilke sur la chaleur latente, il considera la chaleur qui se manifeste dans les combustions, comme n'étant que dégagée de cet air respirable, qu'elle était auparavant employée à maintenir à l'état élastique. Ces deux propositions constituent ce qui appartient absolument en propre à Lavoisier dans la nouvelle théorie chimique, et font en même temps la base et le caractère fondamental de cette théorie. La première fut nettement énoucée en 1775, dans un mémoire lu à l'Académie des sciences, à sa rentrée publique de Paques; l'auteur développa par degrés la seconde pendant les deux années suivantes, et il les appliqua successivement l'une et l'autre à la théorie de la formation des acides et de la respiration des animaux, »

Nous aurions craint d'affaiblir es beau tableau en ne le rapportant pas tout entier. On ne pouvait présenter d'une manière plus complète et plus lumineuse l'origine et les progrès d'une hypothèse qui changea la face de la climite, et qui fut pendant long-temps considérée comme aussi rigoureusement démoutrée que la loi de la gravitation. Mais, quoique cette hypothèse ait couvert le ann de Lapvisier d'une gloire inumostelle . les chimistes reconnaissent aujourd'hui qu'elle est fausse . et les brillantes recherches de M. Dayy ont démontré que toutes les fois que les forces chimiques qui déterminent la combinaison ou la décomposition s'exercent avec énergie, les phénomènes de combustion ou d'incandescence, avec changement de propriétés, se manifestent; d'où il suit que la combustion ne dépend pas nécessairement de l'action de l'oxigène, que le développement de la chaleur ne doit pas être attribué uniquement à ce que ce gaz partage le calorique avec le corps dans lequel il se fixe, qu'il n'y a pas de substance particulière ou de forme de matière nécessaire pour produire cet effet, que c'est un résultat général des actions réciproque de toutes les substances qui sont douées d'une forte affinité chimique les unes pour les autres, ou qui jouissent de facultés électriques opposées, que cet effet a lieu dans tous les cas où l'on peut concevoir qu'un mouvement intense et violent est communiqué aux particules des corps, enfin que la distinction des corps en comburans et combustibles n'est plus admissible, puisqu'une même substance joue souvent les deux rôles, étant dans un cas soutien de combustion en apparence, et dans un autre combustible.

Quoi qu'il en soit, la théorie lavoisienne de la combustion na été abandonnée que par les chimistes, et les physiologistes qui s'en étaient emparés, afin d'expliquer les phéumeires de respiration, ny ont pas encore renoncé, du moins pour la plupart, tant il est vrai que la medecine, si prompte h tirer de autres sciences les idées propres à elever des lippothèses, ne se décide jamais qu'avec peine, à renverser les édifices qu'elle a construits avec des matériaux étrangers, et ne suit que de de la construit savec des matériaux étrangers, et ne suit que de de la construit savec des matériaux étrangers, et ne suit que de de la construit savec des matériaux étrangers, et ne suit que de la construit savec des matériaux étrangers, et ne suit qu'un naturaliste officher adopte encore la théorif échimique de la respiration, qui était bien faite pour séduice sans doute, mais dont la fussaét est presone et évicalement reconnuc au-

jourd'hui.

L'hydrogène attira aussi l'attention de Lavpisier. Cavendish ayant reconne qu'en brilaise il donne de l'eau ponr produiï, Lavoisier, qui soupconnait, comme M. de Laplace, que l'eau devait pouvoir se décomposer en oxigène et en hydrogène, parvint à mettre ce fait hors de doute par une expérience qu'il exécuta en 1934, de concert avec Meusière.

« Ges bases une fois établies, continue-M. Cavier, Lavoisier en fit une application en quelque sorte universelle, non-seulement aux aerdes minéraux, aux chiaux métalliques, aux airs qui se produisent lors des dissolutions, mais à la pature même des substances des trois régnes. Les haijes et les autres matièras des substances des trois régnes. Les haijes et les autres matièras de substances des trois régnes. Les haijes et les autres matièras des substances des trois régnes. Les haijes et les autres matièras des substances des trois régnes. Les haijes et les autres matièras des substances des controls de la control de la co



combastibles végétales donnant, quand elles brûlent, de l'air fixe et de l'eau, on dut en conclure qu'elles se composent principalement de charbon et d'air inflanmable. Les fermentstions végétales exhalant beaucoup d'air fixe, elles dûrent être attribuées à des changemens dans la proportion du charbon, Une découverte faite en 1785 par Berthollet, celle que l'alcali volatil se compose d'air inflammable et de cet air qui reste après que la partie respirable de l'atmosphère est consumée par la combustion, vint éclaircir des phénomènes plus compliqués encore. On reconnut que ce dernier air, nommé alors air phlogistique, est une partie essentielle des matières animales, et l'en expliqua ainsi les produits de la combustion de ces matières et ceux de la fermentation putride. Lavoisier, par des expériences aussi longues que pénibles, détermina les proportions de ces élémens dans les diverses substances, les quantités d'air respirable absorbées, et celles de chaleur développées dans leur combustion, et fit voir qu'il existe à ces divers égards, entre tous les phénomènes, un accord tel qu'il équivaut à une démonstration. »

Il ne suffisait pas d'avoir en quelque sorte recréé la chimie, il fallait encore la débarrasser des termes bizarres ou cavetérieux qu'elle avait empruntés à la chimie, et introduire une nomenclature qui fût en harmonie avec la théorie nouvelle. Cette révolution dans la terminologie était non-seulement permise, mais même légitime, puisque la science avait subi une réforme totale jusque dans ses principes fondamentaux. Lavoisier n'y demeura pas non plus étranger, et se concerta sous ce. point de vue avec les chimistes les plus renomnés de Paris, qui décidèrent que les divers corps scraient designés d'après la composition constatée par la nouvelle théorie. De là résulta une terminologie simple et claire, qui avant fondu en quelque sorte les définitions dans les noms, contribua puissamment à répandre le goût de la chimie, mais qui aussi, reposant sur l'hypothèse de l'oxigène comme principe général et unique de combustion et d'acidification, a beaucoup perdu de sa valeur, et ne peut plus être interprétée aujourd'hui comme elle le fut dans le principe.

Après avoir enrichi la science d'une foule de découvertes et d'observation de détails sur lesquels nous ne ponvons nous appesantir, Lavoisier se proposait de coordonner tous ses travaux, et d'en former un corps complet de doctrine, et il s'était, à cet effet, associé M. Armand Séguin, qui l'avait déjà aidé è employer la théreire nouvelle pour l'explication des phénomènes de la respiration et de la transpiration. Il marchait à grands pas vers résectuiste de c loussible projet, lorsque, pour employer en-

core les expressions de M. Cuvier, a une vie si belle et si utile fut terminée par un des crimes atroces qui ont deshonoré cette époque. Au fond de sa prison, lorsqu'il n'ignorait pas que l'on prémeditait son assassinat, Lavoisier s'occupait encore avec calme et sérenité de suivre l'impression de son ouvrage, qui devait avoir huit volumes ..... Les bibliothèques ne possèdent point de monument plus touchant. Ces dernières lignes d'un homme de génie écrivant encore à la vue d'un échafaud, ces volumes mutilés, ces discours interrompus au milieu d'une phrase, et dont la suite est perdue pour toujours, rappellent tout ce que les temps affreux dont nous parlons produisirent d'horreur et d'effroi. La catastrophe qui a mis fin aux jours de Lavoisier fut une suite de sa carrière administrative, qu'il avait cependant parcourue avec non moins d'honneur et de talent que sa carrière scientifique. Il avait été reçu fermier-général en 1760. Malgré les préventions que devaient exciter contre lui , dans une telle compagnie, ses occupations savantes, il y obtint promptement un credit proportionné à l'habileté qu'il y developpa, et devint en peu de temps l'un des membres les plus actifs du corps, celui que l'on chargeait des affaires les plus difficiles. Ses vues étaient éclairées : il savait combien une fiscalité excessive nuit quelquefois aux recettes, et en plusieurs occasions il fit supprimer des droits qui, fort onérenx pour le peuple, n'étaient pas très-lucratifs pour l'état. La comminnauté des juifs de Metz lui décerna un témoignage honorable de gratitude pour la décharge qu'il avait obtenue, en leur faveur, d'un peage à la fois vexatoire et ignominieux .... Lavoisier faisait aussi des recherches particulières d'agriculture et d'économie politique..... Comme grand propriétaire dans la généralité d'Orléans, il fut nommé, en 1787, membre de l'assemblée provinciale, et il ne se borna point, pour remplir cette honorable mission, à des conseils et à des travaux. Lors des intempéries de 1788, il avanca à la ville de Blois une somme de cinquante mille francs pour acheter des blés, et il en dirigea si habilemeut l'emploi, que cette ville échappa, sans qu'il lui en coûtât rien, aux effets de la famine, qui mirent le désordre et produisirent des séditions en tant d'autres lieux ..... A cette époque, la France entière, provoquée par son roi, s'occupait des améliorations dont le gouvernement et l'administration paraissaient avoir besoin; Lavoisier crut devoir payer soir tribut, et son Traite de la richesse territoriale de la France est une sorte de modèle de la manière dont on pourrait exposer les faits de l'économie politique ..... Le choix que l'Acadenie fit de lui, en 1790, pour être l'un des membres de la commission chargée de fixet les nouvelles mesures, lui offrit encore une occasion d'apLAVO 553

pliquer à la fois son génie pour les expériences et son esprit pratique ..... Tant de services, et des services si divers, ne lui obtinrent point de grâce auprès des hommes de 1703 ..... Traduit au tribunal révolutionnaire avec les autres fermiers généraux, il fut du nombre des vingt-huit condamnés à mort. On espéra encore un moment que sa renommée dans les sciences inspirerait de l'intérêt : on se reposait sur les instances que quelques uns de ses anciens confreres paraissaient à portée de faire en sa faveur; mais la terreur glaça tous les cœurs, personne n'osa en parler aux decemvirs ..... Un citoyen courageux, Halle, osa seul tenter un effort public; il se hata de faire au Lycée des arts un rapport sur ce que les découvertes de ce grand homme avaient d'utile, et ce rapport fut produit au tribunal. Lavoisier lui-même ne dédaigna pas de demander aux misérables qui venaient de le condamner, un délai de quelques jours, afin, disait-il, de pouvoir terminer des expériences salutaires pour l'humamité ; il entendait sans doute les recherches sur la transpiration, qui avaient été suspendues en effet par son emprisonnement, lorsqu'elles promettaient les plus beaux résultats. Tout fut inutile. Le chef de cette horrible troupe répondit, d'une voix séroce, que l'on n'avait plus besoin de savans, et le coup fatal fut porté le 8 mai 1794. »

Ainsi périt, dans toute la force de la sauté et du talent, le savant le plus remarquable du dix-huitieme sicele, qui avait consacré sa vie entiète à des travaux utiles au genre humain, et dont les découvertes, toutes importantes qu'elles étaient déjà, semblaient nêtre que le prélude d'autres plus brillantes encore. Cet évenement déplorable a suggéré les remarques suivantes à M. Cavier. « On ne peut, saus ficunt, faire la réflexion qu'un délai de quelques semaines, qui, même au milleu des fureurs de ce temps la, n'aurait qu' en d'extraordinaire, l'eût conduit à l'époque où les échalands furent renversés. L'horreur redouble quand on songe que l'esprit de partin ne le poursuivait point, qu'il n'existait pas de dénonciation spéciale contre lui; et que l'indifférence stupide des homuses en pouvoir n'eut en cette occasion ancune des excuses ignominieuses qu'elle mettait que/quefoss en avant. »

Les ouvrages de Lavoisier sont :

Les ouvrages de Lavoisier sont

Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nouveau, et d'après les découvertes moderness, Paris, 1989, 2 vol. in-8°. - Tôid, 1801, 2 vol. in-8°. - Trad. en allemand par S.-F. Hermhataedt, Berlin et Steltin, 1992, in-8°. ; Bid. 1803, in-8°. - en anglais, Löndres, 1989, in-8°.

3 voi. nº-6. - 1 rad. s nicitanto par co. nerimpassiti, perin et otetun, 1931, ni-6. ; bid. 1803, ni-8. ; en anglais, 150dres, 1983, ni-8. ; Gouetes physiques et chimiques. Paris, 174, 3 vol. ni-8. - ral lammad par en anglais par Th. Henry, Londres, 1765, ni-8. - en allemand par C.-E. Weigel, Grinwald, tome 1, 1983, 11, 11, 1985, ni-8. ; eoutined par H.-F. Link, Jidd. U., 1923, V., 1791, ni-8.

Les allemands ont executé ce que Lavoisier se propossit de faire : ils ont traduit et réuni tous les opuscules épars de cet illustre chimiste.

LAZERME (Jacoura), né au Pouguet, dans le Languedor, aux environs de Bristes, en 1676. Înt rego docteur en médicine dans l'Université de Montpellier en 1703. Il devint membre du Collége des médecins de cette ville, et la assistait, en cute qualité, et à tour de rôle, aux principaux actes probatoires de Faculté, pour la collation des grades. Indépendamment de cet utile noviciat pour le professorat, Lazerme concournt, fut nommé survivancer de Bezac, et occup as chaire à son déce en 1720. Lazerme set trouva alors inscrit comme le vingt-unième professeur sur la liste de ceur qui ont rempli les deux dernières des quatre chaires créées par le roi Charles vitt, et consolidées et plus amplement rétribuées, en 1400, par Lonis xu.

Lazerme jouit, de son vivant, de la réputation d'un habile praticien et d'un savant professeur. Il donna quelques ouvrages, et ses disciples, qui recueillirent ses lecons avec empressement, en publièrent une bonne partie. Les doctrines qui règnent dans ces productions sont presque toutes chimiques et mécaniques. ce qui est bien éloigne du goût de l'époque présente. Cela n'influait en rien sur la pratique de Lazerme. Les praticiens accrédités à Montpellier n'out jamais abandonné la route de l'observation, quels que fussent les divers systèmes qu'ils professaient, ou qui dominaient tour à tour dans leurs écoles. La remarque importante que nous venons de faire pour Montpellier appartient à Astruc; elle s'étend, pour l'honnenr de la médecine et le bonheur du genre humain, à toutes les écoles et à tous les siècles (sans en excepter le nôtre), ainsi que l'a démontre Burker, dans son excellent ouvrage intitulé : Essai sur la conformité de la médecine ancienne et moderne, etc.

Lazerme mourut en 1756.

Les ouvrages donnés par lui, ou extraits de ses leçons, et publics par ses élèves, et non désavoués par lui, sont ;

Specimen medico-chirurgicum de suppurationis eventibus. Montpelliet, 1924, in-8.
Conspectus mechanicus partium solidarum corporis humani. Montpel-

Conspectus mechanicus partium solidarum corporis numani. Montpellier, 1729, in-8°.

De morbis internis capitis. Amsterdam. 1748. 2 vol. in-12.

De morbis internis capitis. Amsterdam, 1748, 2 vol. in-12. Carationes morborum. Montpellier, 1750, 2 vol. in-12. Trad. par Delider-Desmartets sous cettires Methode pour guerrir les maladies. Paris, 1754, 2 vol. in-12.

LAWSON (Thomas), médecin au Grand-Strickland, dans le Westmoreland, s'est distingué par ses connaissances en botanique, sans avoir publié d'ouvrage ex professo sur cette

science. Ses découvertes ont contribué à enrichir la Flore anglaise. Ray le cite comme un botaniste diligent, industrieux et habile, éloges qui ne paraissent pas exagéres, quand on considere la longueur du catalogue des plantes rares duront de l'Angleterre qu'il transmit à son illustre compatriote, et qui fut imprimé dans les Lettres philosophiques de ce dernier. Lawron parsit avoir parcouru diverses parties de l'Angleterre, car il parle de végétaux recueillis par lui dans la plaine de Salisbury. S'il survecut à Ray, ce qui parait probable, il ne vivait plus lors de la publication de la troisieme édition da Synopsia stripium, quoiqu'il est laisse des papiers dont Dillen profits dans cette circonstance. Un genre de plantes (Lawsonia), de famille des calycamplemes, porte son nom. (6.)

LEAKE (Ixan), fils d'un ecclésiastique, né à Ainstable, près de Kirkowald, dans le Camberland, se rendit à Londres dès qu'il cut terminé ses humanités. Son intention était d'abord de suivre la carrière des armes; mais s'étant apetçu que son ambition n'y serait pas rapidement satisfaite, il tourna ses, uues vers la médocine, ciudin cet art avec beaucoup d'application, et après s'être fait admettre dans la corporation des chirurgiens de la capitale, il résolut de voyager pour accroître la masse de ses connaissances. Il parcourut donc le Portugal et l'Italie, et revint enfin s'établie à Londres, où il mourut le 8 août i'goz, regretté de ses concitoyens, On a de lui :

A dissertation on the properties and efficacy of the Lisbon diet-drink. Londres, 1957, in 84. Leake d.t avoir administré la célèbre tissue de Lisboune avec sucoès

dans la syphilis, le scorbut et les scrofules.

Lecture introductory to the theory and practice of midwifery. Londres,

1773, in-4°. L'auteur rejette le forceps de Levret, et en recommande un de son favention.

Practical observations on the child-heaf fever, Londres, 1773, In-8° A practical essays on the disease of the sisseers, particularly those of the stomach and howels; the liver, spleen and urinary passages, in which their nature, treatment and curv are clearly laid down and explained, Londres, 1792, in-8° - Trad. en allemand, Léipsick, 1793.

LEALIS (Léau), de Vérone, remplit d'abord l'emploi de chirurgien d'un hòpital à Padoue, et prit ressuite le bonnet dectoral dans l'Université de cette ville, où, pendant trente-quatre ans, il enseigna successivement la chirurgie, la boursique et la médecine peraique. Il mourut le 5 novembre 1726, laissant la réputation d'un assez mauvais professeur, mais d'un praticien habile. On a de lui :

Περὶ σπερματιζοίται οργαται, seu de partibus semen conficientibus in viro, epistola ad Dominicum de Marchettis. Padone, 1686, in 12.

Cet ouvrage a été réimprimé à la suite des œuvres d'Eustachi (Leyde , 1705, in-8°.). Il renferme quelques assertions fausses, mais on y remarque aussi divreses observations excetes, celle entr'autres que les vésicules séminales se constituent qu'un seul canal diversement recourbé sor luimême. «

Hebdomada febrilis septem dialogis absoluta. Padoue, 1717, in-4°.

LEBOUVIER DES MORTIERS (UBBLIN-RERÉ-Trowas), ancien magistrat, et membre de plusieurs sociétés savantes, et né à Nantes, le 1<sup>ee</sup> mars 1-30, il a fait un grand nombre de publications sur des sujeits varies, parmi lesguels on distingue des mémoires sur la chimic et la physique, et les ouvrages suivans?

Mémoires ou Considérations sur les sourds-muets de naissance, et sur les moyens de donner l'ouie et la parole à ceux qui en sont susceptibles. Parie, 1800, in-8°.

Recherches sur la décoloration spontance du bleu de Prusse, et sur le retour de cette couleur. Paris, 1801, in 8°.

Examen des principaux systèmes sur la nature du fluide électrique. Paris, 1813, in-8°. (z.)

LECHEL (Jras 12.), médecin de Brunswick, mort en cette ville, le 21 novembre 1886, à l'âge de cinquante-un ans, est auteur de quelques observations qui ont été insérées dans le recueil de l'Académie des Curicúx de la nature. On a auni de lui un traité initiulé:

Warnung fuer dem unzeitigen Aderlassen und Purgieren in Flechflebern. Brauswick, 1676, in 4°.

(2.)

LECLUSE, chirurgien-dentiste fort habile du siècle dernier, fut d'abord acteur à l'Opéra-comique, où il débuta en 1737. Mais peu satisfait sans doute de l'exercice de cette profession, dans laquelle il obtenzit d'ailleurs des succès mérités, il se livra à l'étude des maladies des dents, et se fit recevoir chirurgiendentiste à Saint-Côme. Plus tard, le roi de Pologne Stanislas l'attacha à sa personne, et la ville de Nancy lui accorda le titre de peusionnaire. De retour à Paris en 1777, Lécluse entreprit la construction d'une salle de spectacle, qu'il ne put achever, se ruina, fut emprisonné pour dettes, et finit pauvre, comme il avait commencé, en jouant les rôles de bouffon dans les vaudevilles. Sa mort eut lieu dans le courant de 1792. Doué de beauconn d'esprit, et recherché de la société, Lécluse s'était également distingué dans la double carrière qu'il avait parcourue. Auteur bouffon, il a composé plusieurs facéties dans le genre de Vadé, et qui ont eu beaucoup de vogue. Dentiste, il avait les idées les plus saines et les plus judicieuses sur la théorie et la pratique de cet art. Il montra, entre autres, combien il

Importe de favoriser la première dentition, afin que la seconde s'opère avec régularité. Il fut un de ceux qui contribuèrent le plus à faire connaître la clef dite de Garengeot, et à propager l'usage de cet instrument.

On a de lui les ouvrages suivans :

Leclusade, ou Dejeuner de la Rapée. Paris, 1748, in-80.

Cet écrit, réimprimé en 1749 sous le litre de Poissarderies ou Discours des halles et des ports, et, en 1755, sous celui de Déjeuner de la Rapée, fait partie du recneil des OEuvres poissardes de Vadé et Lecluse. Bessers du petit souper derobe au chevalier du pelican. Paris, 1755,

Cet onvrage contient des plaisanteries dans le genre du précédent.

Ses écrits scientifiques sont:
Traté utile au public, où l'on enseigne la méthode de remédier aux douleurs et accidens qui précédent et accompagnent la sortie des premières dents. Paris, 1750, in-12.

Anatomie de la bouche. Paris, 1752, in-12.

Belaireissemens essentiels pour parvenir à préserver les dents de la carie. Paris, 1755, in-12. (L.I. BÉGIN)

LECOCQ (ANTOINE), médecin de Paris, mort le 28 mars 1550, avait fait ses études dans la Faculté de cette ville , où il pratiqua avec beaucoup de réputation. Ayant été appelé en consultation au sujet de la maladie vénérienne dont François 1et était atteint, il s'opposa vivement à Fernel, et soutint avec chaleur la necessité de soumettre le roi à l'usage des frictions mercurielles, disant de ce mouarque, si l'on eu croit Guy Patin : c'est un vilain qui a gagné la vérole, frottetur comme un autre, et comme le dernier de son royaume, puisqu'il s'est gâté, de la même manière. Ce médecin est auteur de quelques ouvrages.

De ligno sancto non permiscendo. Paris, 1540, in-8°.

Consilia de arthritide. Francfort, 1592, in 8º. LECOQ ( Pascal ), ou Gallus, né dans le Poitou en 1567, reçu docteur à Poitiers en 1597, et mort dans cette ville le 18 août 1632, a publié un catalogne alphabétique des médecins, avec des notes sur leurs écrits et les principaux traits de leur vie, le tout tiré principalement de la bibliothèque de Gesner :

Bibliotheca medica, sive, catalogus corum qui ex professo artem medicam in hunc usque annum 1589 scriptis illustrarunt. Bale, 1590, in-8°. Uratio de Galli gallinacei natura et proprietatibus. Poitiers, 1613, in-8°. (1.)

LEDERMUELLER (MARTIN-FROBENIUS), devenu celèbre par see observations microscopiques, vint au monde à Nuremberg le 20 août 1719. Lorsqu'il eut atteint l'âge de quatorze ans, ses parens le destinèreut au commerce, malgré l'aversion que cette carrière lui inspirait : il ne la suivit cependant que trois années, tant à Francfort qu'à Ratisbonne, et finit par ob-

tenir la permission de se livrer aux affaires. Il entra donc en qualité de clerc chez un notaire de Nuremberg, qui se fit un plaisir de lui apprendre en même temps la pratique, la théorie et l'histoire de la jurisprudence, et qui lui conseilla d'aller étudier la philosophie et le droit à Iéna. Ledermueller partit en 1739 pour cette université, mais les ordres positifs de son père ne lui permirent pas d'y rester, et lui imposèrent l'obligation de revenir à Nuremberg. Un officier autrichien, qu'il rencontra en ronte, capta sa confiance, et l'engagea pour trois ans comme fourrier. La capitulation ne fut cependant pas exécutée, car à peine fut-il arrivé à Luxembourg, qu'on le contraignit d'entrer dans les rangs des simples soldats. Bientôt, à la vérité, il obtint son congé en fournissant un remplaçant; mais comme il retournait chez lui, des recruteurs l'engagèrent par force au service de France. Son père le racheta une seconde fois, et l'accabla de traitemens si durs, qu'il prit le parti de quitter le toit paternel. Un ami qu'il avait à Roemhild, l'accueillit avec empressement, et lui procura la connaissance du baron de Kaiserling, officier saxon, qui l'emmena avec lui à Dresde, en qualité de secrétaire. Quelque temps après, Ledermueller fut attaché au major-général de Bruehl, qui lui fit dessiner des plans et des cartes. A la fin de la campagne on ne tint pas les promesses qu'on lui avait faites. Révolté de cette injustice, il revint à Nuremberg , ouvrit une étude de notaire, et partit ensuite pour Schweinfurt, en qualité de secrétaire de l'ambassadeur de Suède à la diète de Franconie. Trompé eucore une fois dans ses espérances, il reprit le chemit de Nuremberg, et ne tarda pas à accepter la place de secrétaire du prince Rodolphe Cantacuzene, qui habitait alors Wurzbourg. La vie errante de ce prince ne s'accordant pas avec ses propres goûts, il le quitta, et revint parmi ses compatriotes, qui l'honorerent de plusieurs charges publiques, dont la perte de l'ouie l'obligea de se démettre au bout de trois ans. Un proces facheux, dans lequel il se trouva impliqué, lui fit prendre la résolution d'aller passer quelque temps à Erlangue, afin d'y prendre un titre académique qui lui permit d'exercer la profession d'avocat à Nuremberg. Ce projet l'occupait sérieusement, quand tout à coup la surdité dont il était atteint se dissipa. Dejà, depuis quelque temps, il se livrait à des recherches sur la physique et à des observations microscopiques. Ces travaux, qu'il reprit alors avec une nouvelle ardeur, lui procurerent des amis, avec la protection desquels il fitt appele, en 1760, à Bayreuth, pour y coopérer à l'arrangement du cabinet d'histoire naturelle. Un sa s'écoula au milieu d'occupations si conformes à ses goûts ; mais un mal d'yeux opiniatre étant venu le frapper, il fut obligé de se retirer dans sa ville natale, où il mourut, le 16 mai 1769.

Ses nombreux ouvrages, frequemment consultés par les natura-1 stes, ont pour titres : ;

Diatribe de differentiis, qua procuratores judicii Novimbergensis et sollicitatores in curid consulte Novimb. respubl. et corum officia et omnia intercedit. Nuremberg, 1755, in-4°.

Physikalische Beobachtungen der Saomen - Thiergen durch die allerbesten Vergroesserungs-Glaeser und bequemlichsten Mikroscope betrachtet. Nuremberg, 1756, in-40.

Avec huit planches.

Versuch zu einer gruendlichen Vertheidigung der Saumen-Thiergen; nebit einer Beitreilung der Leuwenhocklichen Mikroskopen, und sinem Entwurf zu einer Volkstendingen Geschichte des Sonnenmikros-kops, all der besten Rechtfertigung der Leuwenhocklichen Beboha-tungen, Nureuberg, 1788, in 4.

Aren ist plannlen. Réponse à quelques objections qui avaient été

faites à l'auteur au sujet de l'onvrage précédent. Ledermueller y rapporte braucoup d'observations qui confirment ou rectifient celles de Leeuwenhoek, Tontes les figures ne sont pas originales.

Mikroskopische Beytraege. Nuremberg, 1759, in-8°.

Mikroekopische Gemueths-und Augen-Ergoetung, bestehend in ein Hundert nach der Natur gezeichneten und mit Farben erleuchteten Kupfertafeln, samt deren Erklaerung. Nuremberg, 1761, in-40 Der mikroskopischen Gemueths-und Augen-Ergoetzung drittes Funfzig sammt einer getreuen Anweisung; wie man alle Arten Mikroskop geschicht, leicht und nuetzlich gebrauchen soll, Nuremberg, 1762 in-40. - Ibid. 1765, in-40. - Trad. en français, Nuremberg, 1768, in-40.

Ces planches sont coloriées, L'auteur y travailla pendant cinq ans. Machricht von einer Augale der Abbildungen der seltensten und echoensten Stuecke des hochfuerstt. Naturalienkabinetes in Bayreuth

den 10 April 1762. Nuremberg, 1762, in-fol.

Physikalisch-Mikroskopische Beschreibung eines besondern phosphorescirenden und faserichten Steins, mit Vergleichung der Bononiensisch-leuchtenden Steine, auch einiger andern demselben achalicher Minera-lien und Fosstlien. Nuremberg, 1764, in-4°.

Avre six planches. Physikalisch Mikroskopisch Zergliederungen des Korns oder Rockens nebst der Beobachtung seines Wachsthums. Nuremberg, 1764, in-fol.

Avec deux planches Physikalisch-Mikroskopische Zergliederung und Vorstellung einer sehr

kleinen Winterknospe Hippocastani seu Esculi, oder des wilden Rosshastainenbaums, Noremberg, 1764, in-fol. Avec trois planches coloriées.

Mikroskopische Fruehlingssammlung. Nuremberg, 1764, in-fol. Versuch, bey angenehmer Fruehlingszeit die Vergroesserungiglaeser zum nuetzlichen und angenehmen Zeitvertreib anzuwenden. Leipzick, 1764, in-fol. -Trad. on français, Nuremberg, 1764, in-fol.

Avec dooze planches coloriées.

Abgenoethigie Vertheidigung: als ein Anhang seiner mikroskopischen Gemueths-und Augen - Ergoetzung, wider einige von dem Urn. Verf. des Neuesten aus dem Reich der Pflanzen und der Geschichte der Stubenfliege, in dessen beyden Schriften geasusserte Zweifel und Vorwuerfe. Noremberg, 1765, in-fol.

Réponse aux attaques de Gleichen. Physikalisch-Mikroskopische Vorstellung und Zergliederung einer angeblichen Rockenpflanze, das Stauden-Stech oder Gerstenkorn insgemein genannt, Nuremberg, 1765, in-fol,

Avec trois planches,

Erzaehlungen in Briefen, worinnen ein Christ und ein Freygeist ein Gespraech unter waehrendem Donnerwetter ueber die Unsterblichkeit

der Seele halten. Nuremberg, 1765, in 4°.
Physikdlisch - Mikroskopische Abkandlung von Asbest, Amiant, Stein-oder Erdflachs, und einiger anderer mit demselben verwandten Fossilien. Nuremberg, 1775, in-4°.

Avec six planches

Letzte Beobachtungen seiner mikroskopischen Ergoetzungen, welche ein Nest mit der kleinsten Art Schlupfwespe in Flockwolle enthalten. Nuremberg , 1776 , in-40:

Avec dix pl (A .- J .- L. J.)

LEDESMA (ANTOINE-COLMENERO DE), médecin et chirurgien espaguol du dix-septième siècle, à écrit :

Tratado de la naturaleca y calillad del chocolate. Madrid. 1631 .-Trad. en français en 1643, in-4". par R. Moreau, medecin et professeu à Paris. (LEFÈVRE)

LEDRU (NICOLAS-PHILIPPE), que toute la France a connu sous le nont de Comus, mérite une place dans ce dictionaire à raison de l'application qu'il sit de l'electricité au traitement de quelques malodies. Né à Paris en 1731, il s'attacha principalement à la physique expérimentale, et dès l'âge de vingt ans, se fit une reputation, non-sculement dans les provinces, mais même à l'étranger, par ses récréations physiques et mathématiques. Louis xv, à sou retour, le plaça auprès du duc de Bourgogue, en qualité de physicien, et le nomma professeur de mathematiques des enfans de France. Etantà Londres en 1766, il fit construire par Nairn des boussoles horizontales et verticales, et plusieurs autres instrumens de physique. C'est sur un modèle de lui que fut faite l'aiguille d'inclinaison dont le capitaine Philips se servit dans son voyage au pôle boreal. Vers le nième temps le roi de France lui accorda un brevet pour aciérer le ser à la manière des Anglais, et pour la fabrication des instrumens de physique de toute espèce. Il ne tarda pas non plus à obtenir la permission de compulser le dépôt des cartes de la marine et les cartons renfermant les observations magnétiques, pour en extraire ce qu'il jugerait convenable aux projets qu'il méditait. L'immense recueil d'extraits qu'il fit lui servit pour composer, d'après un autre système que celui de Halley, des cartes nautiques, dont il remit des exemplaires manuscrits à Lapeyrouse eu 1785. Ce fut en 1772 qu'il commença ponr la première fois à montrer les effets de la catoptrique, sous le nom de fantasmagorie. L'électricité lui ayant paru susceptible d'être appliquée au traitement de l'épilepsie, de la catalepsie et d'autres affections nerveuses, la Faculté de médecine choisit, eu 1-82, pour examiner ses procédés, une commission dont le rapport favorable lui valut, ainsi qu'à ses deux fils, le titre de physieien du roi. Ce rapport fut imprimé la même année, avec l'aperçu du système de l'auteur, qui, malgré le bruit qu'il fit dans le temps, est tombé tout à fait dans l'oubli, et ne mérite pas d'en être tiré. Ledru mourut à Paris, le 6 octobre 1807.

LEEUWENHOECK (Antoine), célèbre naturaliste et physicien, naquit à Delft, le 24 octobre 1632. A l'âge de seize ans, ses parens le placerent chez un marchand d'Amsterdam, pour lui faire apprendre le commerce, mais il n'y resta qu'un petit nombre d'années, revint dans sa ville natale, et, après s'y être marié, s'abandonna tout entier au penchant qui l'entrainait dans les sciences physiques. Quoique sans guide, il y fit d'assez grands progrès, et s'appliqua surtout à la construction des microscopes, que personne, peut-être, n'a su manier aussi habilement que lui, et avec lesquels il fit une quantité prodigieuse d'observations. Malheureusement il n'avait pas le génie nécessaire pour diriger ces observations vers un but déterminé. ni pour en tirer tout le fruit possible. Folkes et Baker ont reconnu qu'aucun des microscopes qu'il employait ne grossissait les objets plus de cent cinquante fois, ce qui donne la plus haute idée de sa sagacité et de son talent observateur. Ses travaux le firent admettre, en 1679, parmi les membres de la Société royale de Londres, à laquelle il communiquait tous ses mémoires, et qui les insérait dans les Transactions philosophiques. Il mourut le 28 août 1723. Ne pouvant passer en revue toutes ses découvertes, nous nous contenterons de signaler les plus intéressantes de celles qu'il a faites dans ses recherches sur la structure intime des diverses parties du corps humain.

On doit placer au premier rang ses observations sur les globutes du sang, dont l'existence a été bien constatée depuis, mais qui ont fourni matière à tant d'hypothèses physiologiques et même pathologiques, par exemple à la théorie de Boerhaave sur l'inflammation. Il les a décrits comme des corpuscules ovales, aplatis et composés de six petits cônes qui nagent dans le sérum, et qui, pris séparément, ne réfléchissent pas la couleur rouge, mais qui, par leur réunion, communiquent au sang les qualités physiques que nous lui connaissous. Les mêmes globules ont été retrouvés par lui dans presque toutes les humeurs du corps, dont ils paraissent effectivement faire partie intégrante essentielle. Il a aperçu les animalcules du sperme, dont il a donné une description fort étendue, et qui exercerent si activement son imagination, qu'il crut avoir entrevu en certains d'entre eux la figure de l'homme. Il supposait que ces petits corps, parvenus dans la matrice, y causaient une irritation qui attire l'œuf, et qu'ils communiquent la vie à l'embryon contenu dans ce dernier. Ces fameux animalcules,

3

dont Needham et Buffon se sont tant occupés, lui fournirent encore un plus ample sujet de fictions, qu'il serait inutile de rapporter ici ; nous dirons seulement, pour en donner une idee, que Leeuwenhoeck prétendait avoir vu les animalcules spermatiques dans les animaux de toute grosseur et de toute espece, depuis le cheval jusqu'au taon. Il paraît que ce physicien a décrit bien des choses qu'il n'avait pas vues, car il admet les pores de la peau, qu'on n'a pu retrouver depuis, avec des instrumens bien plus parfaits que les siens. De même, il a soutenu que la membrane muqueuse des intestins est musculeuse, et que la pulsation n'est pas due aux artères, mais aux veines. Son mémoire sur la structure des fibres musculaires n'est également qu'un tissu de fictions; il admet dans chaque fibre trois mille deux cents filamens, entourés chacun d'un grand nombre d'anneaux. L'épiderme, dont il a connu assez bien la texture. lui paraissait être produit par la matière de la transpiration condensée. Toutes ces assertions, et autres semblables que nous passons sous silence, prouvent assez qu'il voyait moins avec les yeux qu'avec l'imagination au travers de son microscope, et malheureusement il en a été de même pour la plupart de ceux qui ont voulu faire servir cet instrument, si difficile à bien manier, à l'investigation des phénomènes de la vie. Ses mémoires ont paru, pour la plupart, détachés les uns des autres, dans les Transactions philosophiques. Gronovius en donne la liste suivante :

Ondervindingen en beschryvingen der onsigtbare geschapene waarheden vervat in verschiedene brieven an het K. Soc. Leyde, 1684, in-4°. Ontdekkingen en ontleedingen van sout figuren, van levendige dierkens in mannelyke saden der Baermoeder ingestort, en van de voortteelinge.

Leyde, 1685, in-4".

Ontleedingen en ontdekkingen van het begin der planten, en zoden van boomen, waarust beweezen word, dat jeder boonn och plant syn rol van mannekœ en wyfken speelen moet, als mede dat dieren van verscheyde aart met malkanderen verzamlende noodsaahelyk moeten schepzels hervoorbringen, die nog na de vader, nog na de moeder gelyken. Leyde, 1685, in 4

Ontledingen en ontdekkingen van de cinnaber naturalis en buspoeder.

Levde , 1685 , in-4º.

Vervolge der brieven geschreeven aan de K. Soc. in Londen, Leyde.

Natuurs verborgentheden ontdekt zynde een tweede vervolg der brieven aan de K. Soc. Delft, 1689, in-4°.

Ontledingen en ontdekkingen van onsigtbare verborgentheden. Leyde , 1691 , in-40 Deerde vervolg der brieven geschreeven aan de K. Soc, in Londen. Delft , 1693 , in-46.

Vierde vervolg der brieven geschreeven aan de K. Soc. in Londen. Delft, 1694, in-4°.

Vyfile vervolg der brieven geschreeven aan verschydene hooghe standspersoonen en geleerde luyden. Delft, 1696, in-4°.

Zesde vervolg der brieven geschreeven aan verschydene hooghe standspersoonen en geleerde luyden. Delft, 1697, in 4°.

Vervolg, waar in gehandelt wordt van veele opmerkens en verwonderens waardige natuurs geheimen. Delft, 1702, in-4°.

Sendbrieven 200 aan de hoogedeleheeren de Kon. Soc. als aan andere aanzientyke en geleerde luyden over verscheyde verborgenheden der natuur. Delft, 1718, in 49. Ses œuvres ont paru réunies en hollandais, sous le titre:

Natuurkundige werken, Delft, 1696, in 4°. - Trad. en latin, Leyde,

1722, 4 vol. in-4°. Les observations sur le sang ont été traduites en français par Mesmin,

Paris, 1679, in-12. (z.)

LEFEBURE (Guillaume-René), baron de Saint-Ildephont. né le 25 septembre 1744, à Sainte-Croix sur Orne, était fils d'un gentilhomme que ses qualités personnelles firent honorer par ses concitoyens jusqu'à l'âge de cent ans, qu'il termina son existence. Lefebure acheva de bonne heure ses études, et fut admis en 1769 au service du roi, daus la compagnie des chevau-légers; mais un goût prononcé l'entraîna vers les sciences. Il se fit recevoir docteur en médeciue et devint, en 1795, médecin de Monsieur, aujourd'hui Louis xviii. Forcé de s'expatrier en 1790, il exerça successivement l'art de guérir en Hollande, en Allemagne et en Italie, jusqu'en 1801. A cette époque il rentra en France, d'où ses opinions politiques le forcerent bientôt à sortir une seconde fois. Il exerçait sa profession à Munich, lorsque les armées françaises ouvrirent la campagne d'Autriche en 1800. Le triste et sanglant résultat des batailles qui avaient encombré les hôpitaux bavarois de Français mutilés ou succombant au terrible fléau du typhus, réveilla des sentimens de patriotisme dans son cœur; il cournt au devant des besoins de ses compatriotes malheureux, et ne tarda pas à devenir la victime de son dévouement. Nommé médecin en chef des hôpitaux d'Augsbourg le 6 mai 1809, il mourut du typhus le 27 juillet de la même année. Comme il était très-connu en Allemagne par ses ouvrages et par ses opinions philosophiques et libérales, quelques ecclésiastiques d'Augsbourg entreprirent sa conversion lorsqu'ils le surent au lit de mort. L'un d'eux, dont l'opiniâtreté lui devenait insupportable, reçut cette réponse : « Mon cher abbé, dites à qui vous voudrez que vous m'avez confesse, je vous y autorise; mais, au nom de dieu, laissez-moi mourir en paix. Je vous préviens au surplus que voici mon dernier mot ..... » (en montraut une canne qu'il avait fait placer auprès de lui, sur son lit.) Se voyant enfin scul, il dit à son fils, aujourd'hui officier dans un des régimens de l'armée française : « Mon ami, comme je-suis définitivément brouillé avec ces messieurs; vous me ferez enterrer dans le cimetière protestant. » Ceux de ses ouvrages dont nous avons pu recueillir les titres sont les suivans :

Methode familière pour guerir les maladles veneriennes, avec les recettes des remèdes qui y sont propres. Paris, 1773, in 8º. - Ibid. 1775,

2 vel. in-8°. Instruction très superficielle pour les gens du monde, plutot que pour les médecins. L'auteur y conseille un chocolat autivéuérien, dens lequel eutre le sublimé, et au moyen duquel on peut, dit-il, se guérir publi-quement et être à l'abri de tout soupçon. Il a aussi proposé de remplacer. les frictions par des caleçons impregnes d'un onguent mercuriel. A la suite de cet insignifiant traité, on trouve une bibliographie syphilitique fort superficielle et fort incomplète, mais écrite avec feu et esprit, toutes les fois surtent qu'il s'agit de démasquer les manouvres du charlatanisme.

Etat de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en Europe pour l'année 1776. Paris, 1777, in 8. République fondée sur la nature physique et morale de l'homme.

Francfort, 1798, in 80. Recherches théoriques et pratiques sur l'existence du fluide nerveux. Francfort, 1800 , in-8°.

Histoire anatomique, physiologique et optique de l'œil. Fraucfort. 4803, in-8°.

LEFEBURE (Louis), ancien professeur à l'Athénée de Paris, et membre de diverses sociétés littéraires, cultive la botanique avec succes. Il a tenté d'établir un nouveau système foliaire qui tendrait à faciliter l'étude de cette science, sur laquelle on lui doit les ouvrages suivans :

Methode signalementaire pour servir à l'étude des noms des plantes. Paris, 1814-1815, 3 cahiers in 80.

Concordance des trois systèmes de Tournefort, Linné et Justieu, appliquée aux genres de plantes qui croissent spontanément dans le rayon de dix lieues autour de Paris. Paris, 1816, 10-8°. Vrai système des fleurs. Paris, 1817, in-8°. Atlas botanique ou clef du jardin de l'univers, d'après les systèmes

de Tournefort et de Linne reunis. Paris, 1817, in 8º.

LEFEVRE (NICOLAS), chimiste français, était membre de la Société royale de Londres, et attaché à la maison de Charles 11, roi d'Angleterre, en qualité de pharmacien Il était tres-exact et très-fidèle dans l'exposition des expériences, ct l'on ne saurait trop le louer pour la précision avec laquelle il a décrit tous ses procédés, et le détail dans lequel il est entré sur les circonstances des opérations. C'était un chimiste habile, qui, bien que parlant trop au long des propriétés des médicamens, n'avait pas beaucoup de consiance dans les préparations auriseres. Il savait qu'on peut falsifier le mercure avec le plomb et le bismuth, sans que l'amalgame cesse de passer à travers la peau de chamois, et il a indiqué des moyens certains pour reconnaître cette fraude. On peut le considérer comme le premier qui ait donné en français un abrégé des procédés les plus en usage, en observant l'ordre des corps qu'il soumet à l'opération, et dont il fait l'analyse. Son traité de chimie a pour titre :

Traité de la chinte. Parla , 1660, 2 vol. lu-8° - Paris et Leyde, 2 vol. in-12. - Paris , 1054, 2 vol. in-12. - Leyde, 1656, 2 vol. in-12. - Paris , 1551, 5 vol. in-12. - Paris , anglais. Londers, 1664, in-6°; Ibid. 1695, in-6°; - en allemand, Nuremberg, 1672, in-8°; Ibid. 1685, in-8°; Ibid. 1688, in-8°.

LEGALLOIS (JULIEN-JEAN-CÉSAR), né à Cherneix, bourg à deux lieues de Dol, en Bretagne, était fils d'un fermier qui lui fit donner une éducation soignée, dont il profita rapidement. Après avoir remporté tous les prix de rhétorique au collége de Dol, il alla suivre les cours de médecine à Caen, et y resta jusqu'au moment où la révolution ayant éclaté, il prit les armes en 1793, en faveur du parti fédéraliste. Obligé de se cacher après la défaite de ce parti, il fut déponcé, et partit pour Paris, où il se perdit dans la foule des élèves en méde. cine, suivant la pratique des grands maîtres dans les hôpitaux de la capitale. Dénonce une seconde fois, il se présente au comité des poudres et salpêtres, subit des examens, et fut envoyé dans son departement pour y diriger la fabrication de la poudre. Un au après, l'École de santé fut fondée. Legallois obtint d'y être envoyé par son district, comme élève, ainsi que le furent Bayle, Duméril et plusieurs autres qui se sont fait une réputation par de grands et utiles travaux. Le Gallois se distingua parmi ses condisciples, et joignit à l'étude de la médecine celle des langues grecque, italienne et anglaise; en 1801 il prit le bonnet de docteur, et dès-lors ses recherches se dirigèrent exclusivement vers la physiologie, dans l'étude de laquelle il paraîtavoir suivi les principes de M. Euvier et l'exemple de Bichat, qui, doué de plus de génie, avait moins de sévérité dans l'esprit. Legallois était très - myope, ses doigts étaient gros et courts, et pourtaut il déploya une adresse singulière dans les expériences sur les animaux vivans. En 1813 il fut nommé médecin de Bicêtre : sans cesser de demeurer à Paris, il se rendait chaque jour à pied dans cette maison. Ce fut à la suite d'une course de ce genre, qu'il éprouva une péripneumonie, dont il mourut en fevrier 1814, après avoir refusé de se laisser saigner, prétendant que l'inflammation à laquelle il était près de succomber était de nature adynamique. J'ai connu plus d'un jeune médecin de grande espérance qui sont morts victimes de cette funeste théorie. Legallois était un physiologiste expérimentateur, dans l'acception la plus noble de ce mot, et ce qui le caracterise surtout, c'est la réserve avec laquelle il tirait des conclusions de ses expériences, toutes remarquables par leur variété, l'esprit inventif, et l'espèce de préscience qui présidait à leur accomplissement. On a de lui :

Le sang est il identique dans tous les vaisseaux qu'il percourt? Paris, an xiu, su-80.

Cet opuscule est un modèle précieux de discussion physiologique, près duquel de nombreuses productions, plus en vogue, paraissent bien mes-

quines.

Expériences sur le principe de la vie, notomment sur celui des mou-vemens du cœur et sur le siège de ce principe. Paris, 1812, in-89. Ce titre vague et même bizarre cache plutôt qu'il ne montre un des

plus beaux monumens physiologiques élevés, par les Français, depuis que la science de la vie a reçu une direction vraiment philosophique.

Au lieu d'en faire l'analyse, il faut mieux y renvoyer le lecteur. Legallois a inséré dans divers recueils des mémoires, dont plusieurs, lus à l'Institut, sur les dents des lapins et des cabiais, sur la durée de la gestation dans ces derniers animaux, sur la section de la huitième paire de nerfs, sur le relachement des symphyses et du bassin dans les cabiais

à l'époque du part. Il a fait la partie anatomique et physiologique de l'excellent article cœur du grand Dictionaire des sciences médicales. (F.-G. BOISSEAU)

LEHMANN (JEAN-GOTTLOB), célèbre minéralogiste allemand, négligea tout à fait, pour la physique et la chimie, la médecine, dans laquelle il avait cependant pris le bonnet de docteur. Frédéric-le-Grand, instruit des talens qu'il possédait, lui donna entrée dans le conseil des mines. Cette place fournit à Lehmann l'occasion de parçourir toutes les provinces de la Prusse, pour visiter les travaux d'exploitation et faire de nouvelles expériences. En 1761, la fortune qui, depuis cinq ou six ans, l'accablait de ses rigueurs, cessa de le persécuter. Elisabeth l'appela en Russie, avec le titre de membre de l'Académie et une pension de mille roubles. Lehmann accepta avec empressement ces offres avantageuses et honorables. Il mourut à Pétersbourg, le 20 février 1767, par l'explosion d'un creuset rempli d'arsenic. Ses ouvrages sur la chimie et la métallurgie lui ont fait une juste réputation dans toute l'Europe.

Abhandlung von phosphoris; deren verschiedener Bereitung, Nutzen und andern daber vorkommenden Anmerkungen. Dresde et Léipziek, 1749, iu-4º. Einleitung in einige Theile der Bergwissenschaft. Berlin , 1751 , in-8º.

Epistola gratulatoria de aere sub terra latente caussa movente vulcanorum. Berlin , 1752, in-4°.

Abhandlung von den Metallmuettern , und von Erzeugung der Metalle, aus der Naturlehre und Bergwerkswissenschaft her geleitet, und

mit chymischen Versuchen crwiesen. Berlin , 1752, in-8°. Versuch einer Geschichte von Floetzgebirgen. Berlin, 1756, in-8°.

Physikalische Gedanken vom Erdbeben, und deren Fortpflanzung

unter der Erden. Berlin, 1757, in. 8°.

Kurzer Entwurf einer Mineralogia. Berlin, 1759, in. 8°. - Ibid. 1760, in. 8°. - Francior et Lépisiek, 1760, in. 8°.

Cadmiologia, oder Geschichte des Furben-Kobolde. Kænigsberg et

Léipzick, tome I, 1761; II, 1766, in-4°.

Kurze Untersuchung der sogenannten versteinerten Kornachren und Stangengraupen von Frankenberg in Hessen. Komigsberg et Leipzick. 1760', in 4°. Probierkunst. Berlin, 1761, in-8°.

Specimen orographice generalis, tractus montium primarios globum

nostrom terraquium pervagantes sistem. Siste Pétersbourg, 1763, iné%. Lehmana niedré planieure dissertations dans les Récoires de l'Académie des reiences de Berlin, les nouveaux Commensière de etlle de ville, et de l'Académie des reiences de Berlin, les nouveaux Commensières de etlle de ville, et ceux de l'Académie des sciences de Berlien. Plusieures de ses écrits ont été trabais en fançais pat le baron d'Holbach, sons le titre de l'Irités de playsière, d'Bhotier naturelle et de miséralogie (Aussentier l'académie de l'Académie des des l'Académie des des l'Académie des des l'Académie des des l'Académie des entre de l'Académie des entre de l'Académie des reiens de l'Académie de l'Académie des reiens de l'Académie des l'Académies de l'Académie des l'Académies de l'Académie des l'Académies de l'Académies de l'Académies de l'Académies de l'Académies de l'Académies des l'Académies de l'Académies des l'Académies des l'Académies de l'Académies de l'Académies de l'Académies des l'Académies des l'Académies des l'Académies des l'Académies de l'Académi

LEICHNER (ECCARD), de Saltzungen, dans la Thuringe, vint au monde le 15 jauvier 1612. Ses parens n'épargnèrent rien pour lui donner une brillante éducation, et voulurent le consacrer à l'état ecclésiastique, pour accomplir un vœu que la crainte de le perdre leur avait arraché dans une maladie grave qui fut sur le point de l'enlever à l'âge de douze ans. Ils t'envoyèrent en couséquence à Eisenach, d'où il passa bientôt à Cobourg. Etant reveuu, au bout d'un temps asséz court, dans le sein de sa famille, il accompagna son père à Francfort-surle Mein, et poussa lui-même jusqu'à Strasbourg. Jusqu'alors il ne s'était occupé que de philosophie proprement dite; mais lorsqu'il s'agit de faire choix d'une profession, ses goûts ne se trouverent pas d'accord avec les desirs de ses parens, malgré l'opposition desquels il embrassa la carrière médicale. Les troubles causés par la guerre de trente ant, et dont sa famille fut victime avec tant d'autres, interrompirent le cours de ses études, qu'il reprit en 1636, à Iéna. Après avoir entendu les leçons du célèbre Rollfonk dans cette Université, il se mit à pratiquer l'art de guérir, d'abord à Weimar, puis à Sondershausen, à Nordhausen et à Ordruff. Enfin il revint à Iena prendre le titre de docteur, et se rendit aussitôt après à Erfurt, où l'Université lui conféra une chaire en 1646. Il mourut le 29 août 1690. Dans le cours de sa longue carrière académique, il eut à soutenir des discussions souvent assez vives, que son caractère aigre et son goût pour les paradoxes lui attiraient. Ennemi de tout ce qui était nouveau, il combattit Descartes et Van Helmont, et se donna le ridicule de vouloir réfuter la circulation du sang. Ses ouvrages sont :

De motu sanguinis exercitatio anti-harveiana. Arnstadt, 1645, in-12.
- Los 1634, in-12. - Arnstadt, 1665, in-12.
- De atomorum subcessium syndiacrasi exercitationes. Erfort, 1645,

in 4º.

De generatione seu propagativă animalium, plantarum et mineralium

multiplicatione in genere, exercitationes physica antiperipatetica XX.
16\(\gamma\), in \(\frac{1}{2}\).

De indivisibili et totali cujusque anima in toto suo corpore et singulis
eius partibus existentid. dissertato tripartita, Effart, 1650, in 12.

ejus partibus existentid, dissertatio tripartita. Etfurt, 1650, in-12. Isagogicum de philosophica seu apodictica scholerum emendatione. Erfurt, 1652, in-19.

.

Hypomnemata VII tle cordis et sangulnis motu, Iéna, 1653, in-12-Ililiae exercitationum de calido innato, pruetrque humido radicals universim, imprimis autem humani corporis perlium. Evart, 1054, in-12-De tempore magorum, hoc est quo mogi ex oriente recens natum Chritum Behlehemi adorarin, commentatio analytica. Artsulati, 1055,

in-12.
Apodictica plenius delineata. Erfort, 1656, in-4°.

Apoaictica pienus aeuneaia. Eriurt, 1000, 1014. Διάσκεψις anatomico-medica de cordis constitutione et usu. Erfurt,

1657, in 4°.

Hypotyposis theorematica libri I de apodicticá scholarum emendatione, et preccie quidem de vero philosophiæ bono, cum appendiculd. Eriort, 1657, in 4°.

Wohlgemeintes Bedencken von apodiktischer Schul-Verbesserung.

Wohlgemeintes Bedencken von apodiktischer Schul-Verbess Erfurt, 1657, in-8°.

Gefachrlicher und schaendlicher Arzney-Missbrauch. Erfurt, 1660, in 8.

Dissertatio de phthisi, offectu famoso aquè ac gravissimo. Erfurt, 1661, in-4°.

De apodictică philosophică scholarum emendatione liber primus. Er-

furt, 1662, in 4°. - Francfort, 1688, in 4°.

Drey fache Schluss-Anzeige von D. Eccardi Leichneri unter Haenden
habender apodiktischen Emendation derer abwegigen philosophischen
Disciplinen, und des allgemeinen studii veritatis. Erfurt, 1662, in-12.

Diatyposis theorematica de omnifario nocentissimoque sequioris philosophiae malo et hujusdem causis. Erfurt, 1663, in-12.

Schediasmata analytica de principiis medicis. Erlurt, 1664, in 12.
Petris tela previa; das its Vorsorge und guter Rath, was Massen
Petris tela previa; das its Vorsorge und guter Rath, was Massen
Petris tela previa; de Gefahr der bey jetziger Zeit an NiederRheinistron und angenarienden Orlinen grassirenden Seuche der Pestilenz
durch ordentliche Arnery Mittel sicherlich zu verhueten und carires.

Erfurt, 1666, in 8°.
Tyronicium analyticum, seu veræ logices prima quæque elementa.

Erfurt, 1666, in-8° - Francfort, 1688, in-8°.
Synopsis universalis operis de apodictica scholarum emendatione anterior. Erfurt, 1666, in-8°.

Apodiktischer Pruefe-Spiegel Wissen und gewissenhaffter Liebhaber. Erfurt, 1669, in-8°.

Heilsamer Bericht, wie die jetzt grassirende Ruhr zu erkennen, zu verhueten und zu curiren sey. Erfort, 1669, in-12.
Basis analytica, hoc est Erotematum de verwe analytices fine et contitutione. Erfort, 1690, in-12. - Francfort, 1688, in-12.

Dissertatio de cholera humida. Erfurt, 1670, in 4º. Dissertatio de dentium dolore. Erfurt, 1670, in 4º.

Dissertatio de hysteromanid. Erfurt, 1671, 16-4. Clavis analytica, seu annotationes in Tyrocinium suum analyticum.

Clavis analytica, seu annotationes in Tyrocumum suum analyticum.

Erfurt, 1672, in-8°. - Francfort, 1688, in-8°.

Anticorollarium Kippingianum, seu animadversiones physico-medicæ
bipartitæ in corollario de sanguinis motu Henr. Kippingi. Erfurt, 1672,

opartice in corollario de sanguints mota Henr. A ippingi. Erium, 1072, in-4°.

Dissertatio de vertigine. Erfurt, 1674, in-4°.

Dissertatio de manid. Erfurt, 1674, in-4°.

Archaus synopticus, sive duodecim tabulæ de legibus medicæ respublicæ fundamentalibus. Erfurt, 1674, in 12.

De principiis medicis episiola apologetica ad illustre melicorum in academia Lipsiensi collegium Erfurt, 1675, in 12.

Epicrisis medico - analytica super undecim disputationibus medicis Francisci de le Boë Sylvii. Erfurt, 1676, in-12.

56g

Dissertatio de regimine gravidarum. Erfort, 1677, in-4°. Dissertatio de dysenterid. Erfort, 1677, in-4°.

Dissertatio de emansione mensium præternaturali. Erfurt, 1679, in-4º. Dissertatio de scabie. Erfurt, 1680, in-4°. Dissertatio de fame caninda Erfurt, 1680, in-4°. Dissertatio de scorbuto. Erfurt, 1682, in-4°.

Vera et enormis intelligentia, sive humani intellectus yrabs osavres. Erfurt, 1682, in-12. - Ibid. 1687, in-12. Dissertatio de manu dei funestissima, lue pestifera. Erfurt, 1682, in-4°.

Dissertatio de mensium suppressione. Erfurt, 1684, in-4º.

Dissertațio de cordis palpitatione. Erfurt, 1686, în-4°. Anti-Cartesius, seu de natură redivivă per vindicationem ab interne-

cinis Cartesii. Erfurt , 1686 , in-4º. Gymnasiosophia, hoc est, viva idea gymnasii in christianæ reipublicæ apprime salutarem hodie usum per omnia bene constituti. Erfurt,

1687 , in-12. Pseudanalysis proscripta, seu elenctica epicrisis, duabus constans

Dissertatio de catarrho. Erfuri, 1690, in-4º.

epistolis, Erfurt, 1687, in-4°. Der Schale Joseph, wie er heut zu Tage besonders bey Kirchen und Schulen sich befindet. Francfort, 1687, in-12. Dissertatio de anasarca. Erfuri, 1688, in-4º.

Cymnasium gemens sub tralatitice logices perindigne pariter ac sontico, seu antanalytico, onere. Erfurt, 1688, in-12. Prosphonesis analytica ad cordatiores gymnasii antistites de proba-

tione signorum hujus temporis. Erfurt, 1689, in-12.
Dissertatio de medicina universali. Erfurt, 1689, in-4°.

Dissertatio de rediviva hepatis sanguificatione. Erfort, 1689, in-40. Dissertatio de melancholia hypochondriaca. Erfort, 1689, in-4°.

Dissertatio de naturali ventriculi functione. Erfurt, 1689, in-40. Dissertatio de apoplexid. Erfurt, 1690, in-4°. (A.-J.-L. JOURDAN)

LEIDENFROST (JEAN-GOTTLOB), né le 24 novembre 1715 à Ortenberg, dans le comté de Stolberg, fit ses études à Giessen, à Léipzick et à Halle. Après avoir pris le grade de docteur dans l'université de cette dernière ville, il fit divers voyages, vint à Berlin, qu'il habita pendant quelque temps, et prit du service, comme médecin, dans les troupes prussicunes, avec lesquelles il fit la première campagne de Silésie. En 1743, l'Université de Duisbourg lui conféra une chaire, qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée le 2 décembre 1791. Il a inséré une foule d'articles et de mémoires détachés sur toutes sortes de sujets, dans la Gazette littéraire de Duisbourg, et publié en outre les opuscules suivans :

Dissertatio de motibus corporis humani, qui fiunt in proportione har-monica, præsertim crisibus et febribus. Halle, 1741, in 4°.

Acrisia, hiatus et errores criseos perpetua, quam celeb. Segnerus formavit in duo capita geometria illustris Wolfii. Berlin, 1742, in-8°.
Programma de volvulo intestini singulari. Duisbourg, 1750, in-4°.
Exercitatio academica de succis herbarum recentium recenter expressis corumque usu ad morbos præter scorbutum udhibitis. Duisbourg, 1751,

Exercitatio academica de coagulo seroso et ejus resolventibus medicinis. Duisbourg, 1752, in-4°.

Exercitatio academica exhibens nonnullas observationes circà aque simplicis naturam. Duisbourg , 1753 , in-4°.

De aquas communis nonnullis qualitatibus tractatus, Duisbonrg, 1756. in-8°. - Ibid. 1796, in-8°.

Programma de honore terreis medicaminibus restituendo. Duishourg,

- P. I., i 56; II, 1759, in-4°. Exercitatio academica de lethargo hirudinis. Duisbourg, 1758, in-4°.

Exercitatio academica medico-forensis de scriptionis possibilitate et impedimentis. Duisbourg, 1759, in-40. Dissertatio de methodo explorandi morborum latentes caussas per vi-

talium, animalium et naturalium functionum examen. Duisbourg, 1768, Oratio funebris post exsequias rite paractas Joh.-Hildebr. Withofii habita. Duisbourg, 1769, in-4°.

Propempticon maugurale de utilitate hypothesium. Duisbourg, 1771,

Vindicia pro officio controverso musculi digastrici. Duisbourg , 1771, in-4°.

Dissertatio de sensu gustús, qui in faucibus est, ab eo, qui per linguant exercetur, plane diverso. Duisbourg, 1771, in-4°. Dissertatio de machina definitione, et quatenus corpus humanum sit

machina. Duisbourg, 1771, iu-4°.
Dissertatio de morbo convulsivo epidemico Germanorum, vulgo die

Kriebel-Krankheit. Duisbourg, 1771, in-4°.
Dissertatio de rachitide. Duisbourg, 1771, in-4°. Dissertatio de motu peristaltico cutis humanæ aliquando visibili. Duis-

bourg, 1772, in-4º. Dissertațio de sacchari effectibus salubribus et insalubribus in corpus

humanum. Duisbourg, 1775, în-4°.

Dissertatio de arthritide vagă, Duisbourg, 1775, în-4°.

Dissertatio de morbis ossium. Duisbourg, 1775, în-4°.

Dissertatio de dysenteria, qua anno 1779 late grassata est. Duisbourg, 1780, in-4°.

Dissertatio de illa hamoptisi, quam phthisis sequi solet. Duisbourg, 1781, in-4°. Tentamen chymicum de theorid solutionum. Duisbourg , 1782, in-4°.

Dissertatio de symptomatibus qualitatum. Duisbourg, 1782, in 4º. Dissertatio de canero scorbutico. Duisbonrg, 1782, in-4º Super Pythagorico, mentem esse numerum, considerationes medica; adjecto J. B. C. de Schoenleben tentamini de culore animali. Duisbourg,

1783, in-4°. Dissertatio de oleorum dulcium virtute medica resolvente. Duisbourg, 1783 , in-4°.

Propempticon inaugurale, quo fabula cartesiana, cerebrum esse sensorium commune, falsitatis nrgultur. Duisbourg, 1784, in-4°. Dissertatio de asthmate. Duisbourg, 1784, in-4°.

Dissertatio de tinnitu aurium. Duisbourg , 1784, in-40.

Dissertatio de susurru aurium. Duisbourg, 1785, in-4°. Consessio, quid putet per experientiam didicisse de mente humand. Duisbourg, 1793, in-8°. - Trad, en allemand, Duisbourg, 1794, in-4°. Après la mort de Leidenfrost , il parut:

Opusculn physico-chimica et medica, antehac seorsim edita, nunc post ejus obitum collecta. Lemgo, 1717-1798, 4 vol. in-8°. (3.)

LEIGH (CHABLES), médecin et naturaliste anglais, admis en 1685 parmi les membres de la Société royale, était de Grange, dans le duché de Laucastre. Il fot reçu docteur à Cambridge, et pratiqua ensuite l'art de guérir à Londres avec beaucoup d'éclat. Ses ouvrages ont pour titres ;

Phthisiologia Lancastriensis, cum tentamine philosophico de mineralibus aquis in eodem comitatu observatis. Londres, 1694, in-80. - Genève, 1727, in-40., avec les œnvres de Morton.

Exercitationes quinque de aquis mineralibus, thermis calidis, morbis

acutis, morbis intermittentibus; hydrope, Londres, 1697, in-8°.
The natural history of Lancashive, Cheshire and the peak in Derbyshire. Oxford, 1700, in-fol.

L'auteur n'a traité en détail que des minéraux et des caux minérales. Cet ouvrage renferme beaucoup d'observations relatives à la médecine, Leigh exposant les maladies les plus communes dans les provinces qu'il a parcourues en naturaliste.

LEYVAY AGUILAR (FRANÇOIS DE), de Cordoue, fut reçu docteur en médecine à l'Université d'Alcala de Hénarès. De retour dans sa patrie, il écrivit :

Desengaño contra el mal uso del tabaco. Cordone, 1633, in-4º. Decision del conocimiento del penado por la orina. Cordone, 1633,

LEMAITRE (Rodolphe), médecin de Gaston d'Orléans, frère de Louis x111, qu'il accompagna dans son voyage en Lorraîne, était de Tonnerre, en Champagne. Il mourut vers l'an 1632, après avoir publié les ouvrages suivans :

De temporibus humani partús. Nimes , 1591 , in-8%.

Doctrina Hippocratis. Aphorismi nova interpretatione ac methodo

exornati. Paris, 1613, in-12.

Préservatif des fièvres malignes de ce temps. Paris, 1619, in-8°. pont-à-Mousson, 1631, in-8°.

Conseils préservatifs et curatifs contre la peste, plus contre les piques venimeuses. Epinal, 1632, in-16.

LEMERY (Louis), fils du suivant et digne élève d'un père aussi recommandable, naquit à Paris le 25 janvier 1677. Sa famille désirait qu'il embrassat la carrière du barreau; mais la fréquentation du laboratoire de son père, et le goût qu'il prit insensiblement pour la médecine, le déterminèrent à se mettre sur les bancs de la Faculté, qui le décora du titre de docteur en 1698. Deux ans après, il entra à l'Académie des sciences. En 1708, il sut chargé de suppléer Fagon et Berger au Jardin du roi, et en 1710 il obtint à l'Hôtel-Dieu nne place de médecin, qu'il conserva jusqu'à sa mort. Douze ans après, il acheta une charge de médecin du roi, et ce fut en cette qualité qu'il accompagna l'infante d'Espagne , venue en France pour épouser Louis xv. A la mort de Geoffroy, en 1731, il fut nommé professeur de chimie au Jardin du roi. Sa mort ent lieu le 9 juin 1743. Les Actes de l'Académie renferment un grand nombre de mémoires qu'il avait composés sur le cochléaria, le cresson, le borax; la cire, la manne, la laque, les cloportes, le nitre, le sel ammoniac, l'alun, le fer, le feu, la lumière, etc. Il a publié en outre les ouvrages suivans :

Ergò propter canis exortum difficiles æstate purgationes. Paris, 1698, Ergò qui morbos neglectă chymică cognitione oppugnant veri empi-

riei. Paris, 1699, in-40. Traité des alimens. Paris, 1702, in-12. - Ibid. 1705, in-12. - Ibid. 1709,

in-80. - Ibid. 1755, 2 vol. iu-12. -Trad. en anglais, Londres, 1704, in-80.; Ibid. 1745, in-80. Il règoe, dans ce livre, un ordre, une clarté et une érudition admi-rables. Bruhier a enrichi l'édition de 1755 d'additions précieuses, qui

sont parfaitement dignes de l'original. Dissertation sur la nourriture des os. Paris, 1704, in-12. - Leyde, 1709, in 8°. -Trad. en allemand, Dreade, 1711, in-8°. (A.-J.-L. J.)

LEMERY (Nicolas), célèbre chimiste, vint au monde à Rouen, le 17 novembre 1645. Ses parens le placèrent chez un apothicaire de cette ville, pour lui faire apprendre la pharmacie; mais comme il ue trouvait pas des connaissances assez étendues dans son maître, il le quitta, vint à Paris en 1666, et se mit en pension chez Glaser. Ce chimiste, professeur au Jardin du roi, était un homme fort habile pour le temps, mais encore imbu des chimères de l'alchimie, de sorte que Lemery, qu'un ardent amour pour la vérité animait, ne tarda pas à se dégoûter de son obscurité, et, après avoir passé doux mois aupres de lui, se mit à voyager. Il fit à Montpellier un séjour de trois années, durant lesquelles il étudia la médecine, l'histoire naturelle et la pharmacie, parcourut ensuite les diverses provinces de France, et revint à Paris en 1672. Accueilli avec empressement par plusieurs savans qui avaient formé des sociétés particulières, afin de travailler en commun aux progrès des sciences physiques, il se fit recevoir apothicaire, et fit des cours publics de chimie, qui attirèrent un nombreux auditoire, et lui valurent une réputation si rapide et si brillante, que quarante Ecossais vinrent exprès à Paris pour l'entendre. Cette réputation était méritée, car Lemery avait su rendre clair et précis le langage jusqu'alors inintelligible de la chimie, qu'il sembla même créer de nouveau, en substituant aux auciennes explications purement hypothétiques, des théories fondées sur l'observation attentive et exacte des phénomènes. Cependant les troubles religieux qui s'élevèrent en 1681 l'arrêtèrent au milieu de sa carrière. Le calvinisme, qu'il professait à l'exemple de son père, lui attira des persécutions, et lui fit même retirer le diplôme de pharmacien. L'électeur de Bran-

debourg , juste appréclateur de son mérite, lui fit offrir à Berlin une chaire de chimie iustituée exprès pour lui; mais Lemery refusa, dans l'espoir que sa gloire et ses travaux lui mériteraient quelque tolérance. Voyant enfin son attente trompée, il prit le parti de passer en Angleterre en 1683. Charles 11 l'accueillit avec distinction, et lui témoigna une estime toute particulière. Vers la fin de l'année, les temps paraissant plus calmes, il repassa en France, se fit recevoir docteur en medecine à Caen, et viat exercer à Paris: mais la révocation de l'édit de Nantes (1685) détruisit une seconde fois l'édifice de son bonheur. Privé de son état, dépouillé de sa fortune et obligé de se cacher, il n'avait d'autre ressource que de s'expatrier ou de renoncer à sa croyauce religieuse. Ses amis et ses élèves le déciderent à prendre ce dernier parti, de sorte qu'en . 1686 il fit solennellement abjuration. Libre alors de reprendre l'exercice de la médecine et le professorat, il voulut y joindre encore le commerce de la pharmacie. Cette résolution, pour laquelle il avait besoin de lettres-pateutes du roi, qui lui furent accordées, souleva contre lui la Faculté de médecine et les maîtres apothicaires, qui auraient pu le réduire à l'indigence par un proces long et dispendieux, mais qui se désistèrent de leur opposition, lorsqu'ils s'apercurent du tort qu'ils se feraient à eux-mêmes en affligeant et persécutant un homme aussi célèbre. Lemery entra en 1699 à l'Académie, où ses deux fils devinrent ses collègues. Il mourut le 19 juin 1715. On sait que l'inflammation spontanée d'un mélange humecté de soufre et de limaille de fer, et le dégagement d'un gaz inflammable lorsqu'on fait dissoudre du ser dans de l'acide sulfurique, lui avaient servi pour établir une nouvelle théorie des volcans, qui parut plausible à ses contemporains, et qu'on ne peut s'empêcher de trouver ingénieuse, aujourd'hui même que les progrès des sciences physiques ne permettent plus de l'admettre. Se; ouvrages sont :

Traité de l'antimoine. Paris, 1707, in-12. - Trad. en allemand par Jean-André Mahlern, Dreade, 1709, in-8°.

Cours de chimie, contenunt la maniere de faire les opérations qui sont en uage dans la médicaire, par une méhado fe, cide, avec des revisionnemens sur chaque opération, pour l'instruction de ceux qui vuelent i oppiquer à cette science. Bans, 1955, 110-5. 1861, 1079, 110-8. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862, 100-9. 1862

1754, in-80. - en latin par I. - Constant de Rebecque, Genève, 1681, in-12. - en italien, Venise, 1700, in-8°.; Ibid. 1763, in-8°. Cet ouvrage fut pendant long-temps le code et le guide des pharma-

ciens et des chimistes.

Pharmacopee universelle, Paris , 1697 , in-40. - Ibid. 1706 , in-40. -

rratmicopte innieriate. Paris, 1037, 1647.— Isad. 1966, 1647.— Rumedian, 1966, 1647.— Is large, 1790, 1647.— Paris, 1754, 1665.

Dictionaire universelle des drogous implee. Paris, 1638, 1647.— Ibid. 1754, 1647.— Rumedian, 1974, 1647.— Paris, 1754, 1647.— Taris, 1647.— Ibid. 1759. 1647.— Trad. en titilen, 1979, 1647.— Paris, 1733. 1647.— Ibid. 1759. 1647.— Trad. en titilen, Venke, 1751. in-fol.— en allemend part Ge. Richert, Lépück, 1921. in-fol.

Les Actes de l'Académie des sciences renferment aussi plusieurs mémoires de Lemery. (A.-J.-L. J.)

## Additions à l'article Jenner.

Depuis l'impression de l'article Jenner, page 3/19 de ce volume, M. le docteur L. Valentin, médecin de Nanci, l'un des plus zélés propagateurs de la vaccine en France, a publié juin 1833) une Notice historique sur cet homme célèbre, avec lequel il était lie d'une étroite amitié, et qu'il avait été visiter a Berkeley en 1803. Cette Notice contient quelques détails omis dans notre article. J'ai cru devoir les réunir pour en former une espèce de complément à l'article indiqué ci-dessus.

Il paraît que la vache n'est pas le seul animal propre à recevoir, par le trayon, la contagion du grease (page 351), et dont les pustules puissent se communiquer à d'autres quadrupèdes. Une brebis qui avait mis bas trois agneaux, dont deux périrent, était incommodée par la surabondance du lait. Un domestique chargé de la traire, était en même temps employé à layer et à soigner les talons d'un cheval affecté du grease : il survint, au travon de cette brebis, des pustules semblables à celles qu'on voit sur le trayon des vaches. Henry Jenner, neveu de notre Edouard, fit traire, par ce même domestique, denx vaches immédiatement après la brebis; elles furent infectées, et communiquerent ensuite le cowpox à une servante de la maison.

Page 354. La pratique de la nouvelle inoculation donna lieu partout à l'établissement de sociétés on comités de vaccine. Elle recut à Londres son complément par l'institution de la Société royale Jennerienne pour l'extinction de la pétite-vérole. Jenner la présida, en 1803, à l'époque de sa formation. Maintenant elle est présidée par le duc de Wellington.

Ibid. La Société médicale de Loudres voulant honorer le docteur Jenner, et proclamer ses titres à la reconnaissance publique, lui a décerné, le 4 mars 1804, une médaille en or avec cette inscription: Don. Soc. med. Londin. ann. salut. 1773 instit. E. Jenner M. D. Socio suo exímio ob vaccinationem exploratam.

Ibid. Aux Indes orientales, et surtout à Madras et au Bengale, on ouvrit une souscription en faveur de celui qui avait procuré aux peuples de ces contrées le moyen d'en extirper

le fléau le plus dévastateur.

Page 355. Jenner est mort à Berkeley 3 le 36 janvier 183.3, agé de soisante-quatore ans (et nou le 21 fevirer, à l'âge de soisante-quatore ans (et nou le 31 fevirer), à l'âge de soisante-quatre ans, comme le porteut quelques exemplaires). Il a succoubé à une attaque d'apoplexie. La ville, 5 janvier, il était joyeux, et s'était couché en bonne santé. Le 26, il se leva à son heur ordinaire, et descendit à sa bibliothec. Comme il ne se reudit pas au déjenner, on envoya un domertique qui le trouva étendu sur le parquet, la tête apprés ule la succuil où il s'asseyait. Tous les secours de l'art lui furent inutillement administrés par le docteur Baron de Glocester, quatre heures après l'accident; il mourut dix-sept heures après l'atatque.

Ibid. Ajoutez aux ouvrages publiés par Jenner:

A letter to C. Parry. Londres, 1822, in-4°. 67 pag.

C'est un mémoire sur les avantages des frictions stiblées dans les alienations mentales.

Jenner a laissé plusieurs manuscrits que l'on a confiés à son ami le docteur Baron, médecin de Gloester, pour les publier; mais M. Baron n'est pas prêt à se livrer à ce travail; il se propose, avant de s'en occuper, de faire la biographie de son immortel ami, et il prie toutes les personnes qui ont eu relation avec lui, de lui envoyer les détails particuliers qu'elles peuvent avoir. (ussos)

FIN DU CINQUIÈME VOLUME.



•





